



1

Digitization Google

University of California

## HISTOIRE GÉNÉRALE

DU IVE SIÈCLE A NOS JOURS

X ...

COULOMMIERS
Imprimerie Paul Brodaud



# HISTOIRE GÉNÉRALE

### DU IVE SIÈCLE A NOS JOURS

Ouvrage publié sous la direction de MI.

#### Ernest LAVISSE

Membre de l'Andémie française. Professeur à la Faculté des lettres de Paris.

#### Alfred RAMBAUD

Professeur d'histoire moderne et contemporaise a la Paculté des lettres de Paris.

TOME IV

# Renaissance et Réforme Les nouveaux mondes

1492-1559



Armand Colin & Cic, Éditeurs

Paris, 5, rue de Mézières

1894

Tous droits reserves.

Digital by Google

Origina from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

### RENAISSANCE & RÉFORME

LES NOUVEAUX MONDES

1492-1559





yPaE JT FF. FFRM

### CHAPITRE I

#### L'ITALIE DE LA RENAISSANCE

D'Innocent VIII à la mort de Paul IV (1484-1559).

### I. — Généralités sur l'Italie de la Renaissance.

La Renaissance. — La Renaissance ne fut point seulement une œuvre de lettrés et d'artistes, un retour de l'esprit humain à la littérature toute rationnelle et aux modèles d'art de l'antiquité. Elle a été surtout un renouvellement de la vie morale, une façon nouvelle de concevoir le monde, une théorie originale de la sociéié et de la vie publique, une tradition de liberté dans les rapports du chrétien avec l'Église. L'Italie s'était de bonne heure affranchie de la discipline rigide et des cadres étroits imposés à l'individu par le moyen âge. Elle avant eu des lors l'esprit réaliste, avait préféré le droit romain à la scolastique. Les expéditions de ses cités maritimes, le commerce des civilisations byzantine et arabe lui avaient donné la notion claire des choses lointaines; les agitations, les guerres de classes de ses communes avaient affiné en elle le sens des réalités politiques. L'Italien, dès le moyen age, obligé par les troubles civils à se tenir toujours en éveil et sur le qui-vive, développa les qualités de souplesse, de méfiance et de ruse naturelles a

HISTOIRE GENERALE, IV

+

sa race, il comprit que l'esprit est une force, la plus grande qui soit au monde le premier, dans tout l'Occident, il eut l'esprit moderne. L'individu, partout uilleurs comprimé, apparut donc en Italic comme le libre artisan d'une civilisation fort analogue à celle de l'antiquité. C'est par la transformation de l'ordre politique que cet individualisme se manifesta d'abord avec le plus d'énergie. La première en date des œuvres de la Renaissance est l'État moderne, le principat absolu.

La Virtà. - Ici, le chef d'État, le Tyran, ne règne plus. comme firent les princes de moyen age, par délégation divine. pacte féodal, ou tradition de dynastie nationale. Il est un homme nouveau, le muttre qui s'est impose a une commune ou à une province, par violence ou surprise, quelquefois par la valeur des services rendus. Il a une origine seigneuriale, comme les Malatesta ou les Este; il est un condottiere heureux, comme François Sforza; un hanquier habile, comme les Médicis. Ilne vaut que par son gémie personnel, ses exploits militaires ou sa diplomatic; sans cesse v sé par les conspirateurs de l'ancienparti communal, par ses voisins, par lo Pape, l'Empereur ou le roi de France, il est confainné à l'action sans trève, au despotisme sans mesure; la scule garantie qu'il ait de son pouvoir est la façon même dont il l'exerce. L'idéal de ce régime était connu en Italie depuis Frédéric II. C'est au Tyran qu'aboutissent toutes les forces vives de l'État, la justice, les impôts, la police, la patrie est son domaine privé; sa chancellerie est le centre du réseau alministratif enveloppant l'État entier, ses sujets sont ses fermiers; son bon plaisir est toute la loi.

La cuttà est la qualité souveraine du Tyran. Le mot ne se peut traduire en aucune langue. Machiavel en donne la théorie dans son Prince; il prouve cette théorie par l'exemple de César Borgia. Le parfait virtuose est à la fois lion et renard, despote jusqu'à la cruauté, rusé jusqu'à la plus vile fourberie; la loyanté ou la douceur n'ont rien à voir avec la virtà. Cello-ci, d'ailleurs, ne veut que les actions d'éclat, difficiles, ourdies patienment, accomplies de sang froid, et, quelque grand que soit le crime qui s'y mèle, consommées avec sérénité d'âme et de visage. Le virtuose ne met aucune borne à ses convoitises. Aut

Google

Orgination UNIVERSITY OF CALIFORN Casar, aut mitil. Il ne gâte point sa fortune par une hâte imprudente : « Ce qui ne a'est point fait au diner se fera au souper. » Vaineu, désespéré, le virtuose n'abaissers point son orgueil : « Quand j'aurais de l'eau jusqu'à la gorge, disait César à Machiavel, je n'implorerais pas l'amitié de ceux qui ne sont pas mes alliés dès aujourd'hui. » Il lui suffit d'avoir été un jour l'homme singulier, nomo singolare, et d'avoir étonné son siècle. Sous le couteau du bourreau, le jeune Olgiato, l'assassin de Galeas-Marie Sforza, cria : « Mors acerba, fame perpetua! » Et, en attendant la gloire posthume, le virtuose se sent soutenu par la conscience de ses contemporains Paul III disait de Cellini, qui tuait parfois dans les rues de Rome . « Les artistes de la valeur de Benvenute sont supérieurs aux lois communes. »

Le condottiere et la guerre. - Le capitaine mercenaire, chef de soldats d'aventure, est un porsonnage de première importance dans l'Italie de la Renaissance. L'armée nationale n'existe nulle part dans la Péninsule : les milices communales : ont disparu avec les communes, la chevalerie était incompatible avec la tyrannie. Les princes louent des combattants et paient cher le général, dont ils se méliont, car ils savent que, la campagne finie, il peut passer au service de l'ennemi. Vemse, Milan, Florence, Rome s'enlèvent sans cesse l'une à l'autre les meilleurs capitaines. Le condottiers est parfois un petit tyranu la solde d'un puissant voisig. Il est vénal, très brave, rompu à toutes les ruses de guerre, maître de sa passion du moment. Ses soldats sont des vagabonds venus de tous les points de la chrétienté , ils so battent sans enthousiasme pour une cité étrangère; il les force, par la terreur, à se battre décemment. Il affecte, à l'occasion, la modération et la douceur. Le payson Jacques Sforza disait à son flis François : « No touche jamais à la femme d'autrui; ne frappe aucun de tes gens, ou si celat'arrive, envoie-le aussilôt bien loin; ne monte jamais un cheval ayant la bouche dure ou sujet à perdre ses fers. » Lo condottiere a préparé la venue de l'armée moderne. Pour la bande mercenaire, la valeur et l'expérience du général sont un ressort d'autant plus puissant que l'invention des armes à feua bouleversé la vieille tactique féoda'e et les conditions d'un

siège. Le condottiere demeure l'un des grands périls de la tyrannie. Il est prêt pour toute usurpation. César Borgia et Machiavel essayèrent de créer, l'un pour la Romagne, l'autro pour Florence, une armée enrôlée et disciplinée sur le territoire même; Machiavel jugea que César devint redoutable le jour ou « il leva un homme par maison ». Mais in l'un ni l'autre ne put ackever son œuvre. A la veille du sac de Rome, c'est encore sur un condottiere, un Médicis, Jean des Bondes soires, que reposa quelques jours l'espoir de l'Italie. Ce fut le dernier grand capitaine aventurier de la Benaissance.

La diplomatie. - Les gouvernements italiens complent sur leur diplomatie plus encore que sur leurs forces militaires. Chaque Etat entretient dans loutes les capitales italiennes un orateur, des agents secrets, des espions. Comme, en dehors de Venise et de Gènes, la politique dépend partout du caractère et des intérêts du prince, de ses affections ou de ses haines, le diplomate italien s'attache à scruter l'âme du tyran près duquel. il est accrédité : il en épie les paroles et la physionomie ; il se crés au palais même une clientèle d'officieux qui lai livrent les secreta de la maison. Les dépèches d'ambassadeurs sont ploines. de révélations d'ordre tout domestique; mais il importe à Florence de savoir si César est d'humeur joyeuse, à Venise d'êtretenue au courant de la sauté d'Alexandre VI. A Rome, où s'embrouillent et se dénouent les affaires italiennes, l'action diplomatiquo est des plus curieuses. Chaque ambassadeur a, dans les conseils du pape, un ou deux représentants officiels de songouvernement, les cardinaux ses compatriotes. Il multiplie aveceux les conférences secretes, risque parfois une visite à quelque cardinal d'un État rival. Il aborde souvent le pontife lui-même, assiste aux cérémonies papales, se mêle au cortège du chef de l'Eglise, se glisse dans son oratoire ou sa chambre à coucher. Les Dispacei d'Antonio Giustinian, orateur de Venise pres d'Alexandro VI, renferment toute une psychologie de l'Église romaine et de son maître. Telle lettre est une scène de haute comédie, que Giustinian se tienne in generalibus, ou presse le pape de s'ouvrir avec lui de particularibus. S'il veut obtenir quelque confilence, il lui fait l'éloge de César : le pape sourit,

s'épanouit et se livre. Mais qu'une crise grave menace, Alexandro saura prendre un ton très noble : « Parlez librement, ambassadeur, il n'y aura ici que Dieu, moi et yous. »

Les orateurs, l'œil et l'oreille toujours aux aguets, sont d'une étonnante activité. Machiavel suit à cheval toute une campagne d'hiver de César en Romagne. Giustiniau, durant la dernière maladie d'Alexandre VI, confère assidument avec le cardinal de Naples, dont le roi espagnol est alors l'arbitre de l'Italie. Chaque jour il dépèche à Venise trois ou quatre courriers à franc étrier, portant le bulletin de santé du pape mourant.

Ces diplomates ont éviderament un horizon politique assez borné. Ils mettent tout leur art a déjoucr des intrigues de palais ou d'alcôve, à contrecarrer de petites alhances, à se liguer contre un confrère italien, à détruire les chances d'un cardinal papable. Un seul eut alors un génie véritablement politique et a su discerner, au delà des frontières de Florence et de l'Italie, l'état des affaires européennes : Machiavel. Ses légations et ses voyages au dela des Alpes lui permirent de prévoir les ambitions et l'aventr des grandes nations, et, comme il avait le sentiment historique et le culte littéraire de l'Italie, et se rattachait ainsi à la tradition de Dante et de Pétrurque il s'efforça, par patriotisme, de comprendre vers quelles alhances devait incliner la diplomatie générale de la Péninsule et quelle place son pays pouvait tenir dans le jeu de la société européenne

La papanté; le népotisme. C'est à Rome que le régime tyrannique apparut de la façon la plus originale. Le Saint-Siège était, en outre, la plus ancienne image de l'autorité. Mais, depuis deux siècles, son pouvoir s'était modifié sous l'empire de circonstances irrésistibles. Le pape du moyen âge, sans cesse dépossédé, avait fait place à un prince ecclésiastique, de plus en plus maître de ses États, et redoutable aux factions féodales, mais qui, chaque jour, perdait quelque chose de sa primauté religieuse. Frédéric II et les fruticelles révolu tionnaires, Philippe le Bel, Avignon, le Schisme, Jean Huss, les conciles du xv\* siècle, l'échec des grandes entreprises pontificales, telles que la conversion de l'Église grecque et la croisade contre les Tures, précipitèrent la dechéance de l'évôque

universel. La papauté se replia donc dans sa puissance temporelle, et, suivant l'évolution générale de la Péninsule, passa a l'etat de principat italien. Leur position centrale et ce qui restait aux papes d'autorite mystique sur la chrétienté faisaient d'oux, à la fin du xv° siècle, comme la clef de voûte de toute la politique intérieure et étrangère de l'Italie. Mais sa condition de royauté élective imposait à la papauté un rôle difficile dans le concert italien. Le pape, vieux, privé de la garantie dynastique, é.ait condamné à une perpetuelle défensive. Les cardinaux des prérédentes familles pontificales, avides de retrouver une tiare, les nobles, qui songenient au conclave prochain, les princes italiens enlaçaient de mille intrigues le chef de l'Egl.se, dont la succession semblait toujours pres de s'ouvrir. Le pape, obligéde suivre une pol·lique sans cesse changeante, grâce à la mobilité des intérèls italiens auxquels il touchait, dut, afin d'être le mattre à Rome, exercer sur le Sacré-Collège une police terrible. écraser dans le sang, tantôt les Colonna, tantôt les Orsini, abattre sana misericorde ce qui restait de petits tyrana dans l'État ecclésiastique, nouor et denouer des ligues, trahir le lendemain l'alhé de la veille, acheter une infanterie auisse, enfin s'appuyer sur l'étranger, France, Empire ou Espagne. Le Saint Siège à tourné dans ce cercle de Pie II à Paul IV. entrainant dans son tourbillon la politique de l'Italie entière.

Le seul point auquel il s'attacha avec constance, à partir de Sixte IV, fut le nepotisme La trudition en était fort ancienne : Dante accusait dé, à un pape Orsini d'enrichir ses oursins. Dans l'Italie princière, ce fut presque une nécessité. Par leurs neveux eu leurs fils, dotes de fiefs importants et mariés royalement, les papes crésient à leur profit l'apparence d'une dynastie, agrandissaient en même temps la suzeraineté de l'Église du côté de Naples, de Florence, de Venise. Le népotisme a bouleversé l'Italie seus Sixte IV, Alexandre VI, Léon X, Paul III, Paul IV; il faillit être mortel à l'Église. Le file de Sixte IV, Pietro Riario, conçut l'idée de s'assurer la tiare, à titre d'héritier, du vivant même de son père César Borgia reprit cette ambition, en vue de laquelle Alexandre VI ménageait à son fils l'amitié de Venise. Tout au moins cût il secularisé le royaume de saint

Pierre, afin de fonder, avec la Romagne, Sienne et Pérouse, une souveraineté de l'Italie centrale. « J'avais pensé à tout ce qui suivrait la mort du pape et trouvé remble à tout, disait-il à Machiavel, peu de temps après la mort d'Alexandre; seulement, j'avais oublié que, lui mort, je pourrais être moi-même moribond. »

Le Sacré-Collège, sous un tel régime, perdit toute autorité légitime, et à leur tour les cardinaux se livrèrent à la politique. Ils tenaient pour les Orsini, les Colonna, les Royere, les Borgia, les Médicis, ou les Farnèse, s'apprétaient par des conspirations d'antichambre au conclave et, une fois réunis sous l'invocation du Saint-Esprit, ne songeaient plus qu'à vendre leur vote, le plus cher possible. L'élection est menée des lors par quelque cardinal client de l'une des grandes punisances, znais le futur élu doit payer d'avance les électeurs ou leur garantir de fructueuses dignites. Borgia fut ainsi élu par l'intrigue du cardinal Sforza et du cardinal Orsini, devoués à l'Espagne, contra Rovere, que soutenment la France et Gènes. Il donna à Sforza, en argent, la charge de plusieurs mulets, son palais et son mobilier, ses bénéfices et la vice-chancellerie de l'Église; à Orsini, ses fiefs; à Colonna, l'abbaye de Subiaco et ses châteaux; à Michael, le riche évêché de Porto; à Savelli, Civita-Castellana. Le pairrarche de Venise, dont la tête branlante disait toujours « out », se contenta de 500 ducats.

Ces papes faméants auraient régné en paix sur un Sacré-Collège simoniaque; les pontifes de la Renaissance, condamnés à la politique de famille, entrèrent naturellement en guerre avec un grand nombre de leurs cardinaux. A chaque élection, l'élu jurait entre les mains de ceux-ci les capitulations par lesquelles, selon les canons des conciles de Constance et de Bâle, il abdiquait, en faveur du Collège, les prérogatives les plus graves du gouvernement de l'Église Ces conciles avaient cru fonder la monarchie ecclésiastique parlementaire, mais le pape, à peine couronné, oubliait ses serments et rentrait dans la plénitude du pouvoir absolu. De leur côté, les cardinaux se dérobaient à la main du pontife. Chacun d'eux, se considérant comme papable, se défiait de tous ses collègues, recherchait le

patronage des États italiens ou de l'étranger, conspirait parfois contre le maître. Enfermés dans leurs palais fortifiés, où s'abritait à l'occasion une pet te armée avec son artillerie, entourés de centaines de valets et de bravi, ils renouvelaient les pires souvenirs de la vie lle féodalité romaine. Ils sortaient à cheval, l'épée au flanc, cuirassés, escortés par leurs neveux et leurs spadassins. Ils nourrissaient à leurs portes des gueux prêts à tous les coups de main, protégeaient les criminels par le droit d'asile, entravaient dans leur quartier la justice pontificale. Les bandes des cardinaux Savelli et Colonna se hattaient contre les gens du cardinal La Balue. Les princes de l'Église, gorgés de bénéfices, mais ruinés chaque année par les fêtes du carnaval, jouaient de soir au matin, tout en redressant d'une main adroite les écarts de la fortune.

Telle était Rome aux dernières années du xv<sup>\*</sup> siècle. Le petit clergé s'abandonnait et se riait des saints mystères. Si l'on en croit Luther, les prêtres plaisantaient à l'autel sur l'hostie consacrée. L'Italie ne souffrait pas sensiblement de ce naufrage du christianisme; après tout, c'était son Église, et il y avait longtemps que les plus graves chrètiens de la Péninsule, indifferents aux choses de l'ordre ecclésiastique, s'étaient habitués à communier directement avec Dieu. Mais les ultramontains, Français, Allemands, Espagnols, se trouvaient déconcertés par cette ruine de la foi dans le sanctuaire même de la catholicité. Plus le royanme des vicaires de Jésus-Christ se fortifiait en ce monde, plus l'Église romaine perdait le gouvernement des àmes.

Egoisme du Mécénat. — Cependant les papes demeuraient au premier rang parmi les patrons intellectuels de la Renaissance. Le Mecenat avait été l'un des effets les plus ainguliers de la tyrannie italienne. Le tyran, homme nouveau, fils de ses œuvres, groupe autour de lui ceux dont la noblesse est toute personnelle, artistes, poètes, humanistes. Il leur assure la fortune et la gloire, ils lui rendent la renommée dans le présent et l'avenir. Le Mécenat fut non seulement une parure, mais une force d'opinion pour la Tyrannie. Il consolait les villes de leurs franchises perdues, il maintenait autour du prince une clientèle

dévouée, tomours prête pour le louange et qui entraînant le sentiment public. On remarquera toutefois que le despotisme, si éclairé qu'il fût, a pris toujours ses précautions contre les lilertés de l'esprit. Tous les États ont eu des peintres, des sculpteurs et des architectes, les arts du dessin étant difficilement révolutionnaires. Mais c'est à Venise seulement que les lettrés, les philosophes, les humanistes se sentaient tout à fait à l'aisc. L'imprimerie des Aldes devint, au xvi siècle, le rendez-vous des hommes qui pensaient librement, dans toute l'Europe. Ferdinand, à Naples, Ludovic le More, à Milan, ne protègent que des poètes de cour ou de médiocres chroniqueurs. A Florence, autour de Laurent le Magnifique, la philosophie platonicienne, indifférente aux choses contingentes, à la vie publique, reprend ses rêves moffensifs, mais les Médicis du temps de Léon X laisseront languir Machiavel disgracié; et l'Arioste, dont la plume semblait trop piquante, n'emportera · de son entrevue avec le pape « qu'un baiser sacré sur les deux joues ».

Tous, d'adleurs, peintres ou poètes, étaient d'accord pour applaudir à la civilisation créée par leurs maîtres. L'Arnoste saluait, dans la lignée des Este, les plus légitimes representants du principat italien. Le Pinturicchio donnait a une madone le visage un peu fade de Lucrèce Borgia. Raphaül, fidèle à la sérénité de l'école ombrienne, ne montrait à Léon X que les images d'un christianisme souriant et sûr du lendema.n. Seul, le peintre de la Sixtine osa présenter à Jules II la gravité de ses Sibylles et la tristesse de ses Prophètes, mais ce pape, qui eut cependant l'instinct de la grandeur, ne comprit rien aux symboles de Michel-Ange.

Le concert italien impossible. — • L'Italie, disait un pape du xvi siècle, est une lyre à quatre cordes : Rome, Venise, Florence et Milan » Les quatre cordes avaient été un jour d'accord; depuis Nicolas V, l'harmonie s'était rompue. Chaque fois que l'une de ces puissances devenait le noyau d'un système d'alhance avec les tyrans de second ou de troisième ordre, Ferrare, Bologne, Sienne, Rimini, Urbin, Mantoue, tout le reste de l'Italie s'inquiétait; une clameur dénonçait le guet-

apens tendu a la Peninsule et l'établissement projete de « la monarchie unique ». Il est hien singulier que l'appréhension d'une royauté italienne ait à ce point troublé les esprits, dans le temps où le sentiment de la patrie Hallenne était le plus etranger à toutes les consciences. Chacun des grands tyrans était soupçonné à son tour : les Sforza e. les Aragon se renvoyaient, à la fin du xv' siècle, la même accusation. C'était toutefois Venise que l'on redoulait le plus communément, bienqu'elle n'eût qu'un étroit point d'appui sur la terre ferme, mais clle était riche, en bons termes avec la France, très forte par sa diplomatic dans les conscils de l'Europe. Guichardin affirme que Cosme de Médicis, aidant François Sforza à devenir tyrance Milan, « a sauvé la liberté de toute l'Italie, que Venise aurait asservic ». Le même historien a écrit cette maxime qui explique bien le préjugé italien contre Venise . « La république n'accorde la liberté qu'à ses citoyens propres. » Avec Venise, ce n'était point de fédération, mais de vasselage qu'il s'agissait. Un traité passé entre les tyrans de Romagne, les Gonzague, les Este, la France et la république de Saint-Marc eût été la ruine des autres princes. L'Italien n'appréhendait pas moins l'union de Venise et du Saint-Siège, à cause de l'étroite affinité de ces deux Étals, où le pouvoir était électif, la société patricienne et les traditions de gouvernement tres fixes. Alexandre VI, vers sa fin, eut des tentations d'alliance vénitienne auxquelles la Seigneurle, assurée de survivre aux Borgia, ne daigna point répondre.

### II. — Les États italiens.

Innocent VIII (1484-1492). — A la mort de Sixte IV, le peuple romain brûla les palais de ses neveux, les Riario et les Rovere, tandis que les factions Orsini et Colonna se massa craient dans les rues. Le cardinal Cibo, un Génois, fut élu, grâce à la vente que Borgia lui fit de ses voix; l'élection fut cond lite par Julien de la Rovere, neveu de Sixte IV, qui allait

être, sous deux pontificats, le personnage le plus puissant et le plus dangereux du Sacré-Collège Innocent VIII s'empressa do reprondre le jeu dos ulliances précipitées, avec Venise et Gênes; il soutint la révolte des barons napolitains contre les Aragon, alliés de Florence et de Milan; il menaça Ferdinand I' do la restauration d'une dynastie française. Les Orsini passèrent au roi des Deux-Siciles, les Colonna et les Sayelli au pape ; la guerre civilo se ralluma dans Rome et le Latium. Le pape, redoutant l'entrée de Virgilio Orsini, rappela, pour les armer, les brigands et les assassins hannis par Paul II et Sixte IV, làcha sur la ville les pires scélérats de toute l'Italie. Venise dénonça brusquement l'alliance, et refusa son contingent. Alphonse d'Aragon s'empara de la campagne romaine. Quandla famine fut dans Rome et qu'en debors des murs, jusqu'à la mer et aux montagnes, tout fut brûlé, le pontife demanda la paix Il abandonnait les barons du Midi à la fureur de leur maître, qui les attira dans un piège et les fit égorger en masse.

La politique belliqueuse réussissait mal à Innocent VIII. C'était un prince timide, son fils Franceschetto et ses neveux avaient une àme d'usuriers, ils ne pensaient qu'à s'enrichir vite et. Rome regorgeant toujours de sicaires, ils imaginerent un tarif pour les assassants, et des abonnements qui garantissaient la tranquillité des criminels. Franceschetto touchait 150 ducats par meurire En 1490, le saint-père semblant près de mourir, son fils enleva le trèsor de l'Église; les cardinaux purent arrêter la caisse sur la route de Toscane. Innocent VIII fit poignarder inutilement, pour donner à son fils un apanage, Girolamo Biario, tyran de Forh. La veuve, Catarina Sforza, virgo crude-lissimo, dit Sanudo, s'enferma dans la citadelle et se défendit contre la populace jusqu'à l'arrivée des troupes de Bologne et de Milan. Franceschetto dut se contenter d'épouser la fille du plus riche banquier de l'Italie, Laurent de Médicis.

Celui-ci, envoyant à Rome le cardinal Jean, son fils, agé de dix-sept ans, lui disait : « Vous allez dans la sentine de tous les vices et vous aurez de la peine à vous y tenir décemment. » On vit avec stupeur le pape reconnaître ouvertement ses enfants. Sixte IV, lui, du moins, laissait passer Girolamo pour

son neveu Ferdinand de Naples dénonçait à l'Empereur les seandales du pontificat et priait Frédéric III d'intervenir pour le
salut de l'Église. Ce fut, pour la chrétienté, une consolation
médiocre de retrouver la lance de la Passion Bayez, d'Il la rendit
au pape, et Borgia, du haut des loges de Saint-Pierre, éleva sur
Rome la relique insigne. Quelques jours plus tard, Innocent
entrait en agonie. Son médecin juif tenta, pour le ranimer,
une expérience criminelle : il fit passer dans les veines du
mourant le sang de trois jeunes garçons. « Les enfants monrurent, dit Infessura, le juif prit la fuite et le pape rendit
l'àme.

Alexandre VI (1492-1503); la famille Borgia; débuts du règne. - Dans la mait du 10 au 11 août 1492, le nom de Rodrigo Borgia, vice-chancelier de l'Église, sortit du calice électoral et le cardinal de Médic.s souffla à l'oreille de son voisin de conclave : « Nous voila dans la gueule du loup; il nous dévorera lous, si nous ne trouvons moyen de lui échapper. » Ce règne s'annonçait menaçant pour l'Italie. Borgia, neveu de Calixte III, attendait impatiemment le pontificat depuis la fin de Paul II. C'était un juriste, médiocrement lettré, le plus riche des cardinaux, un grand seigneur mondain, · haut de taille, dit Gaspard de Verone, toujours souriant, aux yeux noirs, aux lèvres vermeilles, à la santé robuste, qui attirait vers lui les femmes par son regard magnétique ». Une Romaine, Vanozza Catanei, lui avait donné ceux de ses sept ou huit enfants qu'il éleva officiellement et qui formèrent la famille pontificale . Pier Luigi, mort en 1491, don Juan, due de Gandia, César, Lucrece et Joffré. En 1489, il avait pris comme favorite une très jeune fille, Gulia Farnèse, fiancée a un Orsini, qui, par le chapeau rouge qu'elle obtint pour son frere Alexandre, le futur Paul III, fonda la grandeur politique de sa race. Cette dynastie, apre aux biens temporels, fut, des le premier jour, l'angoisse de Htalie. Don Juan, le moins dangereux des Borgia, séjournait encoro en Espagne, César, agé de seize ans, petit écolier à l'université de Pise, devint subitement archevêque de Valence et cardinal. Tous les neveux et cousins requrent la pourpre tour a tour. Lucrèce, fiancée deux fois déjà,

épousa enfia un Sforza, Jean, tyran de Posaro. Joffré, agé de neuf ans, archidiacre de Valence, se tarda pas à sortir de l'Église pour épouser, en 4596, une petite fille naturelle du roi Ferdinand d'Aragon, Sancia Par ces deux premières unions, Alexandre VI se rapprochait à la fois de Naples et de Milan. Les mariages de ses enfants marquèrent toujours l'orientation de sa politique. Pendant plus de deux ans, il eut une conduite hésitante. Laurent le Magnifique était mort en avril 1492. Longtemps il avait, par sa diplomatie, maintenu l'équilibre de l'Italie. Florence perduit avec lui l'hégémonie morale de la Péninsule. Le pape, durant cette première période de son règne, pratiqua des alliances contradictoires : avec les Aragon et les Orsini; puis avec les Sforza, Venise, Sienne, Ferrare, Mantoue; puis, de nouveau, avec les Aragon et les Orsini. - Ludovic le More, les Colonna, le cardinal de la Rovere, croyant l'équilibre de l'Italie rompu, se tournèrent vers l'étranger. Rovere courut à Lyon, où il décida Charles VIII à franchir les Alpes.

C'est alors que disparut de la scène le seul prince capable de grouper contre l'envahisseur les États des trois quarts de la Péninsule. Ferdinand mourut, dit Burchard, le chapelain d'Alexandra VI, sine luce, sine cruce, sine Deo. Son fils Alphonse II, vil et fourbe, demeurait le dernier defenseur des libertés nationales. Pierre de Médicis et Venise, à l'approche des Français, s'enfermèrent dans une prudente neutralité. Mais tous les petits tyrans étaient acquis aux Sforza et à la France. En quelques mois ce fut, du nord au midi, une véritable decomposition politique. Le pape et Alphonse, éperdus, suppliaient le sultan Bayézid de les secourir. Le Grand-Turc répondit, par une lettre que Burchard et Sanudo ont conservée, que « pour l'honneur du saint-père, il était bon de faire mourir d'abord son frère Djem (prisonnier au Vatican depuis Innocent VIII), et cela, le plus tôt possible, et de la meilleuro façon qu'il plaira a Sa Sainteté ». Djem sortirait ainsi « des augoisses de cette vie et son âme passerait en un monde plus heureux «. Le sultan paierait ce service de 300 000 ducats et de son amitié. Djem mourut en effet bientôt, à Naples, dans la suite même de Charles VIII « de choses, dit Burchard, qui ne convenaient pas à son

estomac ». Cependant Ludovic faisait tuer son neveu, seigneur légitime de Milan, et, perdant la tête à son tour, trah, ssait secrètement le roi. Le pape traitait avec tout le monde à la fois, avec l'Empereur contre le roi, avec le roi contre l'Église et le roncile dont la chrétienté le menaçait. Il armait à Rome les bourgeois et les Espagnols, enfermait son argenterie et ses tiares au Saint-Ange, faisait seller des chevaux pour foir, il ne savait de quel côté. Puis, apprenant qu'une compagnie française avait enlevé, du côté de Viterbe, Giulia Farnese, il abandonnait tout à Charles VIII, le passage par Rome, les Deux-Siciles, Ostie, Civita-Vecchia, son fils César. Le roi rendit la jeune fille le 1<sup>st</sup> décembre 1494; le pape reçut lui-même Giulia à la porte du Peuple, il était à cheval, « en pourpoint noir, avoc des bandes d'or, une echarpe à l'espagnole, l'épée, des bottes espagnoles et un berret de velours très galant »

Alphonse II s'élait enfiti en Sieile avec sa cassette Ludovic le More disait à l'ambassadeur de Ferrare : « J'attenils l'estafette qui m'apportera la nouvelle du pape pris et décapité » Le roi traversa Rome et prit Naples sans coup férir, Mais, derrière ses épaules, Alexandre VI nouait avec Milan, Venise, l'Espagne et l'Empereur la ligue jui fut le prélude des guerres pour l'equilibre curopéen Quand Charles VIII rebroussa chemin, le pape s'enfuit jusqu'à Pérouse avec le Sacré-Collège et les ambassadeurs. Au lendemain de Fornoue (juin 4195), il rentra dans sa métropole et put contempler les rumes éparses en Italie : les Sforza convaincus de haute trahison contre la Péninsule, ébranlés en Lombardie, les Medicis chassés de Florence, les Aragon déshonorés, obligés d'assiéger les citadelles de leur royaume, et la succession de cette dynastie espagnole visiblement ouverte au profit de l'Espagne. Rome seule et Venise restaient intactes. Dans cette décadence des vieilles tyrannies, Alexandre entrevit l'occasion de fonder un État nouveau, une souverameté qui, appuyee sur l'Église, cât été bientôt l'arbitre de la Peninsule. Pour le moment, il n'attendait rien de l'étranger; la ridicule expédition de Maximilien contre-Florence, en 1496, lui montrait l'Empire impuissant; il croyait la France bien loin et ne pressentait pas l'entree en scene de

l'Espagne. Il livra donc à don Juan, son ainé, le Patrimoine de saint Pierre et les fiefs des Orsini, qui avaient servi Charles VIII Une entreprise militaire de Juan et du duc d'Urbin contre le château de Bracciano échoua; les pontificaux furent refoulés jusqu'aux murs de Rome; Alexandre dut signer une paix peu glorieuse et rendre aux Orsini le droit d'être les maîtres dans leurs domaines. Mais les Borgia étaient beaux joueurs Le grand virtuose de la famille, César, venait de jeter sa pourpre aux orties; il allait s'emparer du gouvernement des affaires ecclésiastiques et donner à la chrétienté un inoubliable spectacle.

César Borgia maître à Rome. — La première opération de César fut de rompre le lien qui rattachait sa race aux Sforza. Il prépara l'assassinat de son beau frere Jean de Pesaro qui, averti à temps par Lucrèce, monta à cheval et s'enfuit. Le pape déclara le mariage nul et Lucrèce, la créature la plus médiocre et la plus faible du monde, alla plourer son premier mari chez les nonnes de Saint-Sixte. Puis César se mit en mesure de devemir l'aîné, l'héritier présomptif d'Alexandre. Le 14 juin 1497, il soupa avec son frère Juan près de Saint-Pierre aux-Liens, chez Vanozza, leur mère. Vers minuit, les deux frères descendirent à cheval du côté du Gnetto, César portant en croupe un homme masqué qui, depuis un mois, ne le quittait plus. Quand ils se séparèrent, l'homme suivit don Juan, qui ne reparut plus au Valican; on retrouva son valet blossé à mort à l'endroit où les deux frères s'etatent dit adieu. Le 45, Alexandre, inquiet, fit rechercher son fils. On fouilla les palais de nobles suspects d'opposition aux Borgia. Dans la soirée, un certain Sc.avo raconta que, couche au fond d'une barque, à la hauteur de Ripetta, il avait vu, au petit jour, sortir d'une ruelle aboutissant au fleuve quatre hommes à pied et un cavalier portant en croupe un cadavre. On avait jeté le corps au Libre. Le 16, tous les bateliers de Rome fouillèrent le fleuve et retirèrent le duc de Gundia ayant sous sa ceinture ses gants et trente ducats, percé de neuf blessures au cou, à la podrine et aux bras. On le porta, pour le laver, au Saint-Ange, puis, à la lueur des torches, à Sainte-Marie du Peuple. Le cri public

désigna sur-le champ l'assassin. « C'est un grand maestro », cerit l'ambassadeur de Florence. « C'est César qu. a fait jeter son frère au Tibre, la gorge ouverte », dit l'orateur veminen Polo Capello. Le pape s'enferma dans sa chambre trois jours, pleurant et refusant toute nourriture. « Mais il mit fin à son deuil, écrit Burchard, pensant qu'un péril plus grand résulterait pour sa personne d'une douteur trop prolongée. » Au Sacré-Collège, il dit : « Si j'avais eu sept papautés, je les aurais données pour la vie de mon fils. » Puis il délégua le meurtrier au couronnement du roi Fréderic, le dernier roi aragonais de Naples. Au retour de César, en présence du consistoire, il embrassa son fils et descendit du trône sans lui dire une seule parole.

Il annonça alors aux cardinaux et aux ambassadeurs son projet de réformer l'Egl se, « sans tenir compte de sa vie ». Il écrivit au roi d'Espagne qu'il était disposé à abdiquer. Velléités d'un jour, auxquelles sa nature, faite d'orgueil et de mobilité, ne lui permettait point de rester fidèle. La fatalité du népotisme le lia t à César jusqu'à la fin. Le règne occulte de celui-ci commençait. Alexandre VI ne devait plus être que l'instrument d'une ambition formidable, qu'il admirait en la redoutant Ce pape étrange eut des accès de grandeur d'ame, et n'eut jamais le temps ou la liberté d'accomplir une action générouse.

Savonarole et Florence. — De Florence sortit alors le cri de la conscience chreuenne. Un dominicain, orateur pathétique, àme très haute, esprit borné, s'était rendu, par l'apostolat, le maître de la république restaurée apres la chute de Pierre de Médicis. Savonarole haissait la Renaissance et fit brûler en place de la Seigneurie un monceau d'œuvres d'art, de livres, de meul les précieux, de parures de femme, en l'honneur de l'ascetisme. La démagogie menant grand bruit dans la cité, il avait entrepris de puritier le peuple aimable qui jouait si spirituellement avec les choses saintes. Il se l'était attaché par les predications enfluinmees de ses Avents et de ses Carèmes, dans lesquelles il prophétisait sans cesse le jugement de Dieu : les Burbares, e nduits par un nouveau Cyrus, passant les

Alpes, des pluies d'épees et de contelas tombant du ciel, les tyrans de l'Italie trainés en captivité, avec des anneaux de fer dans le nez, « comme bêtes de cirque », la peste, la famine, la guerre dépeuplant les villes, tous les saints de la Péninsule fondant du ciel sur leurs cités pour les châtier, le ciel bouleversé, Dieu troublé, toutes ces images terrifiantes, en partie justifiées par l'invasion française, avaient vaincu la légèreté de cœur de Florence. Il n'épargnaît personne : les femmes, les jeunes gens, les usuriers, les chanoines, les cleres, le pape Alexandre, l'Eglise entière passait sous ses verges. En 1597, il écrivit aux princes de l'Europe . « Je vous jure que cet homme n'est pas pape; j'affirme qu'il n'est pas chretien et ne croit pas en Dicu » Il avait pour lui le petit peuple, les dévots, les pleureurs (piagnoni); contre lui les Médicéens, les républicains de l'ancien régime communal (arrabiati,, le tiers ordre franciscain. Il put dominer pendant quelques années dans les conseils de la Seigneurie et remplir de ses partisans les magistratures. Il réussit même à imposer à Florence des Carèmes et des Quatre-Temps réguliers. Il avait formé une milice d'adolescents qui pénétraient dans les maisons pour y surveiller l'observance du Décalogue et des commandements de l'Église. Il proclama Jésus-Christ seigneur et roi de Florence.

Les misérables pleuraient quand il préchait contre les riches, qu'il accusait « de toucher le salaire du peuple, les revenus et les pabelles », tandis que les pauvres « mouraient de faim » C'était, selon lui, pécher mortellement que de retenir son propre superflu, c'est-à dire de voler le bien des pauvres. Le 5 février 1495, il fit décréter par le Grand Conseil la réforme de l'impôt foncier par une taxe de 10 pour cent du revenu. L'impôt, selon Guichardin, devint tout aussitôt progressif et fut même levé parfois deux ou trois fois par an. À 300 ducats de rente, on payait le revenu tout entier; à 600 ducats, deux fois le revenu Puis, Savonarole fit relever de leurs dettes les débiteurs arrières. La même année, il fonda une banque de prêts presque gratuits et fit bannir, dans le délai d'un an, tous les préteurs et changeurs juifs, dont l'usure tirait 32 et demi pour cent de l'argent prêté.

R stoine sénésale. IV

Évidemment, un tel régime ne pouvait durer. Alexandre VI, irrité du perpétuel appel au concile lancé par le moine, le déclara herétique. Savonarole demanda l'épreuve du fen, contradictoirement avec un frère mineur. Il s'agissait de traverser, le Saint Sacrement dans les mains, un corridor étroit pratiqué dans un bûcher en flammes. Des documents récents ont prouvé, contre l'opinion longtemps reçue, que le pape, redoutant un miracle, essaya d'empècher l'épreuve. Un orage inonda le bûcher, qu'on ne put allumer. Sanovarole, ce jour-là, fut perdu. Tous ses adversaires s'unirent pour l'assièger dans son couvent de Saint-Marc. Une émeute horrible l'arracha de sa maison. On lui fit un rapide procès d'Église, présidé par le légat pontifical, et la torture n'y fut pas ménagee. Savonarole fut condamné, avec deux de ses frères, à la potence plantée dans un bûcher. Quand l'évêque le dégrada de sa dignité sacordotale, il oublia la formule liturgique, et dit : « Je te retranche de l'Éghse militante et de l'Éghse triomphante. » Quelques jours plus tard, un courrier entrait dans Florence, avec une dépêche du roi de France, suppliant la Seigneurie de faire grace de la vie au prophete (23 mai 1498).

César Borgia despote de l'Italie. - « Le pape, écrit un ambassadeur, a soixante-dix ans, il rajounit tous les jours, ses soucis ne durent pas une auit, il est de tempérament joyeux et ne fait que ce qui lui plaît : son unique desir est de rendre ses enfants puissants. » l'arfois, s'il recevait une mauvaise nouvelle, il sortait de Rome à cheval, en pleine nuit, même sous la pluie, allait chasser deux jours à Rocca di Papa et revenart, ayant, dit Giustinian, « purgé sa mélancolie ». · Il fait danser souvent des jeunes filles, dit le môme témoin ; elles sont de toutes les fêtes. » Je passe sous silence la fameuse orgie du 31 octobre 4501, decrite minufeusement par Burchard, et que confirment rois autres témoignages independants les uns les autres. Des qu'il entrait dans une ville, les magistrats devaient lui offrir, sous les fenètres du palais public, un hallet de jeunes filles. Cette ûme véhémente, toute à la passion du moment, n'est de fixité que dans sa tendresse mélée de terreur pour Cesar et l'ambition qu'elle eut de lui livrer la

Péninsule en pature, « de faire l'Italie d'un seul morceau », écrivait Giustinian à la Seigneurie de Venise. Il mentait volontiers, mais était si peu maître de son humeur et de sa langue qu'on retrouvait la vérité sur son visage et à travers ses paroles. L'autre, César, tacitume, impénétrable, toujours masqué, se dérobant à tous, partout suivi de son assessin de confiance, don Micheletto, était pris parfois d'accès de rage funeuse. Il poignarda un favori d'Alexandre entre les bras de celui-ci. « Le sang jaillit au visage du pape. »

Il fut vraiment le grand tyran de la Renaissance, terrible et séduisant, « royal et prodigue, ce qui deplatt au pape », dit Capello, d'un aspect charmant, avec ses cheveux bouclés tant admirés des femmes de Rome. A eux deux, le père et le fils, ils entreprirent de s'emparer non plus seulement de l'hégémoine politique de l'Italie, mais du plus grand nombre possible de provinces, conquises ou livrées par trahison. Ils employèrent pour réussir tous les moyens : le credit et les troupes de la France, l'intervention élrangère, l'exco munication, par-dessus tout, l'extermination. Cesar, marié à une princesse française, Charlotte d'Albret, fille du roi de Navarre, duc de Valentinois. par édit royal « César de France », s'assura d'abord les fiefs des vassaux du Saint-Siège, les Romagnes, en dehors de Bologne fidèle aux Bentivogli, et la ligne de forteresses qui, d'Imola à Rimini, commandaient la vallée du Pô, Ferrare, Mantoue et la terre ferme de Venise. Ludovic le More, chassé de Milan, puis un instant rétabli, tombait, le 10 avril 1500, aux mains de Louis XII. Dès lors, la Lombardie était interdite à César. A partir de 1501, la France et l'Espagne occupérent les Deux-Siciles, où ne pouvait plus se glisser un troisième larron. Les Borgea se virent ainsi limités dans leurs convoitises, mais César put encore dévorer tous les États qui séparaient du royaume ecclésiastique son duché de Romagne . il prit Urbin aux Montefeltri, Pérouse aux Baglioni, Sienne aux Petrucci, Piombino, sur la frontière toscane; il souleva contre Florence Arezzo, Cortona et Pise. Déjà, prévoyant la fin très prochaine des Aragon, il avait rompu le lien de famille qui unissait les Borgia à cette dynastie. Sa sœur Lucrèce avait spousé, en 1498,

le jeune duc de Bisceglia, Alphonse, fils naturel du roi des Deux Siciles. Une nuit d'été de l'an 1500, au milieu des fêtes du Jubilé, César fit blesser grièvement par des spadassins son beau-frere sur les degrés de Saint-Pierre. Un mois plus tard, if entrait, accompagné de don Micheletto, dans la chambre d'Alphonse, aux appartements pontificaux : il chassait Lucrèce et dona Sancia, sœur du blessé, et, sous ses yeux, Micheletto étranglait le jeune prince dans son lit. Alexandre VI n'osa pas rendre à son gendre les honneurs funèbres. On l'enterra, le soir même, sans prières et sans prêtres, dans les caveaux de Saint-Pierre. La douleur de Lucrèce fut très vive mais rapide Elle était, dit un contemporain, d'un caractère toujours gai et screin. \* Elle ne tarda pas à épouser un troisième et dernier mari, Alphonse d'Este, héritier présomptif du duc de Ferrare, client de la France. Le 6 fevrier 1302, elle quittait Rome pour n'y rentrer jamais.

Ce qui restait en Italie d'États libres vivait dans l'angoisse Machiavel, alors ambassadeur en France, disait à la fin de 1501, au cardinal d'Amboise : « Les Français n'entendent rien à la politique; autrement ils ne laisseraient pas l'Église devenir si grande. » Les Borgia visaient ouvertement à l'asservissement de toute l'Italie centrale. Ils s'attachaient tantôt à la France, dont César se fit un instant le condothère, tantôt à l'Espagne. Alexandre VI avait livré à Louis XII et à Fordinand le Catholique les Deux-Siciles, pensant que l'inévitable querelle des deux partageants lui permettrait de tirer à lui quelques lambeaux de terres napolitaines. Il se tournait à la fois contre les deux grandes familles féodales, Orsini et Colonna, ébranlant ainsi la base traditionnelle du Saint-Siège, qui s'était tou jours maintenu par le soutien de l'une ou de l'autre.

Là ou pressait César, tout droit des gens était aboli. Il pillait la bibliothèque des Montefeltri, faisait étrangler et jeter dans une citerne le seigneur de Camerino, dont les jeunes enfants étaient écorgés à la Cattolica. Le jeune Astore Manfredi et son frère, qui s'étaient défendus héroïquement à Faènza, trompés par les promesses du Valentinois, se remirent entre ses mains. Il les fit enfermer au Saint Ange, puis jeter au Tibre, une jierre

n des

r es du

13 (4) 11

d le

NT M

140

1 pers

 $\mathbf{r}^{-\mathbf{k}}$ 

ľψ

Ur

Į,

ard

an rou. Dans l'eté de 1502, les Orsmi, quelques seigneurs dépossédés et plusieurs capitaines de César se conjurèrent contre celui-ci, et à la tôte de 10 000 hommes, préparèrent une guerre d'indépendance. Cédant aux conseils de Louis XII, ils parurent se réconcilier avec le duc, qui attira les chefs de la conspiration dans un guot-apens, à Sinigaglia. Il les fit arrêter dans le palais de la ville, où il les avait invités à un entretien secret. Oliverotto, tyran de Fano, et Vitellozzo Vitelli, assis dos à dos sur une chaise, furent étranglés. Oliverotto pleurait, Vitelli demandait l'absolution du saint-père. Ceux qui purent a'echapper furent assass nés par Micheletto à Castel della Pieve.

En même temps, Alexandre s'emparait, au Valican même, du cardinal Gian-Battista Orsini et des dignitaires ecclésiastiques de la famille. Il faisait main basse sur tout le mobilier du cardinal. « Ils ont tout pris, jusqu'à la paille des écuries », écrivait Giustinian. La mère d'Orsini était chassée de son palais, avec ses servantes. « Les malheureuses, dit l'orateur de Venise, errent dans Rome, où personne ne veut les recevoir, car tous ont peur. A Le cardinal mourut du poison lent, le venenum atterminatum. Burchard corit . . Calicem biberat. . Puis, le pape, par un bref, enjoignait à son fils d'agir sans miséricorde avec le reste de sa famille, « de n'epargner ni les femmes, ni les petits enfants .. - « Ambassadeur, disait il alors à Giustinian, nous avons les mains rouges du sang do ces Orsini; le duc a coupé la tôte à Paolo et aux autres que vous savez, nous avons été si lom contre eux, qu'il faut nous assurer de tous, afin qu'ils ne nous fassent point de mal. . Il tuait ainsi, non sculement pour délivrer sa maison de ses ennemis, mais pour hériter. Il déponiflait fiévreusement les vivants et les morts. Il imposa ses cardinaux et ses cleres de 10 pour cent de leur revenu. Un sous-diacre sacristain payait 4 ducats. Seul, le cardinal Corner, qui n'avait point de revenus », ne payait rien. Le cardinal de Modene était empoisonné par son favor: Sébastien Pinzon, que le pape, héritier du mort, récompensait « in premium sanguines v. Le cardinal vénitien Michiel, empoisonné à son tour, était à peine refroidi, que le pape « s'enfermait, portes closes. dans sa chambre, pour compter l'argent » trouvé dans les coffics .

23 632 ducats, qu'il montrait à l'ambassadeur même de Venise. Pois il se rendait en personne à Porto, « non pour se divertir, mais pour s'emparer de ce qui appartenait au révérendissime cardinal, surtont des génisses et des buffles ». L'expédition fut fructueuse, et il revint à Rome, « avec une bonne figure ». Quelques mois plus tard, la coupe passait au card nal de Monreale, un Borgia, « qui fut expédié, apres avoir été bien engraissé, par le chemin qu'ont pris tous les autres, on accuse particulièrement le Duc »

Cependant les soldats du Valentinois, campés dans Rome, dépondiatent les gens en pleine rue. La muit on se massacrait entre Césariens et Romains. Loin de Rome ils rôtissaient les paysans pour leur arracher le secret de leur frésor. « A San-Quimeo, dit Burchard, ils n'avaient trouvé que deux vieux et neuf vicilles : ils les pendirent par un bras, les pieds dans un brasier. » Pour un mot imprudent, on coupait la langue et une main Les agents les plus dévoués de César, tels que Remolines, son heutenant en Romagne, etaient étranglés ou pendus. et Michelette attendant le même sort. Le pape, effrayé de son œavre de terreur, forcé de se décider à bref délai entre la France et l'Espagne qui se buttarent sur ses frontières, s'epuisait en appels mutiles a l'amilie de Venise. « Il ne sait plus, dit Giushman, où reposer sa tête. . La mort le tira d'embarras. Un soir d'août, il soupait en plem air avec César et plusieurs cardinaux, dans la vigne du cardinal Adrien. Quelques jours plus tard, tous les convives ét uent pris de fievre romaine et de vomissements. Le jape était frappé mortellement. Le 18, it eut le debre et vit le diable qui bondissait autour de son lit, sous la forme d'un singe Il avait à peme rendu le dernier souffle que Cesar, malade lui-même, se traînait jusqu'à la chambre de son père et, le poignard à la main, me raçait le cardinal Casanova de le jeter par la fenêtre sul ne livrait les clefs. de la caisse pont ficale. Le pape demeura, cette nuit-là, allonge sur une table, saus anneau pastoral au doigt, entre leux cierges, et nema cum co. Les cardinaux ne vincent point salaer le tyranmort A Saint Pierre, les funérailles fure it précipitées et hortibles. Six portefux ajusticent en mant le callavre pontifical

化物化

serf (

मा द्वि

St. 1

M. 49-

Mar.

1994

Like

 $t_{0,T}$ 

ŀ

1

dans un cercueil « trop étroit et trop court ». On jeta de côté la mitre, et l'on couvrit le coffre d'un vieux tapis. Pendant ce temps les Suisses du palais et du clergé se battaient, dans la basilique, à coups de hallebardes et de chandeliers.

Jules II (1503-1513). — Le Valentinois occupait le Vatican avec ses cardinaux espagnols. Il faisait tirer le canon du haut du Saint Ange sur le couvent de la Minerve, où la majorité du Sacré-Collège, harricades contre l'émeute, tenait le conclave Les Colonna et les Orsini rentraient dans la ville, mettant aux prises le parti d'Espagne et celui de France. Pendant vingt jours César résista aux prières du Sacré Collège, aux caresses de Giustinian, qu'il recevait, étendu sur une chaise longue, « feignant d'être malade, plutôt qu'il ne l'était récliement ». Il consent ensin à se retirer dans son duché de Romagne, où rentraient déjà les anciens seigneurs.

Le cardinal Piccolomini fut élu et prit le nom de Pie III II no régna que trois semaines qu'il occupa à perdre, par de fausses assurances d'amitié, le Valentinois. Celui-ci revint à Rome, où il vendit à Julien de la Rovere, pour le nouveau conclave, les voix espagnoles. Mais Jules II, l'ennemi mortel de la maison, le trahit à son tour. César fut arrêté à Ostic, puis ramené à Naples, d'où Gonzalve de Cordoue le fit passer en Espagne. La, on l'enferma dans une forteresse. Il s'évada, rejoignit, à travers mille aventures, son beau-frère le roi de Navarre, alors en guerre contre la France. Il périt obscurément, dans une sortie de nuit, au fond d'un ravin, sous les murs de Viana.

L'Italie et l'Église tombaient aux mains d'un pape d'âme héroique et violente, dont les haines furent implacables, ce pontife batailleur, casqué et cuirassé, qui souffla la guerre du haut en bas de la Péninsule. L'histoire de Jules II est presque tout en ière dans les événements militaires qui suivirent la Ligue de Cambrai (4509). Nous le retrouverons plus loin Pendant les premières années de son règne, il s'appliqua à rétablir l'ordre dans ses États, à reconstituer le royaume ecclesiastique, à reprendre aux Borgia les villes et les châteaux que ceux ci avaient pris à l'Église. Il assura à sa famille la succession du

duché d'Urbin, enleva aux Baghom Pérouse, où il entra presque sans escorte. il prit aux Bentivogh Bologne, la perdit et, en 1513, la rattacha définitivement aux possessions de l'Église. D'un orgueil inflexible, au milieu même des pires retours de fortune, préoccupé de sa gloire, il commandait à Michel Ange sa statue pour Bologne et son tombeau pour Rome. A Bramante, il confiait le plan du nouveau Saint-Pierre. Il fulmina, selon la tradition, contre la simonie dans l'élection de ses successeurs. Il put croire, en mourant, que son œuvre était achevée, et qu'apres lui le pontife romain demeurerait « maître et seigneur du jeu du monde ».

État intérieur de Florence. — Florence, après l'expulsion des Médicis, n'avait pas su constituer une république viable. Une fois la flevre des temps de Savonarole apaisée, elle s'était vue sans cesse inquiétée sur ses frontières par les entreprises du Valentinois, troublée à l'intérieur par la mauvaise humeur du partimédiceen, des citoye is riches qui regrettaient le principat. Elle s'épuisa dans le long effort qu'elle fit pour reprendre Pise, que Charles VIII avait délivrée Le siège, mené avec incohérence, dura quatorze ans, un instant dirigé par Léonard de Vinci. Quand Pise succomba en 1509, Florence était ruinée. Ses médiocres hommes d'État n'avaient qu'un souci : remplir les coffres vides de la republique. Banqueroute partielle du mont de-piété, réduction ou suspension des intérêts de la dette communale, projet absurde d'amortissement en six années, tous les moyens farent tentés pour relever la fortune publique.

Le césordre des grandes assemblées, dit Guichardin, les longues et tardives déliberations, les secrets de l'État divulgués, nulle clarté sur la direction et le mouvement des affaires italiennes; nous étions surpris à l'improviste par la mauvaise fortune, les princes du dehors n'avaient avec nous ni intelligence ni amitié, faute d'nommes à qui ils pussent se fier; les tinances, dissémnées en de nombreuses mains, partagées entre des administrations négligentes, étaient dissipres avant d'être recueillies » Et l'historien achève ainsi son tableau : « Les citoyens eclairés se detournant des affaires publiques; l'État livré aux ambitieux vulgaires et aux aventuriers; la licence,

l'arbitraire et l'incurie gatant tous les offices; Florence méprisee de ses sujets, suspecte aux princes italiens, déshonorée. »

"Yout

1. 40

FNP

s le

1179

j le

140

4.7

I

On tenta une réforme constitutionnelle et, tout en ma ntenant le Grand-Conseil et la Seigneurie, on nomma un gonfalonier à vie, Piero Soderini, qui remit un peu d'ordre dans le trésor. Il prit pour secrétaire d'État Machiavel. Florence, par cette innovation, inclinait de nouveau vers le principat. Soderini, en dépit de ses bonnes intentions, se vit forcé d'aggraver encore les impôts. Les amis des Médicis, les Espagnols et la jeunesse riche renversèrent facilement le gonfalonier. Les Espagnols massacrèrent, pour assurer la restauration médicéenne, le peuple de Prato. Le 1<sup>est</sup> septembre 1512, la république florentine disparaissait.

Léon X (1513-1521). — Le cardinal-diacre Jean, fils de Laurent le Magnifique, fut élu pape à l'âge de trente-huitans; on le fit, en trois jours, prêtre et évêque. Le 11 avril 1513, Léon X traversa Rome à cheval et se rendit à Saint-Jean de Latran, où il trouve le trésor accumulé par Jules II; il se hâte de le dissiper en fêtes C'était un prince lettré et bienveillant, archevêque d'Aix à lâge de huit ans, cardinal à treize, disciple de Politien, de Bibbiena, de Marsile Ficin et de Pic de la Mirandole; il aimait les arts et la poésie, le droit romain et la chasse à courre. Il était docteur en théologie de l'université de Pise. Il avait voyagé à travers l'Europe. Raphaël le peignit en 1518, vêtu de pourpre et d'hermine, assis à sa table et observant à la loupe les miniatures d'un missel, tête aimable et sensuelle, figure épanoure et haute en couleur; la bouche, aux levres sail lantes et serrées, trahit le gourmet et l'homme d'esprit; le regard est virilet caressant.

A peine élu, il se jeta dans tous les exces du nepotisme.

Songeons à jouir et faisons du bien aux nôtres , disait-il à son frère Julien. Il convoitait pour les siens le Milanais et Naples . il songea a créer, pour son neveu Laurent, un royaume de Toscane, et, pour Julien, une principauté de Modène, Reggio, Parme et Plaisance. Il rèva même pour un Médicis la couronne impériale. Tous ces projets, poursuivis à l'aide d'une politique étourdie, capricieuse et fourbe, valurentà l'Italie de dangereuses

complications, il eut de bien cruels deboires Un matin, l'am bassadeur de Venise se tit un plaisir de lui annoncer la défaite de son armée à Marignan. Le pape, à demi vêtu, se mit à trembler. « Monsieur l'ambassadeur, qu'allons-nous devenir\* — Saint-Père, Votre Saintete n'aura aucun mal. Le roi Tres-Chrétien n'est il pas le fils ainé de l'Église? » Léon X dut se rendre à Bologne. Il eut facilement raison de son vainqueur. L'Église de France paya de son autonomie les frais de la réconciliation. Lo pape rendai. Parme et Plaisance au roi, Modène et Reggio au duc de Ferrare, se réservant de dépouiller le duc d'Urbin au profit de son neveu

Des lors, guéri de la politique belliqueuse, il ne songea plus qu'à regner sur ses États et, par sa famille, sur la Toscane. Une conspiration de trois cardinaux, Petrucci, Riario et Sauli, lui fournit l'occasion de terrifier le Sacré-Collège. Petrucci fut étrang é dans sa prison, Sauli et Riario se rachetèrent et s'exilerent. Puis, Léon X vendit d'un seul coup trente et un chapeaux. Alors, maître de Rome et de l'Église, il put être le patron pacifique de la Renaissance, enrichir Raphael, édifier Saint-Pierre, entretenir au Valuan des comédiens et des danseurs de mauresque. Le cardinal Bibbiena était le grand-maître des fêtes pontificales. Courses de chevaux ou de buffles, pièces de Plaute ou de Machavel, bouffonneries de toutes sortes, telles que moines bernes sur une couverlure, ou forces de manger du singe ou du corbeau, dial·léries en musique, fout était bon pour amuser Léon X.

Co joyeux pontificat perdait l'Église. Aucune des rumeurs révolutionnaires, parties de la chrétienté allemande, n'arrivait aux oreilles du pape. En 4515, le chevalier Ulrich de Hutten publicit à Venise, avec privilège pontifical, les Luterz observorum virorum, pamphlet aussi violent contre les gens d'Église que le furent plus tard les Propos de table de Luther. En 4517, un mois après la publication des theses de Luther, Léon mandait aux dominicains d'Allemagne de lui envoyer, sur la caisse des indulgences, 447 ducats d'or pour payer un manustrit du 33º livre de Tite-Live. En 4519, Luther ecrivait au pape une tettre ou il declarait envore l'autorite de l'Église

lan

the le

get.

 $\mathbf{P}_{\text{effe}}$ 

ĄΡ

1, 1

-11

 $I_{n^{6}}$ 

Rέ

superieure à toute autorite sur la terre et dans le ciel. En 1520, nouvelle lettre, mais menaçante et qui rappelle les sermons de Savonarole sur la corruption de Babylone. Le pape y était comparé à Ezéchiel entouré de scorpions. « L'Église de Rome dépasse en impiété les Turcs eux-mêmes », disait Luther. Leon X goûtait la beauté véhémente de ce latin. « Co frère Martin, disait-il, est un beau génie. » Cependant, en juillet 1520, il fulmina la bulle Ezzurge, à laquelle Luther répondit par ses pamphlets sur la Messe et la Bulle de l'Antechrut. Le 16 décembre, à Wittenberg, la bulle papale était brûlée par la main du frère Martin. Le protestantisme était fondé

Léon X, dédaignant les conseils de Machiavel, se rapprocha plus étroitement de l'Empire et abdiqua le rôle traditionnel du Saint-Siège dans la politique générale de l'Occident. Après la mort de Raphaël, découragé, il ne fit plus que tendre ses filets à Viterbe, pêcher à la ligne dans le lac Bolsène ou courir le cerf sur les collines de Corneto. Dans l'automne de 4521, il se retira du côle d'Ostie, a la Magliana, avec une petite cour d'humanistes et de musiciens « C'est un bon homme et un bon vivant », disaient les paysans de la région, à qui il donnait volontiers un petit écu. Le 26 novembre, au soir, un courrier lui apporta la nouvelle de la défaite de Lautrec par les Impériaux. Il se promena dans son cabinet jusqu'à une heure avancée de la nuit Le lendemain, un peu las, il rentra à Rome. Tout à coip, il se sentit touché d'un mal mystérieux et dit à ses serviteurs . « Priez pour moi, afin que je vous fasse encore du bien à tous. » Il n'eut pas le temps de recevoir l'extrême onction. Les médecins crurent au poison. Selon Paris de Grassis, deux heures après la mort, le cadavre était deja noir. Quelques jours auparavant, un moine avait averti le pape qu'un de ses familiers glisserait du poison dans le linge poatifical. Lui mort, le peuple romain, les lettrés et les gens d'Église accablèrent sa mémoire : « Tu t'es insinué comme un renard, dirent-ils, tu as regné comme un lion, lu es mort comme un chien. »

Clément VII : le sac de Rome. — L'u prêtre austère. Flamand d'origine, le cardinal de Tortosa, ancien précepteur de Charles-Quint, fut élu au pontificat Acrien VI vint d'Itrecht,

scul, avec sa vicille servante. Il tenta un effort candide pour purifier l'Église, restitua nu duc de Ferrare ses domaines et Urbin a François de la Rovere. Il voulut enrayer la simonie, supprima la survivance des bénefices, protégea les humanistes, défendit Érasme contre la fureur des scolastiques. Mais la tache était trop lourde. Il ent le sentiment de son impuissance. L'Éghse, malgré lui, était de plus en plus entrainée dans le tourbillon des guerres d'Italie. Il mourut découragé, après avoir appris la prise de Rhodes par les Tures. On a grave sur son tombeau le mot qu'il prononçait parfois : « Il est des temps où le meilleur homme du monde doit succomber. » Son successeur, un Médicis, neveu de Léon X, Clément VII, ne devait pas être plus heureux. Ce pape honnète et timide, économe, tout occupé de théologie et de mécanique, avisé, mais incapable de vues supérieures, irrésolu et maladroit, dépourvu de sang-froid aux heures difficiles, devait présider à la calastrophe la plus grave que le Saint Siege ait subic depuis les guerres d'investitures. En 1523, le Vémilien Negro écrivail : « Ce royaume se tient sur une pointe d'aignille. Dieu veuille que nous ne soyons pas bientôt chassés a Avignon. J'entrevois la chute de la monarchie spirituelle. . Clément VII, effrayé de la place occupee par Charles Quint en Italie, au lendemain de Pavie, se mit à préparer étourdiment une sainte Ligue avec Venise, un genéral de l'Empereur, Pescaire, et les États libres de la péninsule, il comptait sur les Suisses, la Porte et les subsides de la France, et même sur Henri VIII. Tout alla, des le premier jour, au plus mal Pescaire dénonça à Charles-Quint le plan des conjurés. François I", échappé à sa prison, se déroba à ses promesses. Les Suisses vinrent en petit nombre, Florence refusa de l'argent Vemse fournit le général, un trattre, le duc d'Urbin, dont la tactique était de s'éloigner sans cesse de l'ennemi, afin de vaincre « l'épée au fourreau ». L'Empereur, maître de l'Italie par Milan et Naples, et de Rome par les Colonna, ami du duc de Ferrare, avait une armée redoutable, conduite par le luthérien. Frundsherg, du Guast, Antonio de Leyva, Philippe d'Orange, Ferdmand de Gonzague, formee d'Allemands que la haine religreuse poussait vers Rome, d'Espagnols avides de pillage, d'aventuriers français et italiens, commandée enfin par un grand condottiere, Charles, connétable de France et duc de Bourkon.

HHUZ

acs et

holik.

15 A

1.0

. 5

10

٨

۲

Cet épisode, véritable acte de brigandage, se détache d'une façon singulière de l'histoire générale des guerres d'Italie. Il ne s'agit plus, ici, du conflit entre le roi Très-Chrétien et l'Empereur, mais d'une invasion de Barbares lancée par l'Empereur contre Rome. La diplomatie régulière et le droit des gens n'ont rien à voir à cette entreprise. Bourbon et les Espagnols, après avoir torturó Milan, rejoignirent les 13 000 lansquencts de Frundsberg, le 9 février 1527. A la tête de 30 000 hommes, le connétable s'avança jusqu'aux murs de Bologne. Pondant plus d'un mois, battus par les pluies d'hiver, les pieds dans la boue, les Impériaux attendirent l'issue des négociations incohérentes du pape, un premier traité avec l'Empereur, tout aussitôt déchiré par Clement VII, un rapprochement brusque avec François I", puis, le 45 mars, un nouveau traité avec Charles-Quint, en vertu duquel la Ligue était dissoute et les Impériaux rappeles sans délai, au dela des Alpes. Mais les bandes de Bourbon ne voulurent pas entendre parler de retraite. Elles comptaient piller Florence et Rome. L'émeute éclata dans le camp. « Nous voulons aller à Rome, dirent les capitaines au connétable. J'irai avec vous », répondit-il. Le 20 mars ils s'avancèrent en Romagne, brûlant tout sur leur chemin, puis gravissant l'Apennin, descendirent sur Florence. Le pape et les Florentins envoyèrent en vain tout l'argent qu'ils purent trouver, Bourbon n'était plus le maître de ses troupes. Le connétable, se sentant perdu s'il s'attardait en Toscane, prit la route de Sienne, et, abandonnant canons et bagages, précipita sa course vers Rome L'infanterie, devançant la cavalerie, faisait 20 milles par jour. Au passage de la Paglia, prossie par la fonte des neiges, les fantassins, les bras entrelacés, coupèrent le fil de la rivière, ayant de l'eau jusqu'à la bouche, les plus petits emportés et novés Ils brûlêrent en hâte Montefiuscone et Roncig ione. Le 5 mai, ila campaient au Monte Mario en vue du Vatican.

Le pape n'avait connu que le 2 mai l'approche de l'invasion Il ne lui restait que quelques mercenaires des *Bandes noures* de Jean de Médicis, tué en novembre près de Mantouc, 600 chevaux, une poignée de Suisses, en tout moins de 3006 hommes. Ses coffres étaient vides. L'ambassadeur de Henri VIII lui envoya mille écus et engagea ses bijoux; le 3 mai, on vendit cinq chapeaux. Le 4 et le 6, le général Renzo de Ceriarmait les artisans et les palefreniers des cardinaux. Benvenuto Cellini recrutait dans les tavernos 50 volontaires. Tandis que les Impériaux s'établissaient sur les revers du Janicule, on arma les remparts. Le pape réunit ses capitaines et leur promit la victoire sur ces hérétiques que Dieu voulait châtier.

Le 6 mai, à l'aube, Bourbon, à cheval, marcha vers le Borgo, à la hauteur de San-Spirito. Favorisé par le brouillard, il gravit, à l'aide d'une échelle, jusqu'à la crête du mur, et tomba, frappé d'une balle, entre les bras des Espagnols Cellini laisse. entendre que le coup d'arquebuse partit de sa main. Le connétable, porté dans une chapelle, mourut en criant encore : « A Rome! > Déja les Espagnols, pénétrant par une maison qui, enclas éc dans le rempart, a ouvrait sur le dehors, avaient envahile Borgo et couraient vers Saint-Pierre, en massacrant tout sur leur passage. Le pape n'eut que le temps de fuir au Saint-Angepar la galerie qui relie la forteresse au Vatican. Dejà plus de 3000 personnes se pressuient dans les cours du château, dont les ponts étaient relevés. L'archevèque de Capoue et l'ambassadeur de Franco v montaient dans une corbeille, au hout d'une corde. Quatre mille Romains, hachés à coups de hallebarde, tombaient entre Saint-Pierre et le Transtevère. Vers le soir le prince d'Orange entrait, tambours hattants, par les por esdu Janicule, passan le Ponte-Sixto et campait sur la place Navone

Le lendemain, commença le sac de Rome. Aucun asile ne fut épargné, ni les basiliques, ni les maisons des étrangers, ni les palais des cardinaux du parti impérial, ni les couvents les plus vénérés. Les Esparnols tuaient sans miséricorde, jusqu'à la lassitude Ils assiégeaient nu son des tifres les maisons, et passaient les limitants au fil de l'épée. Les Allemands se réservaient le sacrilège et jetaient au ruisseau l'eucharistie et les reliques. On vit des mères frapper leurs filles du cou eau pour les sauver de la honte; tous les convents de nonnes furent outragés. Les Allemands allaient à travers Rome, mitre en tête, la chape

Mades

DOM

I cba

h-aas

rulari

4 Ma-

. Le

173-

aux épaules, assis sur les mules du pape; ils tiarent au Vatican un conclave houffon où ils déposèrent Clément VII, ils violèrent le tombeau de Jules II Cette première fureur assouvie, ils songèrent à s'enrichir. Afin d'arracher aux Romains jusqu'a leur dernier liard, ils leur brûtaient les jambes, leur brisaient les dents, leur coupaient les oreilles, qu'ils faisaient rôtir, puis manger par les victimes. Après la tuerie et le pillage, vinrent la famine et la peste. On mangea les chiens et les rats, le pape et ses compagnons se virent réduits aux herbes cueillies dans les fossés de leur prison. Les morts encombraient les rues, au soleil d'été.

La captivité de Clément VII se prolongea jusqu'au mois de lecembre Ce qui restait de l'armee de la Ligue, sous les ordres du duc d'Urbin, n'osa pas se risquer au dela de Pérouse, afin de tenter la délivrance du pape. Le cardinal Colonna daigna enfin, en juin, inviter les Impériaux a négocier Clément VII dut livrer ses meilleures villes, Plaisance, Parme, Modene, et promit une rançon de 400 000 ducats. Les Allemands et les Espagnols prirent possession du Saint-Ange, où le pape demeura encore près de six mois, faute d'argent pour se racheter. Enfin l'Empereur lui fit grâce Le 9 décembre, à minuit, le pontife, déguisé en valet de cuisiae, un panier de provisions au bras, se glissa hors du château et, par les jardins du Vatican, sortit de Rome. Il monta à cheval et courut a Orvieto, où il acheva sa reconciliation avec Charles-Ouint.

En 1529, dans la cathedrale de Bologne, Clément VII posait, sur le front de son vainqueur, les deux couronnes d'Italie et d'Allemagne Le Sacerdoce humilié consacrait l'Empire triomphant. Dans le même temps, le duc de Savoie, le marquis de Montferrat, le marquis de Mantoue, devenu duc, le duc de Ferrare, s. longtemps chent de la France, reconnaissaient l'Empereur comme suzerain. Venise restituait Ravenne et Cervia au pape, qui rendait hommage à l'Empire pour Modène et Reggio Enfin, Charles-Quint s'attribuait la prochaine succession de François Sforza à Milan.

Le siège de Florence; restauration des Médicis. — Restait Florence, qui avait profité de la crise du Saint-Siège

pour chasser une fois de plus les Médicis. Clément VII appela contre sa ville natale les Espagnols et les luthériens allemands dont il venant d'éprouver à Rome la férocité. Florence fut prise au dépourvu. Elle arma la jeunesse, remit en pratique l'organisation militaire de Machiavel, leva 40 000 puysans, appela Michel Ange en qualité d'ingénieur, nomma général un condottiere renommé pour son caractère implacable, Malatesta de Baglione. Puis, par un étrange retour moral, elle revint tout à coup au fanatisme des temps de Savonarole, proclama le Christ roi et fit périr sur l'échafaud les jeunes gens convaincus de blaspheme ou de libertinage. L'argenterie des églises, les biens des cleres et des moines passerent à la défense nationale Quand les bandes pontificales, commandees par le prince d'Orange, furent en vue de la ville, elles crierent : « Prépare tes brocarts d'or. Florence, car nous venons les mesurer avec nos piques. » Le petit peuple et les moines étaient pleins d'ardeur patriotique. Un bourgeois, Nicolas Ferrucio, ava t relevé les courages. Il fit une sortie hourcuse du côté de Pistoia et força Orange a lui livrer bataille. Le prince fut tué, Ferruccio fait prisonnier et assassiné sur la place. La famine décimait Florence, qui sortait à peine de la grande peste décrite par Machiavel. Au dedans des murs, les Mediceens, par la corruption, les Exaltés, par leurs extravagances, Malatesta, par sa trahison secrète, précipitèrent la chute de la republique. Apres onze mois de siège, il fallut capituler (1529).

Alexandre de Médicis rentra et proscrivit d'abord les Strozzi et tous ses adversaires. De concert avec le pape, il effaça les derniers vestiges du régime communal, la distinction des arts; tous les citoyens se trouvèrent égaux sous le bâton d'up tyran vassal de l'Empire. Charles-Quint érigea la Toscane en duché Alexandre s'entoura d'espions et de sicaires, prodigua à la populace les fêtes crapuleuses, fit bâtonner les nobles, contisqua les biens des exilés, effraya l'Italie par ses débauches La nuit, avec son favori Lorenzino de Médicis, il courait les rues déguisé. Ce Lorenzino attira un jour le duc dans son propre logis et, avec l'aide d'un complice, l'égorgea, forma la porte à clef et s'enfinit a Venise, de la en Frince et en Turquie,

se croyant un nouveau Brutus. Il revint à Venise, ou l'attenuaient les assassins à la solde de Cosme I".

Cosme, fils de Jean des Bandes noires, avec l'aide de l'Empereur et de Guichardin, avait usurpé l'héritage du fils d'Alexandre. Très jeune encore, il avait véru loin de la cour, occupé de pêche. et de chasse. A poine investi du pouvoir, il fut pris du vertige qui, depuis un siècle emportait tous les princes italiens. Il s'attribua le monopole du commerce florentin. Les bannis, à qui le crime de Lorenzino avait rendu l'espérance, furent arrêtés du côlé de Pistoia, menés aux pieds du duc qu'ils supplièrent, puis livres à la torture et décapités, quaire par quatre chaque matin. Au bout de quelques jours, le peuple s'émul et Cosme fit jeter à ses forteresses les derniers survivants, qui périrent bientôt et, parmi eux, le fils de Machiavel. Puis, le duc proscrivit ou persécuta les artisans mêmes de sonélévation, François Vettori, le cardinal Cibo. Il pacifia Pistoia, par des cours martiales, fit tuer à Arezzo les derniers républicains. Il abandonna enfin à Charles-Quint les citadelles de Florence, de Livourne et de Pise, c'est-à-dire les clés de la Tosсале.

Paul III : essai de rénovation religiouse. — Paul III Farnèse (1534-1549) releva l'Église romaine de l'humiliation où l'avait lassée Clément VII. Ce pape, d'esprit élégant et libéral, renonça à la politique militante de ses prédécesseurs, s'efforça de jouer, entre François I<sup>er</sup> et Charles-Quint, le rôle de médiateur, et d'arrêter, de concert avec Venise et l'Empire, la marche menaçante des Turcs en Europe. Il avançait, en même temps, les affaires de sa famille, donnait Camerino à son neveu Octave, Novare, Parme et Plaisance à son fils Pier-Luigi. Il ambitionnait pour Octave, époux de Morguerite, fille naturelle de l'Empereur, l'investiture du Milanais. Tantôt il se rapprocha de Charles-Quint, tautôt il inclina vers la France, Venise et la Suisse. Il rève même une alliance avec le Grand-Turo, afin de s'emparer de Naples. Mais il a'eut jamais assez de décision pour aboutir à un traité en forme signé avec l'une de cea puissances. Il passa ainsi le temps de son pontificat, suspect à toutes, respecté néanmoins pour sa noblesse d'âme. Son fils

3

Pier-Luigi, dont la monstrueuse dépravation était l'horreur de son siècle, fut poignardé, en 1517, à Plaisance. Le pape tenta alors de rendre au Saint-Siege Parme et Plaisance, mais ses neveux prétendaient garder l'apanage. Paul III, irrité de cette résistance, à la suite d'une scène violente avec le cardinal Farnese, mourut de dépit, à l'âge de quatre vingt-deux ans (novembre 1549)

Il avait entrepris une œuvre généreuse pour le salut de l'Église et la paix de la chrétienté. Il ouvrit, en 1545, le concile de Trente. Et le concile lui-même avait eté précédé de laborieuses tentatives de rapprochement entre Rome et les protestants. Paul III s'était entouré des cardinaux et des évêques les plus éclairés et les plus respectés, le Vénitien Contarini Caraffa, Sadolet, Morone, Polo, Giberti, Fregoso Plusieurs de ces prélats avaient formé, à la cour même de Léon X, une sociéle d'esprit très libre, ou la doctrine augustinienne de la foi et de la grace primait la religion toute ecclésiastique des œuvres. Ils étaient les médiateurs les plus propres à obtenir l'union des deux communions. Contarini, en particulier, était comu pour son hostilité aux abus de l'Eglise pontificale et a la suprématie du pape dans les choses de la conscience. « La loi du Christ, écrivait-il, est une loi de liberté et elle défend une servitude que les luthériens ont raison de comparer à la captivité de Babylone. 🛪

En 1536, Paul III envoyait Morone avec l'ordre de chercher la conciliation par la tolérance. En 1541, au colloque de Rahsbonne, on parut pres de s'entendre. Le légat du pape étail Contarmi, les théologiens catholiques, choisis par l'Empereur, étaient les plus modérés de l'église allemande, du côté des protestants etaient Bucer et Mélanchton. Contarini adhéra tout d'abord à la justification par la foi scale. Mais à Rone la concession parut excessive: de son côté, Luther ne consentit pas à cro re à la sincérité de Con armi. François I<sup>er</sup>, redoutant la reconciba ion de l'Allemagne avec l'Église, fit tois ses efforts pour compromettre davantage encore le succès de la tentative

C'est à la suite de cet avortement que le concile se réunit sous les auspices du pape et de l'Empereur Les debats porterent ir de

Leta

. 2

1431

31.8

de

tout d'abord sur la justification. Mais cette question, pierre angulaire du protestantisme, touchait de trop près aux conditions temporelles et séculaires de l'Église pour être résolue en un sens favorable aux vœux des réformateurs. En vain le général des Augustins, Seripando, chercha un moyen terme de conciliation entre la foi et les œuvres : les subtilités de sa théologie ne tinrent pas contre la résistance que le cardinal dominicain Caraffa, soutenu par les jésuites Salmeron et Lainez, opposa, selon la doctrine de Loyola, à toute innovation en matière dogmatique. Les modérés, découragés, se retirèrent du concile. Le concile lui-même, troublé par la politique, se divisa bientôt en deux assemblées : l'une, plus favorable a l'Empereur, demeura à Trente, l'autre, dévouée au Saint-Siège, se retira u Bologne (1546).

L'Église se replia dès lors sur elle même et chercha des forces nouvelles en deux grandes institutions religieuses: l'ordre de Jésus et l'Inquisition. Paul III avait approuvé, en 1540, la regle de saint Ignace. La vieille Inquisition monastique, laissée à la direction des ordres, fut remplacée en 1542 par le tribunal de l'Inquisition générale, imitée de l'Inquisition d'Espagne, tribunal sans appel, dont le siège était à Rome. Six cardinaux en formaient le conseil suprême. Tous les catholiques, sans exception de personnes ou de dignités, appartenaient aux inquisiteurs, qui pouvaient incarcérer les auspects, punir de la peine capitale les chrétiens soupçonnés d'hérésie et contisquer leurs biens. Caraffa fut le premier et le plus terrible grand-inquisiteur.

Jules III (1550-1555). — Jules III, grand seigneur voluptueux et indolent, docile à Charles-Quint, renvoya à Trente les pères du concile le Bologne. Ce pape, au cours du long duel entre la France et l'Empire, se tint constamment à l'abri de la puissance impérisle. Il aimait les arts et commanda à Michel-Ange son Jugement Dermer. Il vivait agréablement dans sa villa de Papa Giulio, hors de la porte du Peuple, assaisonnant ses festins de propos trop libres et s'intéressant sur toutes choses à la fortune d'un jeune montreur de singe, rencontré dans les rues de Parme, dont il fit son favori et, le lendemain de son

sacre, un cardinal. Il mourut en 4555, et fut remplacé par un prêtre austere, Marcel II, qui ne régna que 22 jours. Le 23 mai de cette même année, l'inquisiteur Carassa recevait la tiare.

Paul IV (1555-1559). - Il avait soixante-dix-neuf ans C'était un Napolitain de passions violentes et de foi farouche, de caractère altier, adversaire décidé du coacile, qu'il ne réunit jamais. • Nous jurons, dit-il dans sa bulle d'avénement, de mettre un soin scrupuleux à ce que la réforme de l'Église et de la cour romaine soit accomplie. » Il institus, pour cette reforme, une congrégation de 24 cardinaux, 45 prélats, 150 docteurs. Malheureusement pour la paix de l'Italie, Paul IV haissait les Espagnols plus encore que les luthériens ou les mauvais chrétiens. Cet ascète, grand mangeur et grand buvour de masg aguerra, le terrible vin noir du Vésuve, traitait tout haut, à table, les Espagnols d'hérétiques, de Juifs, de Maures et de damnés. Il se croyait réservé par Dieu à la rédemption de l'Italie Et, brusquement, il revint à la politique turbulente que Rome semblant avoir abandonnée depuis les désastres de Clément VII. Charles-Quint, menacé aux Pays-Bas, délaissé en Italio par les Gonzague et les Este, malade et dégoûté de la gloire, venait de donner à Philippe II la couronne d'Espagne. Le cardinal-neveu, Carlo Caraffa, une sorte de brigand debauche, qui avail, de l'aveu même du pape, « le bras plongé dans le sang jusqu'au coude », se rendit en grance pompe en France, afin d'inviter Henri II à une alliance. Il décila les Guise, les Montmorency et Catherine de Médicis. Puis il gagna le due de Ferrare. Le pape, se croyant le maître de la situation, excommunia l'Empereur et le roi d'Espagne; il complait sur l'armée du duc de Guise, et rallumait étourdiment les guerres d'Italie. Le duc d'Albe s'avança une premiere fois de Naples jusqu'aux murs de Rome, qui redouta le retour des horreurs de 4527. Il y reparut en 4537. La bataille de Saint-Quentm força Guise a repasser les monts. Paul IV, dépourvu d'armée, effrayé de l'attitude hostile des Romains, capitula. Le duc d'Albe vint à Rome baiser la mule du saint pere, et, des lors, celui-ci dut appeler Philippe II « son ami ». — « Out, mon ami, dit-il un joar, qui m'a tenu assagé et qui en voulait à mon âme 🤋

Il redevint alors le grand-inquisiteur du monde catholique, il eut le courage de commencer l'œuvre de réforme par sa propre famille. « Saint-Père, lui avait dit un cardinal, en plein consistoire, il faut d'abord nous réformer nous-mêmes. » Coupsur coup, il apprit les infamics de la vie de Carlo et de son frère, Jean, duc de Paliano. Il exila sans merci ses neveux et leurs familiers, les dépouille de leurs dignités et de leurs biens. Puis il fit la chasse aux abus, au trafic des messes, aux moines défroqués, aux dispenses pour mariages et à tous les gains simomaques des clercs. Il voulut rendre aux évêques les droits diocésains que les papes précédents leur avaient retirés. Il accrut les prérogatives de l'Inquisition, permit au Saint-Office d'appliquer la torture pour découvrir les complices. Il emprisonna les cardinaux Morone et Foscherari qui semblaient peu favorables aux jésuites. Il prêchaît et forçait les prélats à prêcher dans les eglises de Roma. Le zèle apostolique usa vita ses dermières forces. Il mourut en quelques jours, le 18 noût 1559.

L

Αe

Je-

611

. [a

400

lie.

is le

Arre.

11-15

ia le

to a.

وريليان

41 .03

الإخ بألا

fand 1 av 1 dal 1 dal 1 dal

Le peuple et les nobles se soulevèrent contre la mémoire du prince qui avait tenté de reprendre la tradition militante d'Alexandre VI et de Léon X, dans une Italie épuisée par un demi-siècle de guerres atroces et déjà résignée à la servitude. On abattit ses statues et ses écussons, on mit le feu au palais de l'Inquisition. A son tour, l'Église se leva contre les Caraffa et mit sin à cette forme redoutable du népotisme à laquelle l'Italie avait du les Riario, les Rovère, César Borgla, Alexandre de Médicis, Pier-Luigi Farnèse. Jean, due de Paliano, avait fait assassiner, avec la complicité de son frère le cardinal, au fond d'un château de la campagne romaine, la jeune duchesse convaincue d'adultère. Les deux scélérats furent jetés au Saint-Ange, jugés sur toute leur vie publique et privée, et condamnés à mort par Pie IV qui leur devait son élection. Jean eut la tête tranchée. Le cardinal Caraffa fut étranglé à la mode espagnole, assis sur une chaise, dans une salle du château.

### III. - Les mœurs et les lettres.

1

Les mœurs. — Les mœurs de la société italienne ont fidelement reproduit l'image de la vic des princes. Elles furent élégantes, corrompues et violentes. L'exemple des grands virtuoses politiques a porté tous ses fruits. A la virtà correspond l'onore, qui n'est point l'honneur tel que l'entendent les modernes, mais l'art à l'aide duquel un homme d'esprit accomplit une action difficile, profitable à ses intérèts, sans aucun scrupule de moralité ou d'humanité C'est la virth transposée de la vie publique à la vie privee. Un sens délicat de la beauté et de la grâce, entretenu par la vue des œuvres d'art, donnait néanmoins aux mœurs une finesse et une noblesse qu'elles ne montraient nulle part ailleurs en Europe Le Cortigiano de Balthazar Castiglione est un code accompli de honne education mondame Toute manifestation extérieure de la puissance des princes aboutissait à quelque fête magnifique, cortèges, fournois, jeux allégoriques, processions, entrées solennelles dans les villes, représentations théatrales mèlées de danses et de concerts, déclamations poétiques; même chez les artisans, dans l'intimité de l'atelier, le plaisir prenaît une forme élégante, une distinction d'art. Tel souper de Benvenuto Cellini, de ses am s et de lours maîtresses, dans une humble salle ornée de branches de jasmin, rappelle, par la tournure de l'entretien, le Banquet de Platon.

Mais ces migurs, qui séduisirent les compagnons de Charles VIII, de Louis XII et de François I<sup>er</sup>, étaient étrangement gâtées. Ici, la littérature nous laisse voir à quel point le christianisme était aboli dans les âmes italiennes. Ce n'est pas la corruption même du grand nombre qu'il importe le plus de noter. On n'oublie pas que Dante avait mis déja dans son Enfer, et dans les cereles les plus mal hantés, beaucoup de gens de son temps et même des hommes « de grand esprit ». On peut aussi se métier des déclamations virulentes de Savonarole, comme des médisances atroces de l'Arétin. Mais, ce qui frappe l'historien, c'est surtout la belle humeur avec laquelle un écrivain, tel que Machiavel, dans ses Lettres familières, parle, comme en se jouant, des mauvaises mœurs. Evidenment, l'opinion, loin d'être offensée par celles-ci, les acceptait en mant. Tel petit hourgeois florentin, engagé dans une fâcheuse aventure, semblable à celle du héros d'une des Lettres, pouvait désigner, comme ses modèles, les têtes les plus hautes, à Rome comme à Florence.

Remarquons enfin la place importante occupée par des superst.tions toutes païennes en des esprits si libres et d'une religion si accommodante. Toutes les chimères de l'autiquité, rajeunies par les humanistes, toutes les terreurs de ce moyen àge si fort méprisé reparurent à la Renaissance. Machiavel croit à l'influence des astres sur la destinée humaine Paul III n'ouvrait point un consistoire sans avoir consulté son astrologue. La Seigneurie florentine interroge les étoiles avant de choisir un condottiere. On observait les présages. Alexandre VI, voyant tomber un hibou sur la place Saint-Pierre, comptait que sa mort était proche. On croit aux esprits qui descendent de la lune en terre ou chevauchent de nuit à travers les airs, se montrent aux hommes et leur parlent. Les magiciens évoquent les êtres de l'autre monde. Un prêtre sicilien, avant tracé le cercle magique et brûlé des parfums dans l'arène du Colisée, fit voir à Cellini des milliers de démons bondissant sur les ruines de l'amphitheatre.

Le trait le plus apparent de ces mœurs, à la distance où nous nous trouvons pour les observer, est la violence. Ici encore, il faut signaler la complicite de l'opinion. Rien n'étonne alors et l'on ne s'indigne de rien. Le chapelain Burchard note froidement les horreurs dont il est le témoin, et l'ambassadeur Giustinian les raconte à son gouvernement avec une ironie indulgente. Burchard est bien plus ému par le rapt de sa propre mule que par le massacre des Orsini. Cellini s'applaudit lui-même de ses coups de couteau traitreusoment donnés. Lui et toute sa bande, qui sont la terreur des villes où ils habitent, se qualifient de « jeunes gens vertueux ». La sensibilité était alors fort émoussée en Italie et le spectacle même de la vie princière achevait de

٠.

,le

hin

ri ie

, aT

 $\mathbf{e}_{\mathbf{B}_1}$ 

de

der.

s ď

pert

 $\Phi^{\pm}$ 

4/4 Kg

la détruire. La cour la plus policée de toute la péninsule, Ferrare, assista t à d'étonnantes tragedies de famille. Le cardinal Hippolyte d'Este, rival en amours de son frère Giulio, lui faisait arracher les yeux en sa présence. Les moines assassinaient, selon le cardinal Caraffa, « non seulement par le poison, mais par le couteau et l'arquebuse » Les cruautes des Guatizie étaient encore une cause de déprayation. On pendait et on brûlait, en même temps, un condamné. On faisait houillir dans Thuile les faux monnayeurs. Pour un faux, on percait la langue. puis on la coupait, ainsi que les mains, puis on écrasait les moignons entre deux poulies. On tranchait à un assassin les veines du cou, on lui fendait le ventre et arrachait les entrailles : le corps, taillé en quatre morceaux, était exposé en quatre ondroits de la ville. Au milieu du xvi siècle, quand les progrès du protestantisme rendirent la Bible de plus en plus suspecte à l'Égliso, le Saint-Siège redoubla de dureté à l'égard des Juifs de Rome, que l'on accusait d'expliquer aux chrétiens l'esprit de l'Ancien Testament. Un pape édicta alors la potence « immédiate et sans rémission » contre quiconque serait surpris, n'étant point Juif, dans le Ghetto, ou aux avenues du quartier maudit.

Une fois la discibline religieuse rétablie par l'Inquisition et le Concile, les mœurs, sans s'améliorer sensiblement, se compliquèrent d'hypocrisie. L'norrible procès des Cenci, à la fin du siècle, a montré, dans une des plus grandes familles de Rome, l'absolue perversité adroitement recouverte des dehors de la dévotion. Mais déjà l'élégance spirituelle de la Renaissance avait disparu.

Les lettres. — Le retour aux lettres antiques n'a point fausse le geme national des Italiens. Leur Renaissance littéraire fut plutôt la ine que grecque; l'hellénisme qui, après Nicolas V, passa de Rome à Florence et à Yemse n'a point influé sur les formes de l'art. La littérature grecque, si impersonnelle et dédaigneuse du detail individuel, n'asservit point les ecrivains d'un siècle on l'individualisme ent une telle puissance. Machiavel et Guichardin s'inspirent du récit oratoire de Tite-Live et de Salluste, des réflexions morales le Tacite. On joue Plaute et

Térence sur le théâtre de Léon X, et les comédies de Machiavel et de Bibbiena reprennent les procédés dramatiques des Latins, conservés d'ailleurs dans l'intrigue et les masques populaires de la Commedia dell'arte.

L'Arioste. — L'Arioste représente avec éclat la fécondité et la grâce de fantaisse que nous retrouvons alors dans les arts du dessin. Le Roland furieux est venu après les poèmes chevaleresques de Pulci et de Boiardo; c'est le chef-d'œuvre de l'invention héroï-comique. Ici, malgré la diversité prodigieuse et l'embrouillement des aventures, l'invention ellemême vaut surtout par l'art et le style du poète. Une très forte partie de la matière poétique de l'Arioste vient de nos romans de la Table Ronde où sont, en quelque sorte, naturalisés les personnages du monde carolingien. Le Rotand amoureux de Boiardo avait commencé cette transposition de la Chanson de geste renouvelée par les contes d'amour. Mais, chez l'Ariosto, l'imagination est d'une richesse et d'une légèreté sans pareilles. Son très long poème, écrit en octaves, d'une langue limpide et sonore, composé en vue de la déclamation, divertit à la façon d'une œuvre du Véronèse ou du Tintoret.

Guichardin et Machiavel. — Bapproché de Machiavel, Guichardin (1482-1540) paraît un historien de second ordre, constamment rhéteur et capable, par passion, d'altérer la vérité C'est lui qui a accrédité la fable de la mort foudroyante d'Alexandre VI.

Machiavel (Nicolò Macchiavelli, 1469-1527) est à la fois le premier prosateur et le plus grave philosophe politique de l'Italie. Le préjugé de la postérité l'a chargé de toute l'immoralité de son siècle. On n'a pas voulu reconnaître, dans le Prince, la simple description expérimentale de la politique du principat. On a flétri du nom de machiavelisme ce qui était, non point une doctrine, mais une observation méthodique. Cependant lui seul alors sut donner un grand exemple de probité diplomatique. Il était en disgrâce, ruiné par les Médicis, réduit a l'extrême misère Vers 1515, Léon X, obligé de choisir, entre la France, l'Espagne et l'Empire, les patrons du Saint-

Siège, et Jésireux de contre-balancer l'une par l'autre les trois puissances, consulta Machiavel par l'intermédiaire de Vettori, ambassadeur de Florence à Rome. Les lettres échangées montrent clairement le désir secret du pape : instituer contre la France et Venise une politique espagnole et allemande. Machiavel qui, jadis avait excité Jules II contre Venise, instruit par les événements, déclare que le salut de la papauté est dans l'union avec le roi Très-Chrétien et la république de Saint-Marc. La consultation, plusieurs fois reprise, aboutit toujours à la même conclusion. Machiavel n'avait qu'un mot a dire pour rentrer en faveur et devenir le ministre de Léon X; il s'obstina à condamner la politique qui fut battue à Marignan. Il sacrifia sa fortune plutôt que d'abaisser sa conscience d'homme d'Etat. Il languit dans sa petite ferme de San-Casciano, réduit, pour se distraire, à jouer au trictrac avec ses paysans, et, le soir, revenant, pour se consoler, à la conversation des historiens et des poètes de Rome. Il composa alors ses grands ouvrages : le Prince, les Histoires florentines, les Discours sur la première décade de Tite-Live, le traité de l'Art de la Guerre, son œuvre la plus patriotique, où, mettant à profit son expérience de délégué à la guerre contre Pise et sa connaissance des guerres de l'antiquité, il s'efforce de fixer, pour sa cité, les conditions d'une veritable armee nationale. Il monrut en 4527, au plus fort de la peste de Florence, cont il venait de tracer le tableau tragique, quelques somaines apres la ruine du Saint Siège, qu'il avait prédite.

Cellini et l'Arétin. — Cellini et l'Arétin sont des témoins lien édifiants du déclin de l'Italie. Les Mémoires de Benvenuto Cellini sont, dans leur première partie, d'un entrain extraordinaire, le sens moral y paraît tout à fait aboli, mais le respect des choses de l'art, l'instinct de la beauté y rachètent bien des lefaitlances. Ici se trouve le tableau de la vie italienne, atchers d'artistes, palais des cardinaux, hôtelleries louches et carrefouis dangereux, Florence, Rome, Naples, Ferrare, Venise, le Vatican et les cachots du saint père; Clément VII et Paul III; les peintres, les orfevres, les médecins, les charlatins, les spadassins, les cturtisanes, les prêtres magiciens,

la peste, la guerre, l'amour, toutes les amours d'un siecle leger de scrupules, l'œuvre de piraterie que tout homme d'esprit, pourvu de convoitises, se croit alors le droit d'exercer sans merci sur ses voisins, ses rivaux, ses amis et ses Mécènes.

Celui-ci, du moins, qui versait le sang si volontiers, garda l'indépendance du caractere et ne s'est point avili. Avec l'Arétin, nous mesurons la chute morale de l'Italie. Cet écrivain saus conscience choisit la terreur comme instrument de fortune. Rehré à Venise, le dernier asile des libertes de l'esprit, il fit de la satire et du pamphlet une arme si redoutable que les contemporains, effrayés par sa malice, lui décernèrent le surnomde Divin. Il s'intitulait le Fléau des Princes. A ses sonnels ou à ses lettres, les artistes, les cardinaux, les banquiers, les nobles n'osaient, par crainte de la diffamation, refuser ni un tableau, ni une piece d'orfèvrerie, m une poignée d'écus. Il battait monnaie à l'aide de dialogues obscènes, étabait sons vergogne ses vices variés, les tristes scandales de son foyer. Ses comédies, où entrent parfois des aventures de nos vieux contes, sont d'une licence insolente : il y dénonce, avec une joie méchante. toutes les hontes de l'Église. Et l'Église lui répondait par des caresses : on le citait dans les sermons à titre de moraliste et de mystique. Un moine osait le comparer à saint Augustin, à saint Grégoire, à saint Jean. Michel-Ange et le Titien le comblaient de petits cadeaux. Il écrivit les vies de Jésus-Christ, de la sainte Vierge et de sainte Catherine. Le Tasse tirera les lettres italiennes d'une misère si profonde. Mais la Jerusalem delivree n'est plus une œuvre de la Renaissance.

Michel-Ange. — Michel-Ange (1475-1564) fraversa la période éclatante et terrible à la fois du principat italien. Il vécut ussez pour voir décliner, dans la vie publique et l'Église, dans les arts et les lettres, la dignité, la noblesse d'âme, la passion de la liberté, le sentiment délicat de la beauté. Il survécut à toute une civilisation et put mesurer l'abaissement de la Péninsule. Il fut poète , et l'un des plus grands de son siècle par la hauteur et l'austérité de la pensée; il mit dans ses son-

L for l'œuvre arastique de Miche-Auge, comme pour l'art italien, voir cu acessous, chap. vu

nets, moins manièrés que ceux de Pétrarque, la gravité altière de Dante, l'un des maîtres de son génie avec Savonarole. Les poésies qu'il composa pour la marquise de Pescaire, Vittoria Colonna, sont d'un platonisme subtil, digne de l'école philosophique de Florence, dont il avait recueilli, dans sa jeunesse, les dernières enseignements. L'amero ép gramme qu'il écrivit pour tes figures inachevees, colossales, couchées sur les tombeaux des Medicis, atteint, comme une sentence, le siècle de Jules III, de l'Aretin et des Caraffa :

« Il m'est doux de dormir, plus doux d'être de marbre, tant que durert la misère et la honte : ne m'éveille donc pas, de grâce, parie bas! »

#### UIULIOGRAPHIE

Dans Muratori, Scriptores versus it illuarios ' Jacopo di Volterra t. XXII, Marino Sanuto, Vile de Duchi di Venezia, 1 XXII., Annales extenses, 1 XX., Biaria fois arese, L. XXIV., Chronicum pinetum, L. XXIV.; Diarrion parametes, t. XXII, Chronicum placentinum, t. XXII, Diard Sanesi, t. XXIII., Infessure, t. II., Eccard, t. III. — Materasso, Chronicum, dans Archivio storico italiano, t. XVI - Malipiaro, Annali reneti, dana Archic. stor stal., t MI - Platina, De vitis pontificum romanorum, edit de Cologne. 1626 - Burchard, Discount edit Thursing Paris, 3 vol., 1883-1885 (à l'appenerce, documents importatiques incluis, presipatement des archives de Florence, d'une grande importance pour l'histoire d'Alexandre VI). Albert, Belasi me degli ambasciatori rencti, Florence, 1839-1862. jardina, Negociations diplomatiques de la France avec la Toscane, dans les Documents incluis de l'hist, de Feunce, Ivol. in 5, 1849-1877. - Ant. Ginetinian, Disputer, e h. V. Harr, Florence, 1876. Machineel, Loquizioni, Lettere, Prin ripe, édit. de Milan, 1810-1811 — Parido de Grands, Disrium (Jules II et Leon X), man iscrit de la biblioth mationale, 2º 5165 — Diarro di papa. Low X, Herre 1885 - Savonarola Predicke, Florence 1889 -- Bayonna ot Churarda. Nuccei documente e atude interno a Pré Gurol. Saconarous, Florence, 1876 nouv e.ht , Florence, 1887 - Pierre Martyr, Opus spustabirum, Amsterdam 46 0. - Bembo Historia trueziana, Veilise, foot, et Lettere, 1575. - Sadolet, Epistotæ, 1750; nouv. édit., 5 vol., Borne, 1759 1767 Milanesi, Il Succa di Roma, narrazioni di contemperanei, Florence, 1867. - Ribior, Lettres et memores d'Estat ... Bion, 16:6 Quirini, Epistorz Pauli III, Brescia, 1715. - Benvenuto Cellini, Vita, Florei ce, 1800. Edwice. — Generalites. — Muzatori, Annali d'Italia, Milan, 1755. 1749, au t. IX. - Rainaldan, Annales ecclesiastics, Lucques, 1738-37. -Guichardin, Storm d'Italia, é lit. de Florence, 1561, Opers medite, édit. Canestrom, Florence 1857. - Faul Jove, Histories, gu t. XX de Maratori, el Vilm rarariam iduatariam, Florence, 1349-1751, in fr. Le Pogge, Hudor. Florentour, on I. AX des Scriptores de Maraloca — Paruta Historia veneta, Fiorence, 1872 - Molmanti, La storia di Venezia nella vita privota. Turn, 1880 - Verchi, Storet florent na, car Arlah, Florence, 1845. -

De Macildo In Clavidro, La diglometre an femps se Backert et Paris 1802 G. Capalla. Maria p. 1600 d Philio. 1313 (200. Milan. 100). Armische Pupete, 🖛 edit., Leipsig, 1878. La 🕬 édit traduite par Saint-Chéron (voir au † III, bibliog du chap. x, l'indication sur l'histoire des papes de L. Pastor, que n'en est pas encore arrivee au XVIº secce). -Burckhaett, Cultur der Renoummer in Rahen, Leipzig, 1869, tead. fr. de Schmidt Pares 1985. Gregorovius Seidt fleie im Mit einfter. 29 rebt. Sautiguet fen i Milliet VIII, finnt 1944 - Canta, finterer der flittern banmouv édit., Florence, 1856, Turm, 1964, trad. fr par Lacombe 42 vol. m.s., Prins, \$3.0 (86) — Michalot Beneimen — E Cobbary, firey are de fo Brossmann on Habr, Paris 1879 - J. Ballat Bour of Boursonner, Paris 1893 - Bug. Mints, La Benammer, Paris, 1885 - Du meme : La senament religious en Habe pendant le XVI mecle, dans la Revie historique de septembre 1893 - Lioranto, Micioire de l'Inquestion, Madrid, 1817figuration in the state of the same are party believed that the same - Papie Sarph Historia cancila Tridentina, Londres, 1619, Geneve, 1629, trad. fr. de Le Courayer, Londres, 4736 et 4754 Pallaviolni, Storio del concilio di Trento, Rome, 1656-1657, ed. latine, Anvers, 1670, edit & Magne 1811 🖫 vol. 10-8. — 🕰 Boochot, Journal die ameile de Trente, Pais 🔒 🕩 🖰 Vitlari, Savonarolo e a mos tempe, trad. franç. de Geno-e-Para--ta----ta-----ta-cole Marchiavelli en mon tempi, Florence, 1881 1882, 3 vol. (documents me-lità l'appendice de ces deux ouvrages . -- O. Tommanni. La vita e gli scritti di N. Machiarelli, Turm, 1966 Aquarono, Vita di Fré Jeronino Sarona role, Alexandere, 1847 A. Cappelli. Fee Greet. Supractical Magnet. 1807. Los papes. A. Laonotti, Papa Allessandre VI, Bologne, 1880 Rd. Alvist R dura but often Immia 10.0 - Ch. Vriarte foot for page Paris, 1880, et Autour de Borgia, 1893. — Grogorovina, Lucrezia Borgia,

Rd Alvest R dura but steen limits 10.0 - Ch. Yrianu from Roya, Parss, 1880, et Autour de Borgia, 1893. - Grogorovins, Lucrezia Borgia, trad. italienne, Florence, 1871; trad fr de P Reynand, Parss, 1870, 2 vol. - A. Maury, Une réhabilitation de César Borgia, nans la Benne historique de mai, 1880. - Rougon, Missoire de Leon K, Liverpool, 1895, trad. It de Henry, 1813 - Pr Mittl, Leone II et la una politica, Florence, 1882, ém Bossa, Milan, 1816 (avec un appendice important) - Biogian, Missoire Clementa VII portités par birellium tans les tamente les hades ar la cesante P Leope et 1.1 1.0 - Boognatalli, luta dei am tansfet outs una liverena 1.10 - Bromato, Storia di Paole IV, Navenne, 1748-1753. G. Duruy, Le cardinal Carlo Caraffa, Parss, 1882

Billiam. L. G. Politinor Les amers de Lodon et Voran et sur rete en f.198 (170) Pares 1977 - F Chist. Stance Marco No. 21 sup permare a Motor 1988. Sonime. A. Banchet La st, america acteure Pares (1962 et Motore de la chancellerie servele de Venue, Pares, 1880 - Ch. Vrincen, La vie d'un présenten de Legue on au "socie, Pares, 1885.

Proponent - P.-T. Porrons, West de Florence, Paris, 1877 et suiv., e. La civilisation florentes du XIII au XXII siecle, Paris, 1893. - Bourno, Vie de Lourent le Magnifique, Londres, 1796., édit de Thurot, 1798., édit ital. de Marchesius, Pisc., 1810. - A. Voodi, Lorenno de Medici, duca d'Orbino, Bite 1888 - P.-C. Philuth tumbe de Frence de Malarie, duca d'Orbino, fiste des la lace de Marches de Marches de Frence de Marches de

٩

4250

r HH

<sup>4.</sup> Your, our le concrée de Trente, a brid.ographie du chap tée 4, tome 3, des

### CHAPITRE U

#### LES GUERRES D'ITALIE

Première partie '
CHARLES VIII ET LOUIS XII
(1495-1515)

# I. - L'expédition de Charles VIII.

L'intrigue italienne. - La première guerre d'Italia, l'expedition de Charles VIII, ressemblerait à un roman de la Table Ronde, si la politique des Etats italiens, la moins romanesque qui fât au monde, n'y méloit son réalisme. Le roi Charles n'avait point harité de l'esprit pratique, de l'àpreté et de la finesse de Louis XI. Tout jenne, peu lettré, entouré, dit Commines, d'hommes « de petit estat », tels que Étienne de Vers et Brissonnet, qui « de nulle chose n'avoient eu expérience », il se l'ussa, des 1492, enivrer « des famees et gloires d'Italie ». Les arconstances les plus impérieuses conseilaient alors une orientation tout autre de la pelitique française, du côté des Pays-Bas, de l'Al emagne, de l'Angleterre, de l'Espagne même. Le roi achela et er sa liberté d'action : du côté de l'Angleterre, au traité d'Étaples (3 nov. 1492), par une grosse somme d'argent; du côté de l'Espagne, au raite de Narbonne (19 jany, 1493).

par la rétrocession de la Cerdagne et du Roussillon; du côté de l'Allemagne, au traité de Senlis (23 mai 1493), par la cession à Maximilien de l'Artois, de la Franche-Comté et du Charolais. Et il n'écouta plus que les voix qui l'appelaient au delà des Alpes. Le chef d'État qui avait si longtemps déconseillé à l'Italie l'appel à l'étranger, et réussi à maintenir en un équilibre instable les ambitions et les haines des princes italiens, Laurent le Magnifique, était mort en avril 1492. L'Italie semblait se livrer elle-même à quelque extraordinaire aventure.

Le premier tentateur fut Ludovic le More, régent de Milan 11 se préparaît à usurper la tyrannie sur son neveu Jean Galéas. Sforza, uni, par son mariage, à la maison des Aragon de Naples, Ludovic prétendait à l'hégémonie de la Péninsule, rêve de tous les tyrans d'Italie et de Venise. Il expédia au roi de France une ambassade qui, aidée par les barons napolitains prosents par le roi Ferdinand et réfugiés en France, persuada Charles VIII de l'excellence de ses droits sur le royaume de Naples, héritage des princes angevins, récemment confirmé à la couronne par le testament du dernier comte de Proyence, Charles, roi de Sicile in partibus. L'Italie méridionale paraissant une étape heureuse pour la croisade contre le Turc, et, Constantinople, une fois conquisc, l'entrée en Terre-Sainte n'était plus qu'un jeu Gênes, cliente de la France et vassale de Sforza, favoriserait le passage en Italie. Innocent VIII et les banquiers florentins préterment la main à toute entreprise dirigée contre les Aragon : le pape, en particulier, devait souhaiter, dans le Midianpolitain, des maîtres plus respectueux que le roi Ferdinand. de la vieille suzerameté idéale du Saint Siège. Venise, qui redoutait les Tures pour ses possessions et ses comptoirs du Levant, applaudirait à l'entree des Français. Ludovie offrait, d'ailleurs, à Charles VIII, « grands services et aides, tant de gens que d'argent ». Le roi envoya des émissaires au pape, à Florence et à Venise, pour sonder les intentions de ses futurs alliés. Cependant, l'un des ambassadeurs de Ludovic, Carlo Belgiojoso, demeurait en France, s'habillait « a la mode françoise », afin d'entretenir l'enthousiasme de Charles et de sa cour. Innocent VIII une fois mort el Borgia élu, l'affaire prit un

intérêt plus grand encore. Le cardinal Julien de la Rovère, que l'ambition de la tiare ne laissait plus dormir, se mit à spitoyer Charles sur les maux de l'Église. Il fallait, selon lui, convoquer un concile qui deposerait Alexandre VI. Le meilleur moyen de renverser le pape n'était-il point l'entrée à Rome d'une armée française, chargée d'exécuter la décision de l'Église œcuménique?

Tout le monde, d'ailleurs, en Italie, attendait alors un libérateur. Jean-Galéas comptait sur la chute et le châtiment de sononcle Ludovic, Florence sur la fin des Médicis, les Napolitains aur l'expulsion des Espagnols, Savonarole sur l'expiation des péchés de la Péninsule. Tous les opprimés, les cités ecrasées par Florence. Pise la première, espéraient que le roi connattrail, dit Commines, « les pitiés d'Italie ». Des bruits plus lointains encore venaient jusqu'à Charles VIII Les sujets chrétiens de Bayézid II n'attendaient, disait-on, qu'un signal pour se révolter. Les Albanais, les Slaves, les Grecs, tous les réfugiés amassés dans Venise entretenaient l'agitation italienne. La route du conquérant n'était-elle pas toute tracée D'Otrante à Aylona, d'Aylona à Constantinople, « dix journées de marchands », route facile, selon Commines, qui ne soupçonne rien des massifs du Pinde, voit déjà la Thessalie soulevée, Scutari d'Albanie emportée des la première heure. Un peu plus tard, il apprit que les Vénitiens, qui savaient s'arranger avec les Tures, ainsiqu'ils avaient fait jadis avec les Byzantins, avertissaient secrètement Bayézid de tous ces beaux projets, véritables songes de Picrocho e

La descente de Charles VIII. — En Italie, Ferdinand I' d'Aragon, sontenu par le pape, le duc d'Urbin et Pierre de Medicis, prit les devants. Il essaya d'empêcher par mer la sortie des Français hors de Gênes et expédia vers la Lombardie une armée commandée par le comte de Pringitano et Trivulce. Ils ne purent s'entendre et arriverent trop tard, pour s'opposer à l'invasion. Ils se repherent après avoir appris que le duc d'Orléans avait massacré à Bapallo, près de Gènes, les troupes débarquies par Fréderic d'Aragon. Deja Charles VIII éta t descen la des Alpes sur le Piémont, par le mont Genèvre, le

2 septembre 1494, avec une armée très forte, « espouvantable à voir, dit Brantôme, pleine de gens de sac et de corde, meschans garnemens eschappés de la justice et surtout force marqués de fleura de lis sur l'épaule ». Le roi mesait à sa suite 3600 lances, 6000 archers bretons, autant d'arbalétriers, 8000 arquebusiers gascons, 8000 piquiers suisses, 140 gros canons, une multitude de pièces légères. • Gaillarde compagnie, mais de peu d'obéissance. » Cette belle armée manquait de tout , de boas officiers, d'argent comptant, de tentes et de pavillons. Blanche, régente de Piémont, ouvrit ses forteresses au passage des Français. A Turin, la duchesse fit représenter, sous les yeux du roi, les exploits de Charlemagne et lus donne un cheval de guerre. L'armée s'arrêts à Asti, qui appartenait au duc d'Orléans. Ludovic le More envoya à Charles quelques dames milanaises chargées de le rendre sourd aux supplications d'Isabelle d'Aragon, femme du malheureux Galéas. Le roi fut atteint de la petite vérole, et Jeau-Galéas mourut inopinément de la febre attossicata, maladio où le poison était plus dangereux que la fièvre. Ludovic devenait ainsi, en réalité, duc de Milan, le fils de Galéas ayant peu d'avenir à côté d'un tel grand-oucle. Maître incontesté de la Lombardie, il jugea des lors inutile l'intervention française et se mit à conspirer contre l'hôte qu'il avant appelé en deçà des Alpes. D'autre part, le duc d'Orléans, le pape, Alphonse II d'Aragon, qui venaît de succéder à Ferd.nand, intriguaient sourdement à la fois contre Charles et contre Ludovic. Pierre de Médicas était prêt à s'entendre avec n'importe quelle ligue contre le roi. Celui-ci, a peine convalescent, visité, escorté, surveillé par Ludovic, prit, par Casal, Pavic et Plaisance, la route qui, à travers l'Apennin, devait le conduire en Toscane. Montpensier, envoyé en éclaireur, déblayait le chemin par le col de la Cisa, emportant les petites citadelles. Le 28 octobre, le roi descendait à Pontremoli. Il marcha, par la Lunigane, vers Sarzana et Pietrasanta. Pierre de Médicis, sans demander à la Seigneurie florentine les pouvoirs necessaires pour traiter, accourut au-devant de Charles VIII et lui livra l'entrée de Florence et de toutes ses places jusqu'à Lavourne et Pisa. Dans le même temps, les troupes françaises et ducales s'avançaient en Romagne sur les terres pontificales contre le duc de Calabre. Le 6 novembre, Ludovic repartait pour Milan, puis il rappelait ses contingents de Toscane et de Romagne, recevait les félicitations et les propositions de plus en plus precises du pape et d'Alphonse II, dès le 2 décembre, le plan d'une lique se formait entre l'Espagne, Milan, Venise, Naples et le Saint-Siège.

L'avant-garde française entra dans Florence, tandis que le roi prenaît, pour se rendre à Pise, la route de Lucques. Les Florentins s'émurent en voyant les commissaires de la Seigneurie marquer à la craie les portes des palais réservés aux seigneurs de la suite de Charles, pour qui l'on préparait le palais Medu is. Le peuple, excite par les prédications de Savonarole, encouragé tacitement par la Seigneurie, se souleva le 9 novembre contre Pierre, rentré la veille de sa mission au camp français. Au vieux eri : Popolo e liberta' il chassa le tyran, qui s'enfuit à cheval par la porte San Gallo, tandis qu'on pillait les maisons des amis de Médicis, avec un tel sèle que les pierres même furent enlevées. Pietro Capponi prit, en qualité de gonfalonier, le gouvernement de Florence.

Ce jour même, Charles entrait à Pise où l'attendaient les scenes les plus pathétiques. Il vit des Pisans jeter à l'Arno le lion de Florence en criant : Libertà! Les dames et les filles nobles vinrent embrasser ses genoux, le suppliant d'arracher pour toujours Pise à la tyrannie de ses voisins. Savonarole et les ambassadeurs florenties se présentèrent au roi. Le dominicain salua celui-ci du titre de grand ministre de la sagessa divine, il implora sa clémence en faveur de Florence. Quelques jours plus tard. Charles pénétrait « la lance sur la cuisse », en signe de victoire, dans la métropole toscanc. Peu s'en fallut qu'il ne dût tirer l'épée pour réduire la ville qui, redoutant le pillage, premuit une attitude menaçante. On faisait courir le bruit d'une restauration médicéenne par le bras de la France; on révetliait dans l'esprit de la papulace l'horrible souvenir des Vèpres sochennes. Le 24 novembre, on jeta des pierres aux Suesses el le sang coula. Le traité entre la Seigneurie et le roi. ne fut signé qu'avec les plus grandes difficultés. Le chiffre de

l'indemnité de guerre fut abaissé à 120000 florins. Capponi avait dit au roi - « Si vous sonnez vos trompettes, nous sonnerons nos cloches. » Savonarole s'agitait et priait Charles de s'en aller. Le 28 novembre, le roi reprenait sa marche vers Rome.

L'entrée à Rome. — L'invasion française s'avança dès lors sans encombre jusqu'à Rome Le roi était précédé par l'armée de Montpensier, il rallia en chemin les troupes qui venaient d'opérer en Romagne sous les ordres de d'Aubigny. Son entrevue avec les Siennois fut cordiale. « Votre ville appartient à la Vierge, dit-il aux magistrats, je veux donc la lasser infacto. . De Sienne, il se rendit à Viterbe. Alexandre VI, sentant approcher ce dangereux pèlerin, remplissait de vivres et de munitions le château Saint-Ange et suppliait par dépêches toutes les puissances de l'Italie et de l'Europe, le Turc compris, de le protéger contre la France. Alphonse de Naples, le plus intéressé de tous les princes de la chrétienté au salut du pape, ful le seul qui se mit en mouvement : le 10 décembre, on vit entrer dans Rome le duc de Calabre, avec 55 escadrons et. 5000 hommes de pied. Mais tous les petits tyrans de la Romagne avaient traité avec le roi; l'Italie ne trouvait point la situation assez claire pour prendre parti; les éclaireurs francais chevauchaient dans les Prati, sous les fenêtres du Vatican; tout le territoire pontifical, entre le Tibre et la Méditerranée, était occupé par les troupes de Charles VIII; à Rome, les Colonna proclamaient le roi seigneur du royaume de saint Pierre. Alexandre VI se résolut brusquement à capituler, à renvoyer les troupes aragonaises et à recevoir le nouveau Cyrus. Il s'enferma au Vaticun avec sa garde espagnole, fit gorder le Borgo par un millier de chevau-légers et abandonna aux Français tous les quartiers de la rive gauche du Tibre.

Le 31 décembre, vingt-quaire heures avant le moment convenu, Charles VIII s'avança de Ponte-Molle, rencontra le chapelain Burchard qui se rendait au camp pour régler le cérémonial de l'entrée, et atteignit, à la nuit, la Porte du Peuple. Larmée défile à la lueur des torches, saluée des cris . Francia! Colonna! Vincula! (Hovere), sous la pluie battante, l'infanterie d'abord, puis l'artillerie, enfin le roi, au milieu de

sa garde, avec huit cardinaux II descendit au palais de Saint-Marc, où il soupa, sous les yeux de Burchard, plaisantant avec ses chevaliers et « les caressant sous le menton, toutes choses qui montrent, dit un témoin, que c'est un roi doux et humain ». Cependant, les soldats prenaient leurs logements, un peu au hasard, dans les palais et les maisons. Quand Burchard rentra chez lui, il trouva des garnisaires installés dans son appartement, ses mules dehors, a la pluie, et les chevaux des Barbarcs mangeant son foin: Fenum meum consumebant! Il retourna, très ému, au palais de Saint-Marc et obtint du roi un ordre d'expulsion.

Pendant dix-huit jours, Alexandre VI chercha à éluder la signature du traité qui impliquait la déchéance politique momentance du Saint-Siège en face de l'Italie. La fraction du Sacré-Collège qui lui était hostile poussait ardemment le roi à proclamer la déposition du pontife, mais Charles VIII, préoccupé d'intérêts exclusivement politiques, souhaitait surtout obtenir de son hôte l'investiture du royaume de Naples. Alexandre se réfugiait sans cesse au Saint-Ange, feignait de longues syncopes à quelque moment délicat des négociations, amusait le roi par des corteges chevaleresques ou des messes pontificales. Charles battait monnaie, s'intitulait empereur, s'attribuait la haute et la basse justice dans Rome, pendait les sujets du saint-père, touchait les acrouelles. Le 28 janvier 1495, il quitta Rome, emportant avec lui deux otages, le fils du pape, César, et le frère du sultan, Djem, mais non point la couronne de Naples

La conquête de Naples. — A Velletri, César Borgia se glissa, déguisé en palefremer, hors du camp français et s'enfuit à Rome. La marche de l'invasion se poursuivait avec une étonnante facilité. Les seigneurs livraient leurs châteaux. Les villes envoyaient leurs clés à trente milles en avant de leurs portes. Alphonse II abdiquait misérablement, Ferdinand II, son fils, s'avança avec une armée jusqu'aux défilés de San-Germano, en vue du Mont Cassin. Mais ses capitaines, Trivulce en tête, passaient aux Français, les Orsini l'ichaient pied, la populace de Naples se soulevait et saccageait le palais royal. Fer-

dinand délia sea derniers serviteurs du serment de fidélité et se retira à Ischia. Cinq mois après son départ de France, Charles VIII entrait dans Naples, acclamé par la foule, exalté en vers et en prose par les littérateurs aux gages des Aragon. Il portait le manteau impérial, et tenait on main le globe d'or.

Naples endormit et gâta ses nouveaux mattres « Ce paradis terrestre », ainsi que l'appelait dans ses lettres le cardinal Briçonnet, fut la Capoue de ce candide Annibal. Les chevaliers du roi se ruèrent à la curée et firent main basse sur tout, juridictions, titres, charges de cour, fiefs productifs. Charles VIII, tout en préparant mollement sa croisaile contre le Turc, ne songeait plus qu'aux fêtes et aux tournois. Le mécontentement de toutes les classes du royaume grandissait sans qu'il s'en aperçût. Déjà Naples, babituée à tous les jougs, regrettait les Aragon. Déjà Ferdinand le Catholique s'engagesit à secourir la dynastie proscrite. L'empereur Maximilien s'irritait des prétentions impériales du roi de France; enfin l'Italie, si lestement traversée et conquise, s'apprétait sournoisement à contrecarrer les projets de son conquérant.

Philippe de Commines & Venise. — Des le début de l'expédition, Charles VIII avait envoyé à Venise, en qualité d'ambassadeur, le familier de Louis XI, Philippe de Commines L'historien diplomate devait surveiller de près la diplomatic de toute l'Italie. L'idée était excellente, Venise étant, de loute la Péninsule, grace à ses traditions de politique constante, mise au service d'un gouvernement impersonnel, le poste le plus favorable pour bien juger des intérêts permanents ou transitoires des princes italiens. Aucune ligue no s'était formée, depuis longtemps, où Venise ne comptât pour beaucoup. Par ses orateurs at avises, d'une si spirituelle curiosite, elle tenait dans ses mains le fil de toutes les intrigues. Par malheur, Commines, si fin qu'il fût, n'avait point fait son éducation de politique italienne. La façon même dont il entend certains termes d'art militaire italien montre toute son inexpérience. Il entrait dans un monde étrange, inconnu, d'aspect presque byzantin, irès séduisant, et s'y trouva d'abord plus étonné que les chevahers de son roi à la vue de Rome ou de Naples. A Vérone, à

Vicence, à Padoue, on l'accueillit avec des marques de grand respect, en l'honneur de son maître. Sur les premières lagunes, « vingt-cinq gentilshommes, bien et richement habilez et de heaux draps de soye et escarlate », l'attendaient pour l'escorier jusqu'au scuil de Venise; là, il trouva « d'autres gentilshommes et avec eux les ambassadeurs des dues de Milan et de Ferrare ». On lui fit des discours, puis le cortège monta sur des bateaux plats, drapés de satin cramoisi, Commines étant assis entre tes deux ambassadeurs, « qui est l'honneur d'Italie que d'être au milieu. » De là, par le grand-canal, dont les splendeurs l'éblouirent, il fut conduit en cerémonie jusqu'a Saint-Georges. Il se hâte, à ce moment, de nous apprendre que, chez les Vénitiens, la retigion est plus grave que partout ailleurs, « et que Dieu les a en aide, pour la révérence qu'ils portent au service de l'Église » : remarque qui témoigne d'une réelle candeur.

Le lendemain, il était reçu par le doge, « homme de bien, sage et bien expérimenté aux choses d'Italie et douce et aimable personne » On lui fit visiter le palais de Saint-Marc, admirer « les planchez richement dorez et les licts et ostevens .. l'éghse de Saint-Marc, la plus belle et riche chapelle du monde. . toute faite de musaicq en tous endroicts ». On ne lui épargna aucune des curiosités du trésor, rubis, emeraudes, agates, amé thystes; on le promena à l'arsenal, et, pendant huit mois, on l'étourdit de fêtes, de banquets, de promenades en gondole et de concerts de musique.

Commines avait reçu de son maître la mission précise de conclure une alliance avec la république. Il offrit à la Seigneurie Brindisi et Otrante, a prendre sur la conquête du Napolitain, et des postes avantageux en Orient, après la conquête de Constantinople. La Seigneurie repondit qu'elle était la servante du roi, mais qu'elle ne voulait point « qu'il achetât leur amour », que, d'ailleurs, elle avait peu d'envie de se mettre en guerre ; elle ne cachait point les menées d'Alphonse d'Aragon en vue d'une union avec la Sérénissime; elle laissa même voir a Commines l'ambassadeur de Bayézit II, chargé des intérêts du saint-père, qui poussait, de son côté, les Seigneurs à se déclarer contre Charles VIII. Ludovic le More, en son nom et en celui de Pierre

de Médicis, avisait Venise de ne se point inquiéter, que lui il savait bien « la façon de renvoyer le roi ». Les Seigneurs « à chacun faisaient bonne réponse ». Le roi Catholique et l'Empereur, à leur tour, envoyaient des ambassades. Commines, bien informé de toutes ces allées et venues de ficheux augure et devinant qu'une coalition contre Charles VIII était dans l'air. tenta de séduire les représentants de Ludovic et de les convertir aux intérêts français : ils lui jurérent qu'ils étaient les meilleurs amis du roi de France. Commines, mal convaincu, s'adressa alors à la Scigneurie et l'interrogea sur la ligne dont on parlait sans aucune gêne autour de lui « lls me firent relirer, et puis quand je revins, me dit le duc (le doge) que je ne devois point croire ce que l'on disoit par la ville, car chacun y estoit en liberté et pouvoit chacun dire ce qu'il vouloit : toutefois, ils n'avoient jamais pensé faire ligue contre le roy, ne jamais out parter : mais au contraire, ils disoient faire ligue entre le roy et les deux autres roys (Espagne et Empire) et toute l'Italic, et qu'elle fût contre ledit Turc. »

Les Seigneurs allèrent jusqu'à exposer à Commines les clauses principales de ce traité d'allience, puis, tout aussitôt, ils lui firent leurs doléances au sujet des places remises a Charles par le pape et par Florence, se plaignant de l'insatiable ambition du conquérant de son insouciance a l'égard de la croisade, du danger que la possession d'Asti par le duc d'Orléans faisait courir à l'État de Milan « De tout j'avertis le roy et sus maigre réponse. » Quand ils apprirent l'entrée à Naples, les Seigneurs mandèrent de nouveau l'historieu en leur présence : le doge, « qui estoit malade de la colique, me conta ces nouvelles, de visage joyeux, mais nul en la compagnie ne se savoit feindre si bien comme luy; les autres, très effrayes avoient la teste appuyée entre leurs mains ».

Cependant, parmi toutes ces comédies, la ligue italienne était définitivement formée, grâce à l'action énergique des émissaires de Ludovic Commines, effaré, expédiant la mauvaise nou velle au roi et au duc d'Orléans, à Naples et à Asti Un diplomate plus exercé à la pratique des choses d'Italie cût prévu l'intrigue des le premier jour. La Seigneurie, d'ailleurs, ne mit

point l'affaire sous le boisseau. Elle convia le conseiller de Louis XI à son audience, pour lui faire part des résolutions prises entre Venise, Milan, le pape, l'Empereur et le roi Catholique, résolutions enveloppées, il est vrai, en un langage assex vague : défense de la chrétienté contre le Turc, desense de l'Italie, salut des États italiens. « Et avoient les testes hautes, faisoient bonne chère. » Puis, les ambassadeurs de la ligue, en quarante bateaux, au son des musiques, défilèrent ironiquement sous les fenêtres de Commines, qui, cette fois, n'était point de la fête. L'orateur de Milan feignit de ne le pas reconnaître. Lo soir, les clochers de Veuise furent illuminés et Commines, très déconfit, se promena seul en gondole, le long des palais où l'on banquetait joveusement, et où personne ne l'avait plus invité. Le jour de Paques fleuries, la ligue fut publiée au milieude grandes réjouissances, processions et mystères dramatiques. Cette nuit-ta, l'envoyé de Charles VIII reçut dans sa chambre la visite mystérieuse d'un Turc, représentant du sultan, conduit par un Grec, qui s'entretint quatre heures avec lui, « et avoit grande envie que son maître fût nostre amy ». Était-ce un piège de la Seigneurie vénitionne tendu au diplomate français? Cette entrevue, à laquelle Commines semble n'altacher aucune sérieuse importance, n'eut point de suite. Notre historien n'avait plus rien à observer dans la république sérénissime. Il prit, sans escorte officielle, la route de Florence, où il attendit le retour du roi.

Charles VIII, sentant toute l'Italie conjurée contre lui, menacé par l'Espagne en Sicile et sur les Pyrénées, en danger de perdre les passages des Alpes par l'entente de l'Empire et de Ludovic le More, inquiet des dispositions de plus en plus équivoques des Napolitains, se résigna au retour en France. La mort du sultan Djem (25 février) lui enlevait d'ailleurs sa meilleure chance de succès dans une croisade contre Bayézid. Il cacha cotte nort le plus longtemps qu'il pat mais Venise en était sur-le-champ informée et s'empressait de faire part au Grand-Scigneur de cet heureux événement. Le 20 mai 4495, il quitta Naples. Il y laissait, a titre de vice roi, avec 4000 hommes,

Gilbert de Montpensier, « bon chevalier et hardy, ecrit Commines, mais peu sage; il ne se levoit qu'il ne fût midi ». D'Aubigny restait comme gouverneur en Calabra; d'autres seigneurs demouraient en quelques postes importants, à Manfredonis, à Tarente, à Aquila. Le roi confiait imprudemment aux Colonna, tout prêts à la trahison, une trentaine de villes et de châteaux. Il ramenait à sa suite environ 7000 hommes. A l'approche des Français, le 27 mai, Alexandro VI avec presque tout le Sacré Collège, escorté par des gardes vénitiens et milanais, se mit en route pour Orvieto, d'où il se rendit a Pérouse. Après deux jours de repos à Rome, Charles se dirigea sur Sienne. Il retirait ses garmisons de Terracine, de Civita-Vecchia, de Viterbe. A Sienne, le 13 juin, il retrouva Comminea qui lui apportait les dernières prophéties de Savonarole, et la nouvelle des armements de mer et de terre de Venise. A Poggittonsi, le roi rencontra le fougueux dominicain et se confessa à lui. Savonarole, hanté par l'idée de la réforme de l'Église, lui reprocha amèrement de n'avoir point purifié Rome et dépose la pape Borgia A Pise, sollicité ardemment par les magistrats de soustraire céssnitivement la ville par un bon traité à la surcrameté de Florence, il fit de belles promesses, mais se refusa à rien conclure. De Pisa, il marcha, par Lucques, sur Pontremoli, qu'occupaient les Milanais. Trivulce et Gié, envoyés en avant, prirent la citadelle sans coup ferir, et malgré la capitulation, laissèrent massacrer et brûler la ville par les Suisses. Charles repassapar le col de la Cisa. Il se proposait de gagner par la vallée du Taro, la plaine lombarde, afin de donner la main au duc d'Orlians, qui était dans Novare. Mais au pied même de l'Apennin, près de Fornoue, il se heuris contre l'armée de la ligue.

La plupart des conféderés avaient manqué a leurs engagements. Maximilien et Ludovic n'avaient envoyé que quelques poignées d'hommes. Venise scule s'était exécutée loyalement; sa cavalerie épirote et dalmate, ses Estradiots, parmi lesquels l'Albanais Mercure Bouas, les troupes levées ça et là par les nobles vénitiens ou lombards, formaient un contingent d'environ 40 000 combattants, commandes par François de Gonmigue, marquis de Mantone. L'armée française, épuisée de fatigue, demanda le passage et des vivres à acheter argent comptant. Les Italiens refuscrent et il fallut se hattre, sur-lechamp, sur toute la ligne, de l'avant-garde aux bagages

Ce fut le combat le plus désordonné. On en vint aux mains, une fois les lances brisées, corps a corps, en grande confusion. Les masses d'armes firent leur office, comme au temps féodal, bien mieux que la moisqueterie et l'artillerie. Les hallebardes des Suisses enfoncèrent les lignes de l'infanterie italienne et, Trivulce avant eu l'idée ingémeuse d'abandonner les bagages, les Estradicts de Venise se mirent au pillage, suivis par les fantassins de l'indépendance italienne et, tandis qu'ils défonçaient chariots et coffres, l'armée de Charles VIII passa. Il y eut, de part et d'autre, 3500 morts, selon Commines. Les chroniqueurs ne s'accordent pas sur le temps que dura l'engagement quinze heures, selon les uns, deux et même moins selon les autres Ce dermer chaffre est le plus vraisemblable. Ce fut une mêlée violente où la furie française vint à bont très vite de troupes mal disciplinées (6 juitlet) Les Italiens chantèrent victoire. Le due de M lan fit élever une chapelle sur le champ de bataille; le marquis de Mantone bâtit une église dans sa capitale, Bologne sonna ses cloches; Venisc, Milan et Florence firent des processions d'actions de grâces

## II. - Les guerres de Louis XII.

Conquête du Milanais. — Louis XII, à peine couronné (1498), reprit l'aventure italienne. A titre d'héritier de Valentine Visconti, sa grand'mere, il prétendait au Milanais, usurpé par les Sforza. Comme roi de France, il revendiquait le Midi napolitain, possède longtemps par les Angevins, commis pour quelques mois par Charles VIII. Les hames éternelles des biats italiens entre eux lui rouvrirent l'accès de la Péninsule. Venise, au traité de Blois, s'engageait envers lui à attaquer Ludovic le More, au prix de la cossion de Crémone et de la Ghiera d'Addi. Le pape Alexaidre, que l'in-

AL H O LE BNIC

vasion de Charles avait si fort effrayé et qui abandonnait alors, lans sa politique de famille, les Sforza pour les Aragon, accor-Jait au roi toute licence en Lombardie en échange du duché de Valentinois octroyé à César Au printemps de 1499, Trivulce, le condottiere terrible qui égorgeait les prisonniers de ses propres mains, rouvrit la campagne pour la France contre le dur de Milan, son ancien seigneur, qui le fit alors pendre en effigie. Le duc de Savoie favorisait le passage et promettait un contingent. Trivulce emporta Tortona. L'armée lombarde se débanda, le peuple de Milan fit une émeute, l'Empereur et le roi de Naples formerent l'oreille aux supplications du More. Celui-ci, abandonné de toute l'Italie, après avoir mis en sûreté ses enfants et son trésor sous la garde de son frère, le cardinal Ascanio, s'enfuit en Tyrol par Cômo et la Valteline. En vingt jours, le Milanais tout entier était acquis à la couronne de France. Louis XII vint alors organiser la conquête. Au Conseil secret, instrument de tyrannie à la mode italienne, il substitua une sorte de sénat, organisé sur le modèle du Parlement, et investi du droit de suspendre l'exécution des décrets royanx contraires aux intérêts du pays. Mais en même temps, il livrait la Lombardie au despotisme militaire de Trivulce, créé maréchal, et dont les apostasies étaient un sujet de scandale même pour ses compatrioles. Ludovic sit un mouvement offensif vers Milan avec 10 000 Suisses : le peuple se souleva de nouveau et obligea Trivulce à se retirer. Louis XII acheta la trahison des capitaines du dac, qui fut pris au moment où il se sauvait, déguisé en moine. Le roi l'envoya mourir au château de Loches.

Trivulce, mattre de Milan pour la seconde fois, retourna contre les Français de son armée le régime de terreur qui lui était propre. Il faisait pendre par douzaines des soldats et même des chevaliers pour des délits minimes, une poule volée, une jeune fille embrassée dans la rue. Le roi dut le remplacer par le cardinal Georges d'Amboise, qui inaugura pour le Mila nais la servitude modérée. Les Suisses, en se retirant, s'emparèrent de Lugano et de Bellinzona, l'une des clès de l'Italie, qu'ils tiennent encore aujourd'hui

Conquête du royaume de Naples. — La politique antiitalienne d'Alexandre VI ramena dans le Midi les armées de la France. Les Borgia et le roi unirent leurs intérêts : César recevait pour la conquête de la Romagne des contingents français; Louis XII signait, sous les auspices du pape, avec Ferdinand le Catholique, le traité de Grenade (1500), traité secret de partage du royaume de Naples . la France s'attribuait Naples, la Terre de Labour et les Abruzzes; l'Espagne, la Pouille et la Calabre. D'Aubigny commandait l'armée française qui, part.e des terres de l'Église, commenait, comme capitaine, César Borgia. Le roi Fréderic II, successeur de son neveu Fordinand, accucillit sans méfiance les troupes espagnoles conduites par Gonzalve de Cordone et leur remettait Gaëte. Il s'avança jusqu'aux gorges de San-Germano pour fermer la route aux Français. La divulgation du traité de Grenado le découragea de la lutte. César s'empara par trahison de Capoue. Un certain Fabrizio lui livra l'entrée de la ville. « Il fut le premier tué par les gens du duc, écrit Burchard, et, après lui, environ 3000 fantassins et 200 cavaliers furent massacrés, et, après ceux-ci, les bourgeois, les prêtres, les religieux de deux sexes, même dans les églises et les monasteres. Les femmes et les filles furent, sans aucune pitié, la proie des vainqueurs. » Selon Guichardin, le Valentinois cho.sit, pour sa part de butin, quarante des plus belles jeunes filles de Capone. Les malheureuses se jetaient, désesperces, dans le Volturne. Frederic s'enfuit à Ischia. Il aima mieux ensuite se livrer à la France qu'à l'Espagne I. céda tous ses droits à Louis XII, qui lui donna le titre de duc d'Anjou. Gonzalve prit dans Tarente don Ferrand, fils de Frederic, et l'envoya en Espagne, où il mourut prisonnier d'Etat.

Les deux alliés ne tarderent pas a se brouiller. Gonzalve réclama la Capitanate, la Basilicate et la Principauté Ultérieure. Le duc de Nemours en appela aux armes et chassa de Calabre les Espagnols. A Barletta, sur l'Adriatique, ou le grand capitaine se trouvait enfermé, treize Italiens soutinrent un engagement chevaleresque contre treize Français. Au milieu des pourparlers de paix, Gonzalve reprit traitreusement l'offen-

sive et battit Nemours à Cérignole (28 avril 1503), au sud de Foggin. Secondé par les Colonna, il s'empara du reste du royaume. Les Français ne tenaient plus que Gaëte et Venouse. Louis XII envoya une nouvelle armée, commandée par Louis de la Trémoille, puis, pendant quelques jours, par un condottiere italien qui avait servi sous tous les étendards, Français Gonzague de Mantoue. — Gonzalve battit encore les Français sur le Garigliano (28 décembre), défaite glorieuse pour Bayard, qui défendit seul quelque temps le pont du petit fleuve.

Louis XII, fatigué de la lutte, renonça enfin à ses droits sur le midi de l'Italie. Par le traité de Blois, le roi recevait 900 000 florins à titre d'indemnité et achetait en même temps de Maximilien, pour 120 000 florins, l'investiture du duché de Milan. Il promettait à l'Empereur une paire d'éperons d'or par année, et, pour Charles d'Autriche, petit-fils de Maximilien, la main de Claude sa fille, avec la Bourgogne, la Bretagne et le comté de Blois en dot (septembre 1504). Le même prince devait recevoir de son grand-père maternel, Ferdinand le Catholique, le royaume de Naples.

Ce traité désastreux, qui morcelait la France, fut en partie rompu, l'année suivante, par le mariage de Germaine de Foix, nièce de Louis XII avec le vieux roi d'Espagne. Louis cédait à cette princesse ses droits sur le Napolitain et les retirait ainsi à Claude En mai 1506, les États de Tours déclarèrent inaliénables la Bretagne et la Bourgogne et suppliérent le roi de renoncer pour sa fille au mariage autrichien. Louis XII maria Claude à François, duc d'Angoulème, son héritier présomptif. En 1507, il prit sur les Génois une légère revanche de ses déboires en Italie. La ville, assiégée par La Palice, dut capituler après une résistance énergique. Elle vit brûler, par la main du bourreau, la charte de ses vicilles libertés communales et fut réunie, avec la Corse et Chio, au domaine royal de France.

Politique de Jules II. — Le Saint-Siège n'accorda à la Péninsule que quelques années de paix. La politique fougueuse de Jules II allait bouleverser les provinces de la vallée du Pô. La question vénitienne, créée par le caprice du pape, marque la seconde période des guerres européennes d'Italie.

La cause et les préludes de la Ligue de Cambrai sont curieux à signaler. Le cardinal Julien de la Rovère, en sa qualité de Génois, avait eu toute sa vie une profonde aversion pour Venise, la grande rivale de Gênes dans son commerce maritime et son influence aux contrees du Levant. Une fois pape, sa haine contre la république redoubla. Venise, apres s'ètre laissé caressor par Alexandre VI, qui cherch sit en elle un appui pour la fortune de César, s'était hâtée, dès que le Valentinois avait été réduit à l'impuissance par la mort de son père et sa propre maladie, d'arracher quelques lambeaux du royaume éphémère de Romagne Elle mettait ses gamisons à Faenza, Cesena et Rimini, vieilles cités pontificales, et prétendait ne plus lâcher Bayenne et Cervia, qu'elle occupant depuis plus longtemps encore. On la soupe maait de viser Imola, Forli, toute la ligne de places fortes rangées au pied de l'Apennin, en aval de Bologne, jusqu'à la mer. Jules II, dont la plus constante ambition fut de reconstituer et d'agrandir le royaume de l'Église, vit en Venise, des les premiers jours de son regne, l'ennemi qu'il fallait d'abord abattre. Le lendemain même de l'élection pontificale, Machiavel, ambassadeur de Florence à Rome, devinant la penseo du nouveau pape, s'employa à le confirmer dans ses rancunes et ses préventions. - Florence avait de hien plus fortes raisons que Gônes de détester Venise. Non sonlement elle rencontrait les banques, les comptoirs et les armatemes de Saint-Marc partout où s'etendad sa propre puissance imancière et industrielle, des Pays-Bas aux rivages de la mer-Noire; mais Venise, dans les mers du Levant, avait une force et une organisation politique et militaire qui manqua toujours aux Florentins. Quant à sa situation italienne, elle était la plus propre à exaspérer la jalousie de ses rivaux. Florence, république hátivement restaurée, instable, troublée par les rivalités de classes et les intrigues médicéennes, rainée par la guerre de Pise, ne pouvait se consoler de la prospérité d'une république patricienne riche, assurée par une longue tradition de la paix intérieure. Elle i rend tres hand, afin de discrediter la Seigneurie Sérémissime dans l'esprit des Italiens, que Venise aspirait à la monarchie une, à la tyrannie générale de la Péninsule. C'est pourquoi Machiavel, qui se crut alors investi d'une mission véritablement patriotique, s'entendit si étroitement avec Jules II et put commettre, sans aucun scrupule, la grande erreur diplomatique de sa vie. Il mona l'intrigue rapidement et de main de maître.

Le pape avait été élu le 1" novembre 1503. Le 6, Machiavel lui rend hommage et visite les cardinaux influents. Il leur montre le péril vénition . « Je leur dus qu'il s'agissait de la liberté de l'Eglise, non de celle de la Toscane; que le pape deviendrait un simple chapclain des Vénitiens, s'ils accroissaient encore leur puissance; que c'était à eux à defendre le Saint-Siège, dont chacun d'eux pouvait être l'héritier. • Le rardinal florentin Soderini, qui dinait souvent avec Jules II, secondait adroitement son ambassadeur. Le 10 novembre, le pape disait à Soderini : « Si les Vénitiens veulent s'emparer des possessions dépendantes du Saint-Siege, je m'y opposerai de tout mon pouvoir et j'armeras contre eux tous les princes de la chrétienté. » Le 11, il répète à Machiavel les mêmes menaces : celui-ci mainue que Florence est trop faible pour mettre à elle seule un frem à l'ambition de Venise. Le 12, Soderini effraio les cardinaux sur les dangers que court leur liberté personnelle. Le 20, Machiavel soumet à Jules II une depêche pressante de son gouvernement : « Il en a paru vivement affecte;... l'insolence des Vénitiens l'obligeait à convoquer sur-le-champ tous les ambassadeurs étrangers. > Le 21, les affaires sont déjà assez avancées, pour qu'il puisse écrire à la Seigneurie florentine : « Tout respire ici la haine contre les Vénitiens. Aussi y a-t-il lieu d'espérer que, si l'occasion s'en présente, on leur fera éprouver plus d'une humiliation. Ils sont l'objet des plaintes de chacun. » Soderini, de son côté, ne négligenit point d'agir sur l'esprit du cardinal d'Amboise. Le projet n'une Lgue se précisait, et l'ambassadeur florentin rapporte ce mot du pape : « Si les Vénitiens ne renoncent pas à lours entreprises et ne lui restituent pas les places qu'ils lui ont enlevées, il se liguera avec le roi de France et l'Empereur et ne s'occupera que de detruire une puissance dont tous les États désirent

l'abaissement » Le 26, Machiavel rassure la Seigneurie aur la sincérité des emportements et des menaces de Jules II : « Il me témoigne la plus vive indignation contre les Vénitiens. » Le 1<sup>er</sup> décembre, le pape hésite. Mais Soderini dine au Vatican et le détermine. Le 16, Machiavel offre l'allience de Florence pour établir les neveux du pape à Imola et à Forh, encore tenues par le Valentinois : on commencerait ainsi les approches contre les terres vénitiennes. Il termine ainsi les approches contre diplomatique : « Le pape tiendra bon, car il ne manque point ici de gens bien disposés à traverser les Venitiens et à dévoiler toutes leurs intrigues. »

En moins de six semaines, l'ambassadeur toscan avait gagné Jules II à la politique future de la Ligue de Cambrai. Mais ce pape impétueux savait attendre l'heure propice. Il ne dédaigna même pas d'employer un contingent vénitien à la prise de Bologne. Il accordait des chapeaux aux cours de France et d'Espagne, excitait par ses nonces les méfiances de Louis XII, de Ferdinand et de Maximilien contre Venise. A la fin de 1506, le roi de France, qui avait autrefois protégé Bologne contre le Valentinois, donnait au pape un contingent pour agir contre la capitale des Bentivogli

Mais Louis XII était encore l'ami de la République et toujours on mauvais termes avec Maximilion. Les Venitions, encouragés par le roi, empêchèrent l'Empereur de se rendre à Rome pour v prendre la couronne fermée et leur condottiere Alviano battit les Impériaux et s'empara de Trieste et ce Fiume. Maximilien se vit contraint à une paix humiliante et se rapprochade Louis MI. Celui-ci, offensé de la hâte que ses alhés avaient mise à traiter, sans son agrément, avec l'Empereur, commençaà se detacher d'eux. Vers la fin de 1508, les intérêts et les haines politiques se coalisaient sourdement contre Venise. Tout le monde avait quelque revanche à prendre, quelque territoire à réclamer de la république. Elle occupait, sur l'Adriatique, des ports importants du royaume espagnol de Naples; en Lombardie Brescia, Bergame, Crémono, dépendances du duché de Milan; par sa situation au pied des Alpes, du Tyrol et de l'Istrie, par Vérore, qu'elle avait julis enlevée aux Visconti,

elle tenait plusieurs des portes de l'Italie. Elle était maîtresse du Frioul, que réclamait l'Autriche. Elle commandait la Romagne et l'accès du royaume ceclésiastique par les villes pontificales mentionnées plus haut Enfin, elle empiétait mêmo sur le spirituel, se passait de la chancellerie romaine pour la distribution des bénéfices vacants Jules II dit alors à l'orateur vénitien Pisani : « Je rous ramènerai à l'etat d'un village de pècheurs. Et vous, saint père, répliqua l'ambassadeur, si vous n'êtes pas raisonnable, nous ferons de vous un petit curé. »

Enfin, le 10 décembre 1508, les légats des trois grandes puissances, l'Empire, la France, l'Espagne, signerent un traité d'alliance à Cambrai, en presence de Marguerite d'Autriche, régente des Pays-Bas, représentant l'archiduc Charles, qui était mineur. Le même jour, le cardinal d'Amboise, au nom du pape, sit signer aux plénipotentiaires l'acte de la ligue contre Venisc. Ferrare, Mantoue et Urbin ne larderent pas a s'unir aux confédérés. On acheta sans peine, par l'abandon de Pise, la neutralité de Florence qui, la première, avait si ardemment soubaité la ruine de sa rivale.

Guerre de la Ligue de Cambrai; première période : Agnadel. - c Cette guerre, dit Paul Jove, fut la plus atroce et la plus longue que l'Italie ait connue depuis l'expulsion des Goths. » Venise, contre qui se coalisait la moitié de l'Europe, tint bon contre l'orage. Le 27 avril 1509, le pape lançait l'interdit contre la république. Louis XII et le maréchal de Chaumont venaient de passer l'Adda avec plus de 20 000 hommes d'infanterie et de 2300 lances. Les Impériaux ne se hataient point de paraître; Francesco Maria Royere, nouveau duc d'Urbin, a'avançait sans précipitation, avec l'armée de l'Église, à travers la Romagne Les condottieri de la république étaient deux Ors.ni, Alviano et Pitigliano. Celui-ci retardat méthodi quement son collègue par ses velléités constantes de retraite. Le 14 mai, ils durent accepter la bataille française près d'Agnadel, au nord-est de Lodi. Les Romagnols d'Alviano firent longtemps échec à l'ennemi. Le roi dut se mettre au premier rang pour entraîner ses troupes « Il s'exposa au feu comme le

5

plus petit soudoyer. • Bayard fit enfin un mouvement tournant à travers les marais de l'Adda et se jeta, avec la chevalerie, sur le flanc des Italiens. La cavalerie venitienne tourna bride et se dispersa; l'infanterie demeura ferme et se f't hacher : 8 à 10 000 hommes furent tués; Alviano fut fait prisonnier, le roi recueillit sur le champ de bataille 28 canons et tous les bagages. • Ainsi furent vaineus une nation de gens saiges, puissans et riches et qui n'avoient oncques esté subjuguez qu'à cette fois, depuis que Attila, roy des Huns, les avoit destruits. • (Saint-Gelais.)

Le roi poussa en avant · Peschiera, Cré nonc, Bergame, Brescia tombèrent entre ses mains; les villes qui tentaient de résister étaient traitées d'une manière horrible, les garnisons passées au fil de l'épée, les paysans qui osaient crier l'ive Saint Marc! pendus, et l'on riait, raconte le chromqueur de Bayard, de voir « ces rustres essayer d'emporter les créneaux au cou ».

Louis XII s'arrêta au Mincio, regut les cles de Vérone, de Vicence et de Padoue, qu'il envoya à l'Empereur, à qui le traité de Cambrei avait réservé, comme part du butin, cette région da domaine vénitien. L'Empereur, établi a Trente, fassat à son tour descendre son armée sur l'Italie, et ses généraux opéraient leur jonction avec Chaumont et Bayard. Aux executions militaires de Louis XII, les Impérianx répondaient par le brigandage et l'acte effroyable accompli aux environs de Vicence, d'après l'ordre du prince d'Anhalt, sclov Guichardin et les chroniqueurs allemands. Une partie de la population s'était réfugrée, à l'approche des bandes ennemies, dans une grotte immense, à double fond, près de la ville. Les Impériaux vincent, attirés par le goût du pillage et, repoussant les misérables au fond de leur asile, entasserent dans la premiere caverne du bois et de la paille et mirent le feu. « Il mourut là plus de mille personnes », dit Guichardin. Un enfant de quinze ans, qui avant pu se hisser par une fissure du rocher, jusqu'à l'air libre, échappa se il, à demi brûle, à la catastrophe.

Venise, à ce moment, ne possédant plus que quelques arpents de son domaine de terre ferme. Elle avai, au lendemain

d'Agnadel, pris une résolution véritablement romaine. elle delia ses villes du serment de lidelité, aim de leur epargner les misères d'une guerre sauvage. Elle ordonna a ses gouver neurs de renvoyer les garnisons sur les lagunes et fit remettre au duc d'Urbin, pour être rendues au pape, Ravenne, Cervia, Faënza, Rimini; elle restitua à l'Espagne les ports qu'elle occupait sur les côtes du royaume de Naples. Puis, elle offrit de traiter de la paix. Le pape, Louis XII et l'Empereur demeurerent sourds à ses propositions. Le 5 juin, le doge Leonardo Loredano écrivit a Jules II une let re désespérée. Au sénat de Venise il déclarait que l'appel aux Tures serait tout à l'heure la suprême ressource de la république contre le père commun de la chrétienté, véritable bourreau de ses fils Les Vénitiens en ayant appelé de l'interdit pontifical au concile géneral, Jules II seur répondait par une bulte d'excommunication.

Mais déja, grâce aux rivablés sourdes des confédérés et aux lenteurs le Maximilien, la fortune de Venise se relevant. Trévise se soulevait en faveur de sa métropole. Les paysans du contado de Padoue et les soldats de Saint-Marc, cachés dans des chariots de foin, franchissaient l'enceinte de cette ville, unis aux artisans et aux bourgeois, ils chassaient, le 17 juillet, les Impériaux, qui durent commencer un siège, mal secondés par leurs alliés français. En septembre, Maximilien rappela son armée en Allemagne.

Deuxième période: évolution politique de Jules II. — C'est alors que le papo changea brusquement l'orientation de sa politique. Il avait obtenu de Venise les places utiles à la défense des frontières ecclésiastiques. Il comprit que la ruine complète de la république serait une catastrophe pour l'Italie et l'Église. Venise était la sentinelle de la Péninsule en face des Tures, au pied des Alpes, voisine du Milanais, condamné désormais à l'occupation étrangère, elle se tenuit aux avant-postes de la résistance nationale contre toule invasion allemande ou française. « Si cette ville n'existait pas, dit il un jour, il fandrait faire une autre Venise » Les cardinaux vénitions Grunaldi et Cornaro s'entremirent pour la réconciliation, malgré les elloris des cardinaux français « Si vous pardonnez à Venise, disaient

cens-ci au pape, yous enfoncerez un poignard dans le cœur du roi. » Après de longues négociations engagées à Rome avec les diplomates les plus distingués de la Sérénissisme, le pape consentit a absoudre Saint-Marc. Le 24 février 1510, les ambassadeurs vénitiens, vêtus de robes écarlates, s'agonouilléreat, en face de la porte de bronze de Saint-Pierre, aux pieds de Jules II, assis sur le trône, une verge d'or à la main, entouré de douze cardinaux armés du même attribut symbolique. A chaque verset du Miserere, le pontife donnait aux nobles supphants un léger coup de baguette. Il leva alors l'interdit et imposa aux léguis une legère pénitence, la visite aux basiliques de Rome, puis il les introduisit à sa suite dans Saint Pierre. Le 1<sup>et</sup> avril, Trévisan, orateur de la République, écrivait au doge . « Le pape est tres sage at très grand homme d'État ; il a la goutte et d'autres maladies encore, mais il est néanmoins plein de force et d'action, il veut être seigneur et maître du jeudu monde 🧍

Jules II avait rompu violemment avec la ligue. Louis XII et Maximilien, trahis par le pontife qui les avait attirés au complot de Cambrai, n'hésitèrent pas à continuer la guerre, même contre le pape. Quant à celui-c., encouragé par les humanistes italiens, il jurait l'extermination des Barbares, « jetait au Tibre les clés de Pierre et prenaît en main l'épée de Paul ». Il s'alliait non seulement avec les Venitiens, mais avec d'autres Barhares, plus rudes encore que les Français de La Palice et de Bayard : es Suisses. En mars 1510, l'évêque de Sion, Mathieu-Schinner, obtenuit pour lui 15 000 fantassins. Jules II décidait le roi d'Angleterre Henri VIII à se brouiller avec Louis XII Il s'attachail Fordinand d'Espagne en déchirant la bulle d'Alexandre VI et en concédant au roi Catholique la souveraineté totale. du royanme de Naples. Quant à Maximilien, le pape ne le pronait plus au aérieux 🔹 Il est, disait-il, înoffensif comme l'enfant qui vient de naître. 🔹

Alphonse de Ferrare, fidèle à la France, se refusant à céler Modene et Reggio, ses fiefs d'Empire, se vit excommunier et priver de ses fiefs écclésiastiques. Les armées française et allemande se concentraient dans le Véronais : le pape appela contre

elles les Espagnols commandés par Fabrizio Colonna, connetable de Naples. Il tenta de soulever Gênes contre le roi; son neveu, le duc d'Urbin, enleva Modène au duc de Ferrare. Venisc reprenait Vicence aux Impériaux. Puis, toujours impatient d'en finir. Jules, casqué et cuirassé, s'avançait jusqu'à Bologne • Dieu sçait comment ses imitres, croix et crosses estoient belles à veoir voltiger parmy les champs »

Au pape condottiere, à la longue « et bougrisque barbe » (Rabelais), Louis XII opposa d'abord une action ecclésiastique. En septembre, il convoqua à Tours ses évêques. Le cardinal de Saint-Malu prononça un réquisitoire sur les crimes politiques de Jules II, depuis les temps lointains de Sixte IV, sur ses trahisons à l'égard de l'Italie et de ses alliés. Le synode décida que le pape n'avait point le droit de guerroyer contre les princes pour des raisons purement temporelles et que ceux ci étaient autorisés à le combattre. Il confirma pour la France les constitutions du concile de Bâle et la Pragmatique sanction et annulait toute excommunication à venir. Jules II, a cette nouvelle, chassa de Rome les envoyés français et défendit aux cardinaux du roi de quitter la Ville Éternelle. Mais Louis XII rappela ces derniers et fit rebrousser chemin à cinq autres cardinaux en route pour Bologne. Le schisme était en vue.

Alors éclatèrent les hostilités. Le 10 octobre, Chaumont, viceroi de Milan, et les Bentivogle vinrent assiéger Jules II dans Bologne. Déjà les anciens maîtres de la ville s'étaient empares d'une des portes, les cardinaux furent terrifiés, le pape luimème perdait un instant la tête. Mais il sut arrêter le maréchal sous les murs, par de feintes propositions de paix, qui donnèrent aux Vénitiens et aux Espagnols le temps d'apparaître. Chaumont dut se replier, sans aucune gloire. Puis, dans les brumes froides de la vallée du Pô, porté en litière, Jules II s'en alla assièger la Mirandole, dont la prise découvrait Ferrare. Les boulets pleuvaient autour de sa tente; un matin de brouillard, il faillit être enlevé par Bayard. Le 21 janvier 1511, il entrait par la brèche dans la ville conquise, porté sur un brancard, et recevait l'hommage de la veuve de dernier segmeur. Funcesca, fille de Trivulce.

Il joint dix jours de son triomphe dans la ville en ruines, revint à Bologne, et, le 44 février, tandis que Chaumont mourait à Coreggio, il se mettait en marche, trainé sur un chariot à quatre bœufs, pour Imola et Ravenne. La guerre contre Ferrare continua t. A Ravenne, il créa neuf cardinaux, parmi lesquels était le belliqueux évêque de Sion. Le 30 mars, il rentra dans Bologne pour y célébrer les fêtes de Pâques. Le 22 avril, il reprit la route d'Imola, puis, de nouveau, celle de Bologne A ce moment, la France et l'Empereur lui firent des ouvertures de paix; mais Jules II refusa de traiter tant que Ferrare de serait point à lui

Révolte de Bologne — Au mois de mai, le pape, menacé par la marche en avant de Trivulce et de Goston de Foix, quitta Bologne et s'enfant a Ravenne Il laissant aux Bolonais, en qualite de legat, d'archevêque et de tyran, le cardinal Alidosi, son favori, personnage méprisé et délesté, secrètement acquis à la France. Le 21 mai, la ville se souleva, abattit la statue du pape, œuvre de Michel Ange, qui dominait le portique de San-Petronio Alidosi se sauva du côté d'Imola, tandis que les Bentivogli rentraient dans leur capitale avec les Français, et que le duc d'Urbin et les pontificaux battaient en retraite, abandonnant artillerie et bagage. Les Bolonais démolirent les tours de la citadelle Trivulce reprit, sans tarder, la Mirandole, et le duc de Ferrare recouvra tous ses territoires

Jules II reçut à Ravenne cette grave nouvelle. Il fulmina contre son neveu le duc d'Urbin : « S'il me tombe entre les mains, je l'écarte lerai. » Le 24, Abdosi vint se jeter aux pieds du saintpere, qui n'avan aucune grâce à lui refuser : il rejeta sur Rovere to ite la responsabilité de la perte de Bologne. Le due se présenta a son tour, accusant de làcheté le cardinal. Le pape le chassa de son palais. Le jeune homme sortit dans un acces de fureur, criant . « Malheur au cardinal, si je le rencontre! » Il le rencontra à cheval, cuirassé, dans une rue étroite, entouré d'une escorte. Il se jeta a la hride de la monture, obligea Alidosi a mettre pied à terre et lui fendit la tête à coups de pommeau de pec, bes spadassins achevèrent à coups de poignard le favori du pape. Personne, dans la compagnie du cardinal, p'avail

remué pour le défendre. Ravenne et le Sacré-Collège applaudirent à l'assessinat, et Jules II fou de colère et de douleur, deux heures après le crime, s'enfuit à Rimini, pleurant au fond de sa litière

Concile de Pise. — A Rimini, aux portes des églises, il vit le manifeste de cinq cardinaux rehelles qui, forts de l'assentiment du roi de France et de la neutralité de l'Empereur, l'invitaient lui-même à se rendre à Pisc afin de réformer le Saint-Siege romain. A cet appel de Brigunnet, de San-Severino, de Borgia, de Prie, et de Santa-Croce, les cardinaux de Corneto el du Mans semblaient près de se rallier au schisme. Le cardinal d'Este hésitait encorr D'autre part, on attribuait à Maximilien l'intention de déposer Jules, et de s'asseoir lui-même, en qualité de pape-emporeur, sur la chaire de saint Pierre. Le vieux pontife pouvait ignorer le mouvement révolutionnaire contre Rome qui travaillait sourdement l'Église allemande; mais il connaissait bien l'Église de France, ses méfiances à l'égard de la papaule, sa tradition d'independance, sa fidélité à ses rois chaque fois que ceux ci avaient une querelle avec le Saint-Siège. I. ne s'agissait plus maintenant d'assièger des villes et de tracer des plans de bataille; il fallait rejeter le casque et reprendre la mitre. Le 27 juin, Jules II rentrait dans Rome avec la fievre. Dès le lendemain, il lançait la bulle Sacrosanetz, convoquant un concile au Latran pour le 19 avril 1512. Il menaçant de la dégradation les cardinaux qui ne se soumettraient point sur-lechamp. En même temps, il meltait en accusation son neveu, le citait devant un tribunal de quatre cardinaux et le dépouilluit, jusqu'à la sentence, de toutes ses dignités.

Tentative de révolution à Rome. — Le 17 août, épaisé par de si violentes émotions, il tomba très malade. On le crut perdu. En un clin d'œil, les gens du Vatican pillèrent jusqu'au linge de la chambre à coucher du pape. Le duc accourut au chevet de son oncle qui respirait encore, veillé par son médecin juif. Déjà la nouvelle d'une mort foudroyante volait hors de Rome. La vi.le pontificale saluait la délivrance. Les barons et les cleres accabiaient la mémoire de Jules II. Pompeo Colonia, évêque de Ricti et abbé de Subiaco, qui avait jadis porté les

armes sous Gonzalve de Cordoue, se mit a la tôte de tous les nobles dans la maison desquels la papauté avait laissé quelque souvenir tragique, tels que Roberto Orsmi, fils de Paolo assassiné par les Borgia, George Cesarini, Antimo Savelli. Il marcha sur le Capitole et la, tel qu'un tribun du moyen Age, il appela à la liberté les hourgeois et le peuple. Guichardin, qui nous a conservé la harangue toute gibeline de Pompeo, a dû en exagérer la violence. Mais nous pouvons en retenir au moins les desiderata du réformateur : la restauration du régime communal, l'armement du peuple, le Saint-Ange remis à la commune, l'obligation pour le nouveau pape de choisir quatre cardinaux dans les familles nobles de Rome. Déja la révolution s'organisait au Capitole, quand un messager apporta la nouvelle du retour de Jules II a la vie. Il avait bu du malvoisie et mangé une pêche. Les cardinaux, déjà en mouvement pour sa succession, avaient paru, à ce spectacle, « morts dépouvante ». Le pape heureux de revivre, pardonnait à son neveu.

Cependant, le 28 août encore, les barons réunis à l'église d'Ara-Urdi, se juraient la paix, s'engageaient à favoriser le conc le. Le pape, convalescent, ignorait les évenements du Capitole. Quand il apprit, par Élisabeth d'Urbin, ce qui s'était passe, sa fureur fut si terrible que Pompeo Colonna, avisé à temps, courut se cacher à Subiaco; Roberto Orsini se sauva, a bride abattue, jusqu'en France

La Sainte-Ligue contre la France.—En septembre 1511, l'Empereur, toujours révant de la tiare, se ralliait à l'entre-prise religieuse de Louis XII et recommandait le concile de l'ise aux so iverains de la chrétiente. Jules II mit l'interdit sur l'ise et sur Florence, qui n'avait point esé refuser aux prélais schismatiques l'entrée d'une ville de son domaine. Le 6 octobre, it promulg la l'acte de la Sainte Ligue. Ferdinand s'engageait à attaquer Louis XII en Italie et en Navarre; la Ligue, ou entraient Henri VIII, les Vemitiens et les Suisses, demeurait ouverte à l'Empereur L'acmec de confederes, y compris les Suisses, était d'environ 46 000 hommes. Le pape et Venise contribuaient pour 20 000 ducats par mois aux frais de la campagne. La république promettait 14 galeres, et l'Espagne 12. Raymond de

Cardona, vice-roi de Naples, était le capitaine genéral. Les alliés se proposaient : l'union de l'Église catholique, la dispersion du concile de Pise, la prise de Bologne, de Ferrare et de toutes les villes convoitées par le Saint-Siège, l'expulsion des Français au delà des Alpes Quelques jours plus tard, les cardinaux schismatiques étaient declarés dechus de leurs dignités et bénéfices.

Les Florentins, effrayes, dépêcherent Machiavel a Milan, près du vice-roi Gaston de Foix, puis à Blois, pres de Louis XII. Le secrétaire d'État n'obtint du premier que des réponses belliqueuses, et du roi qu'une vague promesse de transporter hors de Pise le foyer du schisme. Cependant, l'Empereur se refroidissait pour le concile, où ses évêques se refusaient à se rendre. Le 5 novembre, le synode schismatique s'ouvrit au Dôme de Pise, sous la protection des troupes de Lautrec, qui empêchirent le peuple d'enfoncer les portes de la cathédrale, désertee par son clergé. Il se composait de quatre cardinaux, deux archevêques et quatorze évêques. Les décrets du premier jour annulèrent les censures du pape, les décisions et les décrets du procham concile du Latran. Au bout de trois séances, fatigués des rixes continuelles entre Pisans et Français, les Pères résolurent de se transporter à Milan. Mais ici, comme à Pise, les ciercs se montrèrent hostiles aux réformateurs, « qui semblaient, dit Guichardin, avoir besoin d'être réformés plus que le reste de l'Église 🖈

Gaston de Foix: bataille de Ravenne. Le pape, dont le trésor s'épuisait en préparatifs militaires, ralluma les hostiblés. Il fit avancer vers Bologne et Ferrare les Espagnols et les pontificaux, commandes par Cardona, les Vénitiens et les Suisses du cardinal de Sion se dirigèrent, par l'est et le nord, sur la Lombardie Gaston de Feix promit aux Suisses une récompense honnête, et les premiers fautassins du monde se replièrent tranquillement sur leurs montagnes. Bologne, defendue par les Bentivogli, Yves d'Allègre et Lautrec, était sur le point de succomber, l'ingénieur Pietro Navarro ayant ouvert la brèche dans ses murs, lorsque Gaston réuss t à y pénetrer, over 1300 lances et 14 000 fantassins. Les confédérés reculerent

vers l'intérieur de la Romagne. Cependant les Vénitiens pronaient Breseis Gaston cournt de ce côté, ne laisant à Bologne que 4000 hommes de garnison. En route, il culbuta un corps vénitien et arriva sous Breseia, dont la citadelle était encore aux mains des Français. Le 19, il forçait l'entrée de la ville, après une lutte furieuse contre les Vénitiens et les habitants. 22 000 personnes furent égorgées dans Breseia. Il permit à ses soldats de saccager à fond la ville, puis les ramens en hâte vers la Romagne. A Finale, il rullia ses renforts et l'armés de Ferrare. Il avait alors environ 23 000 hommes sous ses ordres, Français, Allemands, Italiens, saus compter l'artillerie du due Alphonse. Les forces espagnoles étaient légèrement inférieures en nombre mais Cardona avait emquante chariots armés de fault, d'une invention récente

Il importait a Louis XII d'enlever vivement la campagne. Les Suisses, loujours a vendre, semblaient prêts à redescendre sur le Milanais Ferdinand menagait la France par la Navarre, Henri VIII par la Normandie, l'Empereur était sur le point de rappeler le contingent prêté au roi. Mais les confédérés, fidèles à la tactique italienne, se décolonent à l'ennemi, afin de le fair guer par la marche et l'inaction. Gaston, pour les forcer à se battre, se jeta brusquement sor Ravenne, que tenait Mare-Antoine Co onna, avec 4500 pictons et quelque peu d'artillerie Le 9 avril, jour du vendredi saint, un premier assaut français. échouait; Gaston y perdait 300 hommes, il rentrait dans son tamp, entre le Ronco et le Montone, deux petites rivières qui se reumssent sous les murs de la ville. Le 10 avril, l'armée de la Ligue acrivait de Faceixa et se forbifinit en creusant une enceinte de fossés dans les fanges de la plaine, à trois milles au sud-est de Javenne. A ce moment même, les assiégés étaient sur le point de capituler, a l'insu de leur gouverneur Colonna. Mais Gaston de Foix et Nemours avaient hâte d'engager la bala lle : ils venaient de recevoir la lettre par laquelle l'Empercur reprenait ses Allemands, et craignment de ne pouvoir la tentr secrete plus de vingt quatre heures

Le jour de Paques, de grand matin, l'armée de Louis XII se mit en l'atuille et se développa, après avoir franchi le Ronco,

en forme de demi-lune, ayant à sa droite l'artillerse avec le ducde Ferrare; dans le camp retranché des Espagnols, toute l'infanterie s'était conchée ventre à terre, par l'ordre de Navarro. au premier moment, les canons français ne tirérent que contre la cavalerio italienno de Fabrizio Colonna. Celui-ci avant dessiné un mouvement offensif, l'armée de la Ligue tout entière sortit du camp. Les escadrons de Colonna, decimes par un feuterrible, reculerent, l'infanterie espagnole, les vetérans de Gonzalve de Cordone, tinrent hon longtemps contre la furie francaise Des deux côtés, le carnage était très grand. Yves d'Allègre, qui venait de voir son fi s tue a son côté, était emporté. par un boulet. Les chevaux sans cavalier, les chariots entassés le long du Ronco rendaient le champ de lataille confus. Colonnaet le marquis de Pescaire étaient faits prisonniers. Raymond de Cardona, perdant la tête, s'enfuyait jusqu'a Cesena; Carvajal courait, « comme un lièvre devant la meute », ecrit Pierre Martyr; chevauchant jour et muit, il ne s'arrêta qu'à Rome.

L'infantene espagnole, « en une masse énorme, serrée, avec l'épée pointue et le poignard, soutenait sans sourcil er la mouvante forêt des lances allemandes » (Michelet). Mais la gendarmerie française, tombant au flanc des Espagnols, décida de leur défatte. On les vit alors évoluer tranquillement et haitre en retraite vers l'avenne, le long d'une étroite chaussée, au pas de parade. A ce moment, Gaston de Foix courat avec quelques cavaliers contre ces piétons dont le bon ordre l'irritait. Les Espagnols le tirérent à bout portant. Il tomba de la chaussée dans le marécage; ils l'achevèrent à coups de pique, à la figure et à la poitrine. Il avait vingt-deux ans. « En deux mois, il avait pris dix villes et gagné trois batailles. Il avait en l'insigne gloire d'attacher son nom à la grande revolution qui produisit la vraie France, l'infanterie, sur le théâtre des guerres » (Michelet). La France penhit en lui un général de genie qui côt assurément changé la fortune des guerres ultérieures d'Italie.

Seize mille morts restèrent sur le champ de bataille. Ravenue ouvrit ses portes. Les Gascons et les Allemands massacrèrent et pillèrent les habitants. Rimini, Cesena, Cervia, Imola, Faënza se rendirent. Le pape avait perdu la Romagne.

Le 14 avril en recevant cette nouvelle, il se sauva au Saint-Ange. Les cardinaux se jetaient à ses pieds, le suppliant d'accepter les conditions de Louis XII. Dès le lendemain, Jules II reprit sa fermeté d'âme II apprenait par un émissaire du cardinal de Médicis, prisonnier lui-même, en quel fâcheux état se trouvaient les vainqueurs. Les deux généraux, La Palice et le cardinal San-Severino, ne parvenaient point à s'entendre. Le duc de Ferrare se retirait dans ses États. D'autre part, les Suisses se préparaient a rentrer en scene et à rallumer la guerre en Lombardie.

La Palice, croyant la paix prochaîne, arrêta sa marche sur Rome et remonta vers Milan. Les Orsini, gagnés par Jules II, refusaient de servir plus longtemps Louis XII. L'Empereur avait rappelé les Allemands. En quelques jours, le fruit de la bataille de Ravenne était perdu.

Concile du Latran. - Le 3 mai, Jules II ouvrit le concile La veille, il avait fait à Saint-Jean de Latran une procession extraordinaire de cardinaux, de cavalerie, d'évêques et de canons. Une centaine de prélats, la plupart italiens, prirent part au concile, en présence des ambassadeurs de Florence et de Venise. Gilles de Viterbe, géneral des Augustins, fit à la première séance un discours où il déclara l'Église vaineue en pumition de la politique inditaire du Saint-Siège; la prière, la foi et l'ascétisme lui rendraient la victoire. Le lendemain, Thomas de Vio, général des Dominicains, parla d'une façon bien differente. Le pape, dit-il, est le roi de l'Église, et supérieur aux conciles. Les Pères annulerent les décisions des conciles de Pise et de Milan. Beja l'infatigable Jules II concluait une alliance nouvelle contre la France avec l'Empereur, Venise et l'Angleterre, le 47 mai, la Lugue fut proclamée l' rbi et Orbi.

La France perd l'Italie. — Au commencement de juin, les Suisses marchèrent sur le Veronais et se joignirent aux Venthens, tambs que les pontificaux marchaient sur la Romagne. La l'alice et frivulce n'eurent plus qu'a battre en retraite Les villes se revoltaient Milan égorgetit quiconque était Français. Les cardinaux schismatiques de Milan décampérent à leur tour, entrainant avec eux le legal Jean de Médius, mais, au passage

du P5, celurer s'esquiva II ne restait plus à Louis XII que quelques forteresses en Romagne et en Lombardie. Asti était reprise; Gênes se révoltait et rappelait son doge. Le 40 juin, Bologne se rendait au duc d'Urbin. Les débris de l'armée de Gaston passèrent les Alpes, et Jules II, qui croyait avoir délivré l'Italie des Barbares, fit Aluminer Rome entière pour la fête des apôtres Pierre et Paul.

Le 4 juillet, Alphonse de Ferrarc entrait de muit à Rome, pour solliciter l'absolution pontificale. Les Colonna et les Gonzague avaient négocié la réconciliation. Mais le duc fut surpris d'apprendre qu'en son absonce le pape mettait la main sur ses villes et prétendait même s'attribuer Ferrare. Jules, renfermé dans le château Saint-Ange, invita Alphonse a recevoir, dans la citadelle même de l'Église, le pardon de ses fa ites Le duc comprit qu'il ne sortirait plus du château jusqu'à la mort du pape. A Rome même il se sentait à demi prisonnier. Le 19 juillet, à cheval entre les Colonna et leurs écuyers, il put forcer la porte Saint-Jean et s'enfuir à Marino, d'où, trois mois plus tard, il passa à Naples sous un déguisement, puis, par mer, rejoignit les bouches du Pô.

En août, Jules II s'emparant de Modène, qui était au duc Celui-ci expédia l'Arioste en ambassade au pape, mais celui-ci déclara au poète qu'il le ferant jeter au Tilre, « comme un chien ». L'Arioste monta à cheval sans plus tarder et s'enfunt de la ville apostolique. Florence, qui avait prêté Pise au roncile schismatique, vit à son tour l'orage fondre sur elle. Au congres de Mantoue, les confédérés résolurent de rétablir les Médicis. Les Espagnols se chargèrent d'exécuter la république et lui rendirent ses anciens maîtres, au mois de septembre, apres avoir égorgé, par méthode d'intimidation, les habitants de Prato.

Parme et Plaisance, détachées du luché de Milan, furent ensuite soumises au joug pontifical. L'Italie se demandait où s'arrêteraient les convoitises de Jules II. L'Europe s'inquiétait. Venise se trouvait dépossédée par Cardona de plusieurs vi.les: par Maximilien, de Vérone et de Vicence. L'Empereur voyait avec chagrin Modène, Reggio, Parme et Plaisance arrachées à

sa suzerameté Il ent voulu garder le Milanais pour son petitfils Charles. Mais le pape et les Suisses s'opposèrent a ce projet. Au mois de décembre, un fils de Ludovic le More. Maximilien, rentra dans Milan, dont les Français avaient tenu jusqu'à ce jour la citadelle.

Cependant, il y avait encore des Barbares en Italie : les Espagnols, les Suisses et les Allemands. Au cardinal Grimani, qui lui faisait remarquer de làcheux accident, Jules II répondit, en agitant avec colère son bâton : « Avec l'aide du ciel, je reprendrai Naples ». Il méditait certamement de nouvelles guerres et de nouvelles ligues. Mais ses forces étaient épuisées. Le 4 fevrier. 1513, il appela à son chevet Paris de Grassis, aun de régler l'ordre de ses funerailles. Il redoutant pour son cadavre l'abandon où les prélats avaient laissé Sixte IV et Alexandre VI morts, a peme recouverts de quelques guenilles. Parfois, offravé de son œuvre, il regrettait d'avoir reçu la hare. Il demanda aux cardinaux de prier pour son âme, pardonna, en tant que prêtre, aux schismaliques de Pise et les mandit en tant que pape. Il dont a en pleurant sa bénédiction aux assistants. Puis il pria qu'on lui fit boire un élixir merveilleux inventé par un charlatan. A sa dernière heure, il repoussa sa fille, Felice, qui lui demandant le chapeau de cardinal pour son frère maternel. Dans la nuit du 20 au 21 février, il expira. Rome entière accourut pour l'aiser les pieds du pontife qui avait use sa vie pour l'independance de l'Italie.

Politique belliqueuse de Léon X. — L'intérêt des Medicis devant marquer, des le début du règne, l'orientation politique lu nouveau pape. Le plan de Léon X, discuté alors entre Machiavel et Vettori, était de pourvoir largement ses neveux Julien et Laurent, de leur attribuer Parmo et Plaisance, peut être même, selon Vettori, qui recevait les confidences du pape, de mettre la nain sur la Lombardie Quello que fût, d'ailleurs, la mesure de cette ambition, le pape se trouvait en présence du probleme qui avait si fort occupé Alexandre VI et Jules II : se décider pour l'albance soit de la France, soit de l'Espagne. Louis XII formit au pape, des la fin de mars 1313, une occasion de se décider. Il concluait a Blois, avec les Vénitiens, une

Ligue pour la reprise de la Lombardie: la république devait rentrer dans ses anciennes possessions de terre ferme. Léon X répondit, le 5 avril, par la Ligue de Mahnes, qui grouput ensemble le Saint Siege, l'Angleterre, l'Empire et l'Espagne La guerre d'Italie se ralluma au mois de mai.

L'armée française, commandée par La Trémoille et Trivulre, celle de Vemse par l'Alviano, marchèrent a la rencontre l'une de l'autre vers Milan. Gènes et les villes du duché tombèrent l'une apres l'autre au pouvoir du roi. Mais les Suisses, a la solde du pape, joignirent La Tremoille à Novare, lui prirent son artillerie, lui tuèrent 8000 hommes et le forcèrent a une retraite précipitée par la voie des Alpes. Le veux genéral les arrêta, a force d'or et de promesses, en Bourgogne, au mois de septembre, après la défaite des Français par les Anglais à Guinegate. L'Alviano replia son armée sur Padoue, où il s'enferma : les Espagnols et les Impériaux poussèrent un instant leurs troupes jusqu'en vue du campanile de Saint-Marc et criblèrent Venise de boulets. La république cut à lutter toute une annue encore contre l'Empereur pour la possession de Vérone et de Bressia.

Louis XII, envahí par les Anglais, n'hésita pas à se réconcilier avec le pape. Le 17 décembre, le concile schismatique, refugié à Lyon, était déclaré dissons et la paix était faite entre le roi et l'Église. Ce rapprochement manquait de sincérité. Les circonstances étaient bonnes cependant jour une pactication de la chrétienté. Louis XII et Ferdinand avaient conclule 1<sup>er</sup> décembre, une trève pour les affaires d'Italie. Henri VIII illait se réconcilier avec la France par le mariage de sa jeune sœur Marie avec Louis XII. Celui-ci n'épargnait point au pape les promesses en faveur des Médicis neveux. Mais Léon X ne songeait qu'aux moyens de brouiller de nouveau les cours de France et d'Espagne. Il négociait en secret une Ligue entre l Espagne, l'Empire, les Suisses, Florence et Milan, il se réservait, au dernier moment, de passer dans l'un ou l'autre des deuxcamps. En décembre 1514, il envoyant Bembo à Venisc, afinde détourner la république de la France. La Seigneurie répondit ju'elle ne ferait point la paix avec l'Empereur, tant que celu -cr

détendrait le Veronais, et qu'après tout le pape ferait mieux de s'unir aux Français, qui pourraient l'aider à donner à son Irere Julien la couronne le Naples.

On aperçoit assez clairement l'incertitude et les dangereuses fluctuations de cette politique portificale, dans les lettres échangées, en 1514, entre Machiavel et Vettori. L'ancien secretaire d'Etat répète sur tous les tons au conseiller de Léon X que le salut du Saint-Siege est dans l'alliance franco-vénitienne. L'Empire, l'Espagne, les Suisses ruineront l'Italie sine spe redemptionis. Il dé nontre que la mauvaise fortune serait encore meilleure avec la France qu'avec toute autre nation. Le pape aurait du moins ses terres d'Avignon pour s'y refugier. La France, qui ne tarderait pas à se relever, le soutiendrait fidèlement. « S'il s'attache au parti espagnol et qu'il succombe, il faut qu'il aille en Suisse, pour y mourir de faim, ou en Atle nagne, pour y être un objet de dérision, ou en Espagne, pour y être écorché »

Quelques jours apres mourait Louis XII (1° janvier 1515, et, six mois plus fard. Leon X, qui n'avait rien compris aux avis que Machiavel lui prodigua sous le couvert de Vettori, et se jetait étourdiment dans la politique qui allait être battue a Marignan

#### BINLIOGRAPHIE

Pour l'his oure mor sure de litable voir la bibliographie du chapitre precedent, et pour l'histoire i terieure de la France voir cedessons la bibliographie du chapitre (V. V. ir. instamment les indications sur Machavel, Guichard n. Burchard, Infessura, Poure Martyr, etc.

Recuells de documents. A. Desjardins, Vegociations diplomatiques de la France acec la Toscane, t. 1, Paris, 48.9 (Coll des doc. incl.) - Commines, Lettres et negociations, édit. Kervyn de Lettenhove. Bruxelles, 48.7 1808. 2 vol. in 8. — Lettres du roy Louis XII et du cardinal Georges d'Ambrise. In par J. Godefroy, Brixelles, 1712. 4 vol. in 8. — A. Oiustinian. Disparci dal 1562 al 1503. 4 lit. par Villa 1, Florence, 4876. 3 vol. in 12. — Cesare Foucard, Corteggio diplomatico dal 1463 al 1496, Naples, 4879. — Romania, Storia documenta di venezia, Venise, 4873 60.1 IV et sun.

Mémoires et histoires du temps. Commines, Memoires, dans la Cell Soc. list de France. 1840-1847, et édit Chante auxe, Paris, 4881—Fleuranges diobert de la Mark sire de , Memoires uns les coll Buchon, 1 IX Min au l. 1 V. Petrol, † XVI — G. de la Pilorgerie, Compagnes et bulletins de la grant mate à l'atte communée par Charles VIII (199) 1494.

Google

hand to the second

Nanien at Paris, 1800, in-12. — P. Bustoy, Los grantes christiques de thurbes VIII poul à la sante de Monstreiet et Acestum du s-pape du regionetre VIII dons la toutefe et et dans Lamber et l'anqua to 1 l'aris 1830 men. — A. do la Vigna de 1 region and touteur de l'anqua to 1 region du Ropare come i advere et Unique und touteur de l'angual l'accommand du dans come de l'aris 130 men de la sectore de Louis III sur de Vigna du dans les recueils de Th. et D. Godefeny) — Histoire du chemistre Royard, par la Loyal Ameritaux, édit de la Soc, d'hist, de Prance, 1876. — Un cioque de Louis III, paris de la Prance de Constant de la Louis III publice par II. de Manida dans la liveur Husseyne de mai toute — (in tempe de Louis III, paris de la dans la liveur Husseyne de mai toute — (in tempe de la sière à dans le la dans la liveur d'aris Danta II Outenbury Husseyne de Charles bull Paris toute 1, de Th. Outenbury Hussey de Charles VIII et Histoire de Louis III, Paris, 1613-1622, 10-4.

Martin Bangdo for extremely free to V H up Harrier He de la this Name. pale); Chromesa venetum (4494-1500), dona Muralori, t, XXIV; et Disea Logical deposit to 3 - June Mangaget t LLI Storm fleetening t LLI Sunaraga, De rebus Gemensibus. Dans l'Archives stovica étaliano 4. VI. P parta, Carrent de Garrens Porte F arre, f. I, le truté de Charles VIII avec d'attenue à 141 P west beginne tous vertetes de l'année 1996 entre his for arm italia so. I. III. Contain Summari Countries. Aftenna Machidia mousin, De bella veneto libra VI, et Moounietta, Libra VI della esmeracen-adays Coursing Physocrap energy based Levels Last such a h - Parido 40 Grands, Discreun Romann carrie (fragment our les deux expeditions de Jules II, 4500-4807 et 4510-4512), edst. par L. Frati, Bologne 1886. Luca Landuroi, Boscio Pierentino, edit. par Del Baden, Florence, 1883 - Les historiese espagnish Maringous Brooken, Ang. Pobrumpagig Burtig, etc. dans Schott et Pictorius, Response illustratae complores, Francfort, 1603, seed and .- Prome de Tunne Corumnes en l'hierceur de Brecore finess. qui debanges, especiales de Overes adires. Qui à prin puri à bestes de libialises processing the regions du Charles Vill Louis Life Fee, und by et que ur remient me arguent d'avoir frappé et prosque pris Charles VIII à Fornoue. Ce poème & the product part. Saibar dans um Med tich & Anesdica & & Attenes, 100."

Liveren - Regare de Charles VIII. C. de Charles Mainte de Charles 1211 Para 1260 ? est an Com Remain. De fancise moment affermatique moment e tant une affermatique moment e tant de fancien de la completa del completa de la completa de la completa del completa de la completa del la completa de la completa

troppe de Lauie L.B. De Manion-in-Chrytere Bus-are de Louis III., fre partie, 3 vol., 1892 — B. de Manide, La mère de Louis III., Marie de l'élève de desse d'élèves des lauies in floure fluit encue de la comme 1886 de le de de la comme de Pranse durérant de la comme l'acce 1861 au de la comme de l'éléves durérant l'acce 1861 au d'éléves d'élèves de l'éléves de l'é

Harrown adednasa, 37

2 vol ir 8 Buser. Die Bezi hungen der Mediczer zu Frankreich, Gotha, 18°9. — Filippi, il coniegno in Savona tra Luigi XII et Perdinande il Cattolico, Savone, 1890, et incora del convegno di Savona, Savone, 1891. — L. Pelissier. La politique du marquis de Mantoue pendant la lutte de Louis XII et de Ludovic Sforza 1498-1500:. dans les Ann. de la Pac des tettres de Bordeaux, 1892. — Gozzadini, Di alcuni avvenimenti in Bologna e ned' Emilia dat 1506 al 1511, Bologne, 1886. — Fornoni, Bergamo e la Lega de Cambrai, Bergame, 1889. — L. de Villeneuve, Recherches sur la familie Della Rovere, flome, 1887. — Fr. Mitti, Leone X e la sua política. Florence, 1893. — W. Gisi, Der Antheil der Lidgenossen un der europ. Politik in den Jahren 1512-1516, Schaffonse, 1866. — Fraknoi, Ungarn und die Luga von Cambray, Pes p. 1883.

### CHAPITRE III

#### LES GUERRES D'ITALIE

Deuxième partie :

FRANÇOIS I<sup>17</sup>, HENRI II, CHARLES-QUINT (1515-1559).

# I. — Jusqu'à l'élection impériale de 1519.

François I<sup>st</sup>; la cour de France. — Le règne de François I<sup>st</sup> marque l'époque du premier grand conflit entre la maison de France et la maison d'Autriche. Ce règne commence pourtant en pleine aventure italienne. Les mêmes erreurs politiques qui avaient aveuglé Charles VIII et Louis XII ont d'abord égaré François I<sup>st</sup>. Les intérêts de la France subordonnés aux prétentions heréditaires du roi sur Naples et sur Milan, la poursuite chimérique d'une couronne impériale, tels sont les traits communs du nouveau règne et des règnes précédents. En outre, une inclination plus forte et plus noble que les ambitions de ses prédécesseurs devait ramener sans cesse l'esprit de François I<sup>st</sup>, épris des beaux-arts et des lettres, vers l'Italie de la Renaissance.

François I<sup>e</sup> avait vingt ans lorsqu'il prit la couronne en qualité de cousin de Louis XII et de dernier représentant de la

famille des Valois-Orléans (1" janvier 1513). Son aïeul, Jean, comte d'Angoulème, était le fils endet de Louis d'Orléans, frère de Charles VI Par ses qualités comme par ses défauts, François I- reproduit plus fidèlement qu'aucun prince du sang de Valois-Orléans l'image du brillant fondateur de sa maison. Vigoureux et grand, il avait un visage beau et gracieux, un sourire avenant, une éloquence insinuante avec un grand air de sincérité. La courtoisie, la vaillance et les autres qualités chevaleresques, si appréciées chez les princes de son temps, lui étaient naturelles; elles farent développées par son éducation. Relégué loin de la cour par la jalousie d'Anne de Bretagne, il vécut au château d'Amboise : il devint de bonne heure un hardi caval er, un infatigable chasseur. Cet isolement toutefois cut une influence fâcheuse sur le développement de son esprit. Il vécut dans un cercle étroit de dévouements fanatiques et de tendresses aveugles. Su mère, Louise de Savoie, se consolait d'une existence jusqu'alors triste et mesquine par la pensée. qu'elle avait donné un souverain a la France Elle employait en parlant de son fils des termes où déhordait son orgueil autant que son amour maternel : elle l'appelait « son roi, son seigneur, son César ». Non moins exaltée était l'affection vouée à François I'm par sa sœur plus âgée, Marguerite de Valois, devenue de bonne heure une des célébrités littéraires de sonsiècle. François I" grandit en enfant gâté : toute contrainte, toute application même lui fut épargnée. Il prit l'habitude « de vivre gaiement et sans souci... Si son corps, disait du roi de France, de a vieilli, l'ambassadeur vénitien Marino Cavalli, supporte aisément tous les genres de fatigues, il n'aime pas à fatigner son esprit à réfléchir plus qu'il ne faut. » François I", plus attentif à bien représenter qu'à bien régner, realisa l'idéal qu'il se proposait il fut un roi gentilhomme. « C'est le principal titre que j'ai, disait-il aux nobles assemblés en 1629, et dont je m'estime le plus » L'experience ne corrigea point chezlui les defauts de l'éducation première. Avec un grand savoir, une grande perspicacité, il manqua toujours d'esprit de suite : tout durant son règne se fit a par secousse » (Voltaire)

Il arrivait au trône enfoaré d'une jeune cour avide de dignités

et de gloire militaire. C'étaient les premiers compagnons de ses jeux chevaleresques . Anne, seigneur de la Rochopot, que la mort l'un siné devait bientôt constituer chef de la grande famille de Montmorency, Philippe Chabot de Brion, Robert de la Marck, plus tard maréchal de Fleuranges, qui a signé ses mémoires du surnom de l'Adventureux. Tous ces amis et contemporams du roi devaient s'élever en quelque sorte avec lui. Mais en attendant que l'àge leur permit de diriger l'État, Louise de Savoie se chargea de composer avec ses propres serviteurs le nouveau gouvernement de son fils. Le précepteur de François I", Antoine Duprat, devint chancelier; l'ancien gouverneur du roi, Arthur Gousier de Bossy, devint grand maître de la cour. Les parents de la maison royale ne furent pas oubliés; les dignités militaires leur furent d'atord partagées. La charge vacante de connétable fut conferée a Charles, duc de Bourbon; le comie de Vendôme, son cousin, reçut le gouvernement de l'Ile-de-France. Un des plus vieux capitaines des guerres d'Italie, La Palice, fut nommé maréchal de France. Mais François I'r ne tarda pas à préférer des chefs plus jeunes . le maréchal de Lautrec, cousin de Gaston de Foix et frère de Mme d'Étampes, Guillaume Gousier, seigneur de Bonnivet, honore plus tard du titre d'amiral.

Bataille de Marignan. — Des négociations avec le roi d'Espagne et le roi d'Angleterre semblèrent tout d'abord préoccuper uniquement François I". Cependant ces démarches pacifiques furent contredites par un accord conclu entre la France et la maison d'Albret pour l'entière reprise de la Navarre sur le royaume de Castille et par la conclusion d'une alliance avec Venise pour la conquête en commun du Milanais.

En même temps les grands préparatifs militaires commencés par Louis XII étaient activement poussés, sous prétexte de défendre le royaume contre les Suisses. Ceux-ci prirent l'offensive et fermerent les chemins qui conduisaient ordinairement les Français en Italie, en s'emparant des forteresses du Piémont. Cette tactique agressive leur était conseillée par le cardinal de Sion, Mathias Schinner, un des derniers survivants de rette race de prélats belliqueux formés à l'école du pape

Jules II. Il excellait à recruter les montagnants de la Suisse, sa patrie, et à les conduire à l'avant-garde de l'armée postificale C'était la mission qu'il remplissait en 1515, car la ligue formée pour la défense de l'Italie par l'Empereur, les Espagnols et les Suisses s'était donné pour mission de servir l'ambition personnelle du souverain pontife Léon X, autant que de maintenir Maximilien Sforza dans son duché de Milan. Grace à elle, Léon X avait pu ériger les villes de Parme et de Plaisance en principauté indépendante pour son frère Julien de Médicis. Au milieu des troupes disparates fournies par l'Espagne, Rome et Florence et commandées par des généraux qui se définient les uns des autres, les Suisses, que le cardinal de Sion avait amenés et imposés comme défonseurs au duc de Milan, allaient être les principaux adversaires des Français. Leur nombre et les fortes positions qu'ils avaient prises embarrassèrent François I'r qui, voyant se fermer devant lui les passages les plus fréquentés des Alpes, hésita quelque temps, puis se décida pour le col de l'Argentiere Aucun homme à cheval n'avait jusqu'alors franchi. ce défilé . il fallait créer la route. Heureusement les Français avaient parmi eux un capitaine espagnol que le roi Ferdinand avait néglige de racheter après la bataille de Ravenne. Indignéde l'indifférence de son multre, Pedro Navarro avait accepté de servir François Ia; il commanda les aventuriers gascons et les ouvriers qui aplanirent le chemin au milieu des rochers et des precipices. L'artillerie fut transportée à force de bras. En cinqjours l'avant-garde put descendre dans les plaines du Piémont. François I<sup>re</sup> se trouve namedialement maître du duché de Savoic, et la république de Gènes le reconnut pour son seigneur. Les Suisses, reculant devant l'armée française, sans pouvoir même lui disputer la frontière du Milanais, se laissèrent persuader de conclure avec François le une paix lucrative sinon glorieuse, 150 000 écus devaient leur être comptés immedialement. Cette somme avait été fournie par les plusriches seigneurs français; Lautrec, avec une faible escorte, se disposait à la porter dans le camp ennemi. Le cardinal de Sion seul voulait encore combattre. Il harangua ses compatriotes et les décida à rejeter tont arrangement. Le roi n'était plus

qu'à une journée de Milan, où il espérait entrer le lendemain. Il arrêta son armée en avant de Marignan, sur un plateau bordé de marécages, accessible soulement par trois digues où passaiont les routes. Les Suisses se précipitérent piques baissées sur le front de l'armée française où se trouvait l'artillerie qui battait les digues. Ils s'emparèrent de quatre canons. Pendant que les hommes d'armes de France les leur disputaient, la nuit interrompit le combat.

C'était alors une mêlée confuse des gens d'armes de France perdus au milieu de petites troupes de Suisses. Bayard, entratné par son cheval au plus épais des ennemis, ne se dégagea qu'à la faveur de l'obscurité; le roi François I<sup>er</sup> passa la nuit à cinquante pas d'un poste ennemi, la tête appuyée sur l'affût d'un canon. Le lendemain (14 septembre 1515), les Français modifièrent leur ordre de bataille. Ils se rangèrent en trois corps pour faire face aux trois allaques des Suisses. Le roi au centre, avec la plus grande partie de son artillerie, soutint le principal assaut : à gauche, les troupes du duc d'Alençon furent enfoncces; à droite, Bourbon, à force de vaillance et d'habileté, rétablit le combat. Alors le cri de guerre des Vénitiens, Marco! Marco! retentit sur le flanc de l'aile suisse victorieuse. Après une dernière et furieuse charge, les Suisses, encore menaçants, se retirèrent vers Milan. Ils ne tardèrent pas à évacuer la ville, laissant Maximilien Sforza à la discrétion du roi. Le duc de Milan alla vivre paisiblement en France, tandis que François I'r installait le connétable de Bourbon comme gouverneur du Milannie.

Jamais victoire n'illustra d'une façon plus brillante le début d'un règne. Dans cette bataille on avait vu pour la première fois les Suisses, vainqueurs de tous les princes depuis Charles le Téméraire, fuir devant un roi. L'estime qu'ils avaient conque de leur vainqueur facilita la conclusion d'un nouvel arrangement, en vertu duquel le roi de France levait régulièrement des mercenaires suisses pour son service moyennant 700 000 écus payés aux cantons. Les cffets de ce traite se firent sentir jusqu'à la Révolution française, aussi a-t-il reçu le nom de Paix perpétuelle (29 novembre 1516).

. François I" et Léon 🗶 & Bologne. — On a vu quel avait été l'émoi dans Rome à l'annonce de la bataille de Marignan'. D'après les nouvelles reçues de la première journée, la garde suisse du Vatican, croyant au succès de ses computriotes. insulta l'ambassadeur de Venise qui sortait d'une audience pontificale. Le lendemain, le même ambassadeur se fit introduire de grand matin auprès du pape et éveilla Léon X pour lui apprendre la victoire des Français et de leurs alliés les Vénitiens. Le pape se résolut à se jeter dans les bras du roi de France Apres un voyage, auquel il sut donner l'apparence d'un triomphe, Léon X rencontra François I'r à Bologne (décembre 1515). La belle ordonnance de l'entrevue solennelle à laquelle devaient assister les cardinaux d'une part et les principaux officiers de François I<sup>er</sup> de l'autre, fut troublée par la turbulence des Français. Quelques vieux capitaines des guerres d'Italie, qui avaient vaillamment combattu contre Jules II, demandaient au pape sa bénédiction et l'absolution de leurs exploits. Léon X supporta toutes les contrariétés avec une douce sérénité. Il espérait reprendre par la diplomatie une partie des avantages que la fortune de la guerre menuçait de lui enlever. Le principal résultat de la conférence de Bologne devait être l'accord établi entre le roi et le pape pour le gouvernement de l'Église de France 1.

Dans le traité politique qui précéda le Concordat de Bologne le pape réussit à sauvegarder l'équilibre italien. Léon X restitua au Milanais les villes de Plaisance et de Parme, mais il fit garantir aux Médicis, ses parents, la domination sur Florence, et il sut détourner François I<sup>ee</sup> de tenter aucune entreprise sur le royaume de Naples

Peu après, le roi de France confirma par d'antres negociations la suprématic que ses armes lui avaient assurce dans la Péninsule L'archiduc Charles d'Autriche, en renouvelant, a Noyon, sa promesse d'épouser une princesse française, acceptait pour dot la partie du royanme de Naples à laquette prétendait François I<sup>ee</sup>. L'empere ir Maximilien venait d'échouer dans

V r c.-nessas, p 26.
 You co-nessous, chap in

une tentative pour reprendre Milan : il se laissa facilement persuader par son petit-fils de rétrocéder à la république de Venise, moyennant 200 000 ducats, la ville de Vérone, qu'il occupait depuis les premières victoires de la Sainte Ligue. L'Em pire abandonnait l'Italie au profit de la France.

Charles d'Autriche : sa famille, ses héritages. — Moins retentissants mais plus surs étaient, vers la même époque, les débuts du futur rival de François l'.

La nature semblait avoir prédisposé Charles d'Autriche aux lents progrès. Premier enfant de Philippe de Bourgogne et de Jeanne d'Espagne, Charles avait avec sa malheureuse mère plus d'un trait de ressemblance au physique et au moral. De taille médiocre, il avait le teint pâle, un front large et découvert, un regard impérieux. Ses yeux bleus dénotaient à la fois la réflexion et la mélancolie. Sa lèvre inférieure, large et épaisse. avançait sur sa levre supérieure. Cet o proéminence de la partio inférieure du visage, qui le faisait un peu balbutier, est restée le trait héréditaire des princes de la maison d'Autriche. Sa croissance fut penible et tardive; quelques grandes crises nerveuses, qui le terrassèrent pendant plusieurs heures, on marquèrent la fin. Ce n'est qu'après avoir recueilli toutes ses couronnes qu'il jourt de son entière vigueur. Malgré la faible complexion de sa jeunesse, il acquit de bonne heure une rare habilete à tous les exercices du corps. Il brilla d'abord dans les tournois; plus tard, pour complaire aux Espagnols, il descendit dans l'arène et tua le taureau. Cavalier excellent, il excitait l'admiration de ses soldats, qui disaient qu'en naissant roi il leur avait fait perdre le meilleur chevau-léger du siècle. Il s'abstint, il est vrai, de paraître aux combats de la première partie de son règne : le soin de l'administration de ses vastes Elats le forçait à mener une existence sedentaire et presque retirée. Aussi, comme il était doué d'un grand appétit, il fut bientôt tourmenté de la goutte : il en sentit les premières alleintes vers sa trentième année. A quarante ans, les moindres mouvements le faisaient souffrir. C'est pourtant à cette époque de sa vie que, véritable roi paladin, il entreprit deux croisades. en Afrique, s'exposant sous les murs de Tunis au point que le

marquis du Guast, commandant l'armée, le contraignit à abandonner l'avant-garde.

L'éducation et le continuel séjour aux Pays-Bas pendant les années de son adolescence avaient habitué Charles d'Autriche à se considérer comme l'héritler de Charles le Téméraire. Parmi les langues de ses divers sujets, qu'il parlait presque toutes aisément, il préférait le français wallon, et c'est encore dans cette largue qu'il s'exprimait le plus volontiers à la fin de sa vie. En 1526, lorsqu'il prétendant arracher la Bourgogne à la France, il réclamait la province dont il portait le nom et les armes. Mais les truits du caractère espagnol qu'il avait reçu avec le sang de sa mère devinrent prédominants à mesure qu'il séjourna davantage en Espagne, L'ambassadeur vénitien Marino Cavalli remarque qu'il était agréable aux Flamands et aux Bourguignons par sa bienveillance et sa familiarité, aux Italiens par son esprit et sa prudence, aux Espagnols par l'éclat de sa gloire et par sa sévérité Aux seuls Allemands Charles-Quint ne put jamais s'identifier, il parlait mal leur langue et les éloignait par sa froideur. Il ne fit que sept voyages en Allemagne et ne demeura quelque temps dans co pays que penlant ses dornières années.

Esprit froid, parfaitement lucide, Charles cherchait rerement à prévenir les événements. « Il hésite, dit un Italien, jusqu'à ce que les affaires soient en danger. « Il prenait le temps de délibérer avec lui-même et il exposait par écrit ses raisons pour ou contro Il recueillait aussi l'avis de ses conseillers. Ses résolutions entin étaient mûries de telle façon que, lorsqu'il les annonçait, sa première parole était aussi la dernière. Sa prudence po itique ne parvenait cependant pas toujours à retenir l'explosion de soudaines colères, qui debordaient en bravades étranges, en discours violents tels que les céfis adressés à François I<sup>er</sup> après la dénonciation du traité de Madrid et dans l'assemblée le Bologne. Devenu majeur, il sut imprimer à tous ses actes politiques la marque de sa volonte. Apres la mort du comte de Croy, qui avait été pour lui une sorte de tuteur, il n eut point de premier ministre, mais il conserva sa confiance aux conseillers qu'il avait distingues, a Antoine Gattinara, au

chancelier Granvelle, qui restèrent attachés à sa personne jusqu'à leur mort.

Il devait trouver dans les princes et les princesses de sa famille d'utiles auxiliaires. Sa tante, Marguerite de Bourgogne, gouverna les Pays-Bas lorsqu'il les out quittés et dirigea souvent ses negociations avec les rois Henri VIII et François I'r. Sa sœur ainée, Éléonore, passa du trône de Portugal au trône de France; son frère Ferdinand lui servit de régent en Allemagne. Ses deux sœurs cadettes, Marie, qui partagea le trône de Hongrie avec le dernier roi Jagellon, et Catherine, qui devint aussi reine de Portugal, contribuèrent à étendre son influence. Toutefois Charles-Quint entendait se réserver tous les héritages des quatre maisons princières dont les princes autrichiens allaient être les continuateurs. Par son père Philippe de Bourgogne, il recueillait la succession de Charles le Téméraire, les Pays-Bas, la Franche-Comté, à laquelle il prétendant ajouter le duché français de Bourgogne. Son grand-père Maximilien d'Autriche n'avait guère en propre que le Tyrol, mais la couronne impériale, qu'il portait non sans popularité après son père et son aïeul, semblait entrer peu à peu dans son patrimoine. Du côté de sa mère, qui résumait en sa personne les deux maisons royales de Castille et d'Aragon, la mort avait fraye la voie à Charles, une sombre tragédie de famille allait avancer le moment où, par son avenement, saccomplirait l'unité du royaume d'Espagne. Une captivité qui dura quarante-sept ans (1506-1553), fit disparattre la mère de Charles d'Autriche, seul obstacle qui put retarder pour ce prince la jouissance du trône d Espagne.

Traité de Noyon. — Privé tout à la fois, des l'àge de six ans, de son père et de sa mère (1506), Charles fut élevé uniquement par son précepteur Adrien, évêque d'Utrecht, et par Guillaume de Chièvres, comte de Croy. Ce dernier avait été une première fois régent des Pays-Bas pendant une absence de Philippe de Bourgogne; il devint, grâce à l'ascendant qu'il prit sur son élève, le véritable roi de ces provinces Il gouvernait uniquement dans l'intérêt de la Flandre et s'efforçait de maintenir la paix avec la France et avec l'Angleterre-

Aussi n'avait-il pas hésité, lors de l'avènement de François I<sup>er</sup>, à envoyer une ambassade pour prêter au nom de son pupille l'hommage que la couronne de France était en droit d'exiger du possesseur de la Flandre et de l'Artois. Lorsque la mort de Ferdinand le Catholique appela Charles d'Autriche au trône d'Espagne, le puissant conseiller se préoccupa surtout d'écarter de la Flandre toute menace de guerre, et il ne jugea aucun sacrifice excessif pour assurer à son jeune maître un paisible accès vers son nouveau royaume. Le comte de Croy s'aboucha avec le grand-maître de France Arthur de Boisy. Par le traité de Noyon (43 août 4516), il convint du mariage de Charles avec une princesse française et promit un dédommagement à la maison d'Albret, dépouillée de la plus grande partie du royaume de Navarre par Ferdinand le Catholique.

Le traité de Noyon déplut aux Espagnols non moins que le cortège flamand qui accompagnait Charles. Les Belges ne cachaient pas leur dessein de traiter la Péninsule comme celle-ci traitait ses colonies des Indes. Le cardinal Ximénès contraignit l'évêque étranger, Adrien d'Utrecht, seul muni par Charles des pouvoirs de régent, à parlager avec lui l'autorité, et resta régent de Castille jusqu'à sa mort. On verra plus loin comment le règne personnel de Charles en Espagne débuta par l'insurrection des Comuneros (1520-1521).

C'est vers la fin du mouvement des Comuneros que Charles-Quint organisa véritablement son gouvernement impérial. Lo comte de Chièvres était mort pendant la diète de Worms; Charles, sorti de tutelle, rempiaça l'hommie qu'il venait de perdre par un Conscil où tous les États étaient représentes. La Sicile, Naples, Milan, les Pays-Bas, l'Aragon, la Castille, y envoyaient leur régent particulier. Cattinara puis Granvelle présiderent habituellement cette assemblée

L'élection impériale. François I<sup>er</sup> ne bornait pas son ambition à posseder de beaux domaines en Italie; il lui fallait l'hépémonie de la chrétienté, une croisade universelle a conduire contre le Turc. Pour mener à bien cette entreprise il

<sup>1</sup> Voir cradessors, thap ix (Espagne).

devait être empereur : avant même que l'élection impériale fût en question, des l'été de 1317, le roi de France pratiquait les Électeurs allemands. It s'adressa d'abord à la puissante maison de Hohenzollern, dont les différentes branches réunies possédaient ensemble environ la moitié des terres germaniques. A ce moment deux électorats appartenaient à cette envahissante famille. Le margrave Joachim de Brandebourg vendit le premier sa voix à la France; son frère Albert, archevêque de Mayence, évêque de Halberstadt et de Magdebourg, engagea par l'intermédiaire d'Ulrich de Hutten une négociation pleine de duplicité. Maximilien connut les menées du roi de France, pour les déjouer il convoqua les électeurs à Augsbourg (août 1518) Le vieil empereur arracha à son parcimonieux petit-fils 600 000 florins.

Avec les voix électorales François I<sup>st</sup> fit une perte plus sensible pour les véritables intérêts français en s'aliénant l'homme qui pouvait le mieux lui servir à bouleverser l'Allemagne, Le coryphée des chevaliers-brigands, Frantz de Sickingen, qui, de son château d'Ebernburg, près de Kreutznach, jetait la terreur sur les deux rives du Rhin, avait fait à François I'r de grandes démonstrations de zèle, et il lui avait donné le conseil de s'attacher la petite noblesse de préférence aux Électeurs. Outre l'appui très efficace du chevalier-brigand, François I" croyait encore pouvoir compter sur l'aide des ducs de Lorraine. de Clèves et Juliers. Il avait ainsi ébauché une sorte de ligue du Rhin qui cût été le plus beau résultat de ses intrigues electorales s'il avait su la maintenir. Malheureusement Frants se procura une lettre de créance sur des marchands milanais, et la recouvra les armes à la main, suivant sa coutume. Cette opération le priva des faveurs du roi de France et le jeta dans le parti de Charles d'Autriche.

Toutefois la mort de Maximilien (12 janvier 1519) déconcerta les Électeurs qui se croyaient fixés. Elle survint avant que l'Empereur eut eu le temps de remplir ses promesses pécuniaires. François déclara qu'il dépenserait trois millions pour son élection et ramena promptement à lui la majorité. Le pape Léon X, alors sincèrement d'accord avec le roi de France, préferait refus-ci à Charles, parce qu'il était plus apte à conduire la croisade et parce qu'un empereur duc de Milan était moins dangereux pour le Saint-Siège qu'un empereur roi de Naples. — Une bulle de Léon X promit aux deux électeurs de Trèves et de Cologne le chapean de cardinal s'ils faisaient élire le roi de France.

Atterrée par des coups aussi violents, la politique maison d'Autriche fut sur le point de reculer. Le roi Charles, au milieu des siens découragés, resta seul d'avis de continuer la lutte. Il rouvrit en Allemagne le marché aux consciences. Son envoyé, le bouillant Armerstorff, achetait et flétrissait à tour de rôle les Électeurs. L'archevèque de Mayence, qui vendit cinq fois son vote, revenait aux Français pour quelques présents à la fois riches et artistiques dont il voulait embellir ses palais, car son ambition était de transformer Mayence en une Rome germanique. Le même prélat retournait aux Autrichiens pour une surenchère de 20 000 florins, puis s'attachait definitivement, semblatt-il, aux Francais afin d'obtenir du pape le titre de légat perpétuel en Allemagne « J'ai honte de sa honte », écrivait Armerstroff. Louis, comte Palatin, « le Pilate palatin », avait conclu à peu près autant de marches que l'archevêque de Mayence. Les négocialeurs de François, largement munis, avaient convaince les Électeurs; ils allaient être appuyés par des armées destinées à exercer une pression sur le peuple allemand; le duc Ulrich de Würleinberg, dont François I" s'était fait un allie compromettant, s'apprélait à mettre la Souabe en feu, lorsqu'un véritable mouvement d'antipathie nationale éclata dans les rangs des seigneurs inférieurs. Ceux des bords du Rhin menacèrent les Electeurs « Je tout mettre en œuvre contre l'élection de François In, avec l'aide de tous ceux qui en Allemagne n'entendaient pas être Français ». Dans l'Allemagne du sud, les chevaliers de la Ligue Souabe, avant Sickingen à leur têle, chasserent le duc Ulrich du Würtemberg. Les banquiers d'Angsbourg, les Fugger, subvenaient desormais uniquement aux frais de l'élection de Charles et refusaient leurs avances a François In. A ce moment un troisième concorrent s'était déclaré : Henri VIII maintenait auprès de la die e un kabile anbassadeur, Richard Pace, qui entretenait les

Électeurs des prétentions de son mattre, mais sans les justifier par des libéralités comparables a celles de François I<sup>er</sup> ou de Charles. Le pape cependant reportait ses sympathies sur Henri VIII, quand celui-ci, demasquant sa véritable politique, chargea son envoyé de s'opposer par tous les moyens possibles à l'élection de François I<sup>ex</sup>. Le mot d'ordre imposé à la diète par l'opinion était d'elire un empereur germanique.

François I<sup>ec</sup> s'y résigna lui même, à condition que le prince allemend n'appartint pas à la maison d'Autriche. Il s'agissait d'user de l'influence acquise sur les Electeurs pour élever l'un d'eux à l'empire. Malheureusement « une telle solution ne pouvait être qu'un pis aller » (Mignet). Le margrave Joachim s'offrit, mais personne ne prit sa candidature au sérieux. L'électeur Frédéric le Sage, duc de Saxe, avait plus de chances de succès. Il avait gouverné pendant l'interrègne comme vicaire de l'Empire, il n'avait point accepté d'argent, sauf la somme nécessaire au paiement de la moitié de ses dettes. Sa rare intégrité, la protection qu'il accordait à Luther, lui valaient quelque popularité. Mais il se montra pusillanime et fut un des premiers à conseiller l'élection de Charles. L'électeur de Mayence fit valoir les raisons décisives en faveur du Habsbourg, sa puissance supérieure à celle de tout autre prince germanique, nécessaire pour repousser les Tures, son origine allemande et la liberté que son éloignement devait laisser aux souverains de l'Empire, « tandis que François I" gouverne rudement son peuple, son sceptre pèse lourdement sur ses sujets ». - La crainte de l'invasion turque et l'attachement aux libertés germaniques contribuèrent en dernier lieu à l'élection du roi d'Espagne, sous le nom de Charles-Quint, (28 jain 1519).

## II. — Jusqu'au couronnement de Bologne.

Camp du Drap d'or: diète de Worms. — François I''
jugeait les desseins de son heureux rival d'après ceux qu'il
aurait conçus lui-même s'il avait été élevé à l'empire. Il

comprit que Charles-Quint dirigerait son principal effort contrela France et chercherait à la démembrer pour relier ses États épars. Enserré sur toutes ses frontières par un cercle de pays hostiles, obligé de faire face de toutes parts, le roi de France chercha un allié puissant et choisit le 10i d'Angleterre. La même pensée était venue à Charles-Quint, qui n'hésita pas à faire les avances. En traversant l'Océan, de l'Espagne aux Pays-Bas, pour aller recevoir en Allemagne la couronne impériale, Charles s'arrêta à Douvres et y passa trois jours en conférences avec Henri VIII. Au contraire, François 1er pressale roi d'Angleterre de descendre sur le continent, et l'entrevue eut lieu près de Calais. La plaine entre Guines et Ardres se couvrit pendant le mois de juin 1520 de tentes et de pavillons magnifiques. Ce brillant décor donna à la réunion le nom de Camp du Drap d'or. Les deux rois et leur noblesse faisaient assaut de prodigalité, de courtoisie et d'habileté dans les jeux chevaleresques, mais de part et d'autre on ne négligeait pas les précautions inspirées par la détiance et la jalousie. Vainement François I", avec sa bonne grâce séduisante, fit plusieurs infractions à l'étiquette pleine de contrainte qui reglait les rapports entre les deux camps, et alla trouver inopinément Henri VIII pour s'entretenir librement avec lui. Il n'obtint aucun tra té, aucune promesse décisive. A peine rentré à Galais, Henri VIII s'engageait envers Charles-Quint. Ainsi l'avait voulule tout-paissant ministre d'Angleterre, le cardinal Wolsey, auquel l'Empereur avait promis la papauté.

Les nouveaux sujets de Charles-Quint l'attendirent durant toute une année Il ne fut couronne que le 23 octobre 1320, à Aix la Chapelle. Il parut devant les Allemands à la diète de Worms, le 21 janvier 1521. Dans cette première et courte entrevue le souverain et le peuple ne se comprirent pas. En présence d'une foule turbulente et d'un état anarchique. Charles affecta une majesté f'oide et muelle qui fit ressortir davantage l'activité et l'influence du comte de Croy. Le ministre flumand était sur le point de devenir aussi impopulaire en Allemagne qu'en Espagne lorsqu'il mourut Charles-Quint institua a la hâte un couseil de régence qui pût le dispenser de résider

en Germanie. Aux princes qui refusaient les 50 000 florins nécessaires pour le fonctionnement du nouveau gouvernement, il demanda des sacrifices d'hommes et d'argent pour son couronnement à Rome et pour la conquête de l'Italie. Il n'accorda qu'une faible attention aux querelles religieuses qui passionnaient les Allemands, à Luther, ce moine chétif. Il ne reconnut pas dans l'Évangile réformé le principal obstacle à ses ambitueux projets, et, croyant avoir assez fait en mettant au ban de l'Empire un adversaire qui n'avait pour arme que sa parole, il délaissa l'Allemagne pendant près de dix ans.

Comme les Césars germaniques du moyen âge, Charles-Quint estimait que la dignité impériale, ébauchée en Allemagne, s'achevait en Italie. L'Empereur était à ses yeux beaucoup moins le souverain de l'Allemagne que l'arbitre et le défenseur de la chrétienté, le monsrque universel, que la tradition antique obligeait à faire de l'Italie le centre de sa puissance. Si quelque chose pouvait excuser l'ambition démesurée et les rêves chimériques du nouvel empereur, c'était assurément la fortune prodigieuse de sa maison. En quatre années le représentant de la maison d'Autriche avait acquis « un empire où le soleil ne se couchait pas ». Il avait vingt et un ans à peine; un long avenir s'offrait à lui; i. comptait en profiter pour conquérir d'autres terres. Il arborait une nouvelle devise : Plus oultre.

Bataille de la Bicoque. — Chacun des deux souverains rivaux, dans l'inévitable conflit qui menaçait, évitait soigneusement de prendre le rôle d'agresseur.

François I<sup>17</sup> se croyait assuré du secours de Henri VIII et de l'appui du pape. Léon X avait accepté un projet de conquête et de partage du royaume de Naples, dont il aurait bénéficié ainsi que Henri, le second fils de François I<sup>28</sup>. Le roi lança contre l'Espagne et l'Allemagne deux ennemis originaires de ces pays. Sur les Pyrénées, le jeune roi de Navarre, Henri d'Albret, surprit facilement Saint-Jean-Pied-de-Port et entra dans Pampelunc. Lesparre, qui commandait l'armée navarraise, eut le tort d'attaquer la Castille trop tardivement pour sauver les Comuneros. Repoussé des murs de Logrono, il fut vaince et pris par l'amerante de Castille, à la bataille d'Esquiros (30 juin 1524).

Sur la frontière d'Allemagne, Robert de la Marck envoya défier Charles-Quint en pleine diète de Worms François désavous Robert qui, accablé aussitôt, fit sa paix par l'intermédiaire de Frantz de Sickingen.

Alors Henri VIII offrit son décevant arbitrage, dans les conférences de Calais, où il laissa voir sa partialité pour l'Empereur. Pendant ce temps, l'armée impériale, victorieuse de Robert de la Marck, attaquait la frontière de Champagne. Le duc d'Alençon alla au devant d'elle et fournit à Charles-Quint l'occasion de proclamer que le roi de France commençait la guerre

L'Empercur s'en réjouit et posa ce dilemne, qui annonçait tout l'acharnement des luttes à venir : « En peu de temps, ou je serai un hien pauvre empereur, ou il sera un pauvre roi ». La belle défense de Mézières par Bayard et l'entrée de François I<sup>er</sup> avec Bourbon et Alençon en Flandre donnèrent d'abord un démenti a Charles-Quint, qui faillit être surpris sous les murs de Valenciennes (noût 4524).

En Italie, Léon X, joignant ses troupes à l'armée imperiale, réunissait Parme et Plaisance aux États de l'Église et en mourait de joie (14 décembre 1521). Lautret, manquant d'argent, perdad la ville de Milan, qui ouvrait ses portes au capitaine espagnol Pescaire Toutefois le maréchal français tenait encore la campagne avec une armée redoutable, mais l'impatience des Suisses, qui réclamaient « argent, congé ou bataille », le contraignit d'attaquer la position inexpugnable de la Bicoque et le mena à une défaite qui anéantit son armée (27 avril 1522) L'argent que les Suisses exigenient si impérieusement était à peu de distance, sous une faible escorte qui avait réussi à franchir les Alpes, mais ne pouvait aller plus loin. La perte du Milanais n'est donc imputable ni à l'avidité de Louise de Savoie, ni aux dilapidations de Semblançay. Ni la reiro mère ni le « général des finances » n'avaient retenu l'argent destiné aux troupes d'Italie

L'Angleterre, un mois après notre défaite (29 mai 1522), d'arbitre était devenue ennemie. Depuis longtemps Henri VIII et son m'nistre le cardinal Wolsey penchaient pour Charles-Quint.

Bien que le cardinal anglais n'eût pas obtenu le prix qu'il mettait à cette alliance, et que le cardinal Adrien d'Utrecht lui eût été préféré par le conclave du 9 janvier 1522, les conférences de Calais aboutirent, comme il était facile de le prévoir, à une entente contre la France. Le seul événement heureux qui vint soulager notre pavs fut justement l'élection pontificale qui, portant sur le Saint-Siège l'ancien précepteur de Charles-Quint, fit prévaloir avec Adrien VI l'action pacifique et équitable d'un vertueux pontife sur la tradition belliqueuse on politique d'un Jules II et d'un Léon X.

Le connétable de Bourbon. — La décision prise par l'Angleterre était la menace la plus grave dirigée contre la France. Une attaque concertée entre Henri VIII et Charles Quint contre la Picardie et la Guyenne se compliqua bientôt d'un complot contre François le. Tandis qu'il ne songenit qu'à préparer l'expédition qui devait lui rendre le Milanais, un accord s'établissait entre les deux souverains étrangers et un vassal rebelle pour faire disparaître le roi et démembrer la France. Le roi d'Angleterre avait trouvé un nouveau duc de Bourgogne dans le connétable de Bourbon, qui s'exagérait ses services et ses griefs

La carrière militaire du duc Charles de Bourbon commençait à la bataille d'Agnadel pour se continuer par Marignan. Le connétable et ses amis auraient volontiers rapporté a lui seul le mérite de ces actions d'éclat, dont il n'était Jamais assez pavé à son gré. Sous Louis XII, il se prétendait sacrifié à Gaston de Foix; à la cour de François I'', il prenaît ombrago de la faveur de l'amiral Bonnivet. Capitaine vaillant plutôt qu'habile, impérieux et jaloux, Bourbon était faible autant qu'orgueilleux. Un mariage heureux avait fait du pauvre Charles de Montpensier le chef de la dernière maison princière de France qui fût demeurée dans le royaume une puissance féodale bon union avec Suzanne, la fille et la seule héritière du duc Pierre et d'Anne de Beaujeu, lui avait permis de réunir la plupart des fiefs de la famille de Bourbon. Il possédait au centre de la France des États compacts, dont le Bourbonnais était le noyau et dont les extrémités allaient des Dombes à la Marche, de

Gien sur Loire à Carlat en Auvergne. Cet héritage toutefois était parvenu au connétable fortement hypothéqué au profit de la couronne. En contribuant à la grandeur des ducs de Bourbon, la royauté les avait, par compensation, soumis à la loi des apanages. En cas d'extinction des descendants mâles de la branche ainée de Bourbon, ses principaux flefs devaient revenir à la couronne. Une première exception à cette loi avait été faite en faveur de Charles lui-même, mais il se rendait compte qu'après la mort de sa femme, qui ne lui donna qu'un héritier hientôt disparu, les droits de la couronne seraient remis en vigueur, dautant plus que le décès de Susanne ouvrirait la porte aux revendications de Louise de Savoie, nièce de Pierre de Beaujeu. Cette pensee tourmentait le connétable, qui n'accepterait jamais, disait-il, d'être réduit à la condition d'un simple gentilhomme. Poursuivi par la crainte de cette déchéance. matérielle, il cèda probablement à de perfides conseils. On attribuait à Anne de Beaujeu mourante la recommandation survante : « Considéres, aurait-elle dit à son gendre, que cestemaison de Bourbon a esté alliée de la maison de Bourgogne, et durant ladite alliance elle a toujours fleuri et esté en prospérité ». Charles de Bourbon n'avait pas attendu les suprêmes recommandations d'Anne de Beaujeu pour tourner ses regards vers la maison de Bourgogne devenue maison d'Autriche. Désireux de porter une couronne, depuis 1520 il aspirant à la maind'Éléonore, sour de Charles-Quint. François I' avait eu connaissance des négociations entre l'Empereur et le connétable. Aussi, sur le point de combattre Charles-Quint sous les murs de Valenciennes, le roi avait enlevé au connétable le commandement de l'avant-garde. Bourbon prétendit que de ce jour le roi lui avait repris l'épès de connetable

Trahison du connétable. — Sa trahison était à demi consommée lorsque Louise de Savoie et la couronne lui intentèrent un procès en Parlement (1522). Malgré les ménagements des magistrats, qui trainèrent en longueur et ne prononcèrent l'arrêt de confiscation qu'après la fuite du connétable, celui-ci s'abandonna entièrement aux suggestions de Charles-Quint. L'Empereur, par l'intermédiaire de Beaurain, son ambassa-

deur, détermina Bourbon à traiter avec le roi d'Angleterre pour le partage de la France. Henri VIII, relevant les prétentions des Plantagenets, devait se faire couronner à Paris, tandis que Bourbon dans l'est et dans le centre de notre pays fonderait un nouveau royaume d'Arles. Quant à François I<sup>ee</sup>, le connétable se chargeait de l'enlever par surprise. Mais il avait trop étendu ses intrigues : le sénéchal de Normandie, Louis de Brézé, fut instruit du complot et mit le roi sur ses gardes. Dès lors Bourbon, étroitement surveillé, et pressé par François I<sup>ee</sup> de rejoindre l'armée à Lyon, ne vit de salut que dans la fuite. Il réussit à traverser le Dauphiné et à gagner la Franche-Comté; il n'avait avec lui que trois gentilshommes. La fuite du connetable préservant le royaume de tout danger sérieux de démembrement (septembre 1523).

Invasion des Impériaux en Provence. — François I<sup>cr</sup>, effrayé de la trahison du connétable, crut à un vaste complot de la noblesse contre la royaume. Il resta à Lyon pour mioux rechercher les complices de Bourbon et pour les châtier. Il gourmanda le Parlement, qu'il estimait trop peu zélé à juger et à punir. En même temps, il lui fallait soutenir trois invasions dirigées contre la France. 12 000 lansquencts, massés en Pranche-Comté, n'attendaient que la venue de Bourbon pour envahir la Bourgogne. Les Anglais entraient en Picardie et lançaient leur avant-garde dans la vallée de l'Oise, jusqu'à onze lieues de Paris; les Espagnols franchissaient les monts de la Navarre Ces diverses attaques furent promptement repoussées, mais le roi ne put conduire au delà des Alpes l'armée qu'il avait rassemblée et il confia à l'amiral Bonnivet le som de reconquerir le Milanais. Bonnivet surprit les Impériaux, inférieurs en nombre et mal protégés, dans la ville de Milan. Su lenteur permit aux ennemis de s'y fortifier et de recevoir les renforts amenés par Lannoy, Pescaire et Bourbon. Les Français. réduits à la défensive et menacés d'être enveloppés après la surprise nocturne d'Abbiate Grasso (Biagrasso), se mirent en retraite (mars 1524). Ils essavèrent de s'arrêter à Novare, sur les confins du Piémont; la fièvre et la disette les en chassèrent. Au passage de la Sesia vers Romagnano, Bonnivet fut blessé

d'un coup d'arquebuse au bras. Un autre coup de seu frappa mortellement Bayard, qui l'avait remplacé dans le commandement de la retraite. L'ennemi serrait d'assez pres les Français fugitifs pour qu'en mourant le chevalier sans peur et sans reproche vit passer Bourbon et slêtrit le traître en repoussant ses éloges et sa compassion (30 avril 4524)

L'armée française s'était dispersée à travers les Alpes Une nouvelle route d'invasion s'ouvrait devant les Impériaux victorieux Bourbon obtint de Charles-Quint l'autorisation de pénétrer dans la Provence dégarnie de troupes. Il se flattait d'y jouir de quelque popularité et den faire rapidement la conquête pour son propre compte. Alors il s'élèverait par la vallée du Rhône et par Lyon jusqu'a Paris. Il lit partager son espoir chimérique au roi d'Angleterre, l'engageant a recommencer sa campagne en Picardie. L'ancien connétable renouvelait la guerre de Cent ans Arrètant les bases d'un second arrangement avec l'ambassadeur anglais Richard Pace, il traitait Henri VIII de « notre commun mattre » et protestait n'entrer en France que pour couronner à Paris « la grâce du roi » (juin 1524)

Le dévouement de la ville de Marseille sit échouer dès le début le plan de Bourbon. Les Marseillais soutinrent un siège d'un mois (août-septembre 1524). Ils brâlèrent leurs faubourgs, rebâtirent leurs murailles ébranlees par le canon : les semmes même y contribuèrent et élevèrent derrière une brèche le rempart des dames. La slotte royale les ravitaillait par mer, une armée royale se sormait autour d'Avignon pour les secourir. Le marquis de Pescaire, Espagnol qui avait la constance de Charles-Quint, contraignit Bourbon à lever le siège. Encore était-il trop tard pour sauver l'armée impériale. Les paysans provençaux, précédant les soldats de François I<sup>17</sup>, harcelaient les ennemis pour se venger de la ruine de leur province.

Le général de l'Empereur, malgré su vigilance et sa séverité, ne put empècher la dispersion de ses troupes, ni dissimuler aux Italiens l'étendue de son désastre. On afficha plaisamment dans les rues de Rome : « It s'est perdu une armée dans les montagnes de Gènes. » Quand François les pénétra dans la Lombardie à la suite des Impériaux, il trouva les dispositions de l'Italie heureusement modifiées en sa faveur

Au pape Adrien VI avait succédé, le 19 novembre 1523, le cardinal Jules de Médicis, promu au pontificat sous le nom de Clément VII par la majorité des cardinaux parlisans de l'Empereur. Les revers de Charles-Quint firent espérer au pape qu'il pourrait s'ériger en arbitre de la paix; mais, soucieux avant tout des intérêts de sa famille, il plaça secrètement Florence et Rome sous la protection de François le. Venise rentra dans l'alliance du roi.

Bataille de Pavie. — A l'approche des Français, Milan ouvrit ses portes, les débris de l'armée impériale s'enfermèrent dans cinq places aux extrémites du duché. Le capitaine espagnol Antonio de Leiva fut chargé de defendre Pavie, que François I<sup>11</sup> investit aussitôt. Le siège se prolongea quatre mois; la résistance des assiégés, dénués de toute ressource, ne se soutenait plus que par un effort d'héroïsme, lorsque Bourbon, Pescaire et Lannoy, le vice-roi de Naples, revinrent avec une armée. François I<sup>er</sup> se trouvant en quelque sorte assiégé à son tour. Il se retrancha dans le parc de Mirabello, où les vieux capitaines, la Trémoille et la Palice, lui conseilaient de se tenir en repos et d'attendre que la misère dispersat les troupes impériales. Mais Bonnivet et Montmorency vou sient · faire la guerre à belles enseignes découvertes », comme il convenait, disait le dernier, quand on avait « pour général un si vaillant rou». En conséquence, François I<sup>e</sup> rangea son armée en bataille quand Pescaire, le matin du 24 fevrier 1525, pénétra dans le pare de Mirabello pour marcher sur Pavie Les Impériaux défilaient sous les coups de l'artillerie, qui faisait voler têtes et bras ». Ils s'arrêtèrent. Alors le roi de France. chargea à la tôte de ses gentilshommes. La gendarmerie française masqua l'artillerie; les Impériaux reprirent l'offensive et enveloppèrent la cavalerie du roi. Une partie des troupes s'enfuit avec le duc d'Alençon. François I'' s'obstinait à lutter. Bonnivet, la Trémoille moururent à ses côtés; le roi, blessé à deux reprises, rendit enfin son épéc 🛦 Lannoy. En moins de deux heures, la fortune de la guerre avait entièrement changé. Capuf dans son propre camp. François 1" annonça lui-même « son malheur » à sa mère Louise de Savoie, qu'il avait instituée régente : « De toutes choses, dit-il, ne m'est demeuré que l'honneue et la vie qui est saulve » Le devil fut grand dans le royaume; tous ceux qui avaient fui de la bataille furent homis. le duc d'Alençon en mourut de chagrin.

Captivité du rol; traité de Madrid. — Le roi caplif était entre les mains de Charles-Quint, comme un otage pour le royaume. La France, paralysée dans sa défense, avait plus que jamais besoin d'alliés Cependant les premières annees de guerre prouvaient que notre patrie, si elle ne maintenait pas sa supériorité sur les champs de bataille lointains, ne se laissait pas non plus entamer par l'invasion. On pouvait déjà prévoir que les guerres d'Italie ne réservaient plus de conquêtes aux Français, mais que les tentatives de démembrement de la France seraient constamment repoussées. Le temps était venu de renoncer aux vieilles prétentions, aux traditions politiques surannées. Louise de Savoie et Henri VIII euroat le mérite d'inaugurer les premiers, entre la France et l'Angleterre, une politique moderne, indépendante des ambitions ou des raucunes qui dataient de la guerre de Cent ans.

En recevant la nouvelle de la brillante victoire de son allié. à Pavie, le roi d'Angleterre ordonne des réjouissances et des illuminations à Londres Mais en même temps le cardinal Wolsey, d'accord avec son mattre, dissimulait la présence à Londres de deux envoyés français. Louise de Savoie, dès qu'elle avait reçu les pouvoirs de régente, avait entrepris de regagner Henri VIII, et elle avait engagé la négociation sur le terram le plus favorable, qui était celui d'un marché pécuniaire. L'alliance de Charles-Quint avait coûté a Henri VIII, à plusieurs reprises, de gros subsides, l'alliance de la France lui offrait au contraire un gain considérable. Aussi, après avoir annoncé bruyamment une expédition contre la France, et avoir acquisla preuve manifeste que l'Empereur seconderait mal les préparatifs militaires de l'Angleterre, Henri VIII et son ministre prirent secrètement une decision contraire. Ils rouvrirent des conférences avec les envoyes de la régente de France, JeanJoachim Passano et le président de Rouen, Brinon, officiellement congédiés après l'annonce de la bataille de Pavie. Du 22 juin au 30 août 1525, le traité de l'obligation fut débattu et arrêté.

La France souscrivait en fayeur de Henri VIII une dette de deux millions de couronnes, payable par annuités de cent mille écus et comprenant les obligations antérieures dont elle ne s'était pas encore libérée. La princesse Marie d'Angleterre, ancienne reine de France, et Wolsey lui-même ne furent pas oubliés. Les Cours souveraines, les principaux États provinciaux ainsi que neuf grandes villes du royaume, qui subirent cette responsabilité de mauvaise grâce, durent se porter caution de la solvabilité du roi de France Renri VIII pouvait à bon droit se parer de la devise : « Qui je défends est mattre », puisqu'il allait arracher à Charles-Quint le profit de sa victoire. Louise de Savoie, dans sa douleur maternelle, no se contenta pas de l'allié qu'elle venait d'acquérir. Elle invoqua le sultan comme arbitre du démêlé entre la France et la maison d'Autriche '. Si efficace que fût l'alliance des Turcs, elle ne pouvait manquer de jeter sur la France un discrédit nuisible à sa cause. Les défaites mêmes que Soliman le Magnifique allait infliger à la maison d'Autriche devaient être compensées par un surcroît de grandeur morale attribuée dans la chrétienté entière Charles-Quint.

François I<sup>er</sup> resta un an prisonnier de l'Empereur; sa captivité s'aggravait par sa durée même. En Italie, où il séjourna d'abord dans la forteresse de l'izzighettone, il était traité avec des égards par le vice-roi Lannoy, qui souhaitait sincèrement la paix. Transporté en Espagne, où Charles-Quint refusa de le voir, il fut enfermé dans le donjon du château de Madrid. Une chambre vaste et triste, avec une seule fenêtre profonde et grillée, devait être pendant de longs mois la demeure du souverain qui se plaisait le plus à multiplier et à varier ses luxueux palais. L'inaction et le chagrin développèrent chez le roi un mal qui parut mortel. Charles Quint s'empressa de venir récon-

<sup>1</sup> Pour les relations de la France avec les Tures, voir ce-dessons, chap. 202.

Captif dans son propre camp, François I' annonça lui-même « son malheur » à sa mère Louise de Savoie, qu'il avait instituée régente : « De toutes choses, dit-il, ne m'est demeuré que l'honneur et la vie qui est saulve » Le deuil fut grand dans le royaume; tous ceux qui avaient fui de la bataille furent honnis . le duc d'Alençon en mourut de chagrin.

Captivité du roi; traité de Madrid. — Le roi caplif était entre les mains de Charles-Quiat, comme un otage pour le royaume La France, paralysée dans sa défense, avait plus que jamais besoin d'alliés. Cependant les premières années de guerre prouvaient que notre patrie, si elle ne maintenait pas sa supériorité sur les champs de bataille lointains, ne se laissant pas non plus entamer par l'invasion. On peuvait Jéjà prévoir que les guerres d'Italie ne réservaient plus de conquêtes aux Français, mais que les tentatives de démembrement de la France seraient constamment reponssées. Le temps était venu de renoncer aux vicilles prétentions, aux traditions politiques surannées. Louise de Savoie et Henri VIII curent le mérite d'inaugurer les premiers, entre la France et l'Angleterre, une politique moderne, indépendante des ambitions ou des rancunes qui dataient de la guerre de Cent ans.

En recevant la nouvelle de la brillante victoire de son alliéà Pavie, le roi d'Angleterre ordonna des réjouissances et des illuminations à Londres. Mais en même temps le cardinal Wolsey, d'accord avec son maître, dissimulait la présence à Londres de deux envoyés français. Louise de Savoie, dès qu'elle avait reçu les pouvoirs de régente, avait entrepris de regagner Henri VIII, et elle avait engagé la négociation sur le terram le plus favorable, qui etait celui d'un marché pécuniaire. L'alliance de Charles-Quint avait coûté à Henri VIII, à plusieurs reprises, de gros subsides; l'alliance de la France lui offrait au contraire un gain considérable. Aussi, après avoir annoncé bruyamment une expédition contre la France, et avoir acquisla preuve manifeste que l'Empereur seconderait mal les préparatifs militaires de l'Angleterre, Henri VIII et son ministre prirent secrètement une décision contraire. Ils rouvrirent des conférences avec les envoyés de la régente de France, JeanJoschim Passano et le président de Rouen, Brinon, officiellement congédiés après l'annonce de la bataille de Pavie. Du 22 juin au 30 août 1525, le traité de l'obligation fut débattu et arrêté.

La France souscrivait en faveur de Henri VIII une dette de deux millions de couronnes, payable par annuités de cent mille écus et comprenant les obligations antérieures dont elle ne s'était pas encore libérée. La princesse Marie d'Angleterre, ancienne reine de France, et Wolsey lui-même ne furent pas oubliés. Les Cours souveraines, les principaux États provinciaux ainsi que peuf grandes villes du royaume, qui subirent cette responsabilité de mauvaise grâce, durent se porter caution de la solvabilité du roi de France Henri VIII pouvait à bon droit se parer de la devise : « Qui je défends est mattre », puisqu'il alluit arracher à Charles-Quint le profit de sa victoire Louise le Savoie, dans sa douleur maternelle, ne se contenta pas de l'allié qu'elle venait d'acquérir. Elle invoqua le sultan comme arbitre du démêlé entre la France et la maison d'Autriche!. Si efficace que fût l'alliance des Tures, elle ne pouvait manquer de jeter sur la France un discrédit nuisible à sa cause. Les défaites mêmes que Soliman le Magnifique allait infliger à la maison d'Autriche devaient être compensées par un surcroît de grandeur morale attribuée dans la chrétienté entière à Charles-Ouint.

François I" resta un an prisonnier de l'Empereur; sa captivité s'aggravait par sa durée même. En Italie, où il séjourna d'abord dans la forteresse de Pizzighettone, il était traité avec des égards par le vice-roi Lannoy, qui souhaitait sincèrement la paix. Transporté en Espagne, où Charles-Quint refusa de le voir, il fut enfermé dans le donjon du château de Madrid Une chambre vaste et triste, avec une seule fenêtre profonde et grillée, devait être pendant de longs mois la demeure du souverain qui se plaisait le plus à multiplier et à varier ses luxueux palais. L'inaction et le chagrin développèrent chez le roi un mal qui parut mortel. Charles-Quint s'emprossa de venir récon-

<sup>1.</sup> Pour les relations de la France avec les Tures, voir ci-dessons, chap, xix.

forter son prisonnier. Il autorisa la présence auprès de lui de a personne qui pouvait le mieux le consoler, Marguerite de Valois, qui fut aussi le premier négociateur du traité de Madrid. En dépit de l'inférêt que lu, inspirait son captif, l'Empereur. ne voulait se départir d'aucune de ses exigences : il réclamant la Bourgogne. François Ier se révolta d'abord contre l'obligation de céder une province pour racheter sa liberté. Il déclara qu'il prendrait « sa prison en gré » et il fit partir Montmorency porteur d'un acte d'abdication. L'émotion fut grande en France en présence de cette marque d'abnégation royale. Charles Quint ne se laissant pas ébranler, François Ier se soumit Il signa, le 14 janvior 1526, le traité de Madrid, par lequel il donnait pour sa rançon la Bourgogne. Mais il avait protesté d'avance contre la contrainte qu'il subissait; bien qu'il dût hyrer en rentrant dans son royaume ses deux fils comme otages et garants du traité, il était résolu à ne pas tenir sa parole. A cette protestation secrète François joignit celle des députes de la Bourgogne qui, dans l'assemblée des notables du royaume convoques à Cognac, devant Lannoy, représentant de l'Empereur, déclarerent que leur pays était inséparable de la couronne (mai 1526). Le traité de Madrid ne devait même pas avoir la valeur d'une simple trève, car en l'absonce de François Ist, Louise de Savoie avait tout preparé pour la continuation de la guerre.

Ligue de Cognac. — La France ne pouvait plus pretendre à la prépondérance en Europe, et c'était maintenant son principal avantage. De même que Henri VIII n'avait plus de raison de jalouser François I<sup>es</sup>, de même les Italiens n'avaient plus lieu de le craindre mais bien de l'appeler.

Le 22 mai 1526, les princes et les petits États de la Péninsule, tyrannisés par les armées victorieuses de Charles-Quint, signèrent une ligue pour la liberté de l'Italie. Le pape, considérant cette ligue comme son œuvre personnelle, plaçait sous la protection de la France, outre ses États de Florence, Venise et même Sforza, dont les Impériaux ne voulaient plus tolérer la présence à Milan.

Jamais le déchainement des révoltes nationales contre l'op-

pression de la maison d'Autriche ne se produisit avec une telle unanimité qu'en l'an 1526. Au centre de l'Europe, la Hongrie et la Bohème, près de se perdre elles aussi dans l'immense domaine autrichien, cherchaient comme l'Italie à éviter la servitude. Une victoire décisive du sultan Soliman lo Magnifique plaçait les royaumes de Hongrie et de Bohème dans l'alternative du péril ture ou du péril allemand. Le plus proche héritier du roi Louis, tué dans la bataille de Mohâcs, était son beau-frère Ferdinand d'Autriche, époux d'Anna Jagellon. Les Hongrois témoignèrent lant d'aversion à un souverain allemand qu'ils semblèrent prêts à subir le joug de l'islamisme. L'ambassadeur polonais remarquait qu'ils renonçaient « au costume et aux usages chrétiens, surtout aux mœurs allemandes ». Une grande partie de la Hongrie se soumettait à Jean Zapolya, protégé de la Porte et bientôt allié de la France.

En Bohème, François I<sup>st</sup> opposait la candidature du duc de Bavière à celle de Ferdinand. Quand ce dernier eut été proclamé roi à la diète de Prague, François I<sup>st</sup> essaya de déterminer les princes allemands à conférer au Bavarois le titre de roi des Romains, que Charles-Quint destinait à son frère. Une lique, concluc pour vingt ans, unit le roi de France, Zapolya et la maison de Bavière.

Si la diplomatie de la France faisait sentir partout son influence, il n'en était pas ainsi de son action militaire. Le roi et Montmorency, son conseiller le plus écouté dans la direction de la guerre, temporisèrent pendant toute l'année 1526, qui aurait pu être décisive. L'avantage était pourlant assuré en Italie. Le roi de France était maître de la mer, car les galères françaises, renforcées par celles de Yenise, étaient commandées par André Doria, le grand marin génois, qui avait accepté de servir sous la bannière du pape Clément VII mettait aussi à la disposition de François I<sup>es</sup> les Bandes nouves de Jean de Médicis, et le talent diplomatique de Guichardin. Par toute la Péninsule retentissait le cri: meurent les Espagnola!

François I' aurait du profiter immédiatement des courageuses dispositions des Italiens. La scule excuse de ses délais était la lenteur bien connue de Charles-Quint, qui s'attardait à recriminer sur la violation du traité de Madrid et sur la déloyauté de son adversaire. Devançant l'Empereur et le roi de France, la témérité désespérée d'un aventurier hâta le dénouement et prisa la résistance de l'Italie.

Bourbon, perdant tout espoir d'être réintégré en France dans ses biens et honneurs, ne se flattant pas davantage d'obtenir une couronne de la générosité de Charles-Quint, résolut de se faire lui-même par la conquête une place au milieu des souverains de l'Europe. Il prit d'assaut Milan, où Maximilien Sforza capitula, puis il appela d'Allemagne les lansquenets conduits par le fameux capitaine luthérien Frondsberg et marcha contre Rome (mai 1527).

La Ville Éternelle fut prise et saccagée Le pape assiégé dans le château Saint-Ange, se rendit bientôt aux envoyés de l'Empereur. La mort de Bourbon laissait à Charles-Quint toute la responsabilité de cette odieuse expédition. « Les pierres de la chrétiente se lèvent contre Votre Majesté », lui écrivait le capitame espagnot chargé de la garde du pape. Les Italiens accusèrent aussi, non sans raison, la coupable inaction de François I<sup>er</sup>.

Alors les deux rois de France et d'Angleterre resserrèrent leur alhance et firent parade d'un beau zèle pour la délivrance du pape, mais l'Italie attendit encore pendant près d'un an le secours annonce. Charles-Quint reprocha de nouveau à François I<sup>er</sup> son manque de foi. François demanda ironiquement comment il avait pu être prisonnier de l'Empereur, « car en quelque guerre que j'aie été, dit le roi, je ne l'ai ni vu, ai rencontré ». C'est alors que Charles fit porter par son héraut un cartel offrant de terminer la guerre européenne par un duel chevaleresque. François no laissa même pas le héraut porteur du déti s'arquitter de son message devant la cour (septembre 1528).

Déjà la fortune de la guerre avait une fois de plus changé en Italie. Une armée française, avec Lautrec, avait replacé Gênes sous la seigneurie de François I<sup>ee</sup>, et, négligeant la ville de Milan pour délivrer Bome (fevrier 1528), avait poursuivi les bandes de Bourbon jusqu'à Naples. Les Imperiaux, opposant dans cette ville une résistance vigourease, étaient bloqués par

la flotte d'André Doria lorsque celle-ci disparut, laissant la mer libre aux secours qui ne pouvaient manquer de venir d'Espagne (juillet 1528). Le tort fait au port de Gènes par François I<sup>ee</sup>, qui favorisait imprudemment la ville voisine de Savone, avait amené ce revirement : le Génois André Doria avait quitté le siège de Naples pour délivrer sa patrie de la domination française et pour s'enrôler au service de Charles-Quint. Dès lors les Français perdaient tout espoir de se maintenir dans le royaume de Naples; Lautree battait en retraite lorsqu'il mourul de la contagion qui bientôt décima son armée. Le comte de Saint-Pol, envoye avec des renforts pour recueillir les débris de l'armée de Lautree, fut vaineu à Landriano par les troupes impériales du Milanais (24 juin 1529).

Cependant François I", depuis sa captivité, se tenut loin des champs de bataille. Il passait son temps à chasser et se sentait « fortifier de toutes heures », comme il l'écrivait à Montmo-rency. Les ambassadeurs de Florence avaient peine à le joindre à travers ses forêts pour lui dépendre la détresse de l'Italie et le sommer de la secourir. Le roi se débarrassait de ces fûcheux solliciteurs par les plus chaleureuses promesses, au moment même où la paix allait être conclue moyennant l'entier abandon de l'Italie par les Français.

Paix de Cambral. — Grêce aux succès des Turcs, la France n'eut pas à souffrir de l'égoïsme imprévoyant de son roi. Pendant que Charles-Quint triomphait en Italie, le sultan s'avançait avec cent vingt mille hommes à travers la Hongrie, se préparant à entreprendre le siège de Vienne. La croisade que l'Empereur promettait à la chrétienté depuis la bataille de Pavie s'imposait maintenant à lui. La pacification de l'Occident ne lui était pas moins nécessaire. Tandis qu'il faisait accepter au pape le traité de Barcelone (29 juin 1829), sa tante Marguerite de Bourgogne, gouvernante des Pays-Bas, discutait à Cambrai avec Louise de Savoie les articles d'une paix acceptable pour la maison d'Autriche et pour la France. En dépit de quelques menaces de rupture, les négociations aboutirent rapicement, et, le 3 août 1829, les deux princesses signaient la « paix des Dames ». La France gardait la Bourgogne, mais sacrifiant au nord la petite

place de Hesdin, et abandonnait tout droit de suzerameté sur l'Artons, la Flandre, spécialement sur Lille et Douai, qu'elle renouçait à recouvrer jamais. Les deux ills alnés du roi, otages en Espagne, lui étaient rendus moyennant deux millions d'écus d'or, et François I<sup>ss</sup>, veuf de Claude de France, épousait, ainsi que l'avait une première fois stipulé le traité de Madrid, la princesse Éléonore, sœur de son rival.

Couronnement de Charles-Quint à Bologne. — En Italie, le roi de France avait dû renoncer au titre de duc de Milan, à la possession des rares et dernières places où des garnisons françaises tenaient encore. Charles-Quint disposait de la Pémusule comme de sa conquête. Il pouvait enfin accomplir en mattre ce voyage du couronnement qui, d'après la tradition, consacrait les empereurs. Vraument roi d'Italie, il reçut deux couronnes des mains du pape Clément VII à Bologne (22-24 février 1630). Il récompensa le souverain pontife en retablissant à Florence, dont ses troupes s'emparaient après un long siège, la souveraineté de la maison de Médicis, représentée par un bâtard, le duc Alexandre. Il consentit à rétablir Sforza dans le auché de Milan. Les princes italiens n'étaient plus que des gouverneurs impériaux dans leurs États.

Tant que la possession de l'Italie lui était disputée, Charles-Quint ne songeait pas à l'Allemagne. Uniquement attentif à la partie qui se jouait sons les murs de Pavie, il laissait en 1526 la reforme religieuse dégénérer en un effroyable soulèvement populaire contre la société et la civilisation. La révolte des paysans, dédaignée par l'Empereur, couvrait de rumes l'Allemagne du sud. En 1530, Charles Quint voulut enfin ajouter à la pacification politique la pacification religieuse. Il passa les Alpes, convoqua les Électeurs et les princes allemands à la diète d'Augsbourg Lorsqu'il prononça la clôture de la diète (novembre 1530), il ne put se dissimuler que l'espoir d'une réconciliation entre les chrétiens s'était encore éloigné et que la résistance des princes réformés portait, au milieu de tous ses triomphes, une grave atteinte à son prestige '

Sur les affaires il la lleforma allermide your e dissous chap, si

## III. — Dernières luttes de François I<sup>er</sup>.

Les alliances de François I". — En dépit de leurs aveugles ambitions, les deux princes rivaux avaient, au traité de Cambrai, renoncé à revendiquer leurs héritages. Charles avait renoncé à la Bourgogne, et les embarras qu'il éprouvait en Allemagne étaient un gage de sa sincérité François I" avait abjuré ses prétentions sur le Milanais, et la déchéance militaire de son royaume était le plus sûr garant de ses promesses Mais tout en reconnaissant l'infériorité de ses forces, le roi de France ne pouvait détacher entièrement su pensée de son domaine préféré. Conquérir le Milanais avait été son but unique tant qu'il avait possédé la suprématie militaire. Après la défaite, il allait poursuivre le même but par la politique.

L'alliance de l'Angleterre lui semblait encore la plus précieuse. François I'r fit de grands sacrifices pour maintenir la ligue de Cognac. Le désir de répudier sa première femme dominait de plus en plus la politique de Henri VIII : François I<sup>st</sup> fit siennes « les affaires de son bon frère »; il soumit à la Sorbonne l'exumen des scrupules de Henri VIII au sujet de son union avec Catherine d'Aragon, et sans doute il ne négligea pas les moyens de préparer un verdict favorable. Enfin l'entente parut mébraniable après l'entrevue d'octobre 1532, où, sous prétexte d'organiser une croisade contre les Tures, les deux rois s'étaient beaucoup plutôt concertés contre le pape. Ils préton daient le contraindre a prononcer le divorce de Henri VIII en le menaçant d'un schisme commun. On avait banni de cette nouvelle réunion tout ce qui pouvait ranimer la fastueuse rivalité qui avait malheureusement augri l'une contre l'autre la France et l'Angleterre au Camp du Drap d'or. Henri VIII avait recommandé à Montmorency de ne pas amener les personnes de la cour favorables à l'Empereur, « non plus que les moqueurs et les gaudisseurs ».

Déjà rependant la politique de François I" était entrée dans une phase nouvelle, que l'on peut appeler la phase pontificale.

Afin de retrouver un appui en Italie, le roi se rapprochait du souverain-pontife Clément VII, qui disposait de Rome et de Florence. L'entrevue de Marseille, qui mit en présence le pape et le roi, décida le mariage du duc d'Orléans, second fils de François I<sup>es</sup>, avec la nièce du pape, Catherine de Médicis (octobre 4533). La fiancée n'apportant en dot, avec son titre de princesse d'Urbin, que deux cent mille écus. Tout un nombreux parti à la cour la reçut froidement, considérant cette union comme une mésalliance. Le pape emportait de son voyage à Marseille l'assurance que le roi de France poursuivrait les hérétiques dans son royaume; mais toutes ses instances avaient été vaines lorsqu'il avait pressé François I<sup>es</sup> d'abandonner l'alliance des princes et Étals protestants. Ceux-ci allaient être, jusqu'à la fin de la lutte entre la maison de France et la maison d'Autriche, le plus ferme appui de notre pays.

Henri VIII prit ombrage du rapprochement de François I'' avec le pape, son mariage avec Anne Bolcyn et la soustraction d'obéissance de l'Angleterre à Rome (1534) éloignèrent de lui François I'' presque autant que Charles-Quint L'excommunication que le souverain-pontife lança contre le monarque anglais sembla retrancher Henri VIII pour plusieurs années de

la politique européenne.

Au contraire, les princes protestants d'Allemagne, depuis qu'ils étaient confédérés dans la Ligue de Smalkalde, pouvaient compter pour une des grandes puissances politiques suropéennes Cette Ligue, ébauchée presque au sortir de la dicte d'Augsbourg, par l'électeur de Saxe et le landgrave de Hesse, s'était definitivement constituée, en mars 1531. Le roi de Danemark actéda l'année suivante à la Ligue, qui compta bientôt parmi ses alhés ou protecteurs, François I<sup>es</sup>, Henri VIII et le roi de Hongrie Zapolya. La Saxe, la Hesse, la catholique Bavière elle même, stipulèrent par le traité de Scheyern (1532) les sommes que devait leur fournir le roi de France. Celui ci proposa à l'action des confédérés un but immédiat : rétablir le duc Ulrich de Würtemberg. La France fournissait à l'entreprise une somme de 125 000 couronnes et acquérait à ce prix le comté de Montbéliard. En 1534, Philippe de Hesse

rétablissait Ulrich dans son duché de Würtemberg, où il était hal comme un tyran.

Croisade de Charles-Quint à Tunis. -- Charles-Quint fermeit les yeux sur les troubles de l'Allemagne comme il l'avait fait pendant les dix premières années de son règne lorsqu'il s'appliquant à établir la domination impériale sur l'Italie. Si, dans les cinq années qui suivirent la diète d'Augshourg, il dédaigne de relever les provocations des protestants en Allemagne, s'il parut sanctionner les progrès de la Ligue de Smalkalde en traitant avec elle à Nuremberg et à Cadan (1532-1535), c'est qu'il so vit sur le point de astisfaire une de ses plus chères ambitions et de donner à l'Europe la meilleure preuve de sa souveraincté universelle. Il préparait une croisade contre les Turcs. Son frère Ferdinand n'avait pas réussi à conquérir le royaume de Hongrie sur le sultan. Charles-Quint negligea une guerre qui ne devait procurer d'avantages qu'a la maison d'Autriche. Il voulut que son entreprise religiouse servit toute la chrétiente. Il attaqua Tunia, principal repaire des pirales qui infestaient la Mediterranée et enlevaient des captifs sur tous les rivages suropéens. Une armée espagnole debarquaà la Goulette, le 16 juin 1535. Après un mois de siège, Tunis ouvrit ses portes et vingt mille chrétiens furent remis en liberté.

François I" renouvelle la guerre. — La croisade de Charles-Quint à Tunis ne jouit pas en France de la même popularité que dans le reste de l'Europe. Un parti nombreux à la cour de François I" ne vit dans la généreuse entreprise de l'Empereur qu'un acte de témérité dont le roi aurait du profiter pour attaquer l'Italie. François I" n'était plus entouré des conseillers qui l'avaient guidé au début de son règne ou qui avaient rétabli le royaume après la défaite de Pavie. Louise de Savois était morte en 1532, le chancelier Duprat disparaissant en 1535; l'influence appartenait desormais à la génération des contemporains et des compagnons du roi. Parmi ceux-ci, Montmorency, grand-mattre de France, et l'amiral Chabot de Brion se disputaient la prépondérance Leur rivalité rappelait celle qui, dans la génération précèdente, avait surgi entre Bourbon et Bonnivet, mais elle devait causer moins de maux à la France

.

Montmorency, fervent catholique, partisan de l'autorité, ne pouvait s'empêcher d'admirer Charles-Quint et voulait la paix. Chabot avait encore à fonder sa réputation de capitaine; il voulait la guerre : il l'obtint peu après l'expédition de Tunis.

Cinq années de paix avaient rétabli la prospérité du royaume et permis au roi de reconstituer ses forces militaires. L'année 1531 avait été employée à réformer la cavalerie des compagnies d'ordonnance et à organiser sept légions d'infanterie nationale. En visitant, au mois d'avril 1535, le nord de son royaume et le port du Havre qu'il avait créé, François I\* passait en revue les premières légions

Conquête du Piémont. — Les prétextes de guerre ne manquaient pas. C'était en 1533 la mort de Merveille, agent secret de François I\*, décapité dans le Milanais. Plus tard, c'était la mort de François Sforza (14 octobre 1535) et l'occupation du Milanais par les troupes de Charles-Quint. François les enfin faisait valoir les droits de sa mère Louise de Savoie sur le Piémont, qui pouvait lui servir de gage et être échangé contre le Milanais. Le duc de Savoie fut rapidement dépossédé par les Français, aidés des protestants hernois, auxquels se joignirent même les huguenots de Genève L'amiral Chabot de Brion termina la conquête, dans le mois d'avril 1536, par la prise de Turin, de Pignerol et de Coni. Les capitaines français étaient si ferniement convaincus, par l'expérience des guerres antérieures, qu'ils ne pouvaient pas disputer le Milanais aux troupes espagnoles que l'amiral s'arrêta à la première somma tion du gouverneur impérial, Antonio de Leiva. Cet excès de pru lence fut pour lui le commencement de la défaveur.

Cependant Charles-Quint se rendait à Rome et choisissait le consistoire pontifical du 17 avril 1536 pour lancer à François I' un solennel défi. Après avoir parlé de la réunion du prochain concile et de la guerre contre les Tures, sujets ordinaires de ses entretiens officiels, l'Emperour offrait une dernière fois la paix à la France. Il parlait d'accorder Milan au troisième fils du roi, au duc d'Angoulème, mais, jugeant hien des intentions belliqueuses de son adversaire par les siennes propres, il menaçuit de risquer le tout pour le tout jusqu'à la ruine de l'un ou de

l'autre. Celui des deux qui succomberait demeurerait un bien pauvre gentilhomme. « Si le roi veut absolument la guerre, disaitil en finissant, le mieux serait que, personnellement d'homme à homme, nous combattions l'un contre l'autre en champ clos pour trancher tous nos différends » Cet appel resta suns réponse comme le premier cartel. François I' se fortifia dans sa conquête, relevant les murailles des villes du Piémont. La France s'établissait pour vingt-trois ans sur ce talus oriental des Alpes. Le système adopté par François I'' était le plus favorable à la guerre défensive. « Aux effets de l'artillerie, il opposa le premier la construction d'ouvrages en terre, dont il avait fait l'épreuve en Italie, et entreprit de garantir le royaume par deux lignes de places fortes. » (L. Ranke.) L'Empereur ne trouva qu'un seul passage ouvert, la Provence, que les Français abandonnèrent, ne pouvant en interdire le rivage à la flotte de Doria. Montmorency prit alors le commandement. Ce chef était seul assez impitovable pour abandonner une province à l'ennemi après en avoir détruit tous les villages, mais seul aussi il inspirait assez de crainte et de confiance pour rassembler une grande armée et la maintenir à la fois dans l'ordre et le repos. Tandis que l'Empereur s'enfonçait à travers. le désort provençal jusqu'à Arles et Marseille, seules villes encore debout, Montmorency et le roi assemblaient au aud de Valence, sur le Plateau de la Guerre, une armée qui grossissait sans cesse. Bientôt le camp fut porté au sud d'Avignon : les soldata étaient alors à portée de l'ennemi, mais avaient défenso de le combattre. Montmorency ne pardonnait aucane infraction. Il donnait froidement l'ordre « de pendre, de passer par les piques, de harquebuzer » les mutins, « tout en marmottant. ses patenôtres ». La dysenterie pendant ce temps avait raison de l'armée de Charles-Quint : il perdit vingt mille hommes sans autre satisfaction que d'entrer dans Arles, aussitôt abandonnée par ses habitants. Le 23 septembre 1536 il repassa le Var.

François I", qui n'avait même pas su besoin de combattre en Provence, reporta la guerre au nord de son royaume, sur la frontière des Pays-Bas. Claude de Guise avait mis la Champagne en état de défense, et le maréchal de Fleuranges avait soutenu dans Péronne un siège héroique. François I<sup>ee</sup> annonça hautement son intention de conquérir la Flandre Quoiqu'il eût perdu, au traité de Cambrai, la qualité de suzerain de cette province, il cita Charles d'Autriche, son vassal, à comparattre en Parlement. L'Empereur ayant fait défaut, ses fiefs furent confisqués pour félonie (13 janvier 1537).

Une campagne sans gloire suivit cette pompeuse manifestation. François le prit, sur la frontière de la Picardie, deux bourgades, Hesdin et Saint-Pol. Encore cette dernière place retourna presque aussitôt aux Impériaux.

Trêve de Nice. — Charles-Quint devait chercher à se rapprocher de François I" parce que ce roi était le seul intermédiaire qui pût lui faire obtenir une trêve des Tures. D'autre part, il ne manquait pas à la cour de France de personnages considérables estimant l'aide des Tures plus compromettante qu'utile. Tel était surtout le sentiment de Montmorency, attaché aux anciennes traditions de la politique européenne en même temps que sincèrement chrétien. Montmorency était le seul capitaine dont la renommée eût grandi dans cette guerre, mais il n'avait jamais cessé de vouloir énergiquement la paix. Lorsqu'il reçut, le 10 février 1538, la dignité de connétable restee sans titulaire depuis la trahison de Bourhon, la cause de la paix fit un progrès décisif.

Sous la médiation du pape Paul III, un armistice fut résolu, et une entrevuo projetée entre Charles-Quint et François I<sup>ee</sup>. La reine Éléonore arrêta avec l'Empereur son frère, venu au-devant d'elle à Nice, les conditions d'une trève générale de dix ans. Cette trève (18 juin 1538) fut accueillie dans le royaume avec les mêmes démonstrations de joie qu'un traité definité Un mois après (14 juillet), l'entrevue d'Aigues-Mortes rassembla l'Empereur, le roi et la reine de France, Montmorency, André Doria et le duc de Lorraine Charles-Quint admit la possibilité de donner le Milanais au second fils du roi, et tout en intercedant pour le duc de Savoie, il laissa François I<sup>ee</sup> en possession du Piément.

Peu s'en fall it que toutes ces visites royales n'aboutissent

l'année suivante à une paix durable, avantageuse aux deux partis. Les articles de Tolède (1" février 1539) promettaient la réconciliation des deux maisons de France et d'Autriche en stipulant le double mariage du nouveau duc d'Orléans, troisième fils de François I", avec la fille ou la nièce de l'Empereur, qui lui apporterait le Milanais, et de Philippe, fils de Charles-Quint avec une fille du roi de France.

Un dévouement exclusif à la cause de l'orthodoxie catholique anima pendant quelque temps la conduite des deux souverains réconciliés. Le roi schismatique d'Angleterre, Henri VIII, ne s était pas alarmé sans raison d'une trève dont le papo était l'arbitre. En vain, pour s'assurer quelque appui sur le continent, il offrit alternativement sa main à une princesse de la maison de France ou de la maison d'Autriche. Comme il avait la prétention de se faire présenter en Angleterre la fiancée avant de menconclure, il fut repoussé de part et d'autre, tandis que le roi Jacques V d'Écosse épousait en premières noces Madeleine de France, fille de François I., et bientôt après, en secondes noces, Marie de Lorraine, sœur des Guise qui commençaient à exercer quelque influence à la cour de France. L'ambassadeur français à Londres, Castillon, étudia les moyens de faire réussir une invasion de l'Angleterre par les Français unis aux Écossais et aux Impériaux. En atlendant que tout fût prêt pour cette croisade, le pape nomma un légat in partibus Anglia et choisit pour cet office le cardinal de La Pole, parent de Henri VIII. François I" offrit au légat un asile dans ses États, à portée de la Grande-Bretagne.

Avec la même imprévoyance, François I<sup>st</sup> s'aliénait les princes protestants d'Allemagne. Il recommençant en 1540 à persécuter les protestants de son royaume<sup>4</sup>.

Révolte de Gand; Charles-Quint en France. — La cour de France ne s'imposait pas moins rigoureusement la loi de servir les intérêts de l'Empereur que ceux de la religion Charles-Quint l'éprouva lors de la révolte des Gantois. Déja François l', comptant sur la séduction de son accueil pour

<sup>1.</sup> Voir ci-dessous, chap. xu

triompher des dernières résistances de l'Empereur et lui arracher le don du Milanais, l'avait invité à une partie de chasse en France. Un prétexte aussi frivole ne pouvait convenir à la gravité de Charles V; mais lorsqu'il juges sa présence necessaire à Gand, il laissa entendre « que si les affaires lui permettaient d'aller en Flandre, il était déterminé de passer par la France pour estre en la compagnie du roy ». Aussitôt il recut de François I" l'invitation souhaitée. Il dissimulait ainsi, sous les dehors d'une romplaisante courtoisie, une démarche d'habile politique. Il abrégeait sa route pour se rendre de l'Espagne aux Pays-Bas, et il confirmait la cour de France dans la volonté, déjà exprimée par Montmorency, de ne pas secourir les Flamands Charles Quint dut, il est vrai, se résigner aux retards que les fastueuses réceptions de François I apportèrent à sa marche Du moins il évita tout engagement formel en faveur de son nouvel allié.

Arrivé dans les Pays-Bas, Charles Quint se trouva aux prises avec une révolte présentant à la fois le caractère des anciennes révolutions communales des Flandres et des révolutions sociales. que soulevait dans toutes les terres d'Empire la prédication du protestantisme. Les Pays-Bas avaient beaucoup souffert de la guerre qui venait de se terminer à la trève de Nice : plus de cinquante de leurs navires avaient eté arrêtés et détenus par le roi de Danemark, Christian III, allié des confédérés de Smalkalde. La nouvelle régente, Marie de Hongrie, sœur de Charles-Quint, peu populaire à cause de son caractère viril et de son ardeur belliqueuse, avait exigé de nouveaux impôts. La ville de Gand avait offert sa milice bourgeoise et refusé de payer les taxes; les exécutions et les saistes ordonnées par la régente exaspérerent ses habitants. Lorsque la première contestation avant surgi entre Marie de Hongrie et les Gantois, les Anabaptistes soulevaier t contre les seigneurs les cités de l'Allemagne du nord, depuis Münster jusqu'à Lübeck. La Flandre éprouva sans doute le contre-coup de ces révolutions, à Gand, la populace s'empara du pouvoir municipal (août 1539). Le parti des Creesers ou mains, conduit par Laurent Claes, qui se disait ouvertement luthérien, ouvrit ses rangs à tous les vagabonds qui affluaient dans la ville, envahit les couvents et fixa un jour pour le pillage des maisons des riches Les bourgeois en armes veillaient sur leurs biens. Le 14 février 1540, Charles-Quint fit une entrée solennelle dans Gand. Il parut d'abord uniquement préoccupé de s'y établir, mais il s'informait et préparait ses vengeances. Neuf échevins élus par l'émeute furent décapités, les chartes communales de Gand brûiées et remplacées par une concession Caroline, qui mettait l'élection du conseit de la ville à la discrétion du pouvoir souverain. Charles posa lui-même la première pierre d'une citadelle destinée à maintenir la cité sous la terreur. Par l'imposition d'une forte amende, il ruina sans remords la plus belle ville de ses États, sa ville natale, qu'il proclamait avec orgueil plus grande que Paris, car elle avait avant sa déchéance une encente de trois lieues de tour.

François I" attendit vainement la récompense du service signalé qu'il avait rendu à Charles , celui-ci ne tarda pas à interrompre toute négociation au sujet du Milanais en donnant l'investiture de ce duché à son fils Philippe (11 octobre 1840).

Le roi, décu, se vengea de ses échecs sur ses conseillers. Depuis la conclusion de la trève, l'amiral Chahot était sous le coup d'une enquête judiciaire, qui aboutit le 10 février 1541 à une condamnation pour concussions et exactions. Le chancelier Poyet ajouta aux considerants de l'arrêt : pour infidelités et déloyautés. La peine de Chabot fut courle : un mois après, il recevait le pardon du roi, mais il mourait usé par l'émotion et le chagrin (15 juin 1543). Son persécuteur acharne, le chancelier, « subit à son tour la dure loi qu'il avait portée » et fut jeté à la Bastille (1542). Montmorency enfin, principal auteur du rapprochement avec Charles-Quint, demeura quelque temps, privé d'influence, au Conseil, puis se retira dans ses terres. François I" ne devait plus l'en rappeler, même pour le mettre à la tête des troupes : « Je ne peux trouver qu'une faute chez vous, lui avait dit le roi : c'est que vous n'aimez pas ceux que j'aime. » La favorite. Mme d'Etampes, avait écarté les anciens servitours pour mettre à leur place le maréchal d'Annebaud, lieutenant général du Piémont, qui prit la charge d'amiral à la

mort de Chahot, et le cardinal de Tournon. Ces nouveaux conseillers avaient pour mission de recommencer la guerre contre l'Empereur.

Dernière guerre de François I": bataille de Cérisole.

— Privé de ses anciens alliés, François I" aurait longtemps attendu sa vengeance si les Turcs n'avaient porté les premiers coups à la puissance impériale. La mort de Zapolya renouvela les hostilités en Hongrie (1540). Charles-Quint résolut alors de faire diversion en renouvelant la crossade qui avait si heureusement abouti sous les murs de Tunis. Il échoua dans la malheureuse expédition d'Alger, où la tempête détruisit à la fois sa flotte et son armée (1541).

L'Italie et l'Espagne étaient consternées; les protestants d'Allemagne, éclairés par l'imminence du péril turc, se ralliaient autour de l'Empereur. Seule la France se réjouit et arma pour coopérer aux succès des Ottomans. Deux envoyés secrets de François I<sup>n</sup>, Rincon et Frégose, traversant le Milanais, furent assassinés par la garnison de Pavie (juillet 1541).

François I" réclama et se mit en devoir de conquérir le Luxembourg et le Roussillon (1542). Claude de Guise s'empara du Luxembourg, le perd.t et se dédommagea sur l'Artois, qu'il occupa Au sud le dauphin, qui avait cru surprendre Perpignan, fut prévenu par le duc d'Albe et obligé, après une guerre d'escarmouches continuelles, d'évacuer le Roussillon. Charles-Quint rassembla lentement une armée sur les bords du Rhin et accabla le seul prince protestant qui se fût prononcé pour François I" en Allemagne, le duc de Clèves, qui convoitait la Gueldre-Ensuite il prétendit marcher sur Paris par la vallée de l'Oise. La ville de Landrecies l'arrêta. François I" parvint à la ravitailler, et le mauvais temps força l'Empereur à lever le siège (1543).

Barberousse, apres avoir ravagé les côtes d'Italic, vint coopérer avec le duc d'Enghien au siège de Nice, dernière place qui tint oncore pour le duc de Savoie. Les Français acceptèrent la responsabilité de tous les ravages commis par les Turcs, les firent hiverner à Toulon, et ces mécréants repartirent, au printemps de 1544, avec un chargement de quatorze mille esclaves.

L'indignation de l'Europe contre l'alliance du Croissant et des Lis aggrava les périls de la France. Les princes protestants, à la diète de Spire, promirent leur assistance à l'Empereur. Henri VIII avait conclu une alliance avec lui, car le roi d'Écosse, Jacques V, avait repris les armes en notre faveur. Trahi par ses nobles à la bataille de Solway Moss (1542), Jacques mourait laissant une fille que l'Angleterre et la France se disputaient.

Au moment où commençait l'investissement de nos frontières du nord par les Anglais et l'Empereur, une dernière victoire favorisait nos armes en Italia. Le duc d'Enghien, chargé de la défense du Piémont, était inquiété, pendant qu'il assiégeait la place de Carignan, par le marquis du Guest, gouverneur du Milanais. Il demanda au Conseil du roi la permission de combattre : l'amiral d'Annelsaud, dépositaire de la tactique de Montmorency, s'opposait au combat, faisant ressortir les dangers qui naltraient d'une défaite. Monlue, porte-parole du duc d'Enghien, se contenait à peine : le roi lui fit signe de parler Monluc s'écria qu'au lieu de dire : « Si nous perdons », --- il fallait dire : « Si nous gagnons ». Il promit que le sucrès infaillible en Italie déconcerterait les projets de Henri VIII et de Charles-Quiut aux Pays Bas. Monluc obtint l'autorisation de combattre et regagna l'armée d'Italie, accompagné d'une nombreuse noblesse qui abandonnait la cour non pour la guerre, mais pour une scule bataille. Le duc d'Enghien remporta la victoire à Cérisole grâce à la cavalerie de M. de Termes et aux Suisses (14 avril 1544). Le marquis du Guast, blessé, s'enfuit. Ce succès retentissant était comme un renouveau de Marignan, à la fin du règne. Mais il ne rendit pas à François I<sup>er</sup> le Milanais; il n'empêcha pas Henri VIII de mettre le siège devant Boulogne et Montreuil; il n'arrêta pas Charles-Quint sur la route de Paris. L'Empereur et le roi d'Angleterre s'étaient concertés pour marcher sur la capitale, où ils devaient se partager la France : le premier soul pénétra à travers notre pays. Après avoir réduit Saint-Dizier malgré sa belle défense, il surprit Épernay et Château-Thierry. Comme il ne pouvait faire subsister son armée, il signa avec François I<sup>er</sup> la paix de Crespy, dont le principal article était un

projet de cession du Milanais ou des Pays-Bas au duc d'Orléans, fils cadet de François I<sup>et</sup>, à la condition que ce prince épouserait une fille ou une nièce de l'Empereur (18 septembre 1544). Le duc d'Orléans mourut peu après sans que la France fût de nouveau menacée par Charles-Quint.

Henri VIII s'empara de Boulogne, quelques jours avant que François I'm fût libre d'y porter secours, mais la s'arrêtérent les succès des Anglais. Ils furent bientôt bloqués dans leur conquête, comme ils l'étaient dans le petit territoire de Calais. La France essaya d'atteindre ses ennemis chez eux. L'amiral d'Anneband conduisit une flotte jusqu'à l'île de Wight, qu'il ravagea Henri VIII se rejeta sur l'Écosse, qui était le véritable prix de la lutte. Les deux rois de France et d'Anglelerre s'obstinaient à se combattre. Leur réconciliation précéda de bien peu leur mort. Par le traité d'Ardres, Henri VIII promit de rendre Boulogne au bout de huit ans, moyennant 800 000 écus d'or (29 janvier 1546). François I<sup>et</sup>, vaincu par les émotions de la dernière lutte, mourut le 31 mars 1547. Peu d'hommes, dit Marino Cavalli, « auraient pu résister à tant de contretemps et d'obstacles inattendus ». Les périls et les ravages de l'invasion avaient assombri sa gaieté et brisé sa vigueur faite en partie d'insouciante legèreté

## IV. - Guerres de Henri II.

Avenement de Henri II: état de l'Italie. — Henri II était le deuxième fils de François I<sup>ez</sup>: il avait d'abord porté le titre de duc d'Orléans et était devenu dauphin par la mort de son frère ainé en 1537. Avec cet aine il avait été retenu quatre ans en Espagne comme otage du traité de Madrid La captivité avait peut-être développé son humeur sombre et taciturne. Son esprit lent et médiocre était moins sensible que celui de son père au charme des lettres et des arts, à la magnificence des représentations de la cour. Il resta toute sa vie attaché à la veuve du grand-sénechal de Normandie, Diane de Poitiers, qui

avait vingt ans de plus que lui, et qui le captivait moins par sa beauté sévère que par la supériorité de son esprit. Diane de Poitiers inspira souvent la politique du règne. Henri II, robuste et adroit aux exercices militaires, aimait la guerre; il la faisait impitoyable, en imitateur docile du capitaine qu'il estimait le plus : Montmorency. Il s'empressa de rappeler le connétable, qu'il appelait son compère, et il en fit en quelque sorte son premier ministre. Cependant la maison de Guise s'élevait : les fils de Claude de Guise, François et Charles, cardinal de Lorraine, cherchaient à entrer en partage de l'autorité souveraine; ils s'emparèrent à plusieurs reprises de l'esprit du roi en flattant son désir de « garder un pied en Italie ». C'est à leur influence qu'il faut imputer toutes les expéditions françaises qui, sous le règne de Henri II, pénétrèrent en Italie.

On do,t pourlant reconnaître que dans les guerres de ce regne les campagnes en Italie deviennent de plus en plus l'accessoire : le principal effort de la France se tourne vers la frontière du nord, où tant d'acquisitions utiles restaient à faire pour notre pays. Peut-être même l'ambition du roi et les intrigues des Guise n'auraient-elles pas réussi à ranimer les guerres d'Italie, de plus en plus languissantes, si les papes et les princes italiens n'étaient venus, par deux fois, solliciter Henri II de prendre en main la cause de leur indépendance.

Le pape Paul III, qui avait employé jusque-là toute son influence à pacifier la querelle entre la France et Charles-Quint, fut le premier à supplier Henri II de recommencer la guerre. Avant d'entrer dans les ordres Paul III avait eu un fils, Pier-Luigi Farnèse; après son élévation au souverain pontificat, il avait pourvu ce fils de la principauté de Parme et Plaisance, détachée des États de l'Église. Pier-Luigi Farnèse périt victime d'une conspiration, et sa principanté fut occupée par les Impériaux (septembre 1547). Paul III voulut immédiatement tirer vengeance de Charles-Quint, qu'il accusait de complicité dans le meurtre de son fils Au ressentiment personnel du pape s'ajouta un grave dissentiment religieux. L'Empereur prétendit ramener à Trente le concile genéral que Paul III avait transferé à Bologne, et sur le refus de la cour romaine, il rédigea l'Interim

d'Augsbourg, symbole de foi ambigu par lequel il espérait établir un accord apparent entre les catholiques et les protestants, mais qui révolta les filèles convaincus des deux religions. Henri II ne répondit aux appets du pape que par des négociations entamées auprès de toutes les petites puissances de l'Italie et par un voyage en Piémont avec un imposant cortège militaire.

La commune de Bordesux. — La cour fut rappelée d'Italia par la nouvelle d'une insurrection. François I\*\* avait augmenté la gabelle dans les provinces de Saintonge et de Guyenno. Co roi avait déjà éprouvé une résistance qui se renouvela, mais avec beaucoup plus d'achamement, peu après l'avènement de Henri II. Le petit peuple de Saintonge forma une commune et nomma un cotonet, dont les exploits consistèrent surtout à massacrer d'une façon inhumaine les malheureux employés des gabelles. La populace de Bordeaux proclama aussi la commune. L'assassinat du lieutenant royal de Guyenne, M de Monneins, donna le signal d'une véritable terreur exercée par les pauvres contre les riches (août 1548). Le parlement de Bordeaux réussit sependant à prendre l'autorité dans la ville et, lorsque le roi apprit la révolte, l'ordre était déjà rétabli par les magistrats. Cependant François de Guise et Anne de Montmorency n'en furent pas moins chargés par le roi de combattre et d'elouffer l'insurrection. A ces menaces les Bordelais ne répondirent que par la soumission. Le connétable accueillit leurs délégations par « les plus doulces et honnestes parolles ». qu'il lui fut possible. Mais il introduisit dans la ville dix conseillers du parlement d'Aix, qui se substituèrent au parlement de Bordeaux pour juger les mutins et qui en envoyèrent 150 à la mort. Au nombre des suppliciés se trouvait un jurat de la commune nommé Lestonnac, qui avait entretenu des relations avec les Anglais et accepté leur argent pour défendre la cause de l'insurrection.

Guerre contre l'Angleterre. — Cette circonstance éclaira pout-être Henri II sur le choix du premier ennemi qu'il devait combattre : il se tourna d'abord contre l'Angleterre Le duc de Somerset, régent pour le nouveau roi d'Angleterre Edouard VI.

envahissait l'Écosse, après avoir battu le défenseur de ce royaume, Jacques Hamilton, à la bataille de Pinkie (10 septembre 1547). La petite reine d'Écosse, Marie Stuart, alfait être enlevée par les Anglais qui prétendaient la marier à leur jeune roi. Les Français les prévinrent et d'Essé la ramena. Agée de huit ans à peine, elle fut immédiatement fiancée au dauphin (août 1548).

La prise de Boulogne par Henri VIII était le dernier et le plus sensible échec qu'eût éprouvé François I<sup>11</sup>. Montmorency tenait à l'effacer au plus tôt; il marcha résolument sur Boulogne, mais, trop fidòle à son système habituel de temporisation, après les premiers succès, il renvoya une partie de l'armée La victoire d'une flotte française près de l'île de Guernesey facilità heureusement la paix entre les deux royaumes. La France racheta Boulogne moyennant 400 000 écus, la moitié du prix que Henri VIII avait stipulé dans le traité d'Ardres. Une double ambassade du maréchal de Saint-André pour la France et du marquis de Northampton pour l'Angleterre cimenta l'amitié récente et, tant que vécut Édouard VI, très sincère, des deux pays. L'Écosse obtint ainsi quelques années de repos (1550).

Alliance avec les protestants d'Allemagne. — En Italie, la France acceptait la mission d'assurer la possession du duché de Parme et Plaisance à Octave Farnèse, neveu du pape Paul III. La belle armée que Brissac commandait avec habileté dans le Piemont et les galères royales, renforcées par les secours des Turcs, suffisaient à représenter la France dans la Péninsule.

Henri II était résolu à paraître sur un théâtre de guerre nouveau pour un roi de France, sur les bords de la Moselle et du Rhin, car il jugeait avec raison la puissance de l'Empereur plus vulnérable en Allemugne qu'en aucune autre contrée de sa domination. Les menées des princes protestants de la Ligue de Smalkalde, leurs révoltes incessantes depuis la mort de François I<sup>es</sup> l'éclairaient sur le véritable état de l'Empire. Depuis sa dernière guerre contre François I<sup>es</sup>, l'Empereur semblait se consacrer presque entièrement à la pacification de l'Allemagne. Peu s'en fallait alors qu'il n'eût réussi à y com-

primer toute agitation politique et religieuse. Grace à la défection de Maurice de Saxe, il venait d'écraser, à Mûl-berg, l'électeur de Saxe et l'armée protestante (24 avril 1547) Cette victoire sembla mettre l'Allemagne aux pieds de l'Empereur. A la diète d'Augsbourg, il essaya d'imposer à l'Allemagne une justice, une armée et même, dans l'Interim, une religion d'Empire (mai 1548).

Mais, des cette année même, quelques princes protestants d'Allemagne avaient entainé des négociations avec le monarque français. Deux princes de la maison de Hohenzollern, Jean et Albert de Brandebourg, servirent d'intermédiaires entre lui et les Allemands ambitieux ou mécontents. Les négociations tralnèrent jusqu'au moment où ceux-ci, qui avaient d'abord tenu rigueur à Maurice de Saxe, enfin convaincus qu'ils ne pouvaient rien sans lui, se décidèrent à accepter son concours. Un chef de lansquenets, Frédéric de Reiffenberg, vient en France demander à Henri II des subsides pour aider les princes à se défendre contre l'Empereur. Les clauses essentielles de l'alliance furent fixées à Lochau par un envoyé de Henri II, Jean de Fresne, évêque de Bayonne. Pour ménager les scrupules catholiques du roi, les princes promirent de n'attaquer personne pour cause de religion et de ne s'approprier aucun bien étranger (lises : d'Eglise) Les dernières stipulations furent arrêtées à Chambord (15 janvier 1552) et le traité définitif signé entre Maurice de Baxe et l'évêque de Bayonne, à Friedwald en Hesse (14 février). Le roi prenaît sur lui les frais de la guerre et s'engageait à fournir 60 000 thalers par mois. En échange, il a été trouvé équitable que le roi, le plus promptement possible, prenne possession des villes qui de tout temps ont appartenu à l'Empereur, bien que la langue allemande n'y soit point en usage, c'est-à-dire de Cambrai, de Toul, en Lorraine, de Metzet de Verdun; le cot les pourra conserver en qualité de vicaire de l'Empire. » Cet article du traité de Friedwald est comme la charte énonçant les droits naturels et imprescriptibles de la France sur toute la Lorraine française.

Le 12 février, dans un lit de justice tenu en grand apparat au Parlement, Montmorency prononçait contre l'Empereur un long réquisitoirs : c'était la déclaration de guerre de Henri II à Charles Quint.

Réunion des Trois-Évéchés. - Au printemps, Henri II passa la Meuse (avril 1552) et jeta garnison dans les villes de Verdun et de Toul. Les serviteurs des Guise avaient facilité l'occupation de ces deux places. Les Français rencontrèrent un peu de résistance aux approches de Metz : il y eut une escarmouche à Gorze. La haute bourgeoisie, les patriciens de Meta étaient favorables à l'Empereur; le petit peuple, par jalousie, prit le parti contraire. Une ruse de Montmorency acheva de mettre la ville à la discrétion du roi. Autorisé à entrer dans Meta à la tête de Jeux bandes, il disposa toute son infanterie en doux colonnes et la logea dans la cité. Henri II traversa la Lorraine sans souci de sa neutralité; il contraignit le duc, alors mineur, à lui prêter hommage. Il éprouva plus de résistance en Alsace. Strasbourg déjoua les ruses de Montmorency en ne conseniant à recevoir dans ses murs que quarante gentilshommes pour escorter le roi. Henri II prolongea sans résultat juaqu'à Wissembourg la première chevauchée qu'un roi de France eat conduite dans la vallée du Rhin Auretour de ce voyage d'Austrasie, comme on l'appelait à la cour, quelques villes conquises dans le Luxembourg accrurent le domaine des Trois-Évêchés (juillet 1552).

Pendant ce temps, Maurice de Saxe, en apparence uniquement occupé du service de l'Empereur, assiégeait, dans la ville rebelle de Magdebourg, les protestants les plus fougueux. Tout à coup il leva le masque, se réconcilia avec eux et jeta trois armées protestantes sur le Tyrol. L'Empereur s'enfuit d'Inspruck à travers les Alpes, pour chercher refuge dans les états de son frère Ferdinand. Celui-ci entreprit auprès des princes protestants une véritable médiation, qui aboutit au traité de Passau (août 1552). Les Allemands se réunirent alors autour de l'Empereur pour reprendre à la France les Trois-Évêchés. Du mois d'octobre 1552 au mois de janvier 1553, une armée de 60 000 hommes, commandée par Charles-Quint et le duc d'Albe, assiégea la ville de Mets. François de Guise, avec 10 000 hommes de garnison et une brillante noblesse,

prolongea sa resistance jusqu'à ce que les frimas eussent à moitié detruit l'armée impériale. Quand Charles-Quint leva le siège et ordonna la retraite dans la neige et la boue, les malades et les blessés de son camp furent soignés par les assiégés. Metz avait resserré son union avec la France par le concours dévoné que ses habitants avaient apporté à sa glorieuse défense L'habileté du premier gouverneur français Vieilleville acheva de dissiper les préventions ou les regrets des patriotes messins

Quelques mois après, l'Empereur rentrait en campagne, prenait et rasait les villes fortes de Thérouanne et de Hesdin Thérouanne ne s'est pas relevée (4553). Puis, pour mieux enserrer la France dans un cercle d'ennemis, il mariait son fils Philippe à la reine d'Angleterre, Marie Tudor (4554).

Trève de Vaucelles. — Les Français entreprirent, dans le cours des années 1553 et 4554, deux campagnes ayant Bruxelles pour objectif. Ils échouèrent, mais ravagerent cruel-lement la frontière des Pays-Bas Henri II ordonna la destruction du château que la gouvernante Marie de Hongrie avant fait bâtir sous le nom de Marimont et qui était une des plus belles œuvres de la Benaissance en Flandre. Un tel acte de vandalisme de la part d'un Valois etonna. Granvelle dit en l'annonçant . « Je crois que son père ne l'eût fait ». Au retour de cette campagne, le duc de Guise remporta un léger avantage sur l'Empereur à Renty en Artois. En Italie, Monluc, après une longue résistance, sortit de la ville de Sienne avec les honneurs de la guerre (1555); la Corse fut conquise en grande partie par les galères du baron de La Garde et par la flotte turque.

La guerre languissait, quelques plémpotentiaires s'aboucherent à Vaucelles près de Cambrai pour échanger les prisonniers qui, des deux côtés, étaient nombreux et considérables. Montmorency dirigeait ces conferences par l'intermédiaire de son neveu Coligny. Il parvint aisément à les transformer en une sorte de congrès pacifique. La trêve de Vaucelles fut signée le 5 fevrier 1556, laissant à la France la possession de toutes ses conquêtes depuis. Metz jusqu'à la Corse. Un tel accord, résultat d'une réconciliation sincère entre le roi et l'Empereur, pouvait devenir le fondement d'une paix durable et très avantageuse pour la France. Par malheur, les Guise poursuivaient une négociation différente en Italie auprès du pape Paul IV, récemment élu (mai 4885), et connu pour son hostilité contre les Espagnols. Le Saint-Siège devait une seconde fois entraîner Henri II en Italie pour y servir les intérêts du népotisme.

Abdication de Charles-Quint. - Physiquement et moralement, l'Empereur avait vieilli très vite. Alors qu'il pouvait se croire le maître du monde, au temps de sa glorieuse croisade à Tunis, il s'était entretenu avec l'impératrice Isabelle de Portugal de son pieux détachement des grandeurs et ils avaient pris en commun la résolution de consacrer leurs dernières années à la retraite pour le salut de leur âme. Quatre ans après (1539), la mort de son épouse bien-aimée confirma ces projets dans l'esprit de Charles-Quint en exaltant sa piété. Non content d'entendre plusieurs messes par jour, il s'enfermait des heures extières dans un appartement tendu de noir, éclairé par septflamboaux et priait à genoux, ou à terre les bras en croix. L'abdication de Charles ne devait cependant pas être une mesure detee uniquement par le sentiment religieux. Les déceptions et les échecs de sa politique, ses infirmités corporelles furent en grando partie cause de sa résolution. Depuis plusieurs années la goutte ne lui permettait plus de voyager qu'en litière. Lorsqu'il se remit en campagne contre les protestants d'Allemagne, cet effort excessif lui coûta une longue année de maladie. Son fils Philippe avait alors vingt et un ans; if l'appela auprès de lui dans les Fiandres en lui faisant traverser l'Italie et l'Allemagne. Le jeune prince consacra près d'une année à cevoyage (1848-1849), recueillant les triomphes et les acclamations qui s'adressaient surtout à son père, et obtenant pour lui-même peu de sympathie. Les Allemands furent rebutés par sa froideur et sa sévérité. Aussi lorsque Charles-Quint voulut établie une sorte de succession alternative dans sa famille afin d'assurer l'empire à son fils après la mort de son frère Ferdinand, celui-ci lui oppose une vivo résistance. En même temps l'invasion hardie de Maurice de Saxo dans le Tyrol, la défense heureuse de Metz par François de Guise, firent comprondre à l'Empereur que « la fortune n'aime que les jeunes gens ». Ces événements l'éclairerent aussi sur la fragilité de su domination universelle. Dès lors su résolution fut prise, mais il attendit l'heure où il pourrait, après avoir rétabli l'ordre en Allemagne et la paix en Europe, descendre du trône avec dignité.

Il accorda la tolerance religieuse aux princes allemands par la paix conclue dans la diète d'Augsbourg (26 septembre 1555) en même temps qu'il poursuivant la réconciliation avec la France Il voulut terminer son règne où il l'avait commencé. C'est au milieu des États des dix-sept provinces des Pays-Bas, à Bruxelles, que, le 25 octobre 1555, Charles-Quint annonça à ses sujets sa fatigue et son désir de « se desnuer de tout ». Il confia à son fils Philippe II les pays de la succession de Bourgogne, l'Espagne et ses dépendances en Italie. Ferdinand, roi des Romains, devint empereur d'Allemagne par une abdication semblable que lui portèrent les messagers de son frère (1556).

Charles-Quint gagna lentement l'Espagne, pendant qu'on élevait pour lui un pavillon dans l'enceinte du monastère de Yuste, où il voulait prendre définitivement son repos. Franchissant les défilés des montagnes qui menaient dans ce canton éloigné de l'Estremadure, il dit . « Je ne franchirai pas d'autre passage que celui de la mort ». Il vécut encore deux ans, continuant à mener l'existence d'un souverain. Il mourut le 21 septembre 1558.

Bataille de Saint-Quentin. — Des deux monarchies autrichiennes que séparait l'abdication de Charles-Quint, une seule
était prête à lutter contre la France. L'Espagne, mattresse des
Pays-Bas et d'une grande partie de l'Italie, introduisait aussi
dans la guerre l'Angleterre, momentanément attachée à sa politique par l'union de Marie Tudor et de Philippe II. Le roi de
France, aveuglé par les conseils de Paul IV, provoqua un
conflit ou il n'avait plus rien à gagner. Il avait déjà reçu avec
honneur le cardinal Carlo Caraffa, neveu de l'aul IV, et cet
envoyé pontifical avait osé insulter en France l'ambassadeur
de Charles-Quint. L'attitude du Saint Siège n'ayant pas changé
après l'avènement de Philippe II, celui-ci armait en Italie. Lo

meilleure armée de Henri II fut conflée au duc de Guise pour qu'il servit en Italie la cause du pape Henri II lui donnait en réalité la mission de conquérir le royaume de Naples La trêve de Vaucelles fut ainsi rompue par la France des le debut de 1557 Guise ne put s'approcher de Naples; le duc d'Albe le rejeta dans les États romains, où la réconciliation de Paul IV et des Espagnols vint bientôt le surprendre II regagnait la France lorsque celle-ci, en l'absence de sa meilleure armée, fut frappée d'une défaite irrémédiable.

Le roi d'Espagne avait investi Saint-Quentin, où Coligny s'était jeté avec une faible garnison. Le connétable de Montmorency voulut ravitailler la place. Il livra, le 10 août 1557, une bataille qu'il prolongea pour laisser au convoi trop éloigné le temps d'arriver. Il fut complètement battu, son armée dispersée, et lui même, gravement blessé, tomba aux mains de l'ennemi. Saint Quentin se rendit dix-sept jours apres; sa résistance avait été assez longue pour lasser l'ennemi et sauver Paris de l'invasion.

Reprise de Calais; traité de Cateau-Cambrésis. — Le duc de Guise, arrivé trop tard pour changer la fortune de la guerre, sut au moins relever la réputation militaire de la France. En huit jours, il s'empara de Calais (8 janvier 1558). et effaça la dernière trace des défaites subies pendant la guerre de Cont ans. Cet avantage ne pouvait nous obtenir une paix glorieuse; deux années de guerre avaient compromis les résultats de tout un règne. Henri II se résigna pourtant à traiter. De longues négociations commencèrent à Cercamp, près de Doullens. Les conférences, transférées à Cateau-Cambresis, aboutirent à la paix (3 avril 1559). Le règlement de la question de Calais fut facilité par la mort de Mar.e Tudor qui survint pendant les négociations Élisabeth, qui lui succédait, pouvait craindre que la cour de France, contestant sa légitimité, ne lui opposat Marie Stuart Pour éviter une compétition dangereuse, elle abandonna Calais moyennant 500 000 couronnes L'empereur d'Allemagne, Ferdinand I<sup>et</sup>, ne réclama pas les Trois-Evêchés. Les Espagnols au contraire ne firent aucune concession : ils rétablirent le duc de Savoie dans ses États, ne

laissant aux Français en Italie que quatre forteresses et le marquisat de Saluces, ils refusèrent tout dédommagement à notre allié le roi de Navarre. Henri II était pressé de jouir de la paix et de marier ses deux filles : la princesse Isabelle à Philippe II, veuf de la reine d'Angleterre, la princesse Marguerite au due de Savoie Pendant les fêtes données à l'occasion de ces mariages, il prit part à un tournoi et fut blessé mortellement par un éclat de la lance de Montgomery, capitaine de ses gardes. Le hois creva l'œil du roi et pénétra dans le cerveau, au bout de dix jours, Henri II expirait (10 juillet 1559).

Gonclusion. — Quarante ans de rivalité déclarés et de guerres entre la France et la maison d'Autriche avaient établi sur l'Europe, à défaut de l'empire universel ambitionné par Charles-Quint, la prépondérance de l'Espagne, consacrée par le traité de Cateau-Cambrésis.

Essentiellement mulitaire au debut, limitée pour ainsi dire au territoire de l'Italie, et presque circonscrite sur les champs do bataille entre les deux capitaines qui se disputaient la gloire de Marignan, entre François In et Bourbon, son connétable rebelle, la lutte devint plus diplomatique et plus européenne à mesure que la France sentit diminuer ses forces. Aux contingents que Charles-Quintappelait successivement de ses divers États, François I<sup>er</sup> opposa des alliances de plus en plus variées. et des ligues de plus en plus étendues. Après avoir laissé succomber, par une negligence coupable, la coalition des nations en 1526, François I" s'efforça, dans la seconde partie de son règne, de reconstituer contre Charles-Quint la coalition des souverains. Mais les intérêts princiers, egoïstes, capricieux et changeants, déconcertèrent fréquennment la diplomatio française, qui, variant elle-même au gré des influences et des intrigues de la cour de France, se montra trop disposée à abandonner la défense de la liberté de l'Europe pour capter la bienveillance de Charles-Quint et pour solliciter de lui des satisfactions incompletes ou décevantes. Le résultat de ces faiblesses et de ces incertitudes apparut dans les dernières années de la via de François I<sup>ee</sup> quand l'ennemi pénétra plus avant qu'il na l'avait jamais fait au cœur de notre pays. Toutefois des progrès

importants avaient été réalisés sous ce règne. La France avait prouvé son invincible résistance à toutes les tentatives de démembrement. La préoccupation de l'equilibre curopéen s'était imposée aux hommes politiques des différentes nations.

Une transformation plus profitable encore s'accomplit sous le règne de Henri II dans les visées des diplomates et dans les habitudes des hommes de guerre français. Par la réunion des Trois Évêchés et de Calais, la France commença à déborder sur les provinces qui la complétaient naturellement. Elle annonça sa volonté d'étendre les frontières de la patrie aussi loin que les frontières de la race. Elle retira pou à peu ses soldats de la Lombardie pour les porter sur le libia et vers les Flandres. Les grandes luttes européennes cessèrent ainsi d'être des guerres d'Italie, pour devenir des guerres d'Allemagne.

#### DESILIOONAPHIE

Documento. -- RECERLO PRANÇAIS. -- Archives currentes de Climber el Danjon (1º série, t. II à VIII) — Marguerite d'Angouléme, Lettres (1321-1559), édit. Genin, Paris, 1811, In-8, et Nouvelles lettres, édit Genin, Paris, 1812, in 8 (Société de l'Autoire de France). - A. Champollion, Poésses de François Fr. Louise de Sevoie. Leitres de Biane de Poitiers (lisez la duche-se do Châteaubriant, a Francois IV, Paris, 1857, in 5 François III, Lettre 4 se mere oprés Pame (1525), Merlet, Chartres, 1858, in 4 ... Champol-Hon-Pigane, Captivité du roi François Fr., Paris, 1867 (Collection des Docie-Ribiar, Lettres et memoiren d'État des rois, princes et ments médits. ambussadeurs sous les reynes de François Ia, Henri II, Paris, 1666, 2 vol-18 P. Lo Glay, Kegociations entre la France et la maison d'Autriche (1501-1530), Paris, 1845, 2 vol. in-4 (Collection des Documents inédits) -Desjardins, Négociations à planatiques de la France avec la Tescare, XIV XVIII siccles, Paris, 1859-1875, 5 vol. in-4 (ibidem) - J. Kaulek, Correspondance politique de MM, de Castillon et de Marillac, ambassoucurs de France en Angleterre (1537-1512), Paris, 1885, in 8. - Toulet, Relations politiques de la France et de l'Espagne avec l'hiorie au xvr siecle, Bordeaux et Paris, 1602, in 8.

RECUEILS ÉTRANGERS. — Correspondent des Kauers Karl V, édit. Lanz, Lelpzig, 1844-1846, 3 vol. In-8. — Staatspapiere zur Geschichte Kaiser Karls V, édit. Lanz, Stuttgart, 1845. — Actenstücke zur Geschichte Kaiser Karls V, édit. Lanz, Stuttgart, 1853 — Commentaires de Charles-Quint, publies par Morwyn de Lettenhove. Bruxelles, 1862 — Ch. Weim, Papiere d'État du tardinal Grantelle, Paris, 1841-1872 9 vol. in-8 (Collection des Rochments infedits). — Correspondance de Charles Quint et d'Adrien VI, éd t. Gachard, Bruxelles, 1859, in-8. — Gachard, Betraite et mort de Charles-Quint, Bruxelles, 1855, 3 vol. in-8. — Correspondance of Charles V and his ambassadors in England and France, relit. Bradford, Londres, 1856, in-8. — Bar-

genrath and D. Parmal de Beyangar. (\*\*en-tor of tetres drops has an lestate papers relating to the negociations between England and Spain, preserved in the archives at Sammon, vol. II. IV. Loudres, 1866-1880, m.4. - Beauton, Letters and papers foreign and domestic of the reign of Henry VIII. — Relations des ambasendeum venitiems, traduction Tammanno, Paris, 1836. 2 vol. on-5. Collection des Dominants incidits.

Trancous P<sup>2</sup> (†515-1512), edit. G. Guiffroy, Paris, 1868, m-6. — G. Paradia, Histoire denote temps (†513-1546). Lyon, 1558, in-8. — Armould to Foreon Paris + mild instance continuates usque and amount 4547, Paris, 1550, in-P. Bolonrius Pr. Benneauce, litelessa festiva at anno 4464 and annua 4580, Lyon, 1625, in-P. Journal d'un bourgeois de Paris (†54-1536), with Kalanna, Paris, 1556 and de France. Martin et Guillouma du Gottop, Memoires (†515-1527, coll. Michaud et Poujoulat, — Journal de Louisa de Gourse completes, êdit Kalanna, Paris, 1865-1862, 14 vol. in-6. Soc. Set. de Frances.

J. do Thou, Bennes et 1 at text. — de Martina de de commè tée de

A. do Thou, Denner 1 11 test — O. do Martine 1 or de count ble de America — Comment à Pieurangon à Tuvannes de François de fluite. Commentaires de Blaine de Mondos, de Fr. do Rabutin, etc.

Outrages ethericals. — Paul Jove, Historianum mi temporar Stof XIV 1970 to 1 to 1 Door Surveys Paris to 1 m P. — Sundoval, Hotoria de la vida y hechos dei Emperador Carios V, Volladolal, 1605 — J.-G. Suputwada, He rebus gentis Garoli Imperatoria libri XV, Madrid, 1785 — De reputara vida mentico paris Paris ete imperatoria Cario topum Cario completara vida mentico paris Paris ete imperatoria Cario topum Cario completara per sur per sur per sur per marine protection de mentico de vida de vida — Porteculuis, Service per sur personalis mentico de vida de v

Birres. — P. Mathiau, Mideire de France, de François F. & Louis XIII. - Ant. Varillac, Vies de François Part de Henri II (verstable roman satirique), Paris, 1683 — Onillard, Histoire de François Pa, voe de France, Paris, 1769, 6 vol. m-8. - Mignot. Rivetslé de François F\* et de Charles V. Paris. 2 vol. m-12. — Du mi me, Charles-Quant, son abilication, non sejour of sa mort ati monastere de Funte, Paris. 1855. — P. Paris (edit. G. Paris), Etuacs sur de regne de Trançois II., 2 vol., 1980, in-8 🐇 Pr. do Cenn. Anne, due de Montinovency, grand mattre et constinute de France, a la cour, aux armées et an conseil de François Fr, et Anne de Montmorency, council die et pair de France some les rose Menry H. Krancom H et Charles IX. 1 .... Poss. 1988. 4869. in 4 G. Durwy, Le cardinal Caraffa, et de Indut is apad Valcetlan, Paris, 1882, in 8 — Ch. Marchand Charles Pride Come symte de Brussic, Paris, 1989, m.s. et Le marechat François de Seconase de Vecille elle et ses memoires, Paris, 1853 - G. Jacquoton. La politique exteriores de Louise de Savoie Mélations diplomatiques de la France et de l'Angleteire pendant la captie déde François Iv. Paris, 1892, m.8 - Ch. Paillard Lineasion allemande en fa44 (public par S. Rerede), Pa≒s. 1884, in 8. Alph. de Ruble, Letreité de Caleun-Cambresa, Paris, 1989: m# - Ch. Mahlonbook, Netz et Thuardle. cour Charles Quart, Bruxeries, 1882, nell. - Narquis de Pimodan, La renmon de Foul a la Prance et les derres es évêques, comtes, souverains, Paris, 🕬 👚

J. Bollor, Malor et Remussance | t. A. Pares | 1888. | L. Bunko, France

sesche Geschichte XVI, XVII Jahrhundert, Stuttgart, 1852-61, 5 vol. in-8. Du meme. Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation, Berlin, 1839-Du même, L'Espagne sous Charles V, Philippe II et Philippe III, trad G.B. Hather, 1873, in 8. - Ebeling, Steben Bucher Franzasische Geschichte, Leipzig, 1859-1872, 2 vol. in-fo - Robertson, The history of the reign of the emperor Charles V. Londres, 1789, trad. Buchon, Paris, 1836, n-8 Cardinal Wolsey and die englische kutscritche Allianz. - Baumgarten, Karl der Filnfte, t. 1 et II, Stuttgart, 1885-1887, 2 vol. 19-8 - Gachard, Trois années de l'histoire de Charles V (1543-1546), Bruxelles, 1865 Jeanne la Polle et Charles V, dans le Bulletin de l'Académie de Belgique, 1870 1872 — Henne, Histoire du règne de Charles-Quint en Belgique. - Théod. Justa, Charles Quint et Marguerite d'Autriche, Bruxelles, 1858. — Du même, Hoefier, Karls V Wahl Vie de Marie de Honorie, Bruxelles, in-8, 1855. zum ramischen Kanig, Vienne, 1874. Buchholtz, Geschichte der Regierung Ferdinand des Ersten, 8 vol., Vienne, 1831-1838 - Maurenbrecher, Karl V und die Protestanten (1345-1555), Düsseldorf, 1865. - G. Volgt, Moretz von Joh. Trefftz, Kursuchsen und Frunkreich (1552-Sachsen, Leipzig, 1876. 1557) — J. Janssen, L'Allemagne et la Réforme, trac. E. Paris, t. I-III, Paris, Guy de Leva, Storia Documentata de Carlo V in relazione all' 1887-1893 Ilaka, Venise et Padoue, 1863 à 1881, 4 vol A. von Druffel, Kauser Karl V und die ramische Curie (1544-1546), Munich, 1877.

#### CHAPITRE IV

# LA FRANCE LES TRANSFORMATIONS POLITIQUES, ADMINISTRATIVES ET SOCIALES

De Charles VIII à la fin de Henri II (1492-1559)

## I. — Le pouvoir royal.

Monarchie absolue. — L'histoire politique de 1484 à 1559 exphque les transformations subies, en France, par le gouvernement et la société. La royauté est absolue au dedans; elle s'épanouit au dehors.

Au dedans, elle pouvait trouver des limites à sa puissance duis l'Eglise, le peuple ou les grands. Or l'Église gallicane est toujours restée attachée à ses rois, et un acte important, le Concordat de François I<sup>er</sup>, resserrera encore plus ce lien. Le peuple fait entendre sa voix dans les États généraux, où il est invité à donner son avis sur le gouvernement; mais cette grande assemblée nationale ne se convoque qu'en temps de crise, lors de la minorité des rois, surtout quand il faut de l'argent. La periode que l'on étudie ici se trouve comprise entre les États de 1484 et ceux de 1560. Dans les uns et les autres, on traite les questions relatives à la jeunesse du prince, mais sur-

tout on donne de l'or. L'ensemble des cahiers et quelques voix éloquentes revendiquent les droits de la nation : au discours de Philippe Pot de La Roche, de 1484, correspond celui de Michel de L'Hospital, de 1560, tous deux également remarquables par leur libéralisme Pour l'instant, ces requêtes demeurent sans effet. Afia d'obtenir l'objet de leurs désirs sans s'exposer à d'indiscrètes réclamations, les rois réunissent, à l'occasion, une assemblée restreinte, triée avec soin parmi les grands, les évêques, les baillis, les présidents de parlements et même les représentants des villes.

Telle fut, en général, la composition des Notables convoqués de Charles VIII à François II. Le peuple restait soumis à son roi au point que les Espagnols y trouvaient matière à quolibets.

La redoutable ennemie de la royauté, cétait autrefois la confedération des grands. Ce péril s'est dissipé. Depuis longtemps les premiers feudataires de l'époque capétienne ont disparu; la féodalité des princes du sang royal apanagés a été presque anéantie par Louis XI : Bourgogne est détruit, Anjou s'est éteint. Alençon reste accablé; Orleans est devenu roi de France. Sous Charles VIII et Louis XII, le duché de Bretagne a pris fin; et celui de Bourbonnais prend fin sous François I<sup>er</sup>. A l'époque de Henri II, il ne subsistera plus, pour representer les dynastes du Midi, que la maison de Bourbon-Albret, destinée à remplacer celle de Valois. Autrefois le plus puissant de ces princes était le duc de Bourgogne. Il a bien un héritier dans la personne de l'archiduc d'Autriche, mais hors de France. Si le roi s'attend à le rencontrer à l'étranger, chez lui, du moins, il est maître. La politique royale, qui était si souvent tenue de regarder en elle-même, n'a plus qu'à porter son attention au dehors. Au delà des frontières, elle se trouve en lutte avec des princes réclamant d'anciens fiefs en France ou détenant des biens sur lesquels elle émet des prétentions : la guerre féodale est devenue une guerre étrangère.

Substitué aux droits des maisons d'Anjou et d'Orléans, le roi revendique Naples et les Deux Siciles, Milan avec Gênes et Asti : telle est la cause première des guerres d'Italie, commencées sous Charles VIII et terminées sous Henri II. C'était en Italie aussi que les anciens rois francs ou teutons allaient prendre la couronne impériale, et il semble qu'en y mettant les pieds les conquérants français soient hantés de ce souvenir.

Monarchie absolue au dedans, rêve de monarchie universelle au dehors, tel est, à cette époque, l'état d'ame de la France. La monarchie universelle, ou, comme on disait alors, la « monarchie », tout court, pourquoi pas! On reproche trop souvent à l'adversaire d'y aspirer pour n'y pas songer soimême. Le roi de France n'est-il pas le successeur de Charlemagne, dont les peintures de la Sixtine reproduisent la figure sous les traits de François l'17 Souverain de la Lombardie d'une part, et de l'autre, dauphin de Viennois et comte de Provence, titres qu'il porte à côté de celui de roi de France, il délient ces annexes du Saint-Empire romain, les royaumes d'Italie et de Bourgogne, et, comme pour afficher ces prétentions, il traite en sujets les habitants de la Franche-Comté et du comtat d'Avignon. Ses droits s'etendent sur toutes les Gaules, notamment sur la Cisalpine, où, de Charles VIII à Henri II, il occupe soit la Lombardie, soit le Piémont. Du côté des Pyrénées, les rois se sont plutôt tenus sur la défensive : l'empire n'est pas là. Il est, en revanche, au nord-est, où François I<sup>ee</sup>, malgré de solennelles renonciations, prétend confisquer les Flandres. Son successeur porte là son effort, ravitaillant Théronanne, reprenant Boulogne et Calais, annexant Me.z. Co rêve de monarchie universelle avait cet heureux résultat de compléter le royaume et de protéger l'Europe contre la tutelle de l'Espagne. Mais le vrai « monarque » fut créé par le traité de Cateau-Cambrésis, et ce fut Philippe II.

Le titre impérial n'était pas moins recherché. En Italie, Charles VIII affecte la qualite d'un empereur d'Orient. François I<sup>12</sup> se porte candidat à l'empire d'Occident. Son insuccès n'est pas pour le decourager, pas plus que son fils. S'il n'est empereur en titre, Henri II se déclare du moins protecteur de l'Empire et même de l'Église. En traitant avec les Tures, le roi Tres Chretien se qualifie d'empereur et ses officiers proclament à la face de l'Europe qu'il est « empereur en son

royaume ». Dédaignant l'appellation d'Altesse, dont se contentaient d'ordinaire les rois, il usurpe le titre impérial de Majesté, ainsi que les attributs de la monarchie universelle, comme la couronne formée, dite impériale.

Le roi de France est empereur, et cette déclaration n'est pas sans conséquence. Au dehors, il est au moins l'égal des deux grands souverains d'ordre temporel et spirituel : « Un pape n'est pas pour donner loi à un roi de France. » Au dedans, c est un Cesar sans restriction feodale. Son pouvoir est illimité, à la romaine. Les études de droit romain, renouvelees au temps de la Renaissance, font oublier l'ancien droit du moven Age, tant en France qu'en Angleterre et en Espagne, où s'établit également l'absolutisme royal. Le centre de ces études est en Italie. Le roi les introduit en France avec Alciat, les encourage avec Cujas, les répand avec Dumoulin. Les juristes, feudistes, cérémonialistes et historiographes ne parlent que du pouvoir absolu du roi. Ils travaillent à la centralisation du droit au moyen de la publication des ordonnances et de la réforme des coutumes, dont la rédaction se poursuit d'une façon constante, de Charles VIII à Henri II, avec les facilités nouvelles apportées par l'imprimerie. Il ne saurait être question d'autorité bornée par l'Église, les grands, les États généraux, et il en sera ainsi jusqu'à ce que la Réforme remette à la mode les principes latents d'indépendance féodale et municipale et que l'épithèle de « tyran » soit appliquée au prince dont le droit romain renouvelé a fait un César.

Ce qui reste de grands dans le royaume n'ayant plus qu'un prestigo de representation honorifique, les États généraux ne se convoquant qu'à de rares occasions, l'Église étant liée au roi soit du gré, soit en dépit du pape, il n'existe qu'un pouvoir en France : le pouvoir monarchique. Le roi ne compte plus de vassaux; il n'a que des sujets. Ce n'est plus un suzerain; c'est un souverain, un souverain absolu, qui peut tout, qui prevoit tout, qui attire tout à lui, peuts et grands, du bas en haut de l'échelle sociale. Il n'y a plus de castes; il n'y a que les degrés d'une vaste pyramide au sommet de laquelle trône le roi, maître des corps et des àmes.

Le Conseil du roi. — Ce principe de l'absolutisme royal une fois posé, les organes de la monarchie restent seuls en cause dans le gouvernement de l'État. Quels sont-ils? Peut-être, dans leur fonct.onnement même, la royauté trouvera quelques restrictions à son pouvoir absolu. Un despote ne saurait se passer d'organes du pouvoir ni même de conseil : sur celui-ci il peut se reposer, et surtout refuser par lui.

Pour étudier les organes du pouvoir royal en France, il faut toujours remonter à cette ancienne Cour du roi, composée de vassaux, d'officiers de la couronne et de palatins, qui concentrait en ses mains tous les pouvoirs : politique, judiciaire et financier. A l'avènement des premiers Valois, ce partage est accompli et la Cour du roi est fractionnée en trois sections : le Parlement pour la justice, la Chambre des comptes pour les finances, le Conseil du roi pour le gouvernement. Parmi les fonctionnaires publics, qualifies en général de conseillers du roi, les premiers en rang sont les conseillers au Conseil du roi.

L'absolutisme aidant, le Conseil du roi, dit grand, etroit ou privé, n'a pas abandonné toutes ses prérogatives judiciaires et financières. A la fin des Valois, il reprod nt l'antique Cour du roi avec ses multiples attributions. Il gouverne, il administre, il juge. Il juge le contentieux administratif et les causes évoquees, et il juge à tel point qu'à la fin du xv' siècle il s'en détache une section permanente pour remplir spécialement cet office : c'est le nouveau Grand conseil de justice, qui dats peut-être de Louis XI, mais qui est définitivement organisé par les soins du chancelier Rochefort, sous les règnes de Charles VIII et de Louis XII (1497 et 1498). Dès lors il se distingue nettement du Conseil du roi proprement dit, qui lui laisse le qualiticatif de grand pour ne garder que celui d'étroit et privé.

Ce Conseil erroit et privé du roi, on a beau le décharger de fonctions spéciales dans le dessein de borner son action à la politique, il s'ingère quand même dans les autres parties de l'administration. Ce n'est pas assez qu'il fasse rentrer dans ses attributions tout ce qui concerne le gouvernement, et d'abord les droits de la couronne, soit, à l'intérieur, la direction du

domaine royal et des fiefs, avec les Jons d'offices; au dehors, les rapports internationaux et les ambassades, les affaires commerciales, la conduite de la guerre, même l'indication des batailles à livrer; - puis, en matière religieuse, la collation des bénéfices, canonicats, prébendes, chapelles, aumôneries, places de religieux et d'hospitaliers, et l'assermentation des évêques ; en fait détat civil, la concession des lettres de naturalité, de légitimité et de noblesse; — enfin l'élaboration et la promutgation des lois, édits, déclarations et ordonnances, c'est-à-dire le pouvoir législatif uni au pouvoir exécutif. Co n'est pas assez qu'en matière financière, il vaque à la distribution des impôts et à la revision des revenus et des dépenses, qu'il crée des offices et délivre, par manière de paiement, des mandements on acquits aux gens des comptes et aux trésoriers : - le Conseil affecte encore la connaissance de bien des causes judiciaires. Voyez plutôt comme le roi tient conseil. Le programme de la séance comporte quatre parties. Au lever même du roi, le cercle le plus intime des conseillers traite en sa présence les affaires d'État, les questions de hauts politique et de gouvernement, les objets relatifs aux relations extérieures, à la paix ou à la guerro. Ensuite on discute les points de finances. La troisième partie de la séance, remise souvent à la présidence du chancelier, a trait à la réception et à l'expédition des dépèches, concernant surtout l'administration propre du revaume, et la quatrième, enfia, aux causes judiciares, soit les parties.

Que le Conseil du roi se réserve la direction générale des affaires politiques et administratives, cela se conçoit : c'est son but même. Qu'il décide en fixances sans s'inquiéter des États généraux, passe encore. Mais voici où est l'usurpation : il rend la justice, et cela après l'organisation du nouveau Grand conseil de justice. C'est qu'il est des procès que le roi retient à lui. Son Conseil étroit et privé persiste à connaître de certains recours en cassation; les lettres de committemus lui attribuent divers justiciables et les membres du Conseil n'entendent êtro jugés qu'en son sein. Ainsi ce corps fait comparaître les partics devant lui et il les soustrait soit au Parlement, soit au Grand conseil, tant dans les affaires publiques que dans les

affaires privées. Le chancelier Poyet augmente le nombre des causes de particuliers introduites au Conseil privé, où un procureur du roi exerce en permanence, et cette activité judiciaire ne se trouve un peu restreinte que sous son successeur Olivier.

Sections du Conseil. - Voilà donc un conseil qui répartit son temps et sa tâche d'une façon régulière en quatre points ou moments : d'abord les affaires d'État ou politique; puis les finances; ensuite les dépêches ou administration; enfin les parties ou causes judiciaires. Le Conseil du roi tend à se fractionner en sections, pour se consacrer à ces quatre objets divers. Ces sections peuvent sièger à des jours différents et comprendre des conseillers spéciaux : r'est le germe de tout autant de conseils distincts. Du Tillet signale l'existence, au début du siècle, de trois sections dans le Conseil du roi : politique, financière et judiciaire. Les noms des conseillers, présents à la promulgation des ordonnances, montrent bien qu'ils étaient consultés suivant leur compétence. Quoique le nombre des conseillers ordinaires fut en moyenne de quinze, il s'éleva quelquefois, grace aux conseillers admis extraordinairement par Charles VIII et Louis XII, au chiffre de trente six à quarante.

Les princes, nobles et prélats collaborent aux ordonnances relatives à la politique générale, aux relations extérieures et commerciales, aux affaires ecclésiastiques; los princes et capitaines interviennent dans les questions militaires; les princes et magistrals en matière de justice; les princes, prélais et trésoriers, quand il s'agit de finances. Il se forme des commissions spéciales de quatre, six, dix conseillers pour les causes bénéficiales ou les rapports internationaux. Certain jour est consacré aux requêtes, tel autre aux finances. C'est pourtant à François I'', qui n'eut pendant quelque temps qu'un conseil peu nombreux et indivis, qu'il faut faire remonter la répartition bien nette du corps. En 1512, et même avant, on cite deux Conseils. Des lettres patentes de 1543 créent un Conseil des huit, pour les matieres d'État et de finances, et un Conseil des dic-hest, compris les huit premiers, pour les requêtes. A son avènement, Henri II confirme le Conseil de la chambre, tenu le matin pour les affaires d'État et de finances, au nombre de quatorze membres, et le Conseil de l'après-midi pour les parties, requêtes et dépêches, comprenant vingt-quatre conseillers, parmi lesquels les quatorze premiers. La voie est ouverte. Les derniers Valois vont tirer, des sections primitives, quatre conseils différents d'abord le Conseil, peu nombreux, des affaires, étroit ou secret, pour la haute politique; puis le Conseil des finances; ensuite le Conseil des dépêches pour l'administration proprement dite; enfin le Conseil des parties ou Conseil privé. De sorte que l'histoire de l'administration française se trace, en un clin d'œil, au moyen du tableau généalogique suivant :



Les attributions du Conseil ainsi définies, quels en sont les membres? Présidé par le roi, et en son absence par le prince le plus marquant, le Conscil sera tout à la fois un cabinet de ministres proprement exécutifs, et une conférence de conseillers, consultative et délibérative. Le double caractère implique la présence des officiers de la couronne, agents exécutifs, et de conseillers consultants. Renferme-t-il des membres de droit? Les princes du sang et les pairs de France ne sont-ils pas les conseillers nés de la monarchie, et les grands officiers de la couronne ne sont ils pas les membres nécessaires du Conseil? Le roi n'appelle à son Conseil que ceux qu'il juge bon d'appeler. Les pairs sont des conseillers-nes, mais ils ne siègent en cette qualité qu'au Parlement, et les princes ne figurent au Conseil que quand ils plaisent. Les grands officiers de la couronne, qui font suivre leur qualité de l'épithète de France et non du ros, pour marquer qu'ils sont irrévocables, peuvent quand même être exclus en temps de disgrâce : c'est cependant parmi eux que se recrutent les premiers ministres de fait.

Les grands officiers de la couronne. — Quels sont, vers 1500, ces anciens ministeriales, agents exécutifs du roi dans son domaine, devenus par suite des progrès de la royauté, les vrais ministres de la France? De même que le bouteiller, et bien avant lui, le sénérhal de France ou grand-sénéchal a disparu. Il ne reste plus que de grands sénéchaux honorifiques de provinces, comme celui de Normandie, ou des sénéchaux de « départements ». Le titre de grand-chambrier, sans signification politique, est accordé à un prince royal, Bourbon ou Orléans, jusqu'en l'année 1543, où il est definitivement aboli. Comme grands officiers actifs, on compte, su promier rang, le grandmatre de l'hôtel, le coanétable et le chancelier, auxquels il convient d'ajouter l'amiral et d'autres dignitaires.

Ancien intendant du domaine royal, le grand-mattre de l'hôtet. ou de la maison du roi finit par tenir lieu de maire du palais et par affecter souvent le pouvoir d'une sorte de vice-roi ou de grand-vizir. Il ne s'acquitte de ses fonctions primitives qu'en observant l'usage de servir le souverain à table en de solennelles occurrences. Il a déjà le privilège de recruter les officiers de la maison du roi, de la reine, des onfants do France, de fixer les gages et états des chevaliers d'honneur, chambellans gentilshommes, dames et demoiselles, maîtres d'hôtel, échansons, panetiers, valets tranchants et valets de chambre, veneurs, écuyers d'écurie, palefreniers, puis des chapelains et aumôniers. secrétaires, présidents de conseil et gens des finances, chirurgiens, lecteurs et professeurs royaux et autres pensionnaires Il tient tout ce aionde dans sa main et dispose de la feaille des bénefices, avantage d'autant plus grand que les nobles ne s'enri. chissent plus qu'au service de la cour : de là sa grande influence : Bien plus, le domaine du roi est devenu le royaume, et le grand-maître est devenu le premier ministre de fait, dirigeant, avec son băton symbolique, les départements de la maison du roi, de l'intérieur, et. à l'occasion, des affaires étrangères. Son pouvoir setend d'autant plus qu'il a plus d'activité personnelle et qu'élant au service d'un prince hon enfant et paresseux, il assume tout le poids des affaires. Avec raison, il ne s'intitule plus grand mattre de l'hotel du roi, mais grand-maître de France.

Sans doute la dignité de connétable prime toutes les autres. Elle implique, en faveur de celui qui en est revêtu, avec la prérogative de porter l'epée de la France, la présidence du département de la guerre, le commandement suprême des hommes d'armes, puis des armées en l'absence du roi, et en présence de Sa Majesté, la conduite de l'avant-garde, poste d'honneur. Lo connétable administre le tresor militaire et exerce la police des hommes de guerre. Juge militaire suprême, il dispose d'un tribunal et d'un corps de premits des maréchaux, qui est l'origine de la maréchaussée, appelée aujourd'hui gendarmerie. C'est, de droit, le heutenant général du roi en France et hors France. Mais en réalité, le connétable a des collègues et des remplaçants dans la personne des maréchaux et de l'amiral de France, ses prétendus subordonnés, et dans celle d'autres capitaines préférés par le roi. Et surtout, les affaires politiques, pas plus que l'administration générale du royaume, ne sont de son ressort, comme c'est le cas pour le grandmattre. De même que l'office de chambrier, celui de connétable est accordé à un haut personnage, à un prince tel que Bourbon : c'est un décor. Un connetable ne régit la monarchie que s'il a un autre titre pour cela, précisément celui de grand-maître : par exemple. Montmorency no sera plus premier ministre à partir du jour où, ne gardant que les fonctions de connétable, il devra se démettre de celles de grand-maître.

Si le connétable est le chef honoraire de l'armée et de la noblesse, le chancetter est réellement à la tête du pouvoir evu Gardien du aceau de la monarchie, il dirige non scalement les bureaux et les secrétaires du roi, mais encore le département de la justice et même souvent celui des finances. Dans le gouvernement, il représente la bourgeoisie, et quelquefois aussi le clergé. Duprat cumule en France, comme Wolsey en Angleterre, les fonctions de chanceher, de cardinal et même de légat a latere. Son titre lui demeure à vie, même pendant la disgrâce, où un garde des sceaux le supplée.

A ces officiers, grand-mattre, chancelier, connétable, qui ont part aux affaires, s'adjoignent des fonctionnaires moins Importants, figurant au Conseil en raison de leur dignité même, par

10

cremple l'amiral. Chef de la flotte, de même que le connétable l'est de l'armée, preposé comme lui à l'armement, à l'équipement, à la justice de son département, à la police des côtes, il n'exerce pas de commandement effectif sur mer comme celui ci sur terre. C'est un préfet maritime, un ministre de la marine; pas plus que ses vice-amiraux, il ne conduit les escadres. Et encore sa juridiction ne s'exerce pas au dela des côtes qui vont de Calais au Mont-Saint-Michel, parce que les gouverneurs de Bretagne et de Guyenne, pour le Posant, et de Provence, pour le Levant, sont les amiraux part culiers à ces régions.

Conseil. Il en est de même des maréchaux de France, dont le nombre monte de deux à trois, puis à quatre, par suite de l'union des grands duchés à la couronne. On peut voir aussi au Conseil le grand-mattre de l'artillerie, qui a succèdé au maître des arbaletriers et qui cumule ses fonctions avec celles de grand-écuyer; viennent ensuite le grand-chambellus et le grand-maitre des eaux et forêts.

En résumé, le roi choisit à son gré les membres de son Conseil. Il y appelle les princes et pairs qui lui plaisent; puis, en général, les grands officiers de la couronne, à moins qu'ils ne soient en disgrèce. A ces conseillers de premier ordre s'ajoutent quelques prélats, capitaines, baillis et simples magistrats tirés de la bourgeoisie. Tous ces conseillers sont nommés par commission spéciale, non à titre d'office perpétuel. Parmi eux figureront un jour les secrétaires d'État, c'est-à-dire les futurs ministres, les véritables successeurs des officiers de la couronne; pour le moment, ils ne sont que des officiers au service du roi et du Conseil.

Secrétaires des finances; secrétaires d'État; maitres des requêtes. — Parmi ses soixante notaires et secretures privilégiés, le roi en désigne quatre principaux qui, jusqu'à la fin du règne de Henri II, prennent la qualification de secretaires des finances, parce qu'ils sont seuls admis à signer les dépèches relatives à la gestion des fonds publics, Bientôt ils expédient toutes les affaires politiques et deviennent les agents executifs du roi et du Conseil, on du roi en son Conseil. 05.

ne la

B

L'un d'eux, Florimond Robertet, prit une telle part aux affaires de ses mattres qu'on le surnomma « le père des secrétaires d'État ». Ils ont chacun leur département propre, fixé, dès Henri II, d'après un ordre géographique. De l'un relève, à peu près, le nord-ouest de la France et de l'Europe; de l'autre, le nord-est; du troisième, le sud-ouest; du quatrième, le sud-est. Plus tard seulement, les quatre départements seront distribués d'après l'ordre des matières. A la paix de Cateau Cambrésis, ils adoptent le titre espagnol de secrétaires d'État, usité jusqu'alors dans certains cas seulement, et Monimorency étant le dernier des grands officiers ministres, les secrétaires des finances et d'État deviendront après lui les véritables ministres du roi.

D'autres officiers au service du Conseil ne feront pas la même fortune : ce sont les mattres des requêtes ordinaires de l'hôtel, chargés de rapporter auprès du souverain sur toutes les matières, mais plus spécialement sur les causes judiciaires. Leur nombre normal est de huit, quoiqu'il ait été porté à douze en 1523. Leur influence ne s'exerçant surtout qu'au conseil relatif aux parties, appelé plus tard Conseil privé, ils n'entreront pas au Conseil politique ou etroit. En revanche, ils sont membres de droit du Grand conseil de justice; ils tiennent le sceau en l'absence du chancelier et ils assistent à la promulgation des ordonnances royales.

Diplomatie permanente. — En dehors des conseilers proprement dits, le Conseil du roi invite certains personnages compétents à opiner en sa présence, leur accordant ainsi voix consultative, mais non délihérative : tels les secrétaires des finances et les mattres des requêtes. Il fera appel aux lumières d'un simple aide de camp, comme Blaise de Monluc, qui a raconté d'une façon si plaisante la séance où il demanda pour son chef l'autorisation de livrer la bataille de Cérisole. Il s'adressera volontiers à un ambassadeur. Jusqu'au xv\* siècle, on ne connaissait guère que des ambassades temporaires, chargées d'une mission spéciale, belliqueuse ou pacifique, d'un devoir d'apparat ou d'un service féodal. Mais, au temps de Machiavel, la diplomatie permanente, cette stratégie de la paix,

prend naissance, et les rois se mettent à entretenir des ambassadeurs résidant à poste fixe à l'étranger.

Les Vénitiens avaient inauguré l'usage d'accrediter auprès des princes des orateurs et secrétaires charges de se maintenir con tinnellement en contact avec eux, ils trouvaient dans ces légations permanentes d'excellentes agences de renseignements. Les autres États font comme Venise. La France a chez elle, en qualité de résidents ordinaves, outre l'ambassadeur de la Sergueurie, les ambassadeurs d'Espagne, d'Angleterre, des Pays-Bas, de Savoie, de Toscane, enfin le nonce du pape. Ils traitent de toutes matières avec le prince et jouisseut de grandes immunités personnelles Mais en cas de rupture, ce sont des otages qui courent le danger d'être emprisonnés, et ils ne sont échanges qu'avec mille précautions; en dépit du progrès du droit des gens, on en vit mettre à mort dans certaines cours d'Italie.

A une époque où le roi Très Chrétien renonce aux traditions du moyen age, pour s'allier parfois aux Turcs et aux hérétiques, plus il est porté à froisser le pape par sa politique, plus il soigne sa représentation diplomatique à Rome. Il y tient, à côté du cardinal protecteur de la couronne ou des affaires de France, un ambassadeur éminent, revêtu au moine du titre de comte et assisté d'un secrétaire de premier ordre, qui est le véritable chargé d'affaires. Chez les Suisses, la représentation est double, consistant en un ambassadeur officiel et en un officier général des finances, auquel il incombe de régler les points relatifs aux capitulations militaires. Le roi envoie enfin des ambassadeurs résidents en Espagne, en Angleterre, aux Pays-Bas, dans les petits États italiens, à Venise surtout, car ce dernier poste implique la direction des affaires du royaume en Orient, où des consuls français, depuis Charles VIII, surveillent les intérêts commerciaux.

En dehors de ces résidents, des ambassadeurs sont expédiés en tournée extraordinaire dans certaines cours du nord et de l'est, Danemark, Suède, Hongrie, Pologne, Autriche et Turquie. Ces différents États font de même et, quand un représentant du sultan arrive à Paris, l'autorité prend soin que « le -0.6-

11

ş

peuple ne lui sille point à la queue ». Que dire, s'il rencontrait le légat a latere, ce vice-pape venant de Rome, non plus pour servir de simple agent diplomatique comme le nonce, mais pour administrer les affaires spirituelles en France, de la même façon que le saint-père dans le domaine de l'Église?

A certains moments, les missions permanentes, remplies par les nouveaux ambassadeurs résidents, se trouvent doublees par les députations d'apparat précédemment connues. On continue à faire partir des ambassades solennelles et momentanées, qui se passent surtout en cérémonies. Ceux qui en font partie ont à complimenter en cas d'avènement ou de deuil public, à assister à un manage ou à la ratification d'un traité de paix. Au-dessous de ces diplomates de haut rang circulent les hérauts ou rois d'armes, porteurs de messages belliqueux, et les agents secrets, d'origine italienne en général, financiers ou autres, que Montmorency emploie fréquemment pour hâter les négociations. En temps de guerre enfin, les officiers et les ingénieurs acceptent, comme aujourd'hui, de s'acquitter du dangereux métier d'espions dans les places fortes.

Le choix du roi varie suivant qu'il nomme un résident ou un ambassadeur extraordinaire et temporaire. Dans le premier cas, il désignera un agent politique adroit et instruit, connais sant le latin, dégagé de toute prévention religieuse, qu'il sorte da Parlement, de la petite noblesse ou du clergé. On appréciera en lui la finesse d'un bon rapporteur, l'activité d'un fécond secrétaire, correspondant journellement avec le roi et le ministre. Pour une ambassade extraordinaire et temporaire qui oblige l'État, mais d'après des instructions précises, en prend un très haut personnage, véritable représentant du souveraut, qu'accompagnent des collègues de même rang, ou de second ordre, et qu'escorte une suite nombreuse de juristes, financiers, secrétaires, gentilshommes et domestiques. Le chef de l'ambassade est alors un prince, un cardinal, le principal ministre d'État lui-même.

Les procédés de la diplomatie sont constamment les mêmes. S'agit-il de rassurer un allié sur la portée d'une entrevue à laquelle il n'est pus admis, chacun affirme qu'elle a été proposee par la partie adverse et dans l'intérêt de la paix. Importel-il de réchauffer son zèle, on lui marque qu'on pourrait lui
préférer un autre prince avec lequel on est près de se mettre
d'accord. Dans les négociations d'un traité de paix, on cède plus
facilement sur les conquêtes réclles que sur les prétentions
traditionnelles et ces prétentions purement idéales sont si
encombrantes qu'un beau jour Montmorency s'ècrie . « Pour
faire les princes amis, faut faire papier nouf. » Afin d'impressionner l'adversaire à un moment donné, une ambassade fait
sortir ses équipages comme pour partir. Ces ambassades étant
nombreuses, chaque partie laisse un seul des siens parier en
son nom, et, sitôt qu'il a fini, les adversaires vont tenir conseil
en un coin, avant de charger lour orateur de répondre.

Ministres dirigeants. - Les négociations importantes seraient interminables si elles n'étaient confiées aux membres les plus influents du Conseil. Ce sont oux qui gouvernent l'État, tant quals sont en faveur; ils remplissent les fonctions de premiers ministres et spécialement de ministres des affaires étrangères, titre qui a existe pas encore. Chaque dépêche envoyee par le roi, au expédiée à Sa Majesté, est doublée d'une missive écrite par cux ou à eux adressée. Au Conseil, comme ils parlent les premiers, chacun selon sa compétence, le chancelier ouvrant la discussion en matière civile, le grand mattre et le connétable en matière politique et militaire, ils font prédominer leur avis, auquel, sons grande opposition, se rangent les autres conseillers. Parfois me ne on les accuse d'agir sans consulter le Conseil, ce qui est anormal, ni même le roi, ce qui est une trabison. Le rôle qu'Amie de Beaujen joue sous la régence est repris sous Charles VIII, par Guillaume Brigonnet et Étienne de Vesc; sous Louis XII, par le cardinal d'Amboise; dans les premières unnoes du règne de François I<sup>17</sup>, par Louise de Savoie, assistée du grand-mattre Boisy et du chancelier Duprat, de 1526 à 1551, par le grand maître Montmorency; à partir de 1841, par l'amiral. d Annehaud et le cardinal de Tournon ; durant la vie de Henri II, de nouveau par Montmorency, gené, cette fois, par le cardinal de Lorraine et le due de Guise, qui fimra par lui enlever l'office. de grand maître. Tels sont, en fait, sous la monarchie absolue.

les ministres dirigeants. On les tire encore du nombre des grands officiers de la couronne; mais, par suite d'une révolution domestique qui se passe à la fin du xvi siècle, ils ne tarderont pas à sortir de l'ordre des secrétaires des finances et d'État. En droit, le roi, en son Conseil, se réserve jusque dans les plus petits détails, la direction des affaires, et surtout des affaires politiques et étrangères. A l'intérieur, il laisse pourtant quelque latitude aux corps constitués, notamment à ceux qui dérivent de l'ancienne Cour du roi, comme le Parlement et la Chambre des comptes.

### II. - La justice et l'administration.

Le parlement de Paris. — Le parlement de Paris, le Parlement par excellence, autorité souveraine personnissant la justice du roi, a seul gardé l'ancien nom de cour. Le nombre des affaires qu'il est appelé à juger en premier et dernier ressort l'a, depuis longtemps, obligé à se fractionner. La grand' chambre reste essentiellement la chambre aux plaids, l'ancien parlement proprement dit. C'est toujours là que l'on plaide, que l'on prononce sur les procès prives, que l'on rend les arrêts en matière civile et crimmelle. Les affaires crimmelles ne comportant pas la peine de mort continuent à être remises a la chambre de la Tournelle, citée des le milieu du xv° siècle, tandis que, depuis le xive, les deux chambres des enquêtes jugent d'après les rapports transmis par écrit et sans plaidoirie, et que les Requêtes du palais délivrent des lettres de justice et connaissent en première instance des rauses civiles de ceux qui jouissent du droit de committemus. Il faut distinguer les Requêtes du palais de celles de l'hôtel et les conseillers des unes, qui sont du Parlement, des maîtres ordinaires des autres, qui suivent le roi.

Charles VIII et Louis XII ont respecté et rehaussé ces institutions. François I\*\* et Henri II les ont développées dans un intérêt financier et, il faut le dure aussi, afin de répondre aux besoins nouveaux de la monarchie. Le Parlement, avec ses présidents, ses conseillers, ses officiers, comptait près d'une centaine de membres. François I' en augmenta le nombre lorsqu'il créa comme une troisième chambre des enquêtes, à laquelle s'ajouta plus tard une chambre du domains. A Henri II vint l'idée de doubler le nombre des conseillers, en les faisant sièger à tour de rôle, six mois par an : telle fut l'origine des parlements semestres. Entre les deux semestres, une chambre continuait de sièger en permanence : celle des cacations, composée d'un président et de douze conseillers.

A la tôle du Parlement entier se tient le premier president, le principal magistrat de l'ordre judiciaire après le chancelier, qu'il est souvent appelé à remplacer . c'est, en quelque sorte, un vice-chancelier. Le parquet des gens du roi se compose des procureur et avocats généraux, dont les fonctions sont recherchees. Les grefflers du Parlement, chargés de tenir registre, sont des juristes distingués, parfois même des historiens de valeur et de futurs hommes d'Étal. De même que les pairs, ces membresnés du Parlement, les conseillers se divisont en clercs et en lais. Mais François Is eut une tendance à donner à des laïques les places des conseillers cleres, sous prétexte que ceux-ci, trouvant leurs gages insuffisants, profitaient de leur situation pour se faire nommer évêques. Il s'engageait pourtant à respecter l'ancienne organisation de la cour, mais, malgré de solennelles promesses, renouvelées surtout à la fin du règne, son fils et lui so lancèrent de plus en plus dans la voie de la multiplication des offices

Vénalité des charges. — Les conseillers du Parlement, confirmes, à chaque avènement nouveau, par Charles VIII, Louis XII, François I<sup>e</sup>, et encore par Henri II, étaient reconnus inamovibles des le regne de Louis XI. Suivant les dernières ordonnances du xy<sup>e</sup> siècle, la cour désignait encore, pour l'élection, trois candidats, entre lesquels le roi choisissait, après quoi l'élu subissait un examen. Mais, dans la seconde moitié du regne de Louis XII, on commença deja à vendre les offices et, à partir de François I<sup>ee</sup> et de Henri II, malgré les révocations de survivance d'offices et les menaces d'enquête contre ceux

qui avaient achete leurs charges, mulgré les serments solennels des rois et les protestations nationales, on ne connut plus que ce mode de recrutement, favorable au Trésor épuisé et très encouragé par le chancelier Duprat. Le bureau des parties casuelles fut organisé pour faciliter le trafic des fonctions de judicature et de finances. Les édits bursaux augmentent la quantité des magistrats, qui ne sont pas toujours des plus qualifiés, malgré le maintien de l'examen et l'institution des mercuriales, ou assemblées générales dans lesquelles les conseillers sont appelés a émettre leur avis sur tout ce qui les concerne.

La justice souffrira de cette mise aux encheres. L'important, pour être juge, sera d'être riche, et la science du droit ainsi que la morale elémentaire entreront moins en ligne de compte. On se plaindra longtemps de la vénalité des charges et surtout de la justice rendue lentement et à grands frais, parce que les juges, qui se sont endettés pour acquerir leurs emplois, entendent rentrer dans leurs déboursés en se faisant payer les épices. On assiste à une scandaleuse vente d'offices au profit des favorites, et les intendants et domestiques des grands deviennent des magistrats publics.

Cependant le roi garde un contrôle dans les nominations qu'il fait moyennant finance. Les pauvres ne seront pas juges, mais tous les riches ne le seront pas davantage. Les lieutenants de justice doivent être docteurs ou licenciés; les conscillers passent un examen; on s'enquiert des titres des candidats, et l'on voit le puissant Montmorency recommander, pour l'un des postes les plus élevés de la magistrature, un homme en disgrâce, Montholon, uniquement parce qu'il a du mérite et de la vertu. Les principales fonctions restent à la nomination désintéressée et souvent heureuse du roi et, d'autre part, la propriété absolue d'une charge, acquise à prix d'argent, donne de l'indépendance au titulaire.

En attendant que l'opposition du Parlement se fasse jour au début des troubles civils, notamment lors de la mercuriale de 1558, elle se manifeste à l'occasion de l'enterinement et de l'emegistrement des ordonnances royales. Les lois, pour être

promulguées, sont enregistrees au Parloment, et quoique cette formalité ne soit pas necessaire pour les rendre valables, le Parlement entre par là dans la politique et s'engage sur la voie des remontrances. Il lutte pour la conservation des anciennes ordonnances, avec lesquelles les nouvelles sont souvent en désaccord; il défend l'intégrité du domaine royal, menacé par les aliénations, et il réclame le maintien des pairies au chiffre primitif. Malgré la foi religieuse qui l'anime, il prend parti, au début du siècle, pour les « libertés gallicanes », et il résiste aux légats et aux auteurs du Concordat II sait tenir tête au roi et au Conseil.

Parlements provinciaux. — La jurimetion de parlement de Paris ne s'étend que sur l'ancien domaine du roi, sur les provinces de France, Orléanais, Touraine, Anjou, Picardie, Champagne, Berry, Poitou, Lyonnais. Cette cour souvernine envoie quelques-una de ses membres dans les villes les plusimportantes de ces régions pour tenir les grands jours et s'enquérir de quelle façon les autorités subalternes rendent la justice. En dehors des limites propres du ressort du parlement de Paris. siègent des parlements provinciaux, qui sont d'anciennes cours de justice féodale ou de nouvelles chambres royales, constituées en conséquence des annexions de la couronne. Le xy siècle avait déja vu créer, pour le Languedoc, le parlement de Toulouse; pour la Guyenne, celui de Bordeaux; les anciennes cours de justice des dauphins de Viennois et des dues de Bourgogne etaient devenues les parlements royaux de Grenoble et de Dijon Liéchiquier de Normandie, siégeant à Rouen, fut déclaréparlement en 1499. Il en fut de même pour le corps de justice. de Provence, devenu le parlement d'Aix en 4504, confirmé comme lel en 4535, et pour celui de Bretagne, définitivement érigé par Henri II en parlement royal, siegeant à Nantes et à Rennes, puis à Rennes seulement, après de nomi reuses tentalives d'érection datant du siecle précédent. Au temps des conquètes d'I alte, il y eut aussi des cours de justice en Lombardie. Prémont et Savoie. Les huit premiers parlements français existaient au temps de Heiri II, sous le regne duquel on cite en o tire le parlement de Dombes. Celui de Paris affecte de juger.

en dernier ressort les procès pendants dans les parlements provinciaux et il ose parfois casser les arrêts de ceux-ci.

Grand consell. - Le Parlement, détaché de la Cour du roi pour juger souverainement, n'admet pas que certains cas soient réservés à des autorités rivales. Il revendique ses droits de juridiction sur les parties qui s'en référent au Conseil étroit et privé, et le roi doit avoir la prudence de tirer du sein de la cour de Paris les commissions extraordinaires qu'il nomme pour informer dans certains proces. Quand, à la fin du xv' siècle, le Grand conseil de justice se trouve définitivement créé, le Parlement déclare la guerre à ce corps, que préside le chancelier, et qui se compose des maîtres des requêtes de l'hôtel, plus dix sept, puis vingt conseillers, sans compter les officiers et le parquet des gens du roi. Le Parlement resta vainqueur. Le Grand conseil, chargé d'abord de décider entre les tribunaux en competition, ne garda quelque importance qu'en ce qu'il lutéchut de trancher les différends relatifs au Concordat. Le Conseil royal des parties ou Conseil privé atteignit mieux le but premier de son institution.

Chambre des comptes. — L'exercice de la justice etant essentiellement le devoir de l'État, le Parlement prétend avoir la prééminence et même un droit de surveillance sur les autres organes de la monarchie, notamment sur la Chambre des comptes. Si la justice est le but du gouvernement, les finances sont un moyen. Sortie de l'ancienne Cour du roi, comme sa sœur ainée la cour du Parlement, la Chambre des comptes lutte pour aller de pair avec elle, c'est en vain. Son premier président (elle en a deux, puis trois, suivant le nombre de ses sections) n'est pas le premier president par excellence, ses conseillers cleres et lais, mattros des comptes, correcteurs, rapporteurs et auditeurs, quoique inamovibles et servis par des greffiers et huissiers avec un ministère public spécial, sont privés d'influence politique.

C'est assex pour cette chambre d'avoir à examiner les comples de tous les receveurs de deniers publics, de surveiller l'administration du domaine, de conserver les archives, d'enregistrer les ordonnances en matière de finances. Cette gestion se prête a trop d'abus pour qu'elle ne l'absorbe pas tout entière. Il n'existe pas encore de ministre des sinances. Dans certains cas, le chancelier en tient lieu. Puis c'est le trésorier de l'epargne, créé en 1523. Il n'y aura de surintendant des finances en titre que sous Charles IX, et Semblançay, auquel on donne à tort cette qualité, ne remplit ces fonctions que par commission spéciale. Les nombreux procès en concussion intentés à ceux qui se chargèrent de cette direction générale, chanceliers ou autres officiers, montrent comme cet emploi exposait aux tentations ceux qui le remplissaient

Les finances. « MM. des finances font mestier et coutume de mentir », écrit l'amiral Bonnivet. Si les grands pensaient de la sorte, que devait dire le peuple? C'était lui surtout qui payait, soit comme vassal du domaine royal, ecclésiastique et seigneurial, soit comme sujet du royaume. Sur lui pesait la taille, puis la crue pour payer l'infanterie, puis le taillon pour payer la cavalerie, puis la gabelle qui l'obligeait d'acheter une quantité fixe de sel au grenier royal, sans compter les autres aides, taxes, traites foraines, péages, impositions directes et indirectes. En 1485, comme le domaine rapportait deux millions, aides et gabelles comprises, les États avaient consenti à ce que le royaume fût imposé d'une taille d'un million et demide livres. Sous Charles VIII et Louis XII, la taille se maintint à deux milhons, et ce fut l'age d'er; sous François I°, elle monta à quatre millions, comme sous Louis XI, puis encore davantage, concurremment du reste avec l'accroissement des autres revenus du royaume. Les roturiers étaient seuls à la payer, les privilegiés n'accordant guère que des dons gratuits : par exemple, pour fournir à la rançon de François Ist, la noblesse abandonna le dixième de ses revenus et le clergé quatre. décimes. L'argent était livré on écus d'or, qui valaient doux livres ou quarante sols sons François I", deux livres et quart sous Henri II. Le poids de l'ecu était de 71 1/2 au marc, l'aloi de 22 carats 3/4, la valeur reelle de 10 à 11 francs, la valeur relative peut-être de 50 franca environ. Les opérations financières se compliquèrent encors à partir du jour où François I\* contracta des emprants publics de cent, deux cent, trois cent

mille livres, sous la forme de rentes payées à l'hôtel de ville avec l'argent du clergé. Henri II en sit de plus considérables encore. Le revenu était taxé au denier douze ou au denier quinze, soit huit et tiers ou six et deux tiers pour cent. Brochant sur le tout, la loterie fut établie en 1539.

Trésoriers de France; généraux des finances. — Bégulièrement le roi tirait ses richesses d'une double source : du revenu direct de son domaine d'abord, comme seigneur féodal; du rendement des impôts ou des aides ensuite, comme chef d'Etat. Le domaine, affermé dans les bailliages et sénéchaussées et souvent ahéné par des ventes à réméré, était placé sous le contrôle des trésoriers de France; les impôts. soit aides, tailles et gabelles, étaient accordés par les États dans les provinces privilegiées, ou levés ailleurs sous le contrôle des élus et grenetiers au premier degré, et, en matière sou veraine, des généroux des finances. Au nombre de six pendant quelque temps, les généraux forent réduits à quatre, comme les trésoriers de France, et comme eux préposés à la direction. de quatre grands départements régionaux. L'ordonnance de 1523, entre autres, règle la levée des revenus. Les trésoriers de France et généraux des finances établissent la cote de l'impôt, soit la répartition et le rendement, d'abord en projet avant la levée, puis d'une manière définitive après. Les receveurs particuliers du domaine portent les deniers perçus par eux au changeur du trésor, ceux des tailles, aides, gabelles, équivalents, fermes et autres extraordinaires, les remettent aux receveurs généraux. Les change ir du trésor et receveurs généraux versent les sommes entre les mains du trésorier de l'épargne contre des quittances, qui sont transmises à la Chambre des comptes. Cet argent, conservé dans les coffres d'une des tours du Louvre. le trésorier de l'épargne en dispose sur mandement du roi et du Conseil. En 1553, Henri II réunit les charges de trésorier de France et de général des finances. Ces charges confondues des nouveaux trésoriers généroux furent proportionnées au nombre des recettes générales ou généralités, entre lesquelles se divisait le reyaume, et ce nombre fut porté, dans la période qui s'étend de Charles VIII à Henri II, de huit à dix-sept-

Les trésoriers généraux avaient entrée, non seulement à la Chambre des comptes, mais specialement à celle du trésor et à celle des aides, chargées de les assister. La Chambre du trésor connaissait des affaires et revenus du domaine: la Chambre des aides jugeait les procès relatifs à l'administration des tailles, aides, gabelles, impositions foraines, équivalents, octrois, solde des 50 000 hommes, décumes et dons gratuits. La première était composée des trésoriers, plus quatre, ring, enfin huit conseillers, avec un président, la seconde, des généraux des finances, plus les genéraux maîtres de la justice. des aides, dénommés simplement conseillers des 1523, date à laquelle on leur donne un président. Outre les chambres de Paris, il y en avait dans les provinces. Sous Henri II, il existe six chambres des comptes : Paris, Dijon, Montpellier, Provence, Dauphiné, Bretagne, et quatre chambres des aides : Paris, Montpellier, Rouen, Périgueux. En ajoutant les trois cours souveraines des monnaies à Paris, Montpellier et Rouen, on embrassera l'ensemble de l'administration financière

Autorités provinciales; gouverneurs, baillis et sénéchaux. — Ces diverses autorités judiciaires et financières mises à part, quelles étaient les administrations provinciales proprement dites. Le royaume a beau se centraliser, les anciens grands fiefs à y rentrent pas sans conserver quelques vestiges de leur autonomie. Ils font consacrer leurs privilèges à plusieurs reprises pendant le même règne. Quelques-uns conservent ou acquièrent, on l'a vu, des cours de justice et de finances; il en est qui gardent leurs États provinciaux, composés, comme les Etats généraux, des trois ordres, — clergé, noblesse et tiers, - réunis une ou deux fois par an dans la capitale. Ces Pays d'Etats ont l'avantage de surveiller leur administration, de consentir l'impôt, de le répartir et d'échapper ainsi aux élus du roi. Tels sont le Languedoc, la Bourgogne. la Provence, le Dauphiné, la Bretagne Le Languedoc l'emporte sur les autres provinces du royaume par ses privilèges, solennellement confirmés dans une grande charte de François I'r, autant que par sa richesse, qui lui permet de supporter le dixième de l'impôt. Outre ses États, il possède un

i la

du

Ja

parlement à Toulouse, une chambre des comptes, une chambre des aides et une cour des monnaies à Montpellier; à côté d'un trésorier et receveur général, il a un general des finances dont le département s'étend jusqu'à Lyon et aux pays de Forez, Beaujolais, Provence et Dauphiné. Les importantes sénéchaussées de Beaucaire, Carcassonne et Toulouse sont ses principales unités administratives. Son port d'Aigues-Mortes étant ensablé, les galères de Languedoc ont leur point d'attache en Provence; mais, sans être amiral, son gouverneur et lieutenant général est un vice-roi, ayant son propre lieutenant, enrichi, comme lui, des cadeaux de la province. La monarchie de François I<sup>er</sup>, aussi unifiée que celle de Louis XIII, empêchera toute révolte de sa part, mais sous un Henri III la rebellion pourra aboutir.

Dans chacune de ses provinces frontières ou nouvellement annexées, le roi se fait représenter par un gouverneur et beutenant général. Dans les siècles suivants, on distinguera ces fonctions, la seconde étant subordonnée à la première. Au xvi siècle, elles sont communes au même officier, mais tout gouverneur n'est pas lieutenant général. De simples gouverneurs sont préposés à de petits pays, à des villes, à des châteaux Il n'y a que les grandes provinces, Ile-de France, Picardie, Normandie, Champagne, Bretagne, Guyenne, Lan guedoc, Provence, Dauphiné, Bourgogne, puis le Lyonnais et l'Orléanais, et, pendant la conquête, le Milanais, le Piémont et la Savoie, qui aient des gouverneurs-lieutenants généraux du roi, assistés eux-mêmes de lieutenants de gouvernement. Ceux-ci deviendront plus tard les lieutenants généraux proprement dits.

Les gouverneurs lieutenants généraux, chefs essentiellement militaires, ne résident guère dans leurs provinces, où ils se font suppléer par leurs propres lieutenants. Qui donc administre en France? Le devraient être ces chefs de départements, siégeant dans les anciennes cités, en quelque sorte des préfets unissant à l'origine les trois pouvoirs; j'entends les baillis et sénéchaux : baillis du domaine, créés par Philippe-Auguste, au nord, au centre et à l'est; sénéchaux (rappelant, par leur nom et leurs fonctions mêmes, les anciens premiers ministres

des comtes féodaux), à l'ouest et au midi. Au point de vue administratif, la France se divise, non pas en douze gouvernements, mais, à peu près, en cent builtiages et sénéchaussées, les uns grands comme une province, les autres peuts comme un arrondissement actuel. Les baillis et senéchaux conservent quelques restes de leur ancienne autorité : en finances, la gestion du domaine royal, comme juridiction, la présidence de Inbunaux de première classe, ressortissant au parlement, dans les affaires militaires, le commandement du ban et de l'arriere-ban. Mais, pas plus que les gouverneurs-lieutenants généraux, ils n'exercent leurs fonctions en personne. Ils se font suppléer eux aussi par des lieutenants, qui, versés dans la connaissance du droit, deviennent de véritables juges. A chaque siège de bailliage et de sénéchaussée étaient attachés primitivement un heutenant clerc et un heutenant lan; il est bientôt question d'un lieutenant général et d'un lieutenant particulier, puis d'un lieutenant de robe courte; en définitive, chaque siège comprendra un lieutenant genéral, un lieutenant civil et un lieutenant criminal : ces transformations s'opèrent au xvi siècle.

Ces fonctions, à l'origine administratives, deviennent essentiellement judiciaires, et encore cette juridiction an restreint. Il en est de même pour les fonctionnaires préposés aux subdivisions des baillages et sénéchaussées. Tols sont les prévots du domaine royal, dont le premier est celui de l'aris, plus considérable qu'un bailli; lels sont, en Normandie, les vicentes, et au midi les viguers, bailes, juges-mages, simples magistrats de justice et police, dont le tribunal de seconde classe est du ressort du bailliage ou sénéchaussée. Et encore ne conservent-ils que cette partie des compétences judiciaires que ne leur disputent ni les elss, ni les officiers de l'amirante, ni l'hôtel des monnaies, ni les maîtres des eaux et forêts, dont François I'', le roi chasseur, développe énormément l'importance.

Présidiaux. — La justice se rend mal parce qu'elle est compliquée, que les parlements sont éloignés et que les baillis ne résident guere dans leurs départements. Henri II se proposa de simplifier et de renforcer les tribunaux royaux par une mesure qui lai permit, du même coup, d'augmenter le nombre

TUR

AT JA

les

vegi

9 1

Бĺ

A,

11.5

[ ]"

ŗP.

1tt

ŀ

İ

Ì

des offices mis en vente Dans les villes n'ayant pas de parlement il créa des présidiaux. Le présidial se confondit souvent avec le tribunal de bailliage ou de sénéchaussée. Les lieute nants y cumulèrent d'ordinaire leur office avec celui de président dans les présidiaux, qui comprirent neuf, puis onze conseillers. Ce n'était pas le nom de présidial qui était nouveau, mais bien le fait de placer un collège de juges dans un même tribunal non souverain. La competence de ces présidiaux s'étendit jusqu'à juger sans appel les causes inférieures à 250 livres tournois et, en appel, celles des tribunaux subalternes. Leur organisation favorisa sensiblement la centralisation royale.

Justices féodales. — Au moyen de ces magistrats, la monarchie établit son contact avec la nation, et, grace aux tribunaux, elle rend au peuple ce qu'elle lui prend en impôts, parce qu'elle le soustrait aux justices seigneuriales et eci lesiastiques. Dejà les juges royaux s'immisçaient dans les fiefs, intervenant en cas d'appel ou de déni de justice, multipliant les cas royaux, distinguant les droits de haute, moyenne et basse justice, dont tous les propriétaires de fiefs ne jouissaient pas Les fiefs tombalent dans les mains d'anoblis et de hourgeois qui n'avaient pas à se prévaloir des immunités de la conquête, et les seigneurs négligeaient on vendaient ce qui leur restait de droits de justice. La justice fut considérée comme une prérogative exclusivement royale. Les aeigneurs purent s'inquiéter des usurpations du pouvoir, quand furent rendues, en particulier, les ordonnances de Louis XII et de François I<sup>ee</sup>. Complétant la grande ordonnance de 1598, l'édit de Crémicu de 1536 proclama la prééminence des builles, sénéchaux et juges présidiaux sur les prévôts, châtelams, juges inférieurs et féodaux. Les premiers jugeront les nobles en premiere instance, et, en appel, les autres causes jugées par les seconds. L'écit de Villers-Cotterets de 1539, si utile parce qu'il créa l'état civil en obligeant les curés à remettre aux baillis les registres de baptêmes et décès et qu'il substitua définitivement la langue française à la langue latine, déjà proscrite par Charles VIII dans la rédaction des arrêts et procédures, établit que les la ques ne sauraient être jugés par les tribunaux ecclésiastiques et que l'on ne pourrait appeler d'un magistrat la que à un clerc. Bien que les officialites eussent encore leur mot à dire en matière religieuse, elles perdirent dès lors les cinq sixièmes des affaires judiciaires qui leur étaient précédemment soumises, d'autant plus que Henri II admit leur compétence en matière d'hérésie dans le cas seulement où ce crime concernerait les clercs et n'aurait pas provoqué de troubles. Les ordonnances de 1498 et de 1539 marquent un réel progrès au profit de l'autorité centrale, qui s'attribue aussi d'une façon exclusive la police du royaume, exercée par sa maréchaussee.

La noblesse et le clergé poussèrent le cri d'alarme François le et Henri II durent rassurer les seigneurs en déclarant qu'on n'enlevait pas les droits de justice à ceux qui les possedaient récliement. Durant les guerres civiles, les fiefs de haute justice recouvreront certains privilèges, notamment en matière religiouse; mais les anciens tribunaux féodaux n'en tombent pas moins sous les coups que leur porte la multiplication des cas et des magistrats royaux concurremment avec la déconsidération de leurs propres agents. Les magistrats municipaux, auxquels le mouvement aristocratique de la Réforme pourra rendre encore quelque activité, voient leurs droits de justice aneantis de la même façon par ce pouvoir central, qui assujettit tout le royaume parce qu'il a la force.

## III. — L'organisation militaire.

#### Troupes soldées, permanentes; légions provinciales.

— Le roi dispose d'une armée bien a lui. L'armée feodale n'exisfait pour ainsi dire plus. Elle n'était représentée que par le ban et l'arriere ban sur lesquels les rois ne finsaient pas fond, bien que François l'et et l'enri 11 cherchassent à les réorganiser sur le ma lele des compagnies d'ordonnance : un tief rapportant plus de 500 livres de revenu annuel devait fournir un homme d'armes ; un fief de 300 livres, un archer. Le ban comprenait aussi des A l'appel du souverain, les bailles ou plutôt leurs heutenants, hommes de loi, menaient au camp royal une bande mal équipée et mal montée de gentilshommes vassaux ou arrière-vassaux. En 4500, ce renfort s'élevait encore à 10 000 hommes, un siècle après, à 3000 seulement. Les milites communales ne valaient pas mieux, malgré la création, dans les villes, de compagnies d'arquebusiers et d'archers. Si les milites féodales tombent, ce n'est pas encore le temps des milites nationales, c'est celui des troupes soldées.

Comme troupes soldées permanentes, on cite, vers 1500, la maison du roi et la gendarmerie. La première se compose d'abord des deux bandes de gentilshommes dits à bee de corbin ou à la grand'manche, fortes chacune de cent hommes, la seconde datant d'Anne de Bretagne. A côté des pensionnaires, marchent encore, sous la cornette du roi, les archers écossais, les Cent-Susses et enfin les trois bandes d'archers français, d'un effectif de cent homnes par bande. Quant à la gendarmerie, elle consiste dans les compagnies d'ordonnance des lances fourmes du roi. Chaque lance fournie contenait un homme d'armes et deux archers. A côté des archers, l'homme d'armes, gentilhomme riche et bien équipé, un maître enfin, avait avec lui ses page, valet et coutelier, avec des chevaux de main, de sorte que l'on a pu dire qu'une lance fourme, bien que ne mettant en ligne que trois compattants, était forte de sept à ligit hommes et d'autant de chevaux. Dans la compagnie, chacun portait la livrée du capitaine, autrement dit l'uniforme, sauf l'homme d'armes revêtu des lourdes armures de plates qui avaient remplacé le souple hanbert. L'archer, gentilhomme pauvre ou simple bourgeois, était légèrement arme.

La maison du roi et la gendarmerie sont les seules troupes permanentes du xvi siècle. Les francs-archers à pied, qu'il ne faut pas confondre avec les archers à cheval de la gendarmerie, avaient été institués, en même temps que les hommes d'armes, par Charles VII, qui les recrutait parmi les bourgeois et paysans de chaque bailliage. A la fin du xve sircle, leur institution tomba et ils ne servirent plus que comme mortes payes, avec les

invalides, dans les garmsons frontières. François I'r chercha à reconstituer une infanterie permanente, en créant, en 1534, sept legions provinciales, fortes de 6000 hommes chacune. Cet essai d'organisation de régiments territoriaux ne réussit pas tout de suite et ne fut utile au roi qu'en donnant naissance à un nouvel impôt militaire : la solde des 50 000 hommes, perçue sur les villes closes. Il fallut encore recourir au système des troupes de pied levées pour un temps déterminé.

C'est par commission que sont rassemblees, en cas de guerre, les troupes soldees non permanentes. Suivant ce système, le roi charge un capitaine de recruter soit une bande de gens de pied, soit une cornette de chevau-legers. De même que Venise cut ses stradiots allanais, la France eut ses chevau-legers ou carabins et, sons Henri II, ses arquebusiers à cheval, argoulets ou carebimers, qu'il ne faut confondre, ni les uns ni les autres, avec les archers des compagnies d'ordonnance. Quant aux gens de pied, levés aussi par commission, ils portent différents noms. entre autres telui d'aventuriers. Les plus renommes sont les Gascons. A la paix, on les licencie, mais les désordres qu'ils commettent obligent souvent le roi à lancer contre eux sa gendarmeno permanente. En 1523, il y cut de véritables chasses à l'homme, organisées contre ces aventuriers ou bandits. Ce mode de recrutement des bandes d'hommes de pied français présentant de tels inconvénients que le roi préfera de plus en plus appeler a son service des mercenaires etrangers, plus facilement renvoyés chez eux a la pax

Mercenaires étrangers. — A la maison du roi appartenaient deja les deux bandes permanentes étrangères des Écossais et des Cent-Saisses En cas de guerre, on fit venir du dehors, comme chevau-legers, des cavaliers albanais d'abord, et, à la fin du siècle des reitres (reiter) allemands. Ce fut surtout pour l'infanterie que l'on recourut au service mercenaire etranger. Le roi appela, d'Allemagne, des enseignes de lansquenets (landsknechten) et, d'Itacie, des bandes de gens de pied. Il fatsait encore plus fond sur les Suisses, dont la gloire militaire est hors pair depuis qu'ils ont en raison des maisons à Autriche et le Bourgogne. A mande reprise, vainqueurs des ennemis de la France, ils sont les alliés naturels de la monarchie. Depuis Louis XI, ils lui procurent la plus solide infanterie, à partir de François I<sup>et</sup>, leur vainqueur à Marignan, où ils ont par extraordinairo servi contre la France, les Cantons s'engagent à donner au royaume un contingent qui peut s'elever de 6 à 16 000 hommes.

Armement et tactique. — Comment ces troupes sontelles armées? En principe, la cavalerie porte la lance et l'infanterie la pique, la halleliarde restant l'arme des bas officiers de l'infanterie. L'arbalète et l'arc disparaissent de plus en plus pour faire place à l'arquebuse et au pustolet. Une fraction des hommes de pied porte l'arquebuse, et la proportion est plus ou moins forte suivant les pays , un quart environ pour les Français, un tiers pour les Suisses, les deux tiers pour les Italiens, le reste étant armé de la pique. Sous Heari II, on distingue les arquebuses à croc, les mousquets à roue, les haquebutes ou pistolets d'Allemagne. Ces pistolets sont remis aussi aux hommes d'armes portant la lance, aux archers et stradiots, armés primitivement de l'épieu ou du grand sabre. Que de troupes diverses d'armement, d'équipement, de nationalité! Au son des fifres, flûtes, tambourins et cymbales, sous leurs enseignes, bannières, fanions et guidons, étendards carrés ou simples banderoles, défilent les hommes d'armes bardés de fer, les rapides chevau-légers, les artilleurs au pourpoint serré et au chapeau sans ailes, les aventuriers français à l'uniforme bleu et rouge, parmi lesquels se distinguent les lanspessades, gentilshommes privés de leur monture, les corselets portant cuirasse, les piqueurs casqués, les arquebusiers converts de grands chapeaux à plumes. Les sombres lansquenets viennent ensuite, avec les Suisses au vêlement bouffant, blanc et rouge.

L'artillerie, l'arme italienne par excellence, est en progres en France. Sous Louis XI, on cite les couleurenes, serpentines, basilies, faucons, bombardes et mortiers, les mines et contre mines. Charles VIII étonne même la Péninsule par sa prodigieuse artillerie volante. L'armée de Louis XII traîne des canons montés sur chariots L'armée de 1537 en a cinquante. En 1521, 5000 boulets sont projetés en quatre jours contre

les murs de Mézieres : il en est de 80 livres. Devant Metz, en 4852, Charles-Quint tire en quarantes en quore 12 000 coups de canon. Le roi a des canonniers permanents en cas d'expédition, il lève des chargeurs, des servans, des chovaux et des chars. En 4853, Henri II crée vingt capitaines lu charroi d'artillerie, qui procureront 4000 chevaux de trait, 600 charrettes et 1000 charretters. Le génie se confont encore avec l'artillerie, quoiqu'il ait des ingénieurs d'élite comme Pedro Navarro Les pionniers et sapeurs sont dressés surtout par les Italicas, et les progres qu'ils réalisent modifient les règles de la fort tication, de telle manière que, à la fin du règne de Henri II, ses tours sont remplacées par les bastions et par les forteresses angulaires.

Comment ces troupes si diverses sont-elles organisées? L'unité tactique est la bande ou compagnie; pour l'infanterie, la bande de 300 hommes environ, appelée enseigne chez les Suisses et les lansquenets seulement; pour la cavalerie légère, la cornette de 100 hommes, pour la gendarmerie, la compagnie de 30 à 100 lances. Le regiment n'est d'abord qu'une unité administrative, introduite par les Suisses pour le service de la justice militaire. Un régiment a un précét; il n'a point de colonel. A la fin du xvi° siècle, il deviendra une unité tact que, formée de plusieurs enseignes, bandes ou compagnies.

La compagnie étant l'umté tactique, le capitaine doit être considére comme un officier superieur. An-dessous de lui commandent le lieutenant, l'enseigne et le guidon, préposés aux four-tières, sergents et caporaux. Les officiers généraux sont des capitunes constitués sur les troupes l'une même nation ou d'une même arme. A l'armée du roi figurent un capitaine general des hommes de pied français, un capitaine general des hommes de pied français, un capitaine general du ban. Les capitaines genéraux, se tenant en tête de la colonne, se met ent à prendre le nom de coloneis genéraux, et le plus grand d'entre eax, ichi de l'infanterie, devient un officier de la couronne. L'armée est sous les ordres du roi, du connétable ou d'un hentenant général, qui peut être un maréchal, un amiral on un simple capitaine d'nomines d'armés. A l'état-major, un

maître (ou mestre) de camp, appelé aussi marcchal de camp, est chargé de régler la marche de l'armée, de la ranger en bataille, de préparer les manœuvres. Le maître de camp commandera un jour le régiment, quand celui ci sera définitivement organisé. Pour le moment, les grandes divisions d'un corps d'armée sont, au-dessus des groupes d'une même arme ou d'une même nation, l'avant-garde ou aile droite, la bataille ou centre, l'arrière-garde ou alle gauche.

La tactique consiste à combattre par ordre compact. Ce sont les bataillons denses des Suisses qui ont gagné les dernières grandes batailles, et l'ordre serré de la phalange macédonienne et de la legion romaine est de règle au moment de la Renaissance : ce système est appliqué par Des Querdes. Toutefois on prelude au combat par des escarmouches de stradiots et des engagements d'enfants perdus ou d'éclaireurs fournis par les guels des écoutes et des ailes. Puis la grosso artillerie donne contre le front ennemi. Ensuite avancent en échiquier les lourds bataillons carrés, hérissés de piques, forteresse vivante, vomissant le feu aux quatre coins, où se trouvent placés les arquebusiers. Pour dégager un hataillon, enlever ane position, décider l'action ou mettre en déroute, on lance la cavalerie, soit les chevau-légers qui chargent en essaim, soit les hommes d'armes qui chargent par haic d'un seul rang. Un mouvement tournant est souvent employé pour arracher la victoire. Dans les grandes lignes, la tactique et la stratégie recourent aux mêmes procédes qu'aujourd'hui, avec cette différence que la valeur individuelle n'était pas annulée par la portee des armes à feu et par les masses mises en mouvement, les plus belles armées ne dépassant pas 50 000 hommes. Un Bayard peut briller encore. Courtois et chevaleresques, les chefs ennemis echangent des défis; ils s'envoient parfois des cadeaux. En revanche, ila s'accusent acuvent de mauvaise foi, de tentative d'empoisonnement; ils emprisonnent les ambassadeurs, ils pendent les soldate des garmeons qui leur résistent avec courage, ils pillent les populations conquises. Le grand défaut de la strategie de celle époque est tout à la fois de trainer les opérations en longueur et de manquer de suite et de persistance.

Marine. — Quant à la marine, si la France s'honore d'amiraux célebres, ceux-ci se distinguent plus sur terre que sur mer Néaumoins ils encouragent les voyages d'Ango, les expéditions de Cartier aux Terres-Neuves, de Villegagnon au Brésil, et jettent ainsi le germe d'une politique coloniale, dirigée contre l'Espagne et le Portugal. Les galères de guerre, appartenant d'ordinaire à des particuliers, montées en moyenne par 40 soldats et 150 forçats, se concentrent parfois en escadres sous les ordres de bons officiers français, plus souvent encore sous des capitaines etrangers. Après la défection des condottieri Doria et Strozzi, les escadres de François I° et de Henri II n'aspirent à quelque succès qu'en se joignant à la flotte turque.

# IV. - La société.

La noblesse féodale devient une noblesse de cour. — En laissant déchoir le ban et l'arrière-ban, ancien service féodal, et en enrégiment int dans les troupes permanentes la noblesse, le roi diminue l'autorité de cette caste. Le service soldé, le service de cour et l'anoblissement sont trois moyens employés pour la reduire. Sons les dernièrs Valois, la féodalité reçoit les coups qui l'aclèvent. Le monvement de la Réforme la rammera pour quelque temps, en favorisant l'aristocratic des vil es et des campagnes, que les protestants caercheront à opposer à la lyrannie royale et religieuse

Le seigneur féodal conserve e core quelques prérogatives, dont la première est l'exemption de l'impôt. Encore est il soumis à nombre de prescriptions et de contributions à ainsi l'aute aux quatre cas, notamment lorsque son roi tombe en captivité à Pavie. Les dues, comtes, barons, seigneurs châtelains, hauts justiciers, possesseurs de fiefs et arrière-fiefs, sont tenus de faire connaître la valeur de leurs terres afin de payer avec exactitude les droits d'aueu et de denombrement, de relief, de quant et requant, de vet et devet, de ban et d'arrière-ban Ils se ruinent à l'armée et a la cour et se trouvent souvent forcés de

vendre leurs biens. Les dimes, cens, tailles, qu'ils perçoivent chez eux ne suffisent plus à leur entretien, et les tribunaux royaux les découragent dans l'exercice de leurs droits de justice. Un seigneur n'oscrait faire tort a ses sujets, et l'évêque d'Auxerre est obligé de quitter le royaume pour avoir maltraité un de ses serfs.

Faire sortir les nobles de leurs domaines afin de les transformer en fonctionnaires civils et militaires, telle est la tâche de la royauté. Louis XI avant brutalement frappé la noblesse; François II l'assujettit avec grâce. De Charles VIII à François II, elle cherche de plus en plus sa fortune dans les camps, a la cour et jusque dans les postes honorifiques de l'administration. Les gentilshommes acceptent les fonctions de bailli et senéchal, et ce n'est pas pour profiter des avantages que leur en donnerait l'exercice, puisqu'ils les délaissent aux mains de simples heutenants. La personne royale attire les seigneurs, comme la lumière les papillons; ils acceptent des rangs et une hiérarchie de litres, qui jusqu'alors n'avait pas d'importance

Dans cette hiérarchie nobiliaire, les princes du sang tiennent la première place, tandis qu'autrefois ils passaient après les feudataires et les pairs de France, a'ils no l'étaient pas eux mêmes. Sous les règnes précédents, quelques-uns d'entre eux étaient tombés au point de payer la taille, comme ces seigneurs de Courtenay, que François I", dit-on, dut tirer de la situation de vilains. A partir de ce roi, cette humiliation n'est plus à craindre. Grace au progres de l'idée ravale sur l'idée feodale, les princes auront un rang, non pas à cause de leurs fiefs, mais en raison de leur parenté avec le souverain. Ils sont conseillers nés de la monarchie, héritiers possibles de la couronne, et, plus que leurs apanages, les churges qu'ils remphissent près du maître assurent leur entretien. Les princes du sang qui ont prétendu à la qualité de souverains féodaux ont été accablés par leur ainé. Quant aux feudataires étrangers à la famille royale, le roi entend en detruire la memoire. Les soi-disant heriders des antiques maisons d'Anjou ou de Bretagne ne sauraient succèder à leurs aïeux. Ils rentrent dans la categorie des símples gentilshommes. Laconcession d'apanages ou de pairies pourrait relever ceste ancienne féodalilé, mais le roi restreint la valeur de ces apanages et de ces pairies, de la succession desquelles les filles et les cadets sont exclus

Pairie et aristocratie titrée. — Les pairs de France rappelaient ces grands feudalaires qui avaient autrefois cédé la couronne à la maison capétienne. Maintenant c'est le roi qui érige des pairies. Des douze pairs primitifs, c'est peu ce qu'il en reste. Les pairs ecclésiastiques sont toujours les prélats-ducs de Reims, Laon et Langres, les prélats-comtes de Beauvais, Châlons et Noyon; mais cinq des six anciennes pairies laiques sont éteintes Bourgogne, Normandie, Guyenne, Toulouse et Champagne. Si la pairie de Flandre existe encore, possédée par un puissant monarque, Philippe le Beau ou Charles Quint, on peut la considérer comme hors de France, malgré les devoirs dont ces princes sont tenus envers la couronne Les noms des six pairies laïques primitives figurent seuls au sacre du roi, où ils sont portés occasionnellement par des seigneurs de moindre importance.

La monarchie institua de nouvelles pairies laïques, suns s'astremdre toujours au nombre de s x, exigé par le Parlement. Du reste, s'il y avait un plus grand nombre de pairies, on s'arrangeait à ce qu'il n'y cût que six pairs de France, plusieurs parres appartenant au même seigneur, ou servant d'apanage à une princesso. Les pairies créées les plus importantes ont disparu comme les pairies primitives. Les pairies nouvelles sont assises sur des États bien moins considerables que les anciens grands tiefs, et, pourvu qu'une ville on une terre rapporte 6000 livres de revenu, elle peut être érigée en pairie. Les rois distribuent le titre à qui ils veulent; d'abord aux princes de leur sang, puis aux princes étrangers, qui viennent faire fortune en France. Car les rois se plaisent a attirer à leur coar les grands du dehors. Profitant de la disgrace où sont tombés les dues de Bourbon et d'Alençon, les cadets de Lorraine, de Cleves, de Savoie s'élevent en même temps que les légitimés d'Orléans-Longueville, et les deux premiers deviennent pairs de France. Enfin Montmorency est le premier baronappele à cette dignité, les érections untérieures de François I\*c en faveur de personnages non princiers n'avant pas eu d'effet.

Et quels sont les privilèges des pairs? Ils marchent i nmediatement après les princes du sang, quand ils ne le sort pas cux-mêmes, et précèdent toute la noblesse. La patrie tend à devenir la suprême récompense offerte à l'aristocratic française. Elle cree des droits honorifiques, entre autres celuide participer au sacre du roi, c'est pourquoi les nouveaux pairs s'estiment de rang égal à celui des Électeurs de l'Empire. Ils siègent au Parlement et ne lui soumettent leurs proces que quand la cour est suffisamment garme de pairs. François I", voulant sévir contre Charles de Bourlon et Charles d'Autriche, dut convoquer expressement les pairs à cet effet. Chez eux, les pairs nomment des baillis, dont le tribanal ne releve que du Parlement; ils portent, à une exception pres, le titre ducal qui est le premier en France; mais cela ne suffit pas a reconstituer leur souverameté territoriale. A l'ancienne hiérarchie des feudataires et des barons, maîtres du sol, succède celle des princes, qui ne tirent leur consideration que de leur parente avec le roi, et celle des seigneurs, qui doivent la leur à des titres de cour.

La hiérarchie des titres s'est introduite. La noblesse feodale comptant et de hauts barons justiciers, dépendant immédiatement du roi, et de moindres seigneurs, chevaliers ou simples écuyers, dependant de ces barons. Quand ceux-ci possédaient des cités ornées d'un titre, a l'origine purement adminis ratif, ils le prenaient : ainsi celui de conte, le plus répandu. Au xvi siècle, le titre de marquis paraît en France, tandis que celui de vicante implique encore souvent une fonct on administrative, remplie même par des roturiers. Jadis les Coucy et les Rohan étaient celebres par leur pretention a ne pas porter de titres, mais le service de cour change cette manière de voir, parce qu'il faut fixer des rangs dans l'entourage royal.

Attachés à des fiefs de moins en moins considérables, les titres de noblesse se prodigueront de plus en plus. Toulefors, de Charles VIII à Henri II, la France ne compte pas plus de vingt dues, pairs compris, huit marquis, autant de princes, deux ou trois vidames, cent cinquante comptes et viconites nobles, sans compter les barons, bauneres, châtelains, sei

gneurs hauts justiciers, et puis, au-dessous, les simples propriétaires nobles de fiefs, arrière fiefs et autres gentilshommes. Au moment où l'ancien compagnonnage de la chevalerie disparaît, le roi dispose d'une autre faveur : c'est l'ordre de Saint-Michel, comprenant à l'origine trente-six chevaliers. Ce nombre monte à quarante et à plus encore par l'admission d'étrangers, car le collier de l'ordre est offert aux rois et seigneurs du dehors. Les chevaliers portant le cordon de coquilles sont les plus grands parmi les nobles, mais aussi les plus assujettis au roi Ainsi les seigneurs quittent les provinces qu'ils dirigeaient autrefois; ils n'y sont plus représentés que par leurs baillis particuliers, et, quand ils y sont fonctionnaires, par leurs lieutenants. La royauté les fascine et les désarme. La noblesse ne vit plus que pour le service du maître, et, de caste féodale, elle est devenue une aristocratie titrée.

Clergé gallican. — Comme la noblesse, le clergé sera asservi par la monarchie et un acte capital, le Concordat de 1816, répondra a ce dessein. Par la Pragmatique sanction de Charles VII, promulguée à la suite des conciles de Constance et de Bâle ', l'autorité des papes était subordonnée à celle des conciles. Sauf les droits de collation, possédés par les patrons d'église, évêques et abbés étaient élus par les chapitres et institués par les métropolitains. On ne demandait rien à Rome le pape ne percevait pas de droits d'annates, d'expectatives, grâces et indulgences. On ne demandait rien au roi, et le clergé jouissa t de ses vieilles liberles gallicanes, en même temps que de ses droits de justice et d'exemption d'impôts, hormis les decimes, qu'il accordait sous prétexte de croisade.

Malgré ces libertés, le clergé se montrait fidèle au roi, faisait corps avec la nation, se preoccupait avant tout des questions ecclésiastiques, et résidait dans les diocèses, bénéfices et paroisses. Cette indépendance finit par choquer. Le roi ne put souffrir de voir un corps libre à ses cô.és. De même qu'il creait des dues et des comtes, il prétendit nommer des évêques et des abbés et les faire entier, comme les nobles, dans les

<sup>1.</sup> Your ch-dessus, t. III. p. 200-325 et 331.

cadres des fonctionnaires de l'État. D'autre part, le pape n'avait pas de repos qu'il n'eût fait révoquer la Pragmatique, funeste à son autorité et à sa richesse, pursque la distribution des bénéfices était aussi pour lui une source de fortune. Les guerres d'Italie amenèrent les rois à complaire aux papes. Déjà-Louis XI avait abroge la Pragmatique, et cette abrogation, audire des gallicans, out pour premier résultat de faire sortir, en trois ans, du royaume une somme de trois millions, valeur du temps. Condescendant aux vœux des États généraux, Charles VIII remit la Pragmatique en honneur, et Louis XII fit de même, quoique avec intermittence. Il la confirma à plusiours reprises, surtout lors de la convocation du concile français de Pise, opposé à celui de Latran . La lutte contre Jules II l'y encourageait. Mais il fut loin de montrer un esprit de suite dans sa politique ecclésiastique. Quant à François I'', il n'éprouvait aucun scrupule à supprimer cet acte, et, comme le pape, il désirait mettre la main sur les quatorze archevéchés, les cent evêchés et les mille abbayes du royaume II partagea. avec le saint-père la distribution de ces bénéfices, et cela en dépit des résistances nationales, conclu à Bologne en 4516, le Concordat ne fut enregistre par le Parlement que deux ans plus tard et sur le très exprès commandement du roi.

Concordat de Bologne. — François 1" et Léon X étaient tombés d'accord, sans avoir consulté le principal intéressé, le clergé français. Selon la teneur du Concordat, le roi nomme au bénéfice; le pape institue, sans profiter de la clause qui l'autorise à rejeter l'élu du roi en cas de défaut canonique ou de nomination tardive. En revanche, le pape jouit des profits pécuniaires qu'il tire de la nomination des successeurs de bénéficiaires morts en cour de Rome, ainsi que l'une part dans les nominations concernant certains collateurs. Il perçoit aussi les revenus des bénéfices vacants, les annates, qui montent sous François I" à 300 000 écus, ainsi que les dispenses et autres émuluments. Déjà génée dans l'usage de ses droits de justice, l'Église fut privée de son indépendance en perdant son bulletin de vote.

t Voir c.-dessus, p. 71

Le Concordat établit en France un pouvoir étranger, hant le roi au pape comme le pape au roi. Ainsi se trouve expliqué, en partie, l'attachement du prince au saint père, pendant la lutte contre Charles-Quint et pendant les guerres de la Réforme En cas de dissentiment entre le pape et le roi, les bénéfices étaient menu és de vueance et le peuple privé de pasteurs. Sauf sous Henri II, où l'abus des perceptions romaines fut dénoncé dans les écrits du jurisconsulte du roi, Dumoulin, des difficultés ne furent pas soulevées. Ce qui advint souvent, ce fut la compétition entre un bénéficiaire élu d'après les canons des conciles et son rival nommé par le roi. L'affaire était alors portée au Grand conseil. Du reste, le choix du roi peut être bon, meilleur même que celui des chap tres. La cour, au xvi siecle, est le centre de la culture la plus haute. Les prélats du roi sont échures et d'opinion souvent libérale. Autant que leur ainé l'évêque Brigonnet de Meaux, les Marillac et les Monluc, qui étaient de création royale, montrérent da goût pour les idées nouvelles. Quant au cardinal de Chatillon, fait évêque par le roi, institué par le pape, il entrera franchement dans le campprotestant. Mais, si un souffle de sage independance ammait. autref as le corps de l'Église gallicane en son entier, les aspirations libérales ne se présenterent frequenment que chez quelques élas du Concordat, auxquels elles feront perdre toute mesure. La commation royale entraîne des abus; souvent les choix sont dus à la faveur. Les courtisans procurent à leurs purents, à leurs protégés, des bénéfices qui s'accumulent sur la même tête. Tandis que le cardinal Georges d'Amboise n'eut jamais qu'un évêché, les cardinaux de Lorraine font un cumulscandaleux d'archevéchés, d'évêchés et d'abhayes. La seconde génération de Guise possède six archevechés, douze évêchés et vingt abbaves, répartisentre frois prélats, dont deux cardinaux. Les bénétices s'heritent d'oncle à neveu; ils sont donnés enfinà des séculiers, à des artistes, même à des capitaines huguenots.

Le clergé au service du roi. — Quelle est in consequence du nouvel et de choses? Les prélats no regardent plus en has, ils regardent en haut. Pourvu qu'ils tirent les revenus de leurs bénétées, ils ne se mélent grâce de les administrer et les lais-

sent gérer par leurs vicaires. Peu leur chaut de leurs droits de justice, de l'indépendance de leurs assemblées à l'égard du roi, à l'égard du paps. Le bénéfice leur donne de quoi vivre, le service du roi leur procure les honneurs. Tout comme les barons arrachés à leurs châteaux, les prélats, enlevés à leurs palais, iront à la cour servir et adorer le maître, et pendant ce temps les intérêts religieux des ouailles seront négligés. Les États généraux et le saint-père lui-même s'inquietent de ces conséquences, et le concile de Trente, réuni lès l'année 1515, cherche à pourvoir à ce fâcheux état de choses.

Ce qui nuit à l'Église peut servir à l'État. Le roi tire de ce clergé domestique de merveilleux fonctionnaires. Versés dans l'étiele du latin et des langues étrangères, jourssant des bienfaits d'une éducation supérieure, ils se présentent bien, ils parlent bien, ils discutent bien. Ce sont des modèles de conseillers et de conseillers dévoués. Ils sont sans influence sur le petit people, qui reste confié aux moines mendiants et au bas clergé, dès lors séparé du haut clergé par un fossé que la Révolution scule parviendra à combler. Mais à quoi bon rechercher cette influence? Il n'y en a qu'une qui compte désormais : celle du roi. Les prélats contribuent à donner a la cour un air de dignité. que, sans eux, la vie militaire et la licence des mœurs auraient corrompu. Ils sont surtout utiles dans la diplomatie. Leur connaissance du monde, le genre d'universalité que donne aux idees et aux mobiles la fréquentation de la cour de Rome, leur esprit cultivé, voilà tout autant de misons pour faire de ces ecclésiastiques de parfaits diplonates. Au sommet du pouvoir apparaissent de plus en plus les cardinaux-ministres, qui resteront de tradition en France. Dans le royaume, on peut être à la fois ministre du roi et ministre du pape. Si l'Eglise conduit au gouvernement, le gouvernement conduit à l'Église et un ecclésiastique devient conseiller, commo un conseiller devient prélat C'est la confusion du temporel et du spirituel, pour le plus grand profit du rot; c'est le bénétice égalé au fiet et l'un et l'autre servant de récompense ou de décor au fonctionnaire.

Bourgeoiste municipale. — Une tendance naturelle porte l'homme à s'élever Satisfaite autrefois de ses franchises locales.

la hourgeoisie aspire maintenant a sortir des murs de sa petite ville, pour occuper une place plus marquante dans le royaume. L'intrusion des officiers du roi gêne l'indépendance des anciennes communes, administrées par des échevins et conseillers, que président des maires ou des consuls. Leurs droits de justice sont bornés, la levée des impôts se fait au profit du roi. Les habitants des grandes villes, bourgeois ou citoyens, ont encore un certain relief que leur donnent leurs richesses ou la beauté de leurs de neures; mais de nouveaux venus se substituent aux anciens habitants, comme à Lyon, où, en 1525, il n'y a plus de lyonnais que la douzième partie de la population. Avec plus de raison, les Parisiens s'enorgueillissent de l'éclat de leur capitale, dont ils surveillent la propreté et fournissent le guet, disposant de l'octroi sur le vin pour payer leurs depenses municipales.

Afin de réaliser leur nouvelle ambition, les bourgeois entrent dans l'Église et la magistrature, qui leur procurent des privatèges égaux à ceux de la noblesse. Après la noblesse conquérante et féodale, une nouvelle noblesse s'est formée, et, déjà an vir siècle, nombre de familles se sont fait anoblir en entrant dans les conseils des rois et des princes. Au xvir siècle, une fournée plus considérable d'anoblis se produit, grâce à l'influence de l'argent qui devient une puissance, grâce à la vénalité des charges, qui entre dans les usages.

Anoblis et noblesse de robe. — Les bourgeois riches acquièrent des terres nobles, au point que la moitié des fiefs tombera dans leurs mains à la fin du xvi siècle. Dès to règno de Louis XII, ils achètent en ou re les fonctions publiques et, comme ils les payent, ils les transmettent à leurs hériters. Ces charges anoldissent, ou invitent à s'anoblir. Les juges, les tresoriers, les médecius, se procurent, au prix courant de trois cents écus, des lettres de noblesse edictées en couseil du roi. Le fils d'un conseiller, qualifie de maitre, devient un proprietaire féodal, simple écuyer, ou même chevalier qualitié de messire. Il porte un nom de ferre, qui dissimule sa roture en depit des ordonnances. Vers la fin du xvi siècle, le marchand De Neufville achete à son fils un office de conseiller avec la

terre de Villeroy : telle est l'origine des ducs de Villeroy, secrétaires d'État, pairs et maréchaux de France La vénulité des charges augmente les moyens d'influence des classes movennes. La bourgeoisie parlementaire, devenue kéréditaire, ne montre que plus d'esprit de corps, et d'indépendance à l'égard du pouvoir. A l'assemblée de 1558, les parlementaires forment un quatrième État, intercalé entre la nollesse et le tiers, et la noblesse de robe est créée. Le roi favorise ce un ellement des classes. Si la magistrature est un commode échelon pour arriver aux degrés supérieurs de la société, le service militaire l'est quelquefois. L'ordonnance de 1534 décrete que les hons soldats, fils de vilains, servant dans l'infanterie, peuvent être anoblis. Les bourgeois entrent volontiers en qualité d'archers dans les compagnies d'ordonnance, ils aspirent au grade de capitaine de chevau-légers ou d'hommes de pied, à moins qu'ils ne préfèrent la carrière de la marine, comme ce Paulin, né paysan, qui cevint genéral des galères et baron de La Garde.

Sans aller jusqu'à pénétrer dans la noblesse, l'armée ou la magistrature, la hourgecisie s'elève par l'argent seul. Le commerce enrichit et donne du crédit '.

Ouvriers et paysans. Le bas peuple des villes souffre moins que celui des campagnes L'ouvrier entre dans les corps de métier comme apprenti, et, quand il a fait son chef-d'œuvre, il est nommé maître, soit par élection des maîtres, soit par nomination du roi ou de tel grand personnage auquel le roi accorde le privilège de créer des maîtres de métier. Les ouvriers ne sont pas toujours satisfaits de cette organisation. Ils font des grèves, comme les maçons de Chantilly, ou des émeutes, comme les artisans de Lyon. Le roi doit leur interdire de former des confréries ou associations, de se réunir dans des banquets, de se solidariser contre les patrons, enfin de faire des grèves et des syndicats. l'agitation sociale est de tous les temps. On pourvoit à la police des pauvres et l'on distribue des aumônes publiques tant par charité que par intérêt, afin d'éviter des troubles

<sup>1</sup> Voir ci-dessous, chap. v. Ristoine ofstaale IV.

Mais le peuple des compagnes reste livré à la merci des collecteurs d'impôts, des soldats pillards et des gentilshommes. chasseurs. Ce n'est pas faute pour le roi de s'intéresser au soulagement du pauvre peuple. Là où il existe des serfs, il prend leur défense (s'il reste peu de serfs aux xveet xvi siècles, l'Église en possède encore, surtout en Bourgogne). Malgré ces bons sentiments, il faut tirer de l'argent de partout, et de terribles révoltes éclatent quand le roi lève directement un impôt sur les marais salants de l'Ouest. L'agriculture se ressent de ces misères. Ce n'est pas sans s'appauvrir eux-mêmes que les seigneurs délaissent leurs terres; les levées de troupes enlèvent des brasà l'agriculture dans un pays qui compte à peine trois millions. de feux : à chaque retour d'expédition militaire, les aventuriers vagabondent au lieu de reprendre la charrue. Enfin, de même que les bourgeois regardent à la cour, les paysans regardent à la ville. Palissy le deplore, disant d'eux : « Soudain qu'ils ont un peu de bien, qu'ils auront gagné avec grand labeur en leur jeunesse, ils auront après honte de faire leurs onfants en leur état de labourage, et ce que le pauvre homme aura gagné à grand'peine et labeur, il en dépensera une grande partie à faire son fils monsieur, lequel monsieur aura enfin honte de se trouver en la compagnie de son père et sera déplaisant qu'on dise qu'il est fils d'un laboureur »

Popularité de la science : le collège de France. Ce n'est pas que ces ambitieux obéissent uniquement à des instincts blàmables. Les métiers sont souvent abandonnés sous l'impulsion du mouvement intellectuel de la Renaissance. Les fils de la terre sont pris d' la passion de la science. Le goût de la medocine se developpe, on se dispute les médecins, et ils complent, pour une part importante, dans l'héritage d'un prince. Paré va relever la chirurgie, abandonnée jusqu'alors à des barbiers ou à des gentilshommes et prêtres rebouteurs. Dans les universités épuisées par la sobastique, de nouvelles chaires et de nouveaux collèges se fondent pour donner une nourriture à tous ces affa nés de savoir, qui quittent leurs villages, comme Sébastien Castellion, afin d'étudier dans les villes. La faculté de médecine de Montpellier maintient sa répu-

tation; les facultés des arts et de droit recoivent un nouvel éclat, grâce aux humanistes et aux juristes qui répandent la connaissance du droit romain, comme Alciat et Cujas à Bourges. Les vieilles universités sont en général rebelles a ce mouvement généreux; les facultés de théologie, Sorbonne en tête, réagissent contre la nouvelle discipline en attendant de poursuivre les nouvelles doctrines. Pour former une école de hautes études indépendantes, François I' fonde, à l'instigation de Lascaris et de Budé, le collège de France on collège des trois langues, le collège de ses lecteurs royaux, qui innovent et découvrent. Il avait pensé à lui donner pour chef Érasme de Rotterdam. La situation des professeurs laïques est relevée, et les docteurs de Paris, recherchés comme consoillers des rois, usurpent la qualification de messire et les privilèges de la chevalerie. La poésie est en faveur, soit à la cour, autour du trône occupé par les descendants du poete Charles d'Orléans, soit dans les villes, comme Lyon et Poitiers. Plus encore que les lettres, les arts sont honorés par la noblesse de France, qui, à l'imitation de Charles VIII, et à l'école des chefs-d'œuvre de l'Italie, fait élever des maisons splonlides par les artistes de la Péninsule ou par leurs émules français. A leurs architectes, aculpteurs et peintres, les rois distribuent les abhayes, les pensions et les charges de cour.

La vie sociale; la cour. — Alors on constate de grands changements dans la manière de vivre et les mœurs. La vie isolée et rude du moyen age a pris fla. La monarchie absolue, qui a centralisé le pouvoir, discipline aussi la société. Nobles, clergé, bourgeois, également subjugués, se rencontrent confondus dans l'entourage du roi, cercle privilégié qu'anime le souffle vivifiant de la Renaissance et qu'affine la présence de la femme. La femme se mêle à la foule des hommes, qu'elle contribue à humaniser, tout en perdant de son prestige du temps du moyen age; la galanterie, hommage familier, reimplace le culte respectueux que la chevalerie lui rendait. Ce monde nouveau, qui se presse autour du trône et que l'on appelle par excellence la compagnie, va prendre le nom de cour, terme réservé jusqu'alors au Parlement. A l'image de cette compagnie,

s'organiseront dans les villes, à Paris, Lyon et ailleurs, des réunions plus modestes, d'où sortira la societé, la société de la ville, ou la ville proprement dite, que La Bruyère distinguera plus tard de la cour. Au xvi siècle, la compagnie du roi forme toute la société; on s'y livre aux fêtes et aux festins, aux chasses et aux tournois, mais on y tient aussi des assemblées où l'esprit commence à régner

Certains usages demeurent du moyen age. D'abord les cérémonies du sacre et du couronnement, des noces et des funérailles, des entrées solennelles et des visites royales, comme les entrevues de Savone, du Camp du Drap d'or, d'Ardres, de Marseille, Nice et Aigues-Mortes, comme les voyages de l'archiduc Philippe et de l'empereur Charles-Quint en France. François les a le goût de ces représentations, qui s'éclairent parfois à la lucur des bûchers de l'Inquisition. La mode est encore aux exercices physiques, tournois, duels, chasses, jeux de paume, luttes a main plate. On aime à circuler à pied, à cheval, en hateau. La jeune noblesse fait des voyages d'instruction en Italie. La cour, essentiellement nomade, parcourt la France, parfois aux dépens des particuliers, auxquels, malgré les ordonnances, on enlève leurs chevaux et l'on fait violence.

Mœurs polles; la conversation et la correspondance. - Les expéditions d'Italie n'ont pas fait seulement connaître aux cupitaines la splendeur des monuments anciens; elles leur ont fait goûter aussi le charme de la vie de cour des petites résidences de la Péninsule Cette vie de cour, le midide la France l'avait menée autrefois, mais la croisade des Alligeous y avait mis un terme. Vers 1500, les Français la retrouvent brillante au delà des monts. Les Italiens reprochaient à cenx ci le mépris des arts et des lettres. Et de fait, le roi Louis XI avait bien éludié, mais il haïssait mortellement les lettres; il disait que la science le rendait mélancolique ». Ses sujets estimaient que les études nuisajent à la carrière des armes. Bientôt ce mépris disparaît : le changeme il est dù à François I" et à son entourage, si épris de culture. Sa cour, à la moralité près, tend à réaliser l'idéal de vie de château que Balthasar Castiglione a tracé dans son livre du

Courtisan, écrit au début du xvi siècle. L'homme de cour sera un chevalier à la fois valeureux et lettré, parce que la Renaissance, tout en remettant Platon à la mode, ne renie pas les vertus du moyen âge. Il doit être même-capable de conseiller son prince pour le bien du pays. Les mœurs polies s'introduisent parmi les Français, dont la liberté, la grâce, la modestie sont vantées à l'étranger.

On se platt à voir représenter, non plus seulement les farces des halles ou de la basoche, mais les comédies plus sérieuses de Jodelle, les bergenes et les pastorales maniérées, où les princesses mêmes jouent des rôles. Charles VIII, dans son expédition d'Italie, et Louis XII, dans le royaume, encouragent le théâtre; François I" s'effraie un peu de sa hardiesse, Henri II interdit les Mystères, mais la comedie ne fait que s'épurer. On assiste volontiers aux scènes allégoriques, aux ballets et aux concerts, où se confond l'harmonic des flûtes, des violons et des luths, la musique vocale s'y fait aussi apprécier. On se réunit le soir dans les palais élégants, quoique sans confort, enrichis de collections d'armes, de livres et d'antiques, non plus sculement pour jouer aux échecs et aux cartes, mais pour causer après la danse. Ceux qui savent racontor avec charme et « dire le mot » sont particulièrement goûtés, et l'esprit des Mortemart, dont héritera Talleyrand, fonde déjà sa réputation. La vie de société se passe agréablement au château du roi, et ailleurs par imitation. On se lève tôt, à cinq heures, et, le déjeuner pris, on s'adonne au travail jusqu'au moment de la messe. Le diner a lieu avant midi, de dix à onze heures : c'est un fort repas, relevé par la volaille et le gibier et par les vins de Languedoc, de Provence et de Corse, ensuite, le roi donne audience, et la reine tient une façon de cour, suivie d'un exercice honnête, où l'on court la lance ou la bague, à moins que l'on ne chasse. Après les vèpres, le souper est servi, vers cinq heures, et ce repas prélude à de nouveaux chais, pris à l'intérieur de la maison, comme le bal, coupé par la conversation polie. La collation précède enfin le coucher, qui n'est jamais tardif.

Telle est la journée réglée par un roi chevaleresque et lettré,

qui trouve le temps d'éludier et d'écrire. A son exemple, les gentilshommes ne dédaigneront plus de manier la plume, pour composer des vers, des traités de chasse, des mémoires. Le développement de la poste, qui compte en 1308 cent vingt chevaucheurs, facilite le commerce épistolaire, où l'on constate déja une certaine recherche littéraire. « C'est un privilège de tous les arts de rendre les hommes plus traitables », a dit Voltaire. Ce qui les rend plus traitables encore, c'est de se fréquenter sur un terrain neutre. Le château de François I' offre ce terrain neutre. Sous les yeux des femmes et des prélats, les gentilshommes et les bourgeois riches et lettrés, les artistes, les ressortissants de tous pays, Français de France et du dehors, " comtes bourguegnons, marquis italiens, seigneurs allemanda ou anglais, circulent, se conduient, se parlent, et les barrières tombent, la confiance nalt, l'himanité triomphe. A la fin du moyen age et à la veille des guerres civiles, qui réveillèrent les haines sauvages, il y cut une période brillante où l'on vit fleurir les talents et les grâces. Quoique souvent la raison d'État ou le caprice royal coupăt court, et par des coups de foudre, à ces heureuses manifestations, ce fut une époque de bonne volonié entre les hommes et même de tolérance. Les noms de frère, fils, compagnon, que l'on se prodiguait dans la conversation et la correspondance, n'étaient pas toujours de vains mois. Rabelais a formulé l'uleal de cette société, quand il a décrit son abhaye de Thelème.

Caractères de l'époque. — La réalité correspond elle à cette société rèvée? « La cour est la cour, comme bien vous la connaissez, composée de beaucoup de sortes de gens », écrit Antoine de Navarre, et cette boutade de la bouche d'un roi n'est pas à l'éloge de la société du temps. Le livre de Rabelais, dans son ensemble, en est une terril le satire; l'histoire politique montre quelle en fut la misère, et, quant aux institutions, les procès-verbaux des assemblees des notables et des États géneraux de 1538 à 1561, indiquent ce qu'avait produit l'ensemble de ces transformations. Les plaintes sont générales contre la rume financière du pays, la multiplicité et la vente des officies, la véralité de la justice, les abus du Concordat

Malgré ces doléances, bien des points restent acquis : la centralisation accomplie aux dépens des privilèges de casle, au profit de la justice pour tous et de l'idée nationale; l'armée réorganisée et la diplomatie créée, ces deux boucliers de la France; enfin la vie de société se développant avec le culte des arts et même de l'humanité Quoique la monarchie absolue se soit fondée en asservissant la nublesse, en privant parlement et clergé de leurs droits d'élection, l'homme a gagné en individualité. Son esprit s'est élargi, et même sans mesure, le manque de mesure étant le défaut du xvi\* siècle Les hommes nouveaux ont surgi, la Renaissance agissant comme la charrue qui bouleverse le sol pour en faire sortir ce qui mérite de paraître à la lumière. De même que les découvertes ont enrichi l'esprit humain, les transformations politiques et sociales ont servi au progrès de la chose publique.

#### BIBLIOGITAPHIE

Documente. — Pour l'etude des transformations politiques et sociales de Charles VIII à Henri II, il est important de parcourir les manuscrits de la Bibliothèque et des Archives nationales. Les lettres, les traités speriaux, les rares registres du Conseil du roi, conserves dans le premier de ces deux depôts, égalent en intérêt les registres du Parlement, les memoriaux de la Chambre des comptes et les actes du Grand conseil, gardes dans le second avec les recueils d'ordonnances royales, celles de François les et de lienri II ne sort pas encore publices.

En fait d'imprimés, parmi les innombrables ouvrages spéciaux, indiqués pour la plupart dans la Bibliographie de Monoil, ou recourra surtout aux volumes suivants ; Histoire généalogique d'Ancolme, Paris, 1726 1734, 9 vol. in fo; - Recueil des rois de France de Du Tillet, Paris, 1887, in-fr et 1618, m. 1, - Recherches de France de Panquier, Paux, 1621, m. 1. Histoire du conseil du roi de Guillard, Paris, 1718, in 4; - de la Chancellerie, de Tossareau, Paris, 1710, in P., des Chancellers, de Du Cheane, Paris, 1680, in-fe, les Connétables, de La Ferron et Godofroy, Paris, 1638 et 1088, in fe, — les Secretoures d'État, de Pauvelet du Toc, Paris, 1618, in-è, — le traite des Dignites, de Guyot el Mortin, Paris, 1785 in 1; des Offices, de Girard et Joly, Paris, 1538, in F., - le Ceremonial de Godofroy, Paris, 1547 et 1649, A citer surtout le recueil des Ordonnences de 1481 à 1514, t. XIX 8 XXI, publiés par Pastores et Pardomus avec de considerables introductions et, comme complement, le Recueu général des lois d'Inamhact, pour les règues de François Ist et Henri II (t. MI et MII); - l'Instorre des Etats généraux de Picot, Paris, 1870, 1 l'et l'

Nombreux renseignements à tirer des Relations des ambassadeurs vénibens.

Au point de vue des mœurs : il libro del Corlegiano de B. Castiglione,

Venne. 1633, et Milan, 1893, les Memoires de El Coltini, de El Palisay et le livre de Habolaia, les Archives curistisse de Cimber et Banjou, les publications du due de La Trêmofile des La Tremoille pendant sing siècles, le 1. II, Vanies, 1892, in 4 ; Inventaire de François de La Tremoille, Nantes, 1887, in 4

Livren. — Dereste, Histoire de l'administration françaire, Paris, 1848, in 8 — Chéruel, Histoire de l'administration monarchique en France, Paris, 1855, in-8. — Bardoux, Les légistes, Paris, 1878, in-8. — Co de Luçay, Les secrétaires d'État depuis leur institution jusqu'is Louis XIV, Paris, 1881, in-8.

Auson, Le Conteil d'État, Paris, 1876, in 8 - Vultry, Études sur le régime Anancier, Paris, 1878-1883. - N Valola, Arrêle du Conseil sous Henri IV, Paris, 1880, in i (Introduction) - Do Grae, La cour de France et la société au xvr merle, Paris, 1888, in 12 Du menie, De consido regis Francisci I, Paris. 1885, ia-8 — P. Paria, Etudes nor le regne de François №, Paris, 2 vol. m-8. 🗕 Do Manldo, La diplomatie de temps de Machiavel. Puris, 1894, in-8 🛶 3 D Zallar, La diplomatic francaise nu xvr siecle. Guillaume Pellicier, Paris, Do Pradt, Les guaire concordats, 1818 - Capobiance, Corone e palma militare di Artegheria, Venise, 1598, in-6 - Daniel, Histoire de la milion franciuse, Paris, 1721, 2 vol. 1.18 - Planed, Chronologie milituire, Paris, 1760, m.4. — Boutario, fustitutions militaires de la France — Tardif, Hist. de la factique française, Paris, 1880, 2 vol. m.-8. — Fiaffè, Hist. dei troupen etrangéres un service de France, Paris, 1854, 2 vol. in 6 - Fayo, Etinles sur le piusé et l'avenir de l'artillerie, Paris, 1846, t. I - U. Borôly. Histoire du Haure, le Hayre, 1982 - Guérin, Hist maritime de la France, Paris, 1874, 2 vol. Ourrages milita res de Roquemourt, Carriga-Missa. Locomte, Eigger, Meyer, Verzeuil, Dommin, Susane, Jurien de La Grawidre, Segesser, L. Pfgffer, 1880-81, 2 vol. m. 8. sur l'armement, Viollut Io-Drag, Deritonneure du mobileer, Paris, 1875, in 8, 1. V et VI. — Montail, Hisloire des Francois des différents Mats, Paris, 18.18, à vol. in 4. Burokharda, Civilisation de l'Italia au temps de bi Rensissance, traduit par Schmitt, 1855. - Bourcies, Maurs police some Henra II. Paris, 1886, in 4. - Albert Desjardina, Sentements morenz an xyp specie, Paris, 1887, met — H. da La Furribro, Marquerite d'Angoulème, Paris, 1891, in 12 - A. Baschot, Les comé diens stations à la cour de France, Paris, 1881. - A. von Roumont, Die Jugand Catharina a von Medicis, Pedit. , 1806. — Lefrano, Le collège de France, F. Buisson, Schustica Casterlion, Paris, 1891, 2 vol. in-8. · A. Ramband, Historie de la civilisation française, 5-1, 6º édit , 1994.

### CHAPITRE V

# LA FRANCE: PROGRÈS ÉCONOMIQUE AGRICULTURE, INDUSTRIE, COMMERCE

(1492 - 1559)

# I. — L'agriculture.

État de l'agriculture à la fin du XV siècle. — La guerre de Cent ans avait dévasté la France \(^1\). Les provinces qui avaient été préservées de la guerre étrangère et de la guerre civile avaient seules des cités florissantes et des champs en pleme culture. Quand la paix eut été rétablie, les paysans qui avaient cherché un abri derrière les remparts des villes ou qui s'étaient enrôlés parmi les soudards revinrent à leurs labours. Dans un village voisin de Soissons le premier qui se hasarda, après quinze ans d'absence, « ne sut, dit une déclaration du temps, à qui s'adresser pour louer de la terre et personne ne pat lui dire à qui la terre appartenait » : le pays était désert. Boaucoup d'autres l'étaient aussi. Peu à peu ils se repeuplèrent Charles VII et Louis XI s'étaient appliqués, autant que les difficultés de la politique leur en avaient laissé le loisir, à favoriser la renaissance du labourage. Il fallut toute la durée d'une génération

t. Voir ci-dessus, t. III, p. 297.

pour relever les ruines et effacer du sol les traces de la dévastation. Aux États généraux de 1484, plusieurs députés traçaient encore de sombres lableaux de leur province; ils exagéraient peut-être, parce que dans tons les temps les députés sont enclins à faire montre des souffrances plutôt que de la prospérité de l'agriculture et de l'industrie quand ils aspirent à une réduction d'impôt ou à une protection du gouvernement. Mais Bodin, esput éminent que l'intérêt personnel ne faisait pas parler en cette matière, disait dans sa Réponse a Malestroit sur l'enchérissement de toutes choses : « Auparavant le plat pays et presque les villes étaient désertés par les ravages des guerres civiles, pendant lesquelles les Anglais avaient saccagé les villes, bruslé les villages, meuriri, pillé, tué une bonne partie du peuple et ravagé le surplus jusqu'aux os. »

Relevement des campagnes. - Bodin ajoutait : « Depuis cent ans (il écrivait en 1565), on a défriché un pays infini de forêts et de landes, bâti plusieurs villes et villages. » Les témoignages de cette reconstitution de la culture abondent. Bodin parle ailleurs « du peuple enfin qui est multiplié dans le royaumo ». Bernard Palissy va jusqu'à as plaindre qu'on ait « rompu, coupé, déchiré pour les mettre en bled les belles forêts qu'on avait jusqu'alors précieusement gardées ». Avant eux, Claude Seyssel parlait ainsi des terres sous le règne de Louis XII . « Plusieurs lieux ou grandes contrées, inutiles ou en friches ou en bois, sont à présent tous cultivés et habités de villages et maisons tellement que la tierce partie du royaume est reduite à la culture depuis trente ans.... La rente des terres, hénétices et seigneuries a cru généralement et plusieurs sont de plus grand revenu par chaque arnée qu'ils ne se vendaient du temps même de Louis XI pour une scule fois. » Il exagérait peut être anssi; mais il exprimait le sentiment de ses contemporains qui avait fait donner au successeur de Charles VIII le nom de « Père du peuple ».

Le prix du blé et le revenu de la terre. — De la sin de la guerre de Cent aus a l'avèncment de François I<sup>er</sup>, en réalité, le prix du blé n'a pas augmenté, sinon accidentellement par suite de mauvaise récolte, générale ou locale; s'il a changé en

apparence, c'est parce que la quantité d'argent contenue dans la livre tournois a été réduite par des « augmentations » de monnaie. Da peut dire en effet que le prix moyen, pour la France entière, d'une quantité de blé égale à un hectolitre a oscillé entre cinq et dix grammes d'argent fin, autant du moins que le prix moyen peut être calculé à travers les différences souvent considérables qui se produisaient alors d'une localité à l'autre et d'une année à l'autre dans la même localité.

Les métaux précieux, que les mines d'Europe fournissaient alors presque seules, étaient rares et paraissaient l'être d'autant plus que le développement du commerce intérieur ou extérieur en nécessitait une plus grande quantité. Sous le règne de François I<sup>st</sup>, les mines du Nouveau-Monde augmentérent considérablement le capital monétaire de l'Espagne et, par l'Espagne, celui de l'Europe occidentale; l'abondance succeda à la rareté. Malgré les mesures en tout temps impuissantes des souverains contre l'exportation, l'argent passait les frontières. Devenant surabondaut, il perdait une partie de sa valeur et le prix des marchandises s'élevait rapidement. Celui de l'hectolitre de blé, qui n'était que de 8 grammes d'argent fin en moyenne dans la période 1500-1514, fut en moyenne de 10 grammes dans la période 1555-1560. Le progrès de la consommation, qui augmentait avec le peuplement, et la hausse des prix que favorisait la révolution monétaire (révolution qui d'ailleurs n'a produit son plein effet que dans la seconde moitié du xvi siècle et dont il ne sera parlé d'une maniere spéciale que dans le tome suivant) furent profitables aux cultivateurs et aux propriélaires. M. le vicomie d'Avenel, dans son travail sur les prix de la terre et des denrées, a calculé approximativement que le revenu de l'hectare de terre labourable s'était élevé en moyenne de 26 grammes d'argent fin en 1151-1475 à 77 en 1531-1575, celui des vignes de 54 à 225. La valeur vénale de la terre avait naturellement suivi la progression du revenu-

La royauté protectrice des paysans; l'acquisition de la terre par les bourgeois. — « Tout pauvre qu'est le peuple, avait dit aux États généraux de 1181 le juge de Forez, il a encore des ressources. Assurez au laboureur le fruit de ses

travaux, bientôt il se relèvera de son abattement et la terre se couvrira de moissons. » Les rois, Louis XII plus qu'aucun autre, s'efforcèrent de lui procurer cette sécurité et les moyens de « manger, ainst que disait François I" dans une ordon nance de 1523, son pain et vivre sur le sien en repos, sans ètre vexé, battu, pillé, tourmenté, ni molesté sans propos ». La taille fut diminuée par Louis XII. Plusieurs ordonnances furent rendues pour soumettre à cet impôt les biens roturiers que des privilégiés avaient achetés et soustravaient à l'impôt. Les droits de banalité, de corvee et d'autres furent en maint endroit contrôlés, et les paysans soulagés quand les droits furent reconnus mal fondés. Plusieurs coutumes, dont la rédaction datait de plus loin, forent revisées, d'autres furent écrites pour la première feis, et le paysan profita d'une détermination plus precise des droits et des devoirs de chacun. Des jurisconsultes commencèrent à considerer l'infécdation comme une aliénation et le colon censitaire comme le véritable propriétaire de la terre sur laquelle le seigneur n'aurait possedé qu'un droit émment. Les grandes ordonnances qui ont été inspirées par le monvement de la Renaissance et dont les premières appartiennent à la première moitie du siècle con ribuèrent aussi à améliorer la condition juridique du paysan cultivateur.

La terre ciuit dans ce temps, comme elle l'est dans presque tous les temps, la proprieté la plus recherchée, surtout la terre noble qui, indépendamment de ses avantages materiels, faisant monter l'homme dans la classe des privilégiés et pour ainsi dire d'une caste inféricare dans la caste supérieure. Comme l'industrie et le commerce ont été actifs pendant cette période, beaucoup de bourgeois se sont enrichis et, devenus riches, se sont empressés d'acquérir des seigneuries, puis d'établir leurs enfants dans les offices, surtout dans la magistrature. Il ne manquait pas de terres nobles a vendre; car il y svait des nobles besogneux à qui les guerres d'Italie coûtaient plus qu'elles ne rapportaient, ou qui, séduits par les nouveautés du luxe de la Renaissance mettaient, comme à l'entrevue du Camp du Drap

<sup>1.</sup> Voir ci-dessus, p. 1'6.

d'or, « leurs champs et leurs vignes sur leurs épaules ». La révolution monétaire ne leur était pas favorable. Les fermes que leurs ancêtres avaient données à cens leur rapportaient toujours le même nombre de sous et deniers; mais le sou de l'an 4560, amoindri par les altérations de monnaie et avili par l'abondance du métal, achetait vraise nblablement quatre fois moins de marchandises que le sou de l'an 4460. Le fermier s'acquittait plus facilement et s'en réjouissait; mais le seigneur s'appauvrissait, il s'endettait peut-être et était obligé de vendre.

Les roturiers enrichis, gens de la campagne ou gens de la ville, pouvaient obtenir des lettres d'anoblissement que le roi leur vendait et acquérir par la, entre autres privilèges, l'exemption de la taille. Toutefois ils devaient (sous François I' du moins les actes de ce genre sont nombreux) payer à leur paroisse une indemnité pour le tort qu'ils lui faisaient en la privant d'un contribuable.

Les procédés de culture. — Il ne faut pas forcer les couleurs du tableau. Si le paysan a gagné quelque chose, il est néanmoins toujours dans une condition humble vis-à-vis de son seigneur. En même temps que les rois prenaient des mesures protectrices du premier, il s'appliquait à déterminer avec précision les droits du second, et il les rendait parfois plus rigoureux et plus durs pour le paysan : le droit de chasse en est un exemple.

Le cultivateur avait défriché beaucoup et il gagnait davantage; mais ses procédés de culture ne paraissent pas s'être améliorés L'assolement était resté pour ainsi dire inmuable, plusieurs coutumes défendaient même de le changer afin que le tenancier n'alterât pas le gage des redevances scigneuriales. Dans le centre de la France on pratiquait encore la culture nomade, qui laisse longtemps en friche les champs et ne les livre au labour qu'après avoir brûlé les herbes et les mottes pour fertiliser le sol; ailleurs, on pratiquait l'alternance biennale qui datait du temps des Romains; plus ordinairement, l'assolement triennal avec jachère. Les contrées où, comme dans le Maine, « les villageois s'empressaient à espandre fumier, cendre, chaulx », étaient

l'exception. Ainsi que le disait cinquante ans plus tard Olivier de Serres, les terres qui rendaient cinq à six fois la semence étaient réputées bonnes.

## 11. — L'industrie.

#### Influence de l'Italie sur l'industrie et le luxe.

Les événements politiques ont souvent des conséquences inattendues La France était partie pour conquérir l'Italie; c'est elle qui, comme l'avait été Rome par la Grèce, fut conquise par les arts et la civilisation du people italien. Charles VIII écrivait à son beau-frère Pierre de Bourbon : « Au surplus vous ne pourmez croire les beaux jardins que j'ay en ceste ville... et avecques ce, j'ai trouvé en ce pays des meilleurs paintres pour faire aussi beaux planchiers qu'il est possible, et ne sont des planchiers de Bauxe, de Lyon et d'autres lieux de France, en rien approchans de beaulté et richesse ceux ducy; pourquoi je m'en fourniray et les menaray avec moi pour en faire à Amboise ». Il rapporta de Naples des tresors en tout genre meubles, tapisseries, statues, tableaux, livres, prenant tout ce qui était à sa convenance; en une scule fois, il fit mettre sur des voitures une charge de 87 000 livres que son tapissier, Nicolas Fagot, transporta à Lyon, puis à Amboise. Le même Fagot conduisit à Amboise vingt-deux artistes ou artisans orfevres, tailleurs, brodeurs, menuisiers, peintres, architectes, qui regurent de bous gages el travaillerent à orner les châteaux rovaux

Sous Louis XII et sous François I<sup>er</sup>, les relations avec l'Italie se multiplierent : en 1536, on trouve les noms des huit Français faisant partie de la communauté des pointres de Rome. La France se poliça à l'école du bon goût et du bien-être, et le luxe fit de rapides progres. Les lois somptuaires, rares au xy<sup>e</sup> siècle, sont très nombreuses au xyi<sup>e</sup>. Elles ont été probablement imputssantes, mais, en interdisant à qui n'était pas gentilhomme l'usage des draps d'or, d'argent et de soie, des

riches objets d'orfèvrerie, aux femmes celui des ornements d'or sinon pendant la première année de lour mariage, elles prouvent que cet usage s'était répandu. Entre la froide prison de Plessis-les-Tours et les raffinements de la cour à Chambord et à Blois il s'est opéré une révolution dans les mœurs de la cour et de la nation. En 1494, les Français avaient saccagé, comme des Barbares, la collection des Médicis. Trente ans après, l'arrivée d'une des toiles de Raphaël était un grand événement au palais; on la cachait mystérieusement derrière un voile, ne la laissant voir qu'à quelques élus, et le jour où on la découvrait devant les courtisans admis à la contempler était une grande solennité. On sait que François I'm prisa tant le Saint Michel qu'il pays à Raphael le double du prix demandé et que l'artiste reconnaissant lui envoya la Sainte Famille à titre de remerciement; ces deux tableaux figurent aujourdhui, au nombre des œuvres les plus magistrales, dans le musée du Louvre.

Après les artisans recrutés par Charles VIII, étaient venus les artistes invités par François I<sup>er</sup>, Andrea del Sarto, Léonard de Vinci avaient été les hôtes du roi; le Rosso et le Primatice avaient créé l'école de Fontainebleau. Plus tard, locsque la paix de Cambrai eut livré l'Italie a Charles-Quint, le parti français fut proscrit en Italie et beaucoup d'Italiens, savants, artistes, banquiers, commerçants, vincent chercher un refuge en France. En important le génie de leur nation ils contribuèrent à l'édu cation du génie français.

Des artistes français s'inspirèrent de ces maîtres, et plusieurs s'élevèrent eux-mêmes au rang des maîtres de l'art par l'originalité de leur talent il suffit de rappeler les noms des Clouct et de Jean Cousin, de Jean Goujon, Sarrasia et Germain Pilon; de Pierre Nepveu, Pierre Lescot, Philibert Delorine, Jean Bul lant et Ducerceau, et de citer quelques œuvres architecturales, telles que Chambord, Anet, Chenonceaux, le Louvre et les Tuileries. Nous n'avons pas à faire ici l'histoire de la Renaissance ', mais sculement à signaler l'influence qu'elle a exercée sur l'industrie française.

<sup>4.</sup> Voir ei-dessous, shop, v.r.

### L'imprimerie: les industries libérales et artistiques.

L'imprimerie, « l'invention de laquelle semble être plus divine qu'humaine », dit Louis XII dans un édit de 1513, est une des industries qui ont été le plus intimement liées au mouvement de la Renaissance elle a propagé les idées nouvelles. Quoique, dans un moment d'erreur (en 1535), François I<sup>er</sup> ait songé à défendre d'imprimer des livres, elle a trouvé en général dans les rois des protecteurs et elle a pu se vanter de n'avoir jamus « esté mise au rang des arts mécaniques, ains tenue en honneur et reputation » C'était le temps de Henri et Robert premier Estienne, de Turnèbe, de Morel, de Plantin. Paris, où la premiere presse fonctionna sous Louis XI dans une cave de la Sorbonne, et Lyon, où la premiere imprimerie fut établie en 1473 et ou, dit on, cinquante autres furent fondées de 1473 à 1500, possédaient sous llenri II des centaines d'imprimeurs, libraires et relieurs.

Un souffle nouveau anima l'architecture, la sculpture et tous les arts qui leur sont surbordonnes, par exemple la menuiscrie et l'orfèvrenc.

Les grands architectes et sculpteurs du xvi siècle n'ont pas sculement été appréciés par les princes; ils ont été connus de la foule et leurs noms ont passé a la postérite : avantage dont n'ont guère jour les « maçons » et les « tailleurs d'images » du moyen age. C'est qu'a cette époque les artistes commençaient a n'être plus considérés seulement comme de simples artisans ; sous le titre de valet de chambre on de bénéficiaire, quelquesuna sont devenus les commensaux du roi de France. Cependant la séparation entre l'art e. l'industrie n'existait pas alors comme de nos jours. Le sculpteur ne dedaignait pas plus de travailler. à un meuble de bois qu'a une statue, Benvenulo Cellini cisclait des coupes d'argent; François I<sup>er</sup>ne dédaigna pas d'aller à l'hôtel de Nesle ou il l'avait installé, et d'y visiter ses travaux. Les pen tres formaient dans beaucoup de villes des corps de métier. où le Ladigeonneur condoyait le portraitiste; ceux qui vivaient à la cour avec le titre de valet de chambre n'étaient, comme plusieurs autres fourmisseurs du roi, que des artisans dégagés des liens de la corporation

L'imitation et l'émulation propagèrent rapidement le style nouveau qui, des hauteurs de l'architecture, de la sculpture et de la peinture descendirent dans tous les ateliers où l'ouyrier cherchait à donner une forme artistique à la matière. Depuis le règne de François I" ce style régna en maître absolu. Un des critiques qui ont le mieux compris les rapports de l'art et de l'industrie et la nécessité de cultiver l'un pour élever l'autre, L. de Laborde, a décrit cette domination souveraine : « La Renaissance se promena sur toutes les productions; architecture, peinture, sculpture, gravure, poésie en requrent la vive et inaltérable empreinte, et rien de plus naturel que de voir cette influence pénétrer par la voie de l'industrie jusqu'au sein de la vie privée, tapisseries, ameublement, étoffes, orfévrerie et bijouterie, armures et harnachement, caractères et vignettes d'imprimerie, reliure de livres, tout est « à l'antique », et le style de la Renaissance suit avec tant de respect les modèles donnés par les grands constructeurs qu'il est impossible d'hésiter sur la date précise d'aucun de ces objets. »

Au-dessus de tous les artisans-artistes du xvi siècle plane le nom de Bernard Palissy, qui fut véritablement un homme de génie, non seulement par son infatigable persévérance, mais par l'élévation de ses idées. C'est à cette époque qu'il cherchait l'émail de la faïence, sacrifiant tout à sa découverte, et c'est au commencement de la période suivante (en 1562) qu'il recevait avec le titre d' « inventeur des rustiques figurines du roi et du consétable » la récompense de son invention et de son art. D'ailleurs Bernard Palissy ne marchait pas seul dans cette voie. Le fabricant, quel qu'il soit, des faïences de Henri II était aussi un artiste consommé. La fabrique de Rouen commençait alors à se faîre connaître.

Progrès des industries diverses. — Les métiers qui travaillent pour les satisfactions du luxe prirent un essor rapide. Les fabriques de sois furent des premières à se développer à l'imitation de l'Italie. Louis XI les avait déjà introduites à Tours, dans cette région de la Loire où le climat est doux, et qu'aimaient à habiter les rois de la fin du xv° et ceux du xvr° siècle : en 4546, un ambassadeur vénitien s'inquiétait

43

I

e fejr

٠,

e de All

I,

des douze mille métiers qui battaient dans cette ville et qui faisaient concurrence aux importations italiennes. A Lyon, deux Italiens vinrent monter quelques métiers et relevèrent une industrie que Louis XI avait tenté de créer dans cette ville; en 1536, François I" leur accorda, pour eux et pour les ouvriers qu'ils feraient venir d'Italie, l'exemption du droit d'aubaine, la faculté d'acquérir des biens et la franchise d'impôt. Vingt ans après, Lyon possédait douze mille ouvriers en soie, étrangers ou français. Des fabricants s'établirent à Orléans, à Nîmes, à Montpellier, à Paris. On sait que Henri II est en France le premier qui ait porté des bas de soie; trente ans après, au dire d'un coatemporain, cinquante mille personnes en faisaient usage.

La tapisserie, les dentelles et la verrerie étaient des articles d'importation flamande ou italienne. Des Français chercherent à rivaliser avec les étrangers. Seulis déroba à la Flandre le secret de ses dentelles et Jean Cousin dessina des modèles Henri II installa à Saint-Germain une verrerie royale où l'Italien Mutio appliqua les procedés, tenus très secrets, des verreries de Murano. François I<sup>ee</sup> installa à Fontainebleau une manufacture royale de tapisseries de haute lice, et de grands peintres italiens dessinèrent pour elle des cartons.

La métaliurgie, dont Louis XI s'était également préoccupé, faisait aussi des progres remarquables. Les fonderies de canons furent perfectionnées, des 1535, un Vénitien trouvait les canons de France supérieurs à ceux d'Italie. L'invention des hauts fourneaux, qui paraît dater du milieu du xvf siècle, transforma la fabrication de la fonte; dans le Semurois on reprit avec profit l'exploitation de minières abandonnées depuis le temps des Romains

Les lettres-patentes portant concession de mines sont en grand nombre durant celle période; particulièrement celles de mines d'or et d'argent, parce qui on regardait l'or et l'argent comme la richesse suprême et que ces métaux précieux, avant les apports d'Amérique qui ont commencé seulement pendant le règne de François I<sup>re</sup>, étaiene rares et avaient une très grande valeur.

L'activité industrielle; le bien-être de la bourgeoisie. — Parmi les métiers alors florissants, il faut citer ceux de la cuisine pour lesquels plusieurs villes de France, principalement Paris, avaient un vieux renom. L'ambassadeur véuntien Lippomano écrivait : « La chose la plus remarquable à nos yeux, c'est la grande abondance de vivres. Le tiers de la population dans tous les heux habités s'occupe de ce commerce là, comme taverniers, hôteliers, rôtisseurs, bouchers, fruitiers, revendeurs. Tout ouvrier, tout marchand, si chétif qu'il soit, veut manger les jours gras du mouton, du chevreuil, de la perdrix, aussi bien que les riches.

Ce n'est pas d'ailleurs la seule matière d'étonnement pour les ambassadeurs. Si la France s'était mise à l'école de l'Italie, ils constataient que l'écolière avait bien profité (en 1528), que Paris avait un nombre infini de marchands, beaucoup de belles rues et tant de houtiques que c'était merveille. Plus tard (1575), un autre (Jean Michel) était émerveillé de la réception qu'il reçut à Paris. de la richesse de l'ameublement, de la somptuosité des repas ; un troisième (Jérôme Lippomano) signalait les « nouveautés dans l'habillement qui se succèdent de jour en jour et exigent des dépenses considérables ». Grace à la paix intérieure et aux profits que donnaient l'agriculture et l'industrie, les habitudes de bien-être avaient passé alors (c'élait dans la seconde moitié du xvi\* siècle) des rangs supérieurs de la société dans la masse du peuple Claude Haton s'exprime en ces termes dans ses mémoires : « Le pays de France, depuis la rivière de Marne. droit au soleil de midi, ne se sentoit des guerres non plus que s'il n'en eût point esté, qui estoit cause que le peuple des villes et villages montérent en un grand orguei. », et ailleurs il ajoute . L'orgueil en tous estats croissort de plus en plus avec le dérèglement des habits, chose qui moult desplaisoit à auleun des vieilles gens tant des villes que des villages . . Les hourgeois des villes se sont volu habiller, hommes et femmes, à la façon de nos gentils hommes, les gentils hommes aussi somptueusement que les princes, les gens de village à la manière des bourgeois des villes. »

Le témoignage de Claude de Seyssel, qui écrivait au commen-.

des douze mille métiers qui battaient dans cette ville et qui faisaient concurrence aux importations italiennes. A Lyon, deux Italiens vinrent monter quelques métiers et releverent une industrie que Louis XI avait tente de créer dans cette ville; en 4536, François I\* leur accorda, pour eux et pour les ouvriers qu'ils feraient venir d'Italie, l'exemption du droit d'aubaine, la faculté d'acquérir des biens et la franchise d'impôt. Vingt ans après, Lyon possédait douze mille ouvriers en soie, étrangers ou français Des fabricants s'établirent a Orléans, à Nîmes, à Montpellier, à Paris. On sait que Henri II est en France le premier qui ait porté des bas de soie; trente ans après, au dire d'un contemporain, cinquante mille personnes en faisaient usage.

La tapisserie, les dentelles et la verrerie étaient des articles d'importation flamande ou italienne. Des Français cherchèrent à rivaliser avec les etrangers. Senlis déroba à la Flandre le secret de ses dentelles et Jean Cousin dessina des modèles. Henri II installa à Saint-Germain une verrerie royale où l'Italien Mutio appliqua les procédés, tenus très secrets, des verreries de Murano François I<sup>er</sup> installa à Fontainebleau une manufacture royale de tapisseries de haute lice, et de grands peintres italiens dessinèrent pour elle des cartons.

La métallurgie dont Louis XI s'était également préoccupé, faisait aussi des progrès remarquables. Les fonderies de canons furent perfectionnées, des 1535, un Yémitien trouvait les canons de France supérieurs à ceux d'Italie. L'invention des hauts fourneaux, qui paraît dater du milieu du xvr siècle, transforma la fabrication de la fonte, dans le Semurois on reprit avec profit l'exploitation de minières abandonnées depuis le temps des Romains.

Les lettres-patentes portant concession de mines sont en grand nombre durant celle periode, particulièrement celles de mines d'or et d'argent, parce qu'on regardant l'or et l'argent comme la richesse suprême et que ces métaux précieux, avant les apports d'Amérique, qui ont commence seulement pendant le regne de Français I<sup>er</sup>, étaient rares et avaient une très grande valeur.

L'activité industrielle; le bien-être de la bourgeoisie. — Parmi les metiers alors florissants, il faut citer ceux de la cuisine pour lesquels plusieurs villes de Franco, principalement Paris, avaient un vieux renom. L'ambassadeur vénitien Lippomano écrivait : « La chose la plus remarquable à nos yeux, c'est lu grande abondance de vivres. Le tiers de la population dans tous les lieux habites s'occupe de ce commerce-là, comme taverniers, hôteliers, rôt.sseurs, bouchers, fruitiers, revendeurs. Tout ouvrier, tout marchand, si chétif qu'il soit, veut manger les jours gras du mouton, du chevreuil, de la perdrix, aussi bien que les riches. »

Ce n'est pas d'ailleurs la seule matière d'étonnement pour les ambassadeurs. Si la France s'était mise à l'école de l'Italie, ils constataient que l'écolière avait bien profité (en 1528), que Paris avait un nombre infini de marchands, beaucoup de belles rues et tant de boutiques que c'était merveille. Plus tard (1575), un autre (Jean Michel) était émerveillé de la réception qu'il reçut à Paris. de la richesse de l'ameublement, de la somptuosité des repas , un troisième (Jérôme Lippomano) signalait les « nouveautés dans l'habillement qui se auccèdent de jour en jour et exigent des dépenses considérables ». Grâce à la paix intérieure et aux profits que donnaient l'agriculture et l'industrie, les habitudes de bien-être avaient passé alors (c'était dans la seconde moitié du xvi<sup>a</sup> siècle) des range supérieurs de la société dans la masse du peuple. Claude Haton s'exprime en ces termes dans ses mémoires : « Le pays de France, depuis la rivière de Marne droit au soleil de midi, ne se sentoit des guerres non plus que s'il n'en eût point esté, qui estoit cause que le peuple des villes et villages montèrent en un grand orgueil », et ailleurs il ajoute . « L'orgueil en tous estats croissoit de plus en plus avec le dérèglement des habits, chose qui moult desplaisoit à auleun des vicilles gens tant des villes que des villages.... Les bourgeois des villes se sont volu habiller, hommes et femmes, à la façon de nos gentils hommes, les gentils hommes aussi somptueusement que les princes, les gens de village à la manière des bourgeois des villes. »

Le témoignage de Claude de Seyssel, qui écrivait au commen-

cement du règne de François I<sup>11</sup>, est dejà très affirmatif et précieux à recueillir « Tous gens (excepté les nobles, lesquels encore je n'excepte pas tous) so meslent de marchandise et, pour un marchand que l'on trouvoit du temps du roi Louis XI, riche et grossier à Paris, à Rouen, à Lyon et autres bonnes villes du royaume et généralement par toute la France, l'on en trouve de ce règne plus de cinquante; et ai en a par les petites villes plus grand nombre qu'il n'en souloit avoir par les grosses. et principales cités, tellement qu'on ne fait guère maison sur rue qui n'ait boutique pour marchandise ou pour art mécanique, et font a présent moins de difficulté d'aller à Rome, à Naples, à Londres et ailleurs delà la mer qu'ils n'en faisoient autrefois d'aller à Lyon. . Autre témoignage d'un auteur qui écrivait à Jafin de cette période, une cinquantaine d'années après Seyssel et qui n'est pas moins significatif, celui de Bodin : « Mais depuis ce temps-là que la paix longue qui a duré en ce royaume. jusques aux troubles qui a'y sont esmeuz pour la diversité des religions, le pruple s'est multiplié... plusieurs villages ont été bastia; les villes ont été peuplées et l'invention s'est mise dedans les testes des hommes pour trouver les moyens de profiter, de trafiquer et d'avoir de l'or et de l'argent. »

La seconde moitié du xvº siècle et la première moitié du xvi° ont donc été pour l'art et l'industrie, comme pour l'agriculture, une période de relèvement et d'épanouissement. Quand l'ensemble des conditions sociales est favorable, surtout quand regnent à l'intérieur la paix et l'ordre, les forces productives d'une nation se developpent, malgré certains troubles de la politique extérieure et des finances, comme, dans un bon sol et sous un climat propice, un arbre croît malgré les orages.

Les statuts; les procès des corps de métiers. — L'industrie, dans la plupart des villes, était organisée en corps de métiers, comme elle l'avait été depuis le xir ou le xir siècle Ces corps de métiers, dont heaucoup avaient été affaiblis ou démembrés pendant la guerre de Cent ans, s'élaient reconstitués grâce à la paix, s'appliquant dans les nouveaux statuts, qu'ils s'empressaient de placer sous l'égide de la sanction royale, à renforcer leurs règlements et à étendre leurs privilèges. Les

rois se montrèrent en général favorables à ces prétentions; comme Louis XI, ils signèrent un nombre considérable de lettres patentes portant confirmation de statuts de corps de métiers.

C'est ainsi qu'en 1501 les cloutiers de Rouen, se plaignant que « les fraudes et abus ont pullullé et multiplié », font inscrire plus rigoureusement dans leurs nouveaux statuts l'obligation de l'apprentissage, du compagnonnage, du chef-d'œuvre, comme autant d'étapes pour arriver à la maîtrise. Les exemples de ce genre abondent.

Les vieilles querelles entre les corps rivaux n'étaient pas éteintes; l'activité des affaires ne fit que les aviver. Deux exemples donneront une idée des procès qu'elles soulevaient.

A Paris, les overs-rôtisseurs, qui ne vendaient dans le principe que des oies rôties, avaient fins par étaler toute espèce de volaille et de gibier et avaient eu le soin d'insérer dans leurs nouveaux statuts, confirmés en 1509, le droit de cuire et vendre « toute viande en poil et en plume ». Réclamation des poulaillers, qui obtiarent gain de cause devant le prévôt. Les rôtisseurs interjetèrent appel devant le Parlement, auguant du texte de leurs statuts et même de celui des statuts des poulaillers qui ne mentionnait que la volaille crue, comme il élast alors de mode d'aller festiner chez eux, ils eurent assez de crédit pour obtenir en 1526 des lettres patentes défendant à quiconque n'était pas over-rôlisseur de mettre en vente « viande qui ait odeur de feu ». Les poulaillers, auxquels cette faveur enlevait leur profit le plus net, protestèrent, firent opérer des saisies chez les rôtisseurs par leurs jurés et obtinrent à leur tour, en 1541, du prévôt du roi, une ordonnance favorable à leur cause. Réclamation cette fois des rôtisseurs. Ce ne fut que cinq ans après que l'administration royale trancha ou pensa trancher le différend en donnant raison à tous deux . « Nous voulons que lesdits rôtisseurs et poulaillers et autres puissent à leur loise achepter, vendre et distribuer toute sorte de volaille et g.bier, tout ainsi qu'ils faisoient avant lesdites défenses ». Cette ordonnance, rendue à la requête des rôtisseurs, était à leur avantage parce que leurs boutiques étaient beau coup plus achalandées que celles de leurs rivaux. Mais elle ne

mit pas fin au débat de concurrence. Il donna lieu, dans la seconde moitié du xvi\* siècle, à un arrêt du Parlement (4564) attribuant le monopolo du gibier cru aux uns et colui du gibier cuit aux autres, et à un dernier arrêt (4578) qui, en autorisant les rôtisseurs à vendre sans restriction toute sorte de gibier et de volaille, fut le coup de grâce pour les poulaillers, dont la corporation disparut bientôt après. Les rôtisseurs ne restèrent pas pour celu paisiblement maîtres du terrain; car la corporation des cuisimers les attaqua et cette nouvelle querelle ne se termina qu'au xvii\* siècle par un arrêt défavorable aux premiers.

Les merciers de Paris, qui tenaient une foule d'articles divers, se trouvaient par là en contact avec beaucoup de corporations et ont eu d'innembrables procès. Ils avaient droit de vendre, non de fabriquer des gants, la question était de savoir combien ils ponvaient en avoir en magasin et s'ils pouvaient les « enjoliver » Elle dorna lieu à seize jugements rendus par le Parlement, et en outre à un nombre incalculable de saisies, requêtes, exploits, frais de tous genres (nous devons dire que ces seixe jugements, que nous mentionnons ici pour ne pas revenir sur cesujet, ont été rendus dans la seconde moitié du xvi siècle, à une époque où la mode avait répandu l'usage des gants). Autredispute avec les chapeliers qui leur contestaient le droit d'importer des chapeaux etrangers sans les soumettre à la visite des jurés du corps des chapeliers, et même de vendre des chapeaux, quelle qu'en fût la provenance. Sur ce dernier point, le Parlement donna raison aux merciers (arrêt de 1537), qui abusèrent de la situation pour se permettre de piquez eux-mêmes des chapeaux. Cette fois ils perdirent leur proces (1538). Mais les corporations étaient tenaces dans leurs prétentions et l'un voit que le Parlement étai, encore saisi à affaires analogues dans la seconde mortié du xvn" siècle. Peanssiers, éventuillistes, forains avaient avec le puissant corps des merciere des difficultés du même genre; il est inatile de multiplier les exemples de ces petitafaits, mais il était nécessaire den connaître quelques-uns afin de comprendre l'organisation du travait au xvi siècle.

La hiérarchie dans la corporation. — Dans le sein des corporations, surtout de celles qui comptaient un grand nombre



de membres, des différences hierarchiques s'étaient peu à peuétablies entre les mattres, pendant que l'accès de la maltrise même était rendu plus difficile. Les corps ainsi constitués sont en général plus portés à restreindre qu'à étendre la participation à leur privilège. Le chef d'œuvre devint plus compliqué et plus coûteux. Les faveurs faites à cet égard aux fils de maîtres tendirent en conséquence à concentrer le privilège de maîtrise dans les familles de patrons. Les maîtres furent classés dans beaucoup de métiers en jeunes, modernes et anciens, avec des droits différents et souvent aussi avec des taxes à payer pour s'élever d'une classe à l'autre « Ce qui estoit aisé à faire du temps des dits. statuts que le nombre des dits marchans drappiers étoit petit ; mais maintenant qu'il est accru de trois parts, outre ce qu'il est difficile d'assembler tous les dits marchens drappiers qui sont de trois à quatre cents, leur assemblée n'apporte que confusion et division; et le plus souvent, pour y avoir plus de jeunes que des autres et expérimenter au dit estat, à la pluralité des voix des dita jeunes gens qui veulent mépriser les anciens, sont calevez et proposes ausdictes charges de muistres et gardes personnes non encore consommées. » Ainsi s'exprimait la communauté des drapiers de Paris pour justifier le changement qu'elle faisait à ses statuts en 1566. C'est surtout dans la seconde moitié du xvr siècle que cette tendance à la concentration du monopole s'est accusée, nous reviendrons sur cette question en traitant de la période des guerres de religion.

A Paris s'était constituée peu à peu une sorte d'aristocratic marchande au-dessus des autres corps de métions : c'étaient les six corps de marchands. Ils faisaient cortège au prévôt des marchands et marchaient immédiatement après le corps de ville dans les processions publiques ; ils étaient fiers de leurs armoiries, portaient dans les solemnités des costumes somptueux et se plaisaient à faire remonter leurs privilèges à des temps reculés. Ces six corps, au xvi° siècle, étaient les drapiers, les épiciers, les morciers, les pelletiers, les orfèvres-joailliers et les bonnetiers, qui avaient, en 4544, occupé la place abandonnée, pour cause d'insuffisance de ressources, par les changeurs. Les changeurs, en effet, avaient heaucoup perdu depuis que la diversité

des monnaies avait cessé avec la substitution de l'unité royale au morcellement féodal. Les orfèvres s'étaient ingérés dans les affaires de change. D'autre part, dans le commerce en gros, la lettre de change était devenue d'un usage beaucoup plus fréquent que par le passé. Quelques banques même furent créées, à l'imitation sans doute de l'Italie; la première le fut à Lyon en 1544.

Quand on parle de l'organisation des marchands et artisans en corps de métiers, il y a deux faits qu'il ne faut pas perdre de vue. Le premier est qu'il n'y avait pas encore de grandes manufactures, que la plupart des maîtres étaient des artisans travaillant avec un petit nombre de compagnons, le plus souvent avec un seul, souvent même en famille sans compagnon et que, d'après quelques statistiques de date postérieure, on peut conjecturer que dans les villes le nombre des maîtres n'était probablement pas inférieur à celui des ouvriers. Le second est que l'organisation en corps de métiers n'existait pas dans les campagnes et les villages et même qu'il s'en fallait de beaucoup que toutes les villes fussent des villes jurées, c'est-à-dire possédant des jurandes et maîtrises.

## III. - Le commerce.

Les péages et la navigation des rivières. — Un des services les plus signalés que la royaute pût rendre à l'industric et au commerce, après la paix, était la sécurité des chemins et la suppression des péages qui les encombraient. Le nombre de ces peages avait prodigieusement augmenté pendant l'anarchie de la guerre de Cent ans. Charles VIII et Louis XI s'étaient appliqués à le réduire. Les rois du xvi° siècle poursuivirent l'œuvre, mais ils ne triomphèrent des abus les plus criants que grâce à une longue persevérance.

La navigation de la Loire, la grande voie d'eau de la France centrale, beaucoup plus frequentée au xvi° siècle qu'elle ne l'est à la fin du xix°, élait embarrassée non seulement de péages, arbitrairement établis par les seigneurs et portant sur les personnes comme sur les marchandises, mais d'obstacles matériels : moulins sur pilotis ou sur bateau, pêcheries avec pieux et filets permanents, barrages pour capter l'eau ou arrêter le poisson. Chaque riverain disposait du lit comme de sa propriété, « tellement que les bateaux et chalands ne peuvent passer et en sont péris et périssent souvent ». Louis XII rendit, en 1505, une ordonnance portant que le cours de la rivière serait désormais libre et que tous les péages qui n'auraient pas été concédés par charte royale et depuis cent aus au moins seraient abolis.

D'autres ordonnances suivirent : en 1547, suppression définitive de tout droit dont le bénéficiaire ne pourrait presenter les titres; en 1559, ordre de laisser partout au moins dix-huit pieds de largeur pour le passage des bateaux. Cet ordre fut confirmé par deux ordonnances ultérieures (en 1570 et 1577). Chaque fois le roi se plaignait qu'il eût été mal obéi et que de nouveaux abus se fussent produits. Quoique ces mesures eusseat procuré un soulagement très notable à la batellerie, on comptait encore, paraît-il, cent à cent cinquante péages sur la Loire en 1567. L'ordonnance de 1577 n'en mentionne que sept.

La batellerie de la Loire formait, sous le nom de « communauté des marchands fréquentant la rivière de Loire », une association qui souffrait de ces abus, qui luttait continuellement contre eux, mais qui cût été impuissante à les détruire sans le secours de l'autorité royale. Elle était chargée du balisage, du curage, de l'entrotien des chemins de halage. Elle y pourvoyait au moyen d'un droit de boile établi en 1477 et prélève sur toutes les marchandises circulant par cette voie. Une ordonnance de 1498 encouragea la formation de syndicats de ce genre : « sur chacun fleuve ou rivière navigable les marchands fréquentant lesdites rivières pourront faire bourse commune et imposer sur leurs marchandises, pour la défense desdites marchandises, le tout en la forme de la bourse établie par les marchands de Loire ». Il s'en forma en effet une pour la Saône, une pour la Garonne et ses principaux tributaires. Cette institution rappelle celle des Nautes de la période romaine.

Les taxes sur les transports et sur le commerce. — Il y avait sur les marchandises transportées hors du royaume trois droits qui dataient du moyen âge : l'imposition foraine, le réve et le haut passage. Le premier, qui était perçu au lieu du départ, fut fixée à 12 deniers pour livre; le second et le troisième, qui étaient perçus au lieu de la sortic, étaient l'un de 4, l'autre de 7 deniers pour livre Mais l'appréciation de la valeur des marchandises, laissée à l'arbitraire des receveurs, occasionnait de graves abus. Une ordonnance de 1640 y remédia en fixant le prix de chaque marchandise (fixation qui fut faite heaucoup au-dessous de la valeur réelle, et remaniée les années suivantes). Ces droits à l'exportation étaient en harmonie avec le regime féedal; le seigneur considérait comme légitime de prelever ainsi une taxe sur le produit de ses terres ou le travail de ses sujets.

Quant aux drois à l'importation, ils n'ont été, sauf quelques exceptions, imaginés que dans les temps plus modernes, et dans un autre esprit : celui de la protection du travail national. Le système protecteur est lié au développement de la manufacture. Aussi est-ce pendant cette période (en négligeant toutefois quelques mesures spénales inspirées par le même espr.t, principalement sous Philippe le Bol et sous Louis XI) qu'on le voit poindre en France. Il n'apparaît même que mêlé à des idées de fiscalité et à divers préjugés; c'est ainsi qu'en 1517 un édit prohibe l'importation des soieries et draps d'or et d'argent : on reprochait à ce commerce de tirer la monnaie hors du royaume. François I", voulant favoriser la fabrication des soieries à Lyon, réorganisa en 1540 la douane de cette ville, et ordonna que toutes les soies, soieries, étoffes d'oret d'argent importées par Narhonne, Bayonne, Suse, Pont-de-Beaus oisin, Montélimar, c'est-à-dire d'Espagne, d'Italie ou du Comtat-Venaissin, devraient être condu tes à Lyon pour y être examinées et acquitter l'imp it de 5 p. 100 (un peu plus tard de 10 p. 100), quand elles étaient destinées à la consommation intérieure, et de 2 p. 100, quand elles no faisaient que transiter. Cette douare paralysa le commerce espagnol. Elle fut affermée en 1558, pour 2000 livres à la ville de Lyon qui en tira, dit-on,

une somme besuccup plus forte. D'autres ordonnances, entre autres celles de 1539 et de 1540, imposèrent des taxes sur les drogueries et épiceries, déterminèrent les pays d'où elles pouvaient être importées et les ports français par lesquels elles pouvaient l'être.

C'est en 1549 que fut publiée la première ordonnance qui étendit le droit d'importation à toutes les frontières du royaume et aux « denrées et marchandises étrangères aur lesquelles cidevant n'a esté levé aucun droit d'entrée ». Cette ordonnance, qui est un tarif complet et un code des douanes, confondit en une seule taxe de 20 demers par livre les trois taxes de l'imposition foraine, du rève et du haut passage dont le total faisait auparavant 23 deniers, décida qu'elles seraient perçues en bloc a la frontière seulement, mais en même temps rendit générale cette taxe qui n'était appliquée auparavant que partiellement et dans certaines provinces. Les provinces résistèrent et, en 1556, le roi renonça à ce projet d'unification. Mais des taxes à l'importation furent établies, à raison de 4 p. 100 de la valeur vérifiée ou de deux ecus par quintal.

Les taxes locales subsistèrent donc pour la plupart. « Le péage de Péronne (2 sous par 400 livres pesant) atteignant tout ce qui entruit en France ou tout ce qui en sortait, par terre ou par mor, depuis Mézières jusqu'à Calais, et depuis Calais jusqu's Saint-Valery sur Somme. Une caisse de mercerie ou un ballot de toile transporté de Paris à Rouen, à destination de l'Angleterre, avait & payer & Paris l'imposition forsine; & Sevres, & Neuilly, & Saint-Denis, & Chatou, au Pecq, & Maisons, & Conflans, à Poissy, à Triel, à Meulan, à Mantes, à La Roche-Guyon, à Vernon, aux Andelys, à Pont-de-l'Arche, au pont de Rouen, les divers pénges de la Seine; à Rouen même les droits de vicomté, les droits de rêve et de haut passage, sans compter le congé de l'amirauté pour l'embarquement, le frêt de Paris à Rouen et de Rouen à Louures ou à Bristol, les droits de pilotage à l'embouchure de la Seine et les frais de chargement et de déchargement. » (Pigeonneau, Histoire du commerce de la France.)

Commerce intérieur; importation; exportation. —

• La France, disait l'ambassadeur vénitien Jean Michel, pro-

duit toutes les choses nécessaires à la subsistance de ses habitants », et il citait les céréales, le vin, la viande, le poisson, qui étaient en abondance. Il citait aussi le lin, le chanvre, le safran, la garance, les bêtes à leine, qui donnaient un revenu considérable, les salines et les mines de fer. Elle possédait ainsi la plupart des matières premières que son industrie mettait en œuvre et elle exportait à cette époque une partie de sa production agricole, notamment du blé, du vin et des fruits, que lus achetasent l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, la Flandre. Elle envoyait ses toiles en Angleterre, en Italie, en Espagne, où elles étaient recherchées à cause de leur bon marché. Elle expédiait aux États du Nord son sel, « une manne que Dieu nous donne d'une grâce speciale avec peu de labeur », dit Bodin. Ce même écrivain montre l'Espagne, largement pourvue de métaux précieux, mais appauvrie en hommes, attirant par l'appat d'un pros salaire les ouvriers de l'Auvergne et du Lunousin et s'approvisionnant de marchandises françaises: « Or est il que l'Espagnol, qui ne tient vie que de la France, élant contraint par force inévitable de prendro ici les blés, les toiles, les draps, le pastel, le papier, les livres, voire la menuiserie et tous les ouvrages de main, nous va chercher au bout du monde l'or et l'argent et les épiceries. » Aussi, après Marseille, les ports les plus commerçants étaient-ils alors Bordeaux, le Brouage, Nantes, la Rochelle, Rouen, Dieppe, qui commerçaient avec l'Espagne, le Portugal et aussi avec l'Angleterre et les pays lointains.

D'autre part, la France tirait des draps fins et des soieries d'Italie et même d'Espagne, des épiceries, d'Anvers, d'Espagne et même quelquefois directement d'Alexandrie; du sucre, des confitures, des raisins et autres fruits, de Portugal et d'Espagne; des chevaux, des peaux, de la quincaillerie, d'Alternagne et des Pays-Bas; des tapisseries, des serges, des passomenteries, des marcoquins, de Flandre. Venise lui fournissait par an pour 60 000 écus en verreries, bijoux, soies, draps cramoisis. L'Allemagne et l'Angleterre envoyaient, desait Laffemas de Humont à la fin du siècle, mille navires dans les ports de France; ils apportaient, entre autres marchandises, le cuivre,

l'étain, le plomb, l'argent. Les villes hanséatiques avaient la spécialité des fourrures, dont la mode d'ailleurs avait heaucoup diminué l'emploi au xvi siècle.

Lyon, avec ses trois foires, Paris, capitale du royaume, Rouea sur la Seine, Tours, où résidaient souvent les rois, Orléans sur la Loire, Toulouse, qui était encore la capitale du Midi, Montpellier et Nîmes, qui avaient conservé une partie de leur prospérité passée, les grands ports de Bordeaux, de Bayonne et de Marseille étaient à l'interieur les foyers les plus actifs de l'industrie et du commerce.

Envisagée dans son ensemble, la première moitié du xvi siècle est véritablement une période de renaissance économique, comme elle a été une période de renaissance littéraire et artistique. L'agriculture a en quelque sorte repris possession du sol français ravagé par la guerre de Cent ans; le roturier est devenu, beaucoup plus qu'il ne l'avait été jusque-là, propriétaire foncier et même propriétaire de terre noble; le paysan a été moins foulé et les censives lui sont devenues plus légères. L'industrie a pris un grand essor et son développement à cette époque peut être comparé à celui qu'elle avait eu au xm° siècle. Le commerce s'est étendu. La protection royale a plus efficacement que dans le passé couvert l'activité économique du peuple. La population, vivant plus à l'aise, a comble les vides qu'y avaient faits les misères du xve siècle. « La France, écrivait en 1561 un ambassadeur vénitien, est très peuplée; tout lien y est habité autant qu'il peut l'être. »

#### **BIBLIOGRAPHIE**

Ordonnances des rois de France de la troisième race. 24 vol. in-fo.. — Bernard Paliary, Le moyen de devenir riche, 1063-64, l'Art de terre, 1863. — Relations des ambassadeurs venitiens (dans la Collection des documents inédits sur l'histoire de France), 4 vol in-4 — Cl. de Seyssel, Les louanges du roy Louis XII. — Bodin, Discours sur le rehaussement et diminution des monnaies pour réponse aux paradoxes du sieur de Malestroit, 1578. Réponse aux paradoxes de M de Malestroit touchant le fait des monnaies et l'encherusement de toutes aboses, 1565 (les deux opuscules sont réunies dans l'édition de 1578).

C. Dareste de la Chavanne Histoire des classes agricoles en France depuis

er Google

6 N F T F 2 - - NII

saint Louis jusqu'a Louis XVI, in 8, 1851. A. Leymarle, Hutoire des paysans en France, 2 vol. in-8, 1856. — H. Doniol, Histoire des classes rurates en France et teurs progrès dans l'égalité circle et la propriété, 1 vol. in-8, 1857.

N. de Lamarre. Traité de la Police ... 4 vol. in P. 1707-1723. Sauval, Histoire et recherches des antiquités de Paris. 3 vol. in P. 1724. — E. Levasseur, Histoire des classes ouvrières en France depuis la conquête de J. César jusqu'à la Révolution, 2 vol. in-8, 1859 (le livre compuème : la Renoissance et la Lique . A. Franklin, Les corporations ouvrières de Paris, in 8, 1881.

H. Baudrillart, Histoire du luxe, 4 vol. in 8, 1878-1880. — Viollet-le-Duc, Dictionnaire du mobilier, 6 vol. in 8, 1865-1875.

H. Pigeonneau, Histoire du commerce de la France, 2 vol. în-8, 1885 et 1889 (le livre I du tome II) — — O. Noël, Histoire du commerce du monde, Paris, 2 vol. în-4, 1891-1894. — Fr. Michel, Histoire du commerce de Bordeaux, 2 vol. în-8, 1867-1871

H. Baudrillart, J Bouncet son temps, 4 vol. in-8, 1853 — L. de Laborde, La Renaissance des arts a la Cour de France, penture, 2 vol. in-8, 1855. — Legrand d'Anssi, Histoire de la vie privée des Français, 3 vol. in-8, 1783 — A. Monteil, Histoire des Français de divers États, nouv. édit., 1848-1853, 10 vol. in-8. — L. Cibrario, Économie politique au magen age, 2 vol. in-8, 4819. — Voir et dessus la bibliographie du chapture correspondant dans le toine 19, p. 311

### CHAPITRE VI

## LA LITTÉRATURE FRANÇAISE

Pendant la première moitié du XVI<sup>e</sup> siècle (1492-1550)

# I. — Les poètes.

La poésie au XVI<sup>e</sup> siècle avant Ronsard. — Il y a une étroite liaison entre les faits de l'histoire générale et politique de la France, durant la première moitié du xv.º siècle, et les œuvres littéraires qui virent le jour à la même époque. L'abaissement de la féodalité, l'établissement de la monarchie absolue, les guerres d'Italie, la Réforme, la Renaissance, c'est-à-dire le retour passionné au culte et a l'admiration de l'antiquité, renouvelèrent presque entièrement l'esprit public et la littérature. La prépondérance royale, définitivement consolidée, prépara l'unité de la langue française; elle donna au souverain et à sa cour une autorité reconnue dans les choses de l'esprit; cette influence fut même plus sensible dans la première moitié du siecle, sous les règnes de François I<sup>es</sup> et de Henri II, que durant la seconde moitié, au temps des guerres de religion. Le commerce de l'Italie répandit en France le goût des arts, d'un luxe plus poli, d'une civilisation plus élegante et plus raffinée. La langue et la littérature italiennes exercèrent

une influence durable sur la langue et sur la littérature nationales, et semblèrent même, un moment, menacer l'esprit francais d'une sorte d'asservissement. Les polémiques religieuses ouvrirent un champ nouveau à l'essor hardi de la langue française; il n'y eut plus de matière, si haute qu'elle fût, et si abstruse, gu'elle n'osàt traiter, et voulant y suffire, elle acquit des qualités nouvelles de force et de préc sion, qu'elle avait montrées rarement jusque-là Enfin, si la Renaissance est le grand événement litteraire du xvi° siècle, il convient d'ajouter qu'elle n'est pas renfermée tout entière dans cette époque; et que, commencée en Italia des Pétrarque, elle avait cu, en France, une très brillante aurore vers la fin du xiv' siècle et au commencement du xy". Les désastres de la guerre civile et de la grande invasion anglaise avaient intercompu ce premier essor '; il a'attenuit pas, pour reprendre avec une force nouvelle, Louis XII et François Ic. Mais, en revanche, la Renaissance ne devait donner tous ses fruits qu'après ces rois, avec la Plésade, et sous l'influence de Ronsard. Le retour aux idées morales et politiques de l'antiquité, commencé dès le xvé siècle, semble deja consommé dans l'œuvre de Rabelais. Au contraire le retour à l'intelligence et à l'amour éclairé du beau antique, de la forme gréco-latine dans ce qu'elle eut d'exquis, de parfait et de captivant, n'est pas complet avant Ronsard. Si Marot fut quelquefois un artiste très achevé, c'est bien plutôt dans le sens qu'on est convenu d'appeler « gaulois » qu'à la façon antique. Le premier en France qui ait contemplé Homère face n face, c'est Ronsard.

On était hien loin d'Homère, dans le monde des poètes, en France, vers l'an 1500, et même, si l'on a quelquefois prétendu, sans preuves, que l'esprit français n'avait nul besoin alors d'être rajeum par la greffe antique pour produire de nouveaux chefs-d'œuvre, et des chefs-d'œuvre plus originaux que ceux de la Renaissance, c'est faute d'avoir assez pratiqué les poètes qu'on admirait chez nous, à l'avènement de Louis XII, et même pendant tout son règne. L'oubli complet où ils sont

<sup>4.</sup> Your codessus, t. III, p. 203 et auts

tombés les a sauvés d'un pire destin. Jamais poètes ne furent plus dépourvus d'idées et de style; et la rélébrité dont ils jouirent au commencement d'un siècle où devaient fleurir toutefois tant de grands et vrais poètes, témoigne seulement de l'excès de mauvais goût (pour ne pas dire l'ineptie en matière poétique) où étaient tombés leurs contemporains.

Le théatre. -- Le genre dramatique, si florissant à la fin du xv" siècle et au commencement du xvi\*, pourrait nous faire illusion par l'abondance des œuvres et l'éclat des représentations, qui attiraient une foule immense et jouissaient d'une popularité merveilleuse. Mais, a part l'excellente farce de Pathelia (vers 1470), et quelques pages des mystères, où la grandeur des sujets a soutenu un moment la faiblesse des auteurs, le théatre, sous les règnes de Charles VIII, de Louis XII et de François I", n'a presque rien produit qui offre une valeur vraiment littéraire. Il intéresse l'histoire des mœurs plus que celle de la poésie. Au reste, jusqu'à l'avènement de la Pléiade, jusqu'anx tentatives savantes de Jodelle, qui essaya de restituer. dans sa Cléophire (1552) la tragédie antique, le xyr siècle n'a fait que survre exactement les errements du xv., et n'a rieninnové au théâtre. On a continué d'y jouer des mystères, des moralités, des farces et des sotties comme en plein règne de Louis XI. La sottie d'a même jamais été aussi libre et florissante qu'au temps de Louis XII, qui lui fit l'honneur de l'associer à sa politique, et se servit plusieurs fois du théâtre comique pour affaiblir et bafouer ses adversaires. La fameuse sottie de Gringoire (le jeu du Prince des sots), jouée aux halles de Paris le 24 février 1512, pendant le carnaval, était dirigée tout entière contra notra plus redoutable ennemi en Italie, le papa Jules II. La farce, dont la gaieté, la prestesse et la brièveté s'accommodent à tous les régimes, a prospéré jusqu'au xvu' siècle et tient encore la place qu'on sait dans l'œuvre de Molière, qui, en dépit de Boileau, « sans honte à Térence allia Tabarin ». Mais le mystère, au xviº siècle, malgré l'éclat de la mise en scène et l'incroyable empressement du public, touchait à sa décadence et à la mort prochaine. Les attaques des protestants, scandalisés de voir la Bible sur le theatre, mèlée sux inventions les plus profanes, parfois les plus scandaleuses; les acrupules des catholiques sur le danger de lausser le peuple en commerce ai familier avec les choses saintes; le dégoût des lettrés,
épris de l'art antique et dedaigneux de toutes les traditions littéraires du moyen ège, tout conspira pour amener la ruine des
mystères. Le 17 novembre 1548, le parlement de Paris interdit
aux confrères de la Passion la représentation des pièces sacrées,
leur permettant seulement de jouer toutes pièces « licites et
profanes ». L'arrêt ne concernait qu'une seule ville et une
seule compagnie d'acteurs; mais le contre-coup de cette révolution se fit rapidement sentir jusqu'aux extrémités de la France.
Dès cette époque Paris donnait le tou, imposait la mode Ce qui
mourait à Paris languissait bientôt dans toutes les provinces.

Jean Lemaire. - En dehors du théâtre, qui pouvait au moins se vanter de sa popularité, les poètes du commencement. du siècle méritent l'oubli où ils sont tombés. Pout-on mêmeappeler poètes d'insipides versificateurs qui plaçaient le mérite des vers lans la difficulté vanocue '7 Dès lors il leur parut auffisant de la compliquer à plaisir pour être salués poètes; et les jeux bizarros et fastidieux d'une versification tourmentée parurent le triomphe de l'art. Ceux de nos modernes qui ont cra inventer un art nouveau en créant des contorsions étranges. de rimes et de rythmes, n'ont fait que rajeunir les tours de force démodés des versificateurs contemporains de Charles VIII et de Louis XII : Jean Meschinot (mort en 4491), auteur des Lunettes des Princes; Jean Molinet (mort en 1507), auteur de la Vigile des morts; Guillaume Cretin (mort en 1525), auteur d'une Histoire de France en vers Il y a des poètes qu'on dédaigne lorsqu'ils vieillissent; à d'actros la vieillesse réussit, Guillaume Creun out ce Lonhour. Sa versification ridicule, ses équivoques, tout son galimatas trop richement rimé, furent encore admirés de Jean Lemaire et même de Marot. Mais la gloire de Gretin ne lui survécut pas longtemps. Il avait écrit · l'histoire de France en vers français, dit Étienne Pasquier ";

i. Eux mines, ne sachant plus tres Lien er qu'est poesie, s'appellent des ristorqui ars »

<sup>2.</sup> Recherches de la France Ly XII chap xu-

mais ce fut un avorton tout ainsi que le demeurant de ses œuvres. Et c'est pourquoi Rabelais qui avait plus de jugement et doctrine que tous ceux qui écrivirent en notre langue de son temps, se moquant de lui, le voulut représenter sous le nom de Raminagrobis, vieux poète français.

Jean Lemairo de Belges ne doit pas être confondu avec ces versificateurs ineptes. Celui-là eut au moins le sentiment du style . « Le premier qui à honnes enseignes donna vogue à notre poésie, dit Pasquier, fut maître Jean Lemaire de Belges, auquel nous sommes infiniment redevables... pour avoir grandement enricht notre langue d'une infinité de beaux traits, tant en prose qu'en poésie, dont les mieux écrivants de notre temps se sont su quelquefois fort bien sider '. . Il est certain que tous les poètes du xvr siècle ont cru devoir quelque chose à Jean Lemaire, et ont parlé de lui avec estime; et même ceux de la Pléiade, si disposés à mépriser tout ce qui s'était fait avant eux. « Jean Lemaire de Belges, dit Du Bellay, me semble avoir premier illustré et les Gaules, et la langue française, lui donnant heaucoup de mots et manières de parler poétiques, qui ont bien servi, même aux plus excellents de notre temps 1. >

Les Illustrations de Gaule et singularites de Troye sont un long poème en prose, divisé en cent soixante chapitres, et composé pour consacrer à jamais une vieille légende, assez absurde, mais chère au moyen âge, à savoir l'origine troyenne des rois francs, descendants de Francus, fils d'Hector et petit-fils de Priam. Cette tradition, imitée de l'orgueil romain, qui n'avait pas voulu rattacher sa ville à une moindre origine, se trouve mentionnée dans les chroniques dès le temps des Mérovingiens. Benoît de Sainte-More, au xir siècle, la popularisa par son Homan de Troie dont le succès fut immense. Les Chroniques de Saint-Denis la rendirent pour ainsi dire officielle en commençant ainsi l'Histoire de France : a Certaine chose est que les rois de France descendent de la noble lignée de Troie. » Mais quel intérêt plus vif la Renaissance ajoutait à cette tra-

I. Recherches de la France, hv. Yll, chap. v.

<sup>1.</sup> Defense et dissiration de la langue française, 2º partie, chap. 11

dition, alors que les esprits et les cœurs se réveillaient avec une ferveur nouvelle au culte et à l'amour de l'antiquité! L'ouvrage de Jean Lemaire est né de cette coîncidence; c'est la mise en œuvre d'une tradition du moyen âge, exaltée par la Renaissance. Il y a de tout dans cette composition singulière : de l'épopée, du roman, de l'histoire; un tour tantôt poétique et gracieux, tantôt emphatique et pesant; ailleurs une sécheresse d'annaliste. C'est un chaos. L'auteur n'a pas plus de critique que Benott de Sainte-More, et chez lui les héros, Greca ou Troyens, parlent la langue, portent les habits et les armures, expriment les sentiments et mènent la vie des seigneurs du temps des guerres italiennes. Au milieu de ces anachronismes choquants, quelques pages brillent d'une fraicheur et d'une grace singulières; ce sont celles où Jean Lemaire s'est compluà décrire les paysages, où il encadre avec bonheur des idylles. pleines de charme. Amyot, dans Daphnes et Chloé, ne surpassora pas l'agrement, un peu mignard, de ces agréables tableaux.

La réputation de Jean Lemaire serait plus grande aujourd'hui, s'il n'eût été, de son vivant même ', éclipsé par un rival plus jeune et plus brillant, Clément Marot.

Marot. — Clément Marot naquit à Cahors en 1497. Son père, Jean Marot, Normand d'origine, et poète lui-même, assex estimé dans son temps, devint secrétaire d'Anne de Bretagne, et suivit Louis XII en Italie. Il fut le premier maître de son fils et le seul dont celai ci ait gardé bon souvenir; car, si l'on en croit Marot, c'était de grand'bétes que les régents du temps padis. En 1518, Clément devint valet de chambre de Margue-rite d'Angoulème, sœur du roi, duchesse d'Alençon. Il s'essayait déjà à rimer et, laissant de côté les modèles à la mode, il renonçuit à l'allégorie, au pédantisme, à la versification puerile et compliquée, à tous les défauts surannés des poètes du temps, pour essayer de plaire par l'esprit, le naturel et la simplicite. Le roi et sa sœur goûtèrent beaucoup cette nouvelle manière; leur faveur déclarée soutint longtemps Marot contre les nombreux consenus que lui attiraient ses imprudences

f. Quebjues-uns fassion i vivre Jean Lemaire Jusqu'es 1948. M. Ernest Langiois. a proise qu'el mourat en 1928 ou 1-2.

de langage et probablement son caractère agressif. On ne s'explique pas autrement pourquoi Marot fut menacé sans cesse, alors que Rabelais, bien plus hardi dans ses attaques, vivait parfaitement tranquille. Deux fois mis en prison, et deux fois relàché par la volonté du roi, Marot dut enfin s'exiler en 1535, et passer en Italie une année entière. On l'accusait d'adhèrer au luthéranisme; il s'en défend, mais en attaquant si violemment ses adversaires, que l'on ne sait que croire; catholiques et protestants l'ont réclamé et rejeté tour à tour. Il n'est peut-ètre entièrement l'un ni l'autre. A la fin la protection du roi ne suffit plus à le couvrir. Marot inquiet s'enfuit à Genève. Il gagna Turin, où il mourut bientôt, jeune encore, en 1544.

L'œuvre de Marot est étendue et variée : outre cinq préfaces en prose et des éditions du Roman de la Rose et de Villon, il a laissé deux poèmes, le Temple de Cupido et l'Enfer, un dialogue dramatique, Les deux amoureux, qui est peut-être, de toutes ses pièces, celle où il a exprimé le plus vivement la passion; une églogue adressée au roi; soixante épitres, vingi-sept élégies, quinze ballades, vingt-deux chants divers, quatre-vingts rondeaux, quarante-deux chansons, cinquante-quatre étrennes; dix-sept épitaphes, trente-cinq cimetières, cinq complaintes; deux cent quatre-vingt-quatorze épigrammes, des traductions en vers de Virgile (première Bucolique), d'Ovide (deux livres des Métamorphoses), d'Érasme (deux Collogues), de Pétrarque (quelques sonnets), des Psaumes (il en a traduit quarante-neuf); enfin il a paraphrasé onze oraisons pieuses. Une œuvre aussi vaste est naturellement très inégale. Mais combien peu de poètes ont survêcu tout entiers! Le Temple de Cumdo est un poème d'amour tout allégorique et très fade, œuvre de jeunesse, où Marot n'est encore que le continuateur de la poésie qui l'a précédé. L'Églogue au Roi, dans un cadre convenu. autrefois goûté, aujourd'hui fastidieux, raconte les premières années du poète avec beaucoup d'agrement et de simplicité.

> Sur le printemps de ma jeunesse folle Je ressemblais l'arondelle qui vole, Puis çà, puis là, l'àge me conduisait Sans peur ni soin, où le cœur me disait.

L'Enfer, tableau allégorique de sa détention au Châtelet, est une satire apre et virulente; le portrait de Rhadamanthus, type du juge sans pitié, est une page admirable de relief et de vigueur. Les pièces de circonstances, ballades, chants divers, qu'a suggérés ou plutôt commandés une naissance royale, ou le passage, la maladie, la guérison ou la mort d'un grand, valent ce que vant toujours ce genre ingrat; sauf quelques détails heureux, elles sont insignifiantes. Marot est poète de cour; il faut bien qu'il fasse son métier; il s'en tire mieux que beaucoup d'autres, mais, après tout, ne dépasse guère Saint-Gelais dans cette ennuyouse fonction. Les étrennes sont de petits couplets galants ou flatteurs, adressés à des dames, à des princes, à des amis, soit pour accompagner un présent, soit pour porter les souhaits ou les compliments du poète. Il y en a beaucoup de joliment tournés; mais, dans ce genre menu, Voltaire a tout effacé. Les épitaphes sont pour la plupart épigrammatiques, ou même injurieuses; et ces invectives sur une tombe récente na nous agréent plus aujourd'hui. Au contraire les cimetières sont des épitaphes sérieuses, où il y a des traits touchants et pathétiques; mais, à la vérité, ils y sont clairsemés. Les complaintes sont des élégies funèbres, des deplorations, comme on appelait aussi ce grare, fort à la mode, où Marot s'est voulu guinder jusqu'à l'accent oratoire. Ce n'est pas la son ton naturel. Les élégies sont des épitres d'amour adressées à des maîtresses anonymes, souvent peut-ôire imaginaires On y trouve beaucoup de vers gracieux, plus d'esprit qu'on n'en souhaiterait, et moins de passion vraie; l'affectation n'y est point rare. Les épigrammes sont pour la plupart tournées. avec infiniment de grâce, argunées à morveille, presque toujours très spirituelles; quelquefois remplies de vigueur et même d'éloquence. On comprend le vif succès qu'elles obtinrent et la célébrité qu'elles ont gardée. Nul poète n'a su enfermer plus de sentiments variés dans un cadre aussi court. Malheurensement, en imitant Martial, Marot n'est pas plus retenu que son modèle; et beaucoup de ces petits poèmes choquent les lecteurs les moins scrupuleux par des licences, qui no sont pas sculement de langage, et dont quelques-unes sont

tout à fait révoltantes. Il faut rappeler, à l'excuse de Marot, que ses contemporains, même les plus honnôtes, ignoraient certaines délicatesses, qui ne sont nées, dans la littérature française, qu'au siècle suivant. Peut-être sommes-nous en train de les perdre, et ce serait grand dommage. Les traductions en vers, imitées de l'antiquité, sont faibles et incolores. Le sentiment du beau antique reste indécis chez Marot (et chez tous, jusqu'à la Pléiade). D'ailleurs une bonne traduction exige plus de science qu'il n'en avait, plus d'effort qu'il n'en youlait et pouvait fournir La traduction des Psaumes out un succès de circonstance, que l'esprit de parti prolongea et faillit consacrer; mais, quoi qu'on en ait pu dire, elle est ennuyeuse et prosaïque. Les épitres sont incontestablement (même avant les épigrammes) le chef-d'œuvre de Marot : là toutes ses qualités sont à l'aise, esprit, vivacité, naturel, urbanité, fincasc; et là, ses défauts mêmes ne lui nuisent pas; son âme un peu sèche (son ame de poète, sinon son ame d'homme) et son inspiration un peu courte, un peu terre à terre, ne l'empéchent pas d'être excellent dans un genre où la grandeur d'esprit n'a que faire.

Mais, entre les éptires, celles qu'il adresse au roi sont la perfection même; soit qu'il les écrive à propos des circonstances les plus futiles (au Ros pour avoir eté derobé); soit qu'elles s'inspirent d'un sentiment sincère et profond, dans les circonstances, pour lui, les plus graves (au Roi, du temps de son exil à Ferrare). « Urbanité, disait Jean Lemaire, est une élégance, une courtoisie ou une gaillardise de deviser plaisamment, en réjouissant les assistants sans les fâcher. » Ainsi, avant Marot, on savait définir la chose; mais qui avait su, jusqu'à lui, la mettre en pratique? Il est le vrai créaleur de cette chose exquise, l'urbanité, qu'on définirait mieux encore par ce qu'elle n'est pas et par ce qu'elle exclut, que par les qualités qu'elle suppose. Elle exclut le pédantisme et l'affectation, la morgue didactique, la bizarrerie de forme on d'idee; tous les défauts des poètes d'avant Marot; elle ne veut rien de cru, ni d'alambiqué; rien de brutal ni de quintessencié; rien de lourd, ni même rien de prolongé. Elle admet une galeté douce et fine,

mais sans grands éclais de rire, qui fatiguent; une émotion discrèle, mais sans larmes, qui importunent. Elle écarte avec soin tout ce qui pourrait déplaire, attrister, choquer, ou même trop vivement surprendre. Art discret, art exquis fait de boaucoup d'esprit, et d'encore plus de tact. Maret s'y éleva jusqu'à la perfection, sans autre maître que son heureux naturel et la cour, qu'il appelait avec raison sa mattresse d'école; car c'est elle qui le forma, c'est pour lui plaire qu'il écrivit; c'est lui qui la polit à son tour. Mais, avonons le, cet art est plus exquis que fécond. D où vient que Marot, malgré sa gloire incontestée, n'a pas laissé d'école après lui, et que l'honneur d'avoir fondé la poésie classique en France appartienne à Ronsard, tant bafoué apres sa mort, non à Marot, dont la célébrité posthume surpasse encore celle qu'il oblint de son vivant? A-t-il péché par la langue? Au contraire; elle est chez lai presque toujours claire et correcte, vraiment française. Ménage l'appelait le plus exact de tous nos anciens poetes. La Fontaine avouait l'avoir beaucoup pratiqué, avec profit. Fenelon regrettait les grâces encore toutes fraiches de son style La Bruyère, en le lisant, s'étonnait de le trouver si moderne. « Il n'y a guère entre lui et nous que la différence de quelques mots; par son tour et par son style, Marot semble avoir écrit depuis Ronsard. » Sa versification offre les mêmes qualités que sa langue; elle est souple, habile et simple. Il n'a pas l'admirable harmonie dont la Pléiade sut trouver le secret, mais le genre de sa poésie se passait de ce mérite. Il manie mervelleusement le vers de dix syllabes, il a laissé son nom au style marotique, où d'autres après lui ont imité, avec moins de bonheur, sa naïveté à la fois très savanto et très naturelle. Qu'a-t-il donc manqué à Marot pour être appele le Père de la poésie moderne? Il lui a manqué le sentunent du grand, en toutes choses. Marot n'a ni compris, ni exprime, la saintelé, l'héroïsme, la passion, la beaute. Maisil a conservé, il a fait vivre avec un éclat nouveau la tradition. très ancienne d'un certain esprit, qu'on dit français, qu'on dit gaulois, qui, en tout cas, est bien national : fait d'ironio, de grace et de mesure, de finesse sans profondeur, de brillant, mais sans eclairs. Il est le dernier, de beaucoup le meilleur,

d'une veine particulière dans l'esprit du moyen age, bien plus qu'un précurseur des temps nouveaux.

Saint-Gelais. — Toutefois, si l'on veut mesurer, sans injustice, la vraie valeur de Marot, il faut le comparer à Saint-Gelais, « à Saint-Gelais, créature gentille », comme l'appelait Marot lu-même. Et sans doute, pour « gentil », Saint-Gelais le fut; il faut bien en croire tout son siècle, et Marot, mais il ne fut jamais autre chose. Marot certes vaut bien davantage. Mellin de Saint Gelais, né à Angoulème en 1491, fut élevé à merveille; il aut tout, au moins « un peu de tout, à la française », comme dit Montaigne. Il était autant juriste et mathématicien que poète; mais son compatriote, François I<sup>er</sup>, devenu rei, en l'appelant à sa cour, lui demanda des vers, il fallut bien que Saint-Gelais fût poète, il le fut. Il sit des vers pour tous les princes, et pour toutes les fêtes; il en fit sous son nom; il en fournit à d'autres, et même au roi, croit-on. « C'étaient petites fleurs, dit Pasquier, et non fruits d'aucune durée; c'étaient des mignardises qui coursient de fois a autres par les mains des courtisans et dames de cour » Selon Pasquier, Saint-Gelais avait soin de ne rien imprimer : « grande prudence, par ce qu'après sa mort on fit imprimer un recueil de ses œuvres, qui mourut presque aussitôt qu'il vit le jour. » Pasquier se trompe : Saint-Gelais n'avait pas tant de modestie; des 1517, il avait publié une partie de ses vers, avec succès. Marot, mort en 1544, lui avait laissé la place libre, et Saint-Gelais régnait sans rival. Mais bientôt l'avènement de Ronsard le détrôna brusquement; il essaya de lutter, et sourdement dénigra son rival, qui, dans ses odes, se plaignit au roi de la tenattle de Mellin. Cette tennille ne serrait plus bien fort. Saint-Gelais, vieux et fatigué, offrit la paix, pour mourir tranquille. Ronsard l'épargna, Du Bellay, plus tenace, écrivit Le poète courtisen, qui n'est qu'une satire violente, mais excellente, de Saint-Gelais et de la poésic de mode et de circonstance :

> Je ne veux que longiemps à l'étude il pàlisse, Je ne veux que, réveur, sur le livre li vieillisse. Feuilletant studieux tous les soirs et malins, Les exemplaires grees et les auteurs latins.

Car un petit sonnet, qui n'a rien que le son, Un dizain à propos, ou bien une chanson, Un rondeau bien trousse, avec une ballade (Du temps qu'elle courait), vant mieux qu'une iliade . Je veux qu'aux grands sugneurs tu donnes des devises, Je veux que tes chansons en musique soient mises, Et aim que les grands parlent souvent de toi, Je veux que l'on les chante en la chambre du roi.

Ces vers malicieux ont plus de portée qu'il ne semble, et expriment très bien les défaillances que les poètes de la seconde moitié du xyr siècle ont cru voir dans l'œuvre de leurs prédécesseurs, sans même en excepter Marot. La même pensée avait déjà inspiré au même auteur la célèbre Défense et illustration de la langue française qui, publiée en 1549, coupe en deux, l'on peut dire, toute l'histoire littéraire du siècle. Du Bellay fait dire à quelqu'un : « Marot me plait, pour ce qu'il est facile et ne s'éloigne point de la commune manière de parler. » Mais lui-même ajoute, en son nom, « qu'on pourrait trouver en notre langue, si quelque savant homme y voulait mettre la main, une forme de poésie beaucoup plus exquise ». Et que veut dire ici ce mot, sinon plus recherchée, plus artistique? Ceux qui mettent le naturel avant tout n'accorderont pas à Du Bellay que Marot laissat désirer Ronsard; ceux qui croient que la poésie est œuvre d'art, et veut une grande hardiesse de pensées et une grande hauteur de sentiments, admireront chez Ronsard cette puissance d'essor où l'élégant Marot n'aurait jamais pu ni voulu se basarder.

# II. — La prose.

Rabelais. — Durant cette premiere moitié du siècle la prose française a été plus hardie que le vers et plus heureuse. Rabelais est un écrivain bien supérieur à Marot, surtout par la vigueur et la variété.

La légende a envahi de bonne heure l'histoire mal connue de Rabelais et défiguré sa physionomie. On a vu l'homme à

> ng fo a EFT Fall F

travers le roman; mais Gargantus et Pentagruel n'ont été qu'une distraction dans sa vie, très sérieusement occupée. Il faut absolument rejeter toutes les historiettes apocryphes. qui, depuis trois siècles et demi, courent autour de son nom et masquent sa vraie figure. François Rabelais naquit à Chinon. dans les dermères années du xy siècle ; en 1522, Budé l'appelait encore un jeune homme. Moine cordelier à Fontenayle-Comts, la liberté de ses études, et probablement aussi de ses idées, inquiéta ses supérieurs. Un indult de Clément VII l'autorisa à passer dans l'ordre de Saint-Benott, Il s'y déplut, et rentra dans le monde. Après quelques années d'une vie errante, il fut, le 17 septembre 1530, immatriculé comme étudiant à la faculté de médecine de Montpellier. Bachelier en médecine, le 4º novembre suivant, il professa, en 1531, sur deux ouvrages. d'Hippocrate et de Galien, qu'il publia, avec commentaires, l'année suivante, à Lyon. De 1532 à 1534, il fut, dans cette dernière ville, médecin du grand hôpital. En 1534, Jean du Bellay, évêque de Paris, ambassadeur à Rome, se l'attacha comme médecin. Réconculié avec l'Église par un bref du pape Paul III (janvier 1537), il reprit l'habit de bénédictin. Recu la même année licencié en médecine à Montpellier (3 avril), puis docteur (27 septembre), il exerça la médecine à Narbonac, à Castres, à Lyon. Puis il rentra, comme chanome (en 1540), dans l'abbaye sécularisée de Saint-Maur-les-Fossés, près de Paris, sans trop s'astreindre à la résidence, car on le voit, vers ce temps, tour à tour à Chambéry, à Turin, à Lyon. Et cependant Gargantus et les trois premiers hyres de Pantagruel avaient paru de 1533 à 1546, sans que l'auteur fût sérieusement inquiété La mort de François I<sup>11</sup> (31 mars 1547) lui enlevait un protecteur; Rabelais alarmé se rendit à Metz, puis à Rome auprès du cardinal Du Bellay. En 1550, il revient, rassuré, fort de la protection des deux maisons rivules de Lorraine et de Châtillon. Il est nommé à la cure de Meudon, qui était aux Guise. Chez eux il vit Ronsard, mais ces deux génies si différents se comprirent mal; et si Ronsard prit Rabelais pour un houffon, Rabelais dut

<sup>1.</sup> Et non en 1983, comme veut une tradition erronce.

prendre Ronsard pour un songe-creux. Toute la légende du curé de Meudon » est apocryphe. On sait seulement que l'évêque de Paris, au mois de juin 1551, faisant à Meudon sa visite pastorale, n'y trouva que le vicaire. Au reste, le 9 janvier 1552, Rabelais résigna sa cure, pour publier librement le quart livre de Pantagruel, achevé des 1550. Après cette date, Rabelais disparatt. On ignore l'époque exacte et les circonstances de sa mort. On sait seulement qu'il n'existait plus en 1555.

Entre les témoignages peu nombreux des contemporains sur ce personnage plus fameux que connu, le plus obscur est le plus frappant. Pierre Boulanger, dans une « paraphrase poétique » des Aphorumes d'Hippocrate, publiée à Paris en 1587, a inséré une épitaphe, en vers latins, de Rabelais, dont voici la traduction :

 Sous cette pierre est couché le plus excellent des rieurs. Quel homme il fut, nos descendants le chercheront; car tous ceux qui ont vécu de son temps savaient bien quel était ce rieur : tous le connaissaient, et, plus que personne, il était cher à tous. Ils croiront peu⊢être que ce fut un bouffon, un farceur, qui attrapait les bons plats à force de bons mots. Non, non, ce n'etait pas un bouffon, ni un farceur de carrefour. Mais avec un génie exquis et pénétrant, il raillait le genre humain, et sesdésirs insensés, et la crédulité de ses espérances. Tranquille sur son sort, il menait une vie heureuse; les vents soufflaient toujours pour lui favorables. Cependant on n'eût pas pu trouver un plus savant homme, quand, laissant les plaisanteries, il luiplaisait de parler sérieusement, et de jouer les rôles graves. Jamais sénateur au front menaçant, au regard triste et sévère, ne s'est assis plus gravement sur son siege élevé. Qu'une question fût proposée, grande et difficile, qu'il fallût pour la résoudre beaucoup de science et d'habileié, vous auriez dit qu'à lui scul les grands sujets étaient ouverts et que les secrets de nature n'étaient révélés qu'à lui. Avec quelle élo-

<sup>1.</sup> Panlagmel avait para (probabament le prem er) des 1-32, Garganius suivit de pres en 1-35. Le tiera inve fui denne en 1556, le quari here en 1552. Le cip pueme inve, dont l'authentierte est douteuse parat après la mort de Rabelais en 1564.

quence il savait relever tout ce qu'il lui plaisait de dire, à l'admiration de tous ceux à qui ses facélies mordantes et ses bons mots habituels avaient fait croire que ce rieur n'avait rien d'un savant! Il savait tout ce que la Grèce et tout ce que Rome ont produit. Mais, nouveau Démocrite, il riait des vaines craintes et des désirs du vulgaire et des princes, et de leurs frivoles soucis, et des travaux auxieux de cette courte vie où se consume tout le temps que nous veut bien accorder la Divinité bienveillante. »

Nous avons cité ce long morcean, d'abord parce qu'il est curieux et peu connu; ensuite parce qu'il nous paraît que ce contemporain obscur a mieux compris et jugé Rabelais que la plupart de ceux qui en ont parlé depuis. Il a pris au sérieux l'auteur de *Pantagruel*, sans le prendre au tragique; il a rendu justice à la haute valeur de son esprit, sans le transformer en prophète, en législateur, en mage.

Rabelais est, avant tout, un savant, un médecin, un naturaliste; la science est, à peu près, la seule chose dont il ne se moque jamais, et où il croie fermement. Là est son fond immuable. Mais ce savant homme s'égaie à ses heures; et sa gaieté violente déborde en flots mèlés, où il y a de tout : des pensées trouvées de géme, des finesses exquises, des grossièretés plates et de simples obscénités. Il est sans goût, mais varié et puissant, comme la nature Non qu'il n'y ait chez lui de l'art; mais jamais art ne fut moins réglé. Quoi qu'on en ait pu dire, il n'y a aucun plan dans son livre · Pantagruel répète et recommence Gargantua, à moins que ce ne soit plutôt Gargantua qui recommence Pantagruel (publié probablement le premier). Le tiers livre est tout entier en conversations, où le roman n'avance pas d'an pas, une seule question est posée : Panurge doit-il se marier ou non? Elle en symbolise une autre : Les hommes ont-ils des raisons d'agir ou vivent ils au hasard? Le quart livre est un voyage imaginaire dont les fantastiques étapes n'ont pas le moindre lien entre elles ; le livre cinquième n'est pas de Rabelais, quoiqu'il y ait du Rabelais dans le cinquième livre; mais ce n'est pas Rabelais qui se fât avisé d'attaquer avec cette fureur Rome, toujours si indulgente envers lui. En résumé, l'unité de plan est pulle dans le roman; mais l'unité d'objet est peutêtre moins insaisissable. Quoique Rabelais se soit qu'elquefois contredit, ou ait changé d'opinion d'un livre à l'autre (par exemple il est favorable aux protestants dans le premier, et les attaque par la suite), toutefois l'esprit général du livre est sensiblement le même d'un hout à l'autre. Cet esprit est avant tout satirique. On l'a contesté, parce qu'il est vrai que Rabelais tient de son culte pour l'antiquité un certain respect fondamental des deux ou trois principes essentiels sur lesquels repose l'état social : la famille, l'autorité paternelle, et la propriété. Mais si Rabelais ne raille pas toutes choses, en vérité peu s'en faut. Ne définit-il pas le « pantagruélisme » par une « certaine gaieté d'esprit confite en mépris des choses fortuites »? Les contemporants qui l'ont appelé Démocrite ne se sont pas mépris sur la pensée principale de son œuvre. Le monde, à ses yeux, est plein de vices et de ridicules, et la seule consolation d'un philosophe est de s'en moquer. Mais ce rire inextinguible admet aussi les pensées profondes et sérieuses. Rabelais d'ailleurs n'est pas plus en peine de changer de ton que de modifier. brusquement la conception même de ses personnages. Ses héros sont tantôt des géants prod.gieux, tantôt des hommes tout ordinaires. Pantagruel, on tirant la langue, met à l'ombre une armée entière : ailleurs il va, vient, agit, comme le premier yenu. Rabelais n'a aucun souci de résoudre ces contradictions; il a écrit son livre au jour le jour, pour s'amuser lui-même, au moins autant que pour amuser des lecteurs. Et c'est peut-être ajnsi qu'il faudrait encore le lire : une suite de saillies, profondes ou burlesques, voilà ce qu'il y faut chercher; non un livre, non une pensée maîtresse et directrice, hors ce culte de la science que nous avons déjà mis à part. Dans l'Enfer, qu'Épistémon a visité, les grands sont réduits à faire tous les métiers influes; mais les philosophes sont rois et servis par les grands, qu'ils paient d'insolence à leur tour.

Les fameux chapitres sur l'éducation de Gargantua, la très belle lettre de Gargantus à son fils Pantagruel, étudiant à Paris, composent ce qu'on a nommé, un peu ambitieusement, « la pédigogle » de Rabelais. On serait fort embarrassé pour tirer de là le programme d'une éducation pratique. Mais il reste vrai que, dans ces pages. Rabelais a semé des idées très hautes, très justes et très fécondes : il a protesté contre la négligence où l'usage du temps laissait l'éducation du corps pour tous ceux qui recevaient celle de l'esprit, il a voulu substituer à des exercices de pure mémoire des exercices de raisonnement et d'observation; dans la lettre à Pantagruel, il a exprimé avec éloquence cette soif de savoir qui dévorait tous les grands esprits de son temps.

Rabelais a plusieurs styles; et c'est même cette souplesse et cette variété qui caractérisent le mieux sa manière. Il excelle à adapter la forme au fond, à mouler exactement la phrase sur l'idée ou le sentiment. Dans les passages plaisants, dans le récit en général, sa phrase est courte, même heurtée, nullement périodique, mais alerte et brillante. Dans les morceaux plus graves, elle se fait longue et même solennelle; sa syntaxe est calquée alors sur la syntaxe latine, qu'in transpose habilement en français, jusqu'à la plus haute éloquence. Son vocabulaire est merveilleusement riche; mais sa richesse est parfois de l'encombrement. Il épuise à la fois le lexique populaire et le lexique savant; il recueille sur les lèvres vivantes mille et mille façons de parler, naturelles, piquantes et colorées; en même temps il extrait des livres morts tout le vocabulaire médical ou d'histoire naturelle et (bien qu'il se moque des latinisants) une foule d'expressions grecques et latines, quelquefois très sérieusement, quelquefois pour se jouer, car il s'amuse du langage, comme de toutes choses (ainsi dans ces longues énumérations, qu'il entasse à plaisir, de noms ou d'épi thètes).

En résumé Rabelais est le plus grand des satiriques, et l'un des meilleurs parmi les conteurs, quelques-uns même le goûtent surtout quand il conte tout sumplement, quand il conte pour conter, ce qui est une johe chose, quoi qu'ait dit La Fontaine <sup>1</sup>. Comme il était en outre un très savant homme, et doué d'un génie très original et d'un esprit d'observation très

Conter pour conter me semi le peu d'affa re. (Fables, IIv. VI, 1)

profond, il a porté sur toutes choses, en passant, des vues souvent hardies et justes, qui laissent deviner un homme éminent, supérieur même à son livre, et surtout à beaucoup de ses lecteurs, à ceux du moins qu'il a voulu amuser en jetant, à pleines mains, sur tant de belles fleurs tant « d'ordures ». Le mot est de Voltaire jeune, et Voltaire vieilli le corrigea, pour y substituer bassesses. Ordures ou bassesses, le beau génie de Rabelais se fût si bien passé de ce condiment!

**Despériers.** — Un tel homme n'a pas de disciples; parce que ceux qui prétendent à l'imiter ne s'approprient que ses défauts. Parmi ceux de son temps qui l'ont beaucoup lu et pratiqué, le meilleur est Bonaventure Despériers. Despériers naquit, vers 1508 ', à Arnay-le-Duc, d'une famille obscure et pauvre; dans ses vers, il se represente comme ayant lutté contre la misère pendant toute sa jeunesse. Il trouva moyen de faire, malgré tout, de fortes études, et, signalé, pour ses talents, à la reine de Navarre, il devint son valet de chambre ou plutôt son secrétaire (1536). • Elle était, dit un contemporain, le port et lérefuge de tous les désolés », pourvu qu'ils oussent du sayoir et quelque esprit. Despériers savait beaucoup; il avait pris part a la célebre traduction de la Bible en français (d'après le grec et l'hébren), publiés à Neufchâtel par Ohvetan. Il avait aidé Etienne Dolet dans la rédaction de l'immense compilation intitulée Commentaires de la langue latine. Mais Despéners ne tarda guéro à se séparer de cette société savante, qui inclinait au protestantisme, pour faire profession quasi ouverte de scepticisme, ou même d'athéisme. En 1538, parut le Cymbalum mundi, dialogues (en français, sauf le titre) où l'auteur attaquait par la raillerie toutes les religions révelces. L'ouvrage fut saisi et défruit; les protestants desavouèrent l'auteur; Calvin le charges. d'anathèmes. L'intention du livre est certaine; mais le livre luimême est obscur dans bien des détails et des allusions. Il coûta sans doute à Despériers la protection de Marguerite Réduit au désespoir, probablement à l'extrême misère, l'auteur du Cymbalum se tua en 1514. Longtemps après sa mort, on

I La date trauthonneck (1,98) est from niculee.

publia (1358) les Aouvelles récréanons et joyeux devis, recneil de contes, attribués à Bonaventure Despériers avec toute vraisemblance, quoique l'éditeur y ait mis un peu du sien, comme le prouvent certaines allusions à des faits postérieurs à 1544. La narration de ces contes, d'un caractère populaire, est vive, piquante, aisée, pleine de franchise et de naturel, malheureusement gâtec par beaucoup de grossièretés qui ne choquaient pas le goût du xvi\* siècle autant qu'elles rebutent le nêtre. Mais aucun écrivain de ce temps, sauf Rabelais, n'a su conter mieux que Despériers, et donner prix aux moindres choses par la façon de les dire.

La reine Marguerite. - L'illustre protectrice de Marot et de Bonaventure Desperiers, Marguerite de Valois-Angoulème, sœur ainée de François la, naquit le 14 avril 1492 Mariée en 1509 au duc d'Alençon, veuve en 1525, elle épousa en secondes noces (1527) Henri d'Albret, roi de Navarre. Elle trouvapeu de bonheur auprès de l'un et de l'autre époux. Les lettres furent sa grande consolation dans ses chagruis domestiques. Non seulement elle goûts vivement et protégea beaucoup de poètes et de savants, d'historieus et d'artistes, mais elle-même composa de nombreux ouvrages, en prose et en vers; et certainement son œuvre publiée ne comprend pas tout ce qu'elle avait écrit. De son vivant on édita un recueil de ses vers, sous ce titre alambiqué, conforme au goût du temps : Les Marquerites de la Marguerite des Princesses On y trouve quatre courts mystères, des comédics ou plutôt des dialogues, asseragréablement rimés (elle faisant jouer des pièces devant elle par ses filles d'honseur), benucoup de poésies religieuses, où l'auteur semble incliner au protestantisme, quoiqu'elle ait vecu et soit morte ostensiblement catholique. Ses meilleurs vers sont ceux que lui inspira sa vive affection pour le roi son frère. Mais sa prose vaut mieux que ses vers. Le recueil de ses contes, publics après sa mort \*, est écrit d'une façon elé-

<sup>1.</sup> L'editeur (probal lement Pelletier du Mans) commence alos, sa prefici : « Lisez bardiment, dames et demoiselles : à n'y a r'en qui ne soit honnête. «

<sup>2.</sup> Sons le nom d'Heptomeros, à l'imitation du Décaméros de Boccice, de qui influence sur la reine d'Avance fut corannement tres grande et d'a leurs est sens ble cana l'Heptoméron

gante et pure ; on a remarqué que c'est peut-être le plus ancien ouvrage en prose qu'un lecteur moderne, ignorant de l'ancien français, puisse lire conrainment, sans embarras. Les dissertations de métaphysique galante dont chaque conte est suivi semblent parfois redigées dans une forme un peu entortillée. au contraire les récits eux-mêmes sont vivement contés et habilement mis en scene. Mais que penser du livre lui même! Et ne donne-t-il pas une fâcheuse idée de la licence des mours au xvi\* siecle? Une femme qui fut certainement honnète et vertueuse aurait-elle, à toute autre époque, pris plaisir à composer des récits aussi scabreux? Sans doute l'auteur des Contes ne loue pas le vice, et même elle recommande la chasteté; mais le tableau des périls qu'elle lui fait courir n'est, à vrai dire, rien moins que chaste, et l'excellence des intentions ne suffit pas toujours a compenser les écarts de la peinture. Cependant les mœurs dépeintes dans le livre sont celles de la société du temps beaucoup d'aneccoles, qui sont affirmées comme vraies, doivent l'être en effet, l'Heptaméron est certainement rempli d'allusions qui ne nous font pas connaître la cour de François I<sup>er</sup> sous un jour favorable.

Calvin. — Chez tous ces écrivains, Marot et Rabelais, Bona venture et la reme Marguerite, il faut faire une part a l'influence de la Réforme. Mais Calvin, c'est la Réforme française ellemème et lout entière. L'Institution Chrétienne, à ne considérer même que le style seul dans ce grand ouvrage, marque une date importante dans l'histoire de notre langue. Le livre, écrit d'abord en latin, fut traduit en français par l'auteur lui-même, et pul lié vers 1344; la date précise est incertaine) avec une dédicace, en français, adressée a François I<sup>e</sup>, dès l'année 1535

Cent aus avant Descartes et le *Inscours de la methode*, Caivin, dans l'*Insulution*, montrait que la langue vulgaire était mûre pour expermer avec ferce et clarté les idées même les plus abstraites et les caison éments les plus serrés. Avec lui, le premier, la théologie et la philosophie ont parlé français, et, dans des sujets si austères, sa langue est belle, Bossuet l'admire tout en combattant l'homme et le reformateur : « Donnons-lui cette glo re d'avoir aussi bien écrit qu'homme de son siècle » Un

adversaire luthérien l'ayant traité de déclamateur : « Il ne le persuadera à personne, disait Calvin; tout le monde sait combien je sais presser un argument et combien est précise la brièveté avec laquelle j'écris. » Calvin, froid et concentré, n'eût jamais commencé la Réforme. C'est l'avis de Bossuet : « Je ne sais si son génie se serait trouvé aussi propre à échauffer les esprits et à émouvoir les peuples que le fut celui de Luther »; mais, « encore que Luther eut quelque chose de plus original et de plus vif, Calvin, inférieur par le génie, semblait l'avoir emporté par l'étude... Sa plume était plus correcte, surfout en latin ». Et, en effet, une page de Calvin ne saurait être pleinement goûtée qu'à condition d'admettre que la latinité, au xviº siècle, demeure comme l'inépuisable trésor où le français peut et doit heaucoup puiser pour le vocabulaire et pour la syntaxe. Ainsi se forme ce style « triste », mais « suivi et châtié », dont le xvii\* siècle, après tant de chefs-d'œuvre, admirait encore la vigueur, au témoignage, qui n'est pas suspect, de Bossuel (Histoire des Variations).

C'est Calvin qui décida, par son exemple et par son influence, de la faveur que les réformés devaient témogner à la langue vulgaire dans la prédication de leurs doctrines et dans les polémiques soutenues contre leurs adversaires. Il est digne de remarque que l'homme qui, dans un certain sens, émancipa la langue française en montrant à tous qu'elle était désurn us capable de traiter de toutes choses et même de théologie, fut en même temps un latiniste très correct et que son français même fut puisé aux sources latines. N'en faut-il pas conclure que la préférence de Calvin pour l'idiome vulgaire tenait moins à des causes littéraires ou esthétiques qu'à des motifs tout politiques et religioux? Il préféra le français comme l'instrument qui lui paraissait désormais le plus efficace et le plus puissant; avidede parler à tous, il voulut user de la langue que tous entendaient. Tandis que Joach m du Bellay, dans la Defense et illustration de la langue française, prend parti pour le français contreles latinisants, par préférence d'artiste, et pour avoir très bien senti qu'on n'a jamais un style original en ecrivant dans une autre langue que dans celle de son pays, Calvin, fort detaché

de tout scrupule d'art, arrive, avant Joachim du Bellay, aux mêmes conclusions, conduit par d'autres motifs; et toute la Réforme française, à sa suite, n'use presque plus d'autre idiome que du français.

Importance nouvelle de la prose française. - A la même époque, un acte fameux dont on ne saurait exagérer l'importance, mais dont on a quelquefois mal expliqué le caractère, l'édit de Villers-Cotterets (1539), rendu par François l', consacrait d'une façon tres éclatante cette émancipation définitive de la langue française. L'ordonnance ne traite du langage que fort incidemment; promulguée principalement « sur le fait de justice » et pour « l'abréviation des procès ». elle vise surfout à établir les bases d'un code commun pour tout le royaume. Mais, dans les articles 110 et 111, elle confient les dispositions suivantes, dont on voit clairement quelle fut l'importance capitale dans l'histoire de la langue française : · Et afin qu'il n'y ait cause de douter sur l'intelligence desdits arrêts, nous voulons et ordonnens qu'ils soient faits et écritasi clairement qu'il n'y ait ne puisse avoir aucune ambiguité ou incertitude, ne lieu à demander interprétation. Et pour ce que de telles choses sont souvent advenues sur l'intelligence des mola latina contenua esdita arrêta, nous voulona d'orea en avant que lous arrêts, ensemble toutes autres procédures, soit de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures. soit de registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences. tesaments et autres quelconques actes et exploits de justice ou qui en dépendent, soiens prononcés, delivrés et enregistrés aux parties en langage maternet français et non autrement. . Des résistances obstanées re arderent sans doute pendant quelques années l'entière application de cet édit; mais à travers les fluctuations de leur politique sur d'autres points (comme une exemple sur la liberté religiouse), les rois maintinrent fermement leur volonté sur celui la; et l'édit de Roussillon, rendupar Charles IX en janvier 1565, confirma les dispositions de Loht de Villers-Cutterels en res termes : « Les vérifications de nos cours de parlement sur nos édits, ordonnances ou lettres. palentes et les réponses sur requêtes, seront faites d'ores en

avant en langage français et non en latin, comme ci-devant on avait accoutumé faire en notre cour de parlement à Paris, ce que nous voulons et entendons être pareillement gardé par nos procureurs généraux » Il ny avait plus désormais qu'une langue officielle en France : le français.

A quel dessein s'attachaient nos rois en poursuivant avec tant de suite et de persévérance l'établissement du français comme langue unique du royaume? On sait qu'ils n'avaient contre le latin aucun prejugé dignorance ou d'hostilité. Les Valois étaient eux-mêmes des princes lettrés, grands admirateurs des anciens, et meilleurs humanistes que la plupart de leurs sujets. Cédaient ils à une influence de l'opinion publique déclarée pour le français contre le latin? Il n'en est rien et l'opposition très vive que rencontra l'edit de Villers-Cotterets dans la plupart des provinces en est la preuve. Ramus a racontéagréablement, dans sa Grammaire, l'histoire de ces députes provençaux qu'on Jépècha d'Aix à Paris pour défendre devant Sa Majesté les prérogatives de l'idiome provençal. Quand le roi les sut à Paris, il différa de mois en mois l'entrevue pour leur laisser le temps de luen apprendre le français. Il les reçut enfin, et ils le haranguèrent très bien dans la meilleure langue de la cour. « Si vous qui êtes vieux, leur répondit le roi, avez si facilement appris à parler français, les jeunes gens s'en tireront bien mieux encore > Et il les renvoya suns leur accorder rien. En fait, la moitié au moins de la France n'entendait pas plus le français de Paris que le latin. Pourquoi donc les provinces auraient-elles été si jalouses d'être desormais jugées et administrees en pur français. Mais la pensée qui inspira les rois était beaucoup plus hante et d'une portée bien plus générale que celle qu'exprimait François I'e dans l'édit de Villers-Cotterets; ils voyaient plus loin dans l'avenir que « l'abréviation des proces ». Comme en France il n'y avait plus qu'un roi, ils voulaient qu'il n'y eut plus qu'une langue. La préponderance et la diffusion du français qu'ils parlaient sux mêmes, du français de leur He-de-France, leur parut, non sans raison, le signe éclatant, l'instrument efficace, et môme l'un des éléments de leur autorité souveraine. Voila pourquoi

polir la langue, et, dans la mesure du possible, commencer à la régulariser, fut l'objet des efforts constants de Louis XII et de François Ier, de Henri II et de ses fils; non sculement pour satisfaire a leurs goûts d'artistes et de lettrés, mais plus encore par politique, par dessein suivi, pour achever l'unité da royaume par l'unité du langage. Ronsard devait entrer plemement dans ces vues Quoiqu'il garde quelque affection aux vieux dialectes provinciaux, et même invite les poètes à y puiser des mois pour enrichtr leur vocabulaire, il avoue toutefois qu'on ne peut plus écrire rien de durable qu'en français de la cour : « Aujourd'hui, pour ce que notre France. n'obéit qu'à un seul roi, nous sommes contraints, si nous voulous parvenir à quelque honneur, de parler son langage; autrement notre labeur, tant fût-il honorable et parfait, serait estimé peu de chose ou peut être totalement méprisé. \* Mais des 1330, Palsgrave, auteur de la plus ancienne grammaire française (cerite en anglais, pour des Anglais, et publiée à Londres), ne comaissait dejà d'autre français que celui du roi : « Dans tout cet ouvrage, je suivrai l'usage des Parisiens. et du pays par est contenu entre la riviere de Seine et la rivière de Loire. Dans celle region est le cœur de la France, c'est là que la langue est la plus parfaite, et depuis le plus longtemps. Il n'est homme, en quelque partie de la France qu'il soit né, qui écrive en un autre langage que celui qui est parlé dans ces lunites, s'el désire que ses écrits soient tenus en quelque estine. » Ce témoignage d'un étranger est curieux, mais certainement dépasse un peu la vérité. En 4530, les influences prosinciales el dialectales résistaient encore avec force aux tendances de la langue vers l'unite. Elles seront sonsibles dans la littérature, et peut être encore plus dans la poésic que dans la prose, pasqu'au temps de Malnerhe

La langue du xvie siecle, par un heureux privilège, n'a pas cessé de plaire en cessant d'être employée; et, jusque dans l'époque classique, les meilleurs juges ont goûté le charme du • væux langage ». — • I. se fait regretter, disalt Fénelon, quand nous le retrouvons dans Marot, dans Amyot, dans le cardinal d Ossal, d'uns les ouvrages les plus enjoués et les plus sérieux :

Co gle

il avait je ne sais quoi de court, de naïf, de hardi, de vif et de passionné. • Épithetes parfaitement choisies pour caractériser le style et la langue du temps : la vivacité, ou plutôt la vie, est le premier truit qui frappe dans les ouvrages, jusque dans un traité de grammaire on sent vivre l'autour, et souvent la passion y respire \*. Ils avaient tous une surabondance de forces qu'ils dépensaient à la philologie, de la même humeur qu'aux guerres civiles ou religieuses. Cette naiveté que loue Fénelon, c'est le naturel; à aucune époque en effet, il n'y eut moins de convenu dans la littérature; non que l'artificiel n'y abonde, surtout dans la poésie (et encore plus su temps de Ronsard qu'au temps de Marot); mais l'affecté n'est pas le convenu; le convenu s'impose d'avance à un auteur qui le subit passivement, l'affectation (dans la Pléiade par exemple) est librement choisie et sincèrement goûtée. Fénelon admire encore avec raison « je ne sais quos de court » dans la langue du xvr siècle, et le style du temps excelle, en effet, à très bien dire en peu de mots Mais toutefois Fénelon avait dit, un peu plus haut « La langue était encore trop verbeuse », et cela est vrai aussi. Car il leur arrive, il arrive à Rabelais, comme à Montaigne, ayant très hien dit une chose en peu de mots, de l'affaiblir en la reprenant et en la répétant avec quelques « longueries ». Mais ce qui montre le mieux la vigueur et l'excellence de ce langage du xvr\* siècle, c'est le parti qu'en ont tiré des auteurs de circonstance, qui n'étaient que des ignorants; et toutefois, soutenus par leur génie naturel, et bien servis par une langue excellente, qui s'offrait à eux, souple et maniable, chaude et rolorée, ils ont très bien écrit, sans savoir écrire Tel, plus d'un auteur de Mémoires, comme Monluc, ou bien, pour rester dans la première moitié du siècle, l'obscur soldat, auteur anonyme de la « Très joyeuse, plaisante, récréative histoire composée par le Loyal Serviteur, des faits, gestes, triomphes et provesses de bon chevalier sans peur et sans reproche, gentil seigneur de Bayard » (1527). Ce « Loyal Serviteir » a mérité qu'on le comparât à Joinville, malgré la différence des



Temom la grande querelle qui s'engagea au milieu du slecie entre Meigret et ses adversaires, à propos d'orthographe.

temps et l'inégalité de leurs héros, pour les qualités qui leur sont communes : franchise absolue, simplicité, parfait naturel. Encore Joinville se met il en vue, naïvement, aux côtés du saint roi. Le « Loyal Serviteur », plus modeste, a caché jusqu'à son nom pour ne laisser voir que Bayard; et, en s'effaçant ainsi derrière son maître bien-aimé, il a fait un ouvrage exquis, auquel conviennent, par excellence, les mots élogieux de Fénelon, un ouvrage « court, naîf, hardi, vif et passionné ».

#### BIBLIDGHAPHIE

Petit de Julieville voir au tome III la bibliographie du chap v. p. 308) F. Thibaut, Marguerite d'Autriche et Jean Lemaire de Belges, Paris, 1888. in 8 - Marot editions Gaiffier anachevee, differicault choix). Pierre Janet, et vo zaid achorx) - Mellin de Sainct-Gelays, Œuvres, edit. Blanchemain (Bibl. Ez vir enne, 1893, 3 vol. in 46 - Marguarita (la reine) pour les poesies, édic Frank, Paris, 1873, 4 vol in-16, pour les contes, édit Le Roux de Liney, Paris, 1853, 3 vol. in-8 - Chenevière, Bontwenture des Pérurs, Paris, 1885, in 8. - Frank et Chenevière, Lexique de la langue de Bonaventure des Périers, Paris 1888, m.8. — Rabelais, éditions Burgaud des Marcis et Bathery, 2 vol. in 12, Pierre Janet, 5 vol. in 12; Marty-Laveaux. 3 vol. .u 8. E. Gobhart, Rabelais, in Renaissance et la Réforme, Paris, 1877, Jean Fleury, Rabelais et ses œuvres, Paris, 1817, 2 vol. in 8. --P. Stapfor, Rulchus sa personne, son genie, Paris, 1889, in 12 Bayord parle Loyal Serviteur, publice par J. Roman pour la Societe d'Histoire de France, in 8 - B. Sayous Études lettéraires sur les coro ams francais de la Réformation, Paris, 1874, 2 vol. in-8 - Pierre Gauthiez, Études sur le XVI siecle, Paris, 1893, in 12 - Sainte-Beuve, Tublican historique et critique de la poesie française et du The dee français au XVe swele. Caurerres da lunda, t. III. Rabelais , t. VI. la reine Marguento - Livet, La grammaire et les grammairiens francais au MP siècle, Paris, 1859, in 8. -A. Darmesteter of A. Hatzfeld Le XVI siècie en France, Paus, 1875 m. 12. E Faguet, Seizieme swele, Paris, 1835, vi 12

## CHAPITRE VII

### L'ART EN EUROPE

De la fin du XVº au dernier tiers du XVIº siècle

La période de l'histoire de l'art qui s'etend de la fin du xv° au dernier tiers du xv° siècle, à peu près (en Italie, de l'apparition de Léonard de Vinci à la mort de Michel-Auge; en France, de Michel-Colombe à Philibert de l'Orme et a Germain Pilon; — en Allemagne, de Peter Vischer aux successeurs d'Albert Dürer; dans les Pays-Bas, de Quentin Matsys et Lucas de Leyde aux précurseurs de Ruhens, etc., etc.), est si riche en grands artistes, si feconde en chefs-d'œuvre, que la seu e énumération en remplirait les pages du chapitre qui leur est ici réservé. On ne s'occupera donc que des mattres les plus s gnificatifs et de ceux de leurs ouvrages qui peuvent le mieux servir soit à caractériser leur génie dans ses diverses manifestations, soit à illustrer, pour chaque grande école, l'évolution du sentiment et de l'interprétation de la forme

Caractères généraux de cette période. Un double fait la domine : le développement du « classicisme » en Italie et l'extension de l'influence italienne, la propagande de l'esthétique romaine en Europe. Le xv° siècle, dans sa naive curiosité, n'avait guère emprunté à l'antiquité que des thèmes généraux et une grammaire ernementale, sa grande affaire, en somme, avait été la découverte et la conquête de la nature, sa préoccu-

pation dominante, un besoin profond de vérité. Au Midi comme au Nord, en Italie comme dans les Flandres, on avait vu los peintres et les sculpteurs, avides de saisir d'une prise plus forte et d'exprimer dans une langue pittoresque plus souple et plus exacte le spectacle du monde, promener de toutes parts leurs yeux ravis, s'attarder avec une badauderie facilement amusée et feconde à tous les meidents de la route, égayer leurs longs. récits d'épisodes anecdotiques et de savoureux anachronismes, mêler sans y chercher malico aux choses du passó les choses du présent et la jeune réalité au vieux rêve... Une esthétique nouvelle va se formuler qui, fondée sur un idéalisme plus réfléchi, répondant aux exigences d'osprits plus cultivés et devenus plus familiers avec les chefs-d'œuvre de la littérature ancienne, déclarera trop étroite et naîve la manière ancedotique des Primitifs, et developpant ce qu'avaient entrevu, dès l'époque anténeure, dans la peinture un Masaccio, dans la sculpture un Jacopo della Quercia, introduira un style plus ample, plus grave et plus abstrait, que les docteurs de l'école appelleront bientôt • le Style • — Le « costume » particularisé et précis fera place à la noble « draperie », le décor pittoresque et géographique aux généralisations páttoresques; au lieu de situer la scène et le drame dans un coin de nature familiere et aimée, on l'isoleradans le temps et l'espace; au lieu de donner aux acteurs la ressemblance individuelle de figures connues, on en « idéalisera » le type; on s'élevera à la conception d'une beauté impersonnelle; en toutes choses, le « particulier », l'accident s'effaceront ou s'atténueront dans l'élargissement et l'agrandissement du dessin et d'une composition savante et synthétique. Cette transformation ne s'opéra pas subitement, par un coup de Théâtre de l'histoire. On en peut suivre les progrès dans l'œuvre des plus grands artistes de la « Seconde Renaissance » et notertous les degrés de l'emancipation qui, de l'atelier et de la « boulique » des vieux maîtres, les amena au point où autour de leur œuvre, smon de leur personne, leurs élèves et acmiraleurs fond rent les premières Academies. Dès lors, une doctrine et une pédagogie se constituèrent et la rapide décadence con mença

Mais tandis qu'il a lait décliner et mourir sur sa terre natale. l'art italien, qui jusqu'au xve siècle avait beaucoup reçu du reste de l'Europe, commença de régner sur celle-ci en maître souverain. On vit, de toutes parts, de longues théories d'artistes étrangers entreprendre vers la terre d'élection un indispensable pèlerinage et venir demander à ses ruines, à ses maîtres, des leçons et des conseils, les regles de leur art et le secret de la beauté Les écoles septentrionales, oublieuses de leur glorieux passé, seduites par la rhétorique méridionale, se mireit doci lement à l'école de Rome.

L'histoire de chacane d'elles pendant cette période revient, en dernière analyse, à déterminer dans quelle mesure les traditions nationales resistèrent ou se pherent à l'esthétique nouvelle, les services qu'elles pouvaient en attendre, les sacrifices qu'elles durent lui faire. Il y cut au début, en France notamment, un moment de conciliation et d'entente fécondo; lans le Nord, en Flandre et aux Pays-Bas, des tentatives d'initiation et d'assimilation laborieuses, et comme une violence faite au tempérament et au génie même de la race. — On essaiera de présenter pour chaque pays et de caractériser par des exemples le tableau de ces luttes ou de ces accommodations.

## I. - L'Art italien.

L'architecture, de Bramante à Vignole. — On a vu' quel avait été, dans la pénnisale, le développement de l'architecture au cours du xv' siècle. C'est par elle que les maîtres italiens avaient pris contact avec l'antiquité; les architectes avaient les premiers nettement conçu et formulé la théorie du classicisme. Ils avaient su pourtant plier aux exigences de programmes et de besoins nouveaux les éléments fournis par l'antiquite elle-même; ils avaient prodigue sur leurs monuments la decoration la plus gracieuse et la plus libre, et c'est

<sup>4.</sup> Voir cidessus, t. III, p. 579 et si v

par là qu'ils avaient d'abord séduit les esprits et ménagé à la Renaissance italienne ses premières victoires. Dans les deux premières tiers du xvi siècle, la tendance s'accentua vers la recherche d'une grandeur plus sobre, plus sévère et plus simple; les « ordres » superposés pesèrent sur l'édifice, en déterminèrent tyranniquement l'ordonnance et la décoration, les colonnes engagees, les pilastres, les corniches, les frontons, les niches destinées à recevoir des statues constituèrent, d'une façon de plus en plus exclusive, le répertoire des formes et fournirent tous les éléments des combinaisons architectoniques.

L'œuvre d'un des plus grands architectes de la Renaissance, Donato di Angelo Bramante (né vers 1444, mort le 11 mars 1514), annonce, des l'àge d'or de l'architecture italienne, les phases aucressives de cette évolution. On a déja parlé de sa période lombarde et il n'y a pas à revenir ici sur l'élégance des monuments. qu'il éleva dans le nord de l'Italie. Avec une souplesse charmante et le plus ingémeux éclectisme, il s'inspira des formes luxuriantes el de la richesse décorative en honneur dans sa patrie d'adoption, et fondit, dans une mesure harmonieuse et exquise, les inspirations plus sévères du génie florentin avec la grace souriai te des édifices lombards. Les principes de l'antiquité et les règles tirées de Vitruve n'avaient pas encore pénétré, quand il y arriva, dans cette partie de l'Italie, et dans ses combinais institutes ques de la brique et de la terre cuite avec des parties de pierre ou de marbre, dans la bonne grace avec laquelle il sut au besoin ut.liser des eléments mème gothiques, il fit éclater le sentiment le plus delicat de la beauté en même temps que la tolerance de son esprit inventif et fécond.

Quand la chute de Ludovic le More l'eut relevé de ses engagements, il se rendit à Rome (1499), luissant derrière lui des monuments qui étaient des modeles et des élèves tout pénetrés de sonesprit : Giovani Giacomo Batlachione de Loli, Bramantino Suardi, Cesare Cesariano... Il était depuis longtemps célebre, à l'âge où la plupart des artistes n'ont plus le desir ni le moyen de se renouveler : il se mit pourtant à l'école de l'art classique et, profitant des loisirs que lui permettait sa fortune, entreprit de mesurer, dessiner et relever, avec la ferveur d'un débutant, les monuments antiques. On le voit occupé à ce travail, non seulement à Rome, mais à Tivoli, à la villa Adriana et à Naples, de 1499 à 1503. Rappelé à Rome par les cardinaux Caraffa et Riario pour lequet il construit le sobre et harmonieux palais de la Chancellerie, il est bientôt signalé à Jules II, et chargé par lui d'importants travaux. Si, comme « constructeur », il paraît n'avoir pas été à l'abri de toute critique, si l'on a pu lui reprocher d'avoir sacritie, dans ses dernières années, au sentiment de la forme les exigences de la solidité, il se prêta avec une faci lilé d'assimilation et une fécondité d'invention étonnantes, a tout ce que réclariaient de lui le souverain pontife, le milieu solennel où il avait à opérer, l'emploi de matériaux nouveaux. Son style se fit plus sobre et plus sévère, — il deviot classique et « romain ».

Pour réunir le palais de Nicolas V a celui d'Innocent VIII et encadrer dans un ensemble monumental la petite vallée située entre les deux palais pontificaux, il éleva, ou commença d'élever une ceinture de portiques que couronnait la niche gigantesque du Belvédere; sur la cour de Saint-Damase, il construisit les « loges » continuées par Raphael sous Léon X, enfin il fut appelé à fournir les plans de Saint-Pierre de Rome et rêva le complet renouvellement de la basilique dont il ne devait pas voir l'achèvement.

La mort avait interrompu les grands projets de Nicolas V (1451), et les fondations commencées par Alberti et par Rossellino attendaient depuis plus de cur juante ans qu'on les utilisât. Après une tentative bientôt arrêtée de Paul III, ce fut Jules II qui reprit l'œuvre suspendue, avec l'insigne vigueur et l'àpre volonté qu'il apportait en toutes choses. Guiliano da San-Gallo, fra Gioconco et Bramante se disputaient la direction des travaux; Bramante l'emporta. Il fit jeter a terre la moitie de la vieille basilique (le peuple de Rome ne lui pardonna pas d'avoir sacrifié ce sanctuaire vénéré et lui decerna à cette occasion les surnoms de Maestro guastante, Maestro roumante), et posa les fondements de la nouvelle. Son plan, qui comportait un « édifice à croix grecque dont chaque bras intérieurement en hémicycle ne ferait que très peu saillic sur les côtés d'un vaste

rectangle » au-dessus duquel s'éleverait une haute coupole flanquée de quatre coupoles secondaires, devait, dans la suite des temps, subir des remaniements nombreux.

Bramanic suivit d'une année à peine Jules II dans la tomie (1514). Le Saint-Pierre rève par lui était à peine ébauché à l'aute des dessins conservés aux Uffizza de Florence, et de la mé laille de Caradosso, on peut se le figurer à peu près, sévère et mouvementé dans ses lignes, puissant et harmonieux dans l'essor mesuré de ses grandes masses, animé d'un rythine vivant. M' de Geymüller, qui a profondément étudié le génie de Bramante et qui lui a voué une admiration sans limite, a écrit que l'édifice achevé par le maître cût uni « à la grandeur et à la majesté des édifices antiques la magie des cathédrales du moyen àge ». Il est permis d'en douter. Les « cathédrales du moyen àge » procédaient de principes, de formes et d'idées auxquels l'esprit italien, qui ne le ir fut jamais hospitalier, devenait dès lors systématiquement hostile.

On le vit bien quand Raphael, nommé architecte en chef de la basilique après la mort et sur la désignation expresse de Bramante, cut pris en main la direction des travaux. « Notre Seigneurie m'a chargé d'un grand fardeau, écrivait-il à Castiglione. J'espère sien ne pas succomber, d'autant que mon modele plait à Sa Sainteté... Je voudrais trouver les belles formes des édifices untiques. Peut-être mon vol ressemblera-t-il à ce ui d'Icare. Vitruve me donne beaucoup de lumière sans cepend int me suffire. » Il avait, en effet, fait traduire du latin en lang te vulgaire, pour son usage personnel, le livre de Vitrave — pu, en attendant les traites de Vignola et de Palladio. servait de préviaire aux architectes de la chrétienté Quant à cetto e architettura tedesca » ou » gottica » dont Filarète avait deja mand t les l'arbares inventeurs, « si éloignée, comme on le voit encore de nos jours dans ses monuments, de la belle maniere des romains et des anciens... on ne saurait rien imaginer de plus oppose au Lon sens, disait Raphaël dans un rapport au pape. Les anciens, abstraction faile du corps même de l'édifice, exécutaient des corniches, des frises, des arch traves, des colonnes, des chapiteaux, des bases de la plus

grande beauté... Les Tedesche, au contraire, dont la manière est encore en faveur dans beaucoup d'endroits, emploient souvent, pour ornements ou pour consoles, des petites figures rabougnes ou mal exécutées, des animaux étranges, des figures et des feuilles traités sans goût aucun... »

La Renaissance des lors avait fait un pas de plus dans la voie du classicisme dogmatique, formaliste et intolérant. On adjoignit à Raphaël pour la direction des travaux de Saint-Pierre le vieux Guiliano da San-Gallo et fra Giocondo, « un tres savant frate d'au moins quatre-vingta ans, ingénieur », épigru phiste, théoriclen, éditeur et commentateur de Vitruve, re-nommé surtout pour ses constructions militaires à Vérone et a Venise, et que nous retrouverons en France. — L'un et l'autre disparurent hientôt (juillet 1515-octobre 1516.

Le plan de la future basilique — dont la construction devait, durant tant d'années encore, absorber les ressources du Saint Siège, provoquer la création de tant d'indulgences (de ces indulgences qui par una tronie de l'histoire furent une des causes occasionnelles le la Réforme) et occuper tant d'architectes — avait subi de nouvelles modifications Raphaël, par l'adjonction de travees au bras antérieur de la nef, la mmenait à la forme de la croix latine, tandis que son successeur, le Siennois Perruzzi (1581-1536), comme lui peintre et architecte, l'auteur de la villa Farnesma et du palais Massimi, reprenait le plan de Bramante, avec adjonction de campaniles au dessus des sacristies. La mort l'interrompit au début de son œuvre.

Antonio da San-Gallo, l'architecte du palais l'arnèse et de Notro-Dame de Lorelte, lui succéda sans aboutir plus que ses predècesseurs. En 1546, il céda la place à Michel-Ange qui, des 1514, l'avait remplacé au palais l'arnèse et, par un bref de Paul III (1er janvier 1517), était investi de pleins pouvoirs pour adopter des plans nouveaux.

Le nouvel archietette n'élait pas de ceux qui consentent a entrer doculement dans les idées de leurs prédécesseurs : « Chi va dietro ad altri mai non glu passa unanza », disait-il volontiers, et il entendait n'embolter le pas à personne. Pourtant, il avait du, quand on était venu lui demander, sans qu'il paraisse avoir

recherché cet honneur, des plans et une direction pour la façade de San-Lorenzo à Florence (1316), se conformer à l'ordonnance de l'église de Brunellesco; et c'est encore aux données des sacristies de Brunellesco clargies et comme exaltées par son fougueux géme, qu'il s'était rallié dans la conception de la Sagristia nuova (chapelle sépulcrale des Médicis) qu'il exécuta vers 1529. On peut dire qu'il s'était improvise architecte et les gens du mêtier assurent qu'il y parut toujours. Dédaigneux du détail, uniquement préoccupé de la recherche des grands effets, de l'expression par les proportions et l'ample maniement de masses architecturales, il contribua pour sa part à diriger l'architecture vers ce style « baroque » et de décadence où les exigences actimes de la construction, la belle logique visible et vivante de l'édifice devaient être de plus en plus sacrifiées aux vaines apparences, à la grandeur trompeuse d'un décor extérieur et pompeux.

Sa puissance de conception éclate d'ailleurs dans ses œuvres en dépit de tout ce qui peut choquer ou inquiéter dans le détail. Au Capitole (1536), dont l'état actuel ne répond plus à sa pensée originale, on retrouve encore dans l'opposition d'ordres de hauteurs dissemblables (portiques au rez-de-chaussée du palais des Conservateurs) l'empreinte de son génie et son entente des grands effets.

Comme il avait su entrer dans la pensée de Brunellesco, il s'efforça de respecter celle de Bramante, dont il avait été pourtant le grand alversaire et l'implacable ennemi. Par delà tous les projets des nombreux architectes qui s'étaient succédés depuis le grand Donato, c'est à lui qu'il revint « Il n'est pas mable, écrivait il, que Bramante n'ait eu dans l'architecture une valeur aussi grande que qui que ce soit depuis les anciens jusqu'à rous. C'est lui qui a dressé le premier plan de Saint-Pierre et ce plan n'a aucune confusion; il est simple, bien eclairé, blen isolé de maniere à ne nuire en rien au palais, et sa beaute à été justement reconnue. Aussi quiconque s'en est écarté, comme a fait San-Gallo, s'est écarté de la vérité. » Il revint donc à la croix grecque et conserva à l'intérieur les quatre absides; mais du coté de la façade, il ajouta un massif

rectangulaire de maçonnerie destiné à supporter une large colonnade (on devait après lui remanter encore cette partie de l'édifica, ajouter une nef complète avec ses bas côtés, etc.).

De même qu'il ne dédaignait pas de reprendre pour le plan intérieur la pensée de Bramante, il résolut de consulter pour la coupole mattre Brunellesco. Peu de temps après sa nomination, il écrit à son neveu Leonardo (juillet 1847) de faire prendre à « Messer Giovani Francesco la hauteur de la coupole de Sainte-Marie des Fleurs depuis le commencement de la lanterne jusqu'au sol et aussi la hauteur de la lanterne »; et c'est par un Français, mattre Jean, qu'il fit exécuter, d'après une petite maquette de terre façonnée de ses propres mains, le modèle en bois dont le travail dura plus d'une année.

Michel-Ange ne put voir achevée cette fameuse coupole à laquelle il avait tant rêvé et peiné, et l'élévation définitive en subit encore, du fait de Giacomo della Porta (1830-1893) et par permission spéciale de Sixte-Quint, des modifications, d'ailleurs heureuses. La courbe de la calotte extérieure fut légèrement redressée et rapprochée de l'arc brisé; ses formes épousèrent mieux des lors celles de la lanterne qui la couronne, et l'ensemble y gagna en logique et en harmonie.

Vignole (Jacopo Barrozio, 4507-1573, dit Vignole, du nom de la localité où il naquit, aux environs de Modène), qui succéda à Michel-Ange, avait élevé en 1552 près de la porte du Peuple, la villa appelée du nom du pape Jules III Vigna di pape Giulio, et construit pour Paul IV le célèbre château de Caprarola, forteresse et palais. Il est le créateur responsable de l'architecture jésuste. On verra, dans le volume suivant, comment le type du Gesà se répandit en Italie et en France et, grace aux progrès et à l'organisation puissante de la Compagnie, couvrit bientôt le monde, - en même temps que le trop fameux Traité des cinq ordres (Trattato degli ordini) devenait le manuel universel des architectes et passait, dans l'ignorance où l'on était alors des véritables ordres grecs, pour contenir tous les secrets de l'art antique ainsi que toutes les recettes (proportions et galbes des colonnes, nombre et caractère des moulures, disposition des ornements) de l'art moderne.

46

André Palladio de Vicence (1518-1580) ne quitta guère le nord de l'Italie. Ce fut un mattre original, dont les conceptions, sous la rhétorique ornementale qui était dès lors en usage, conservent une rigueur logique, une vigueur interne et une franchise d'exécution uniques à ce moment. Il écrivit aussi un Traité d'architecture (1570), dont l'influence fut considérable, mais qui échappe par sa date à la période que nous devons étudier dans ce chapitre Enfin le Florentin Jacopo Tatti (1486-1570, dit Sansovino comme son mattre Andrea Contucci, du nom de son heu d'origine), sculpteur plus encore qu'architecte, travailla lui aussi surtout dans le nord. C'est là, dans cette partie septentrionale de la Péninsule, au pied des Alpes, que l'art italien conserva le plus longtemps ce qui lui restatt de santé. Le palais Corner à Venise (1532), la Zecca (1536), la hibliothèque de la Piazzetta surtout lui font encore honneur.

Quant à Giulio Pippi, dit Jules Romain (1492-1546), élève de Raphael et son collaborateur assidu, il appliqua, avec monotonie et lourdeur, les principes « tirés de l'antique » dans les constructions qu'il éleva à Mantoue pour le duc Frédérie de Gonzague et son frère le cardinal Hercule. La plus célèbre est le Palais du T (de Teiette, ancien nom des terrains où il fut érigé)

En résumé, au point où elle en était arrivée, à la fin de cette période, la pédagogie classique était définitivement constituée. Sous l'inspiration des idées et des formes antiques, mal connues encore et incomplètement comprises, l'esprit moderne s'était élevé à la conception d'une architecture générale et « idéale », applicable, croyait-ou, a tous les temps, à tous les heux, à tous les climats, et facilement transmissible, par les manuels, formulaires et recueils de modèles, d'atclier en atelier et de pays en pays. L'architecture dès lors tendait à devenir, non plus la resultante des besoins, des traditions, des croyances d'un peuple et des matériaux du sol natal, l'enveloppe adéquate et expressive d'une société à un moment de son histoire, mais une conception a priori, un type absolu, impersonnel et international, dont les répliques pouvaient, sur tous les points du globe et sois toutes les latitudes, s'élever à la commande,

abriter toutes les races, respectueuses et dociles, derrière les colonnades monotones et sous les « ordres » superposés du monument catholique et latin.

La sculpture italienne de la fin du XV siècle à la mort de Michel-Ange. - Vasari, parlant, à propos d'Andrea Vorrochio, de la sculpture du xv<sup>a</sup> siècle, dit qu'il manqua aux maltres de cette époque « la suprême perfection dans les pieds, les mains, les cheveux, la barbe..., le fini, la grâce souverune. » Cette perfection, ajoute-t-il, ils ne ponvaient l'obtenir tout d'un coup, parce que l'application communique à la facture quelque chose de sec, quand c'est l'application seule qui doit conduire à la perfection. « Il était réservé à leurs successeurs de la découvrir, quand on rehra de terre certaines statues antiques que Pline avait citées parmi les plus fameuses : le Laccoon, l'Hercule, le Torse du Belvédère, la Vénus, la Cléopôtra, l'Apollon et une infinité d'autres; leur douceur ou leur sévérité, l'ampleur et la souplesse des chairs qui sont étudiées sur les corps les plus beaux, des attitudes qui n'ont rien de tourmenté, mais qui tournent avec une assance parfaite, firent disparattre la manière sèche, crus et tranchante à laquelle on avait sacrifié..... » Ce texte indique très bien le caractère de l'évolution qui n'accomplit des la première moitié du xvi siècle dans la plastique italienne, et comment des formes ressenties, individuelles et savoureuses, des maîtres du quattrocesto, on passa à l'élégance. à la facilité coulante et bientôt banale, aux formes généralisées et hientôt déclamatoires, des statuaires du xvi° siècle, sans presque s'arrêter, si granda qu'aient pu être quelques-uns de ces maltres, entre les primitifs et les décadents. Dans la ferveur de leur admiration, les hommes de la Renaissance ne distinguérent pas entre les œuvres de la vieillesse du paganisme et celles de sa radiouse adolescence. Cette confusion a longtemps pesé sur l'esthétique moderne, et la pédagogie de l'art s'en est fâcheusement ressentie.

Dans l'histoire de la sculpture italienne, c'est de Florence presque toujours que part le mouvement initial; c'est son influence qui rayonne jusqu'aux extrémités de la Péninsule et, mèlée à des principes locaux, y féconde et y vivifie les diverses écoles. On a vu 'quel avait été son rôle au cours du xy siècle et l'influence de l'atelier des Ghiberti, des Donatello et des Verrochio.

C'est à un élève de Verrochio, a l'universel Léonard de Vinci. qu'il faudrait sans doute réserver la première place dans l'histoire de la sculpture du nord de l'Italie, si la statue qui l'avait illustré était arrivée jusqu'à nous. Ce n'est pas ici le lieu de parler de l'ensemble de son œuvre; mais on ne saurait négliger de mentionner au passage ce qui occupa tant de place dans sa pensee et dans sa vie. Dans la lettre extraordinaire qu'il adressuit en 1483 à Ludovic le More, au moment de son arrivée en Lombardie, il mentionnait, parmi les services qu'il pourrait rendre au due et les innombrables travaux dont il accepterait la charge, cette statue équestre qu'il était question depuis longtemps déjà d'élever à Francesco Sforza : « Ancora as poteras dare opera al cavallo de bronzo chè sara gloria emmortal e eterno onore della felice memoria del S' vostro padre e de la incluta casa Sforcesca ». Il s'en occupa seize années durant, et c'est par centaines que ses manuscrits nous ont conservé les esquisses. ébauches, études et projets divers que sa pensée toujours active accumula autour de l'œuvre rêvée.

Dans cette molle et grasse Lombardic, les éléments florentins apportés par Donatello et Michelozzo avaient rencontréd'autres éléments, septentrionaux et germaniques, qui s'étajent comme amalgames dans les œuvres expressives, pittoresques et grouillantes des Mantegazza. - Giov. Ant. Amadeo (1497-1522); les mattres de la Chartreuse de Pavie, cette pépinière de sculpteurs, et des dômes de Côme et de Milan; Ambrogio Foppa Caralosso (1452-1527), surfout connu comme médailleur, mais capable le dresser les figures monumentales du Calearre et de San-Satiro; enfin et surtout Agostino Busti (le Bambaja, 1480-1518), l'auteur de ce charmant et un peu mièvre tombean de Gaston de Foix (la figure du gisant d'ailleurs admirable en sa grice pensive) commandé par François 1er (1517) \*.

<sup>4.</sup> Voir codessus, t. III. p. 584 et suiv-

I Les fragments en sont a generit a épars à l'Ambrosienne, au musée archenlogação de Mitan et nu musor de Turio.

— réunissent tous les caractères de cette école, où les influences septentrionales vont s'atténuant et s'effaçant de plus en plus devant celles du Midi.

A Venise, où l'on trouve, au cours du xv siècle, tant de traces et de preuves des pénétrations « gothiques », le Florentin Andrea Contucci, plus connu sous le nom de Sansovino (1460-1529), et surtout son élève Jacopo Tatti ', préfèrent les élégances classiques, mais corrigées par la plénitude paisible et saine de la grâce vénimenne. Tullio et Antonio Lombardo, les fils du vieux Pietro († 1515), laissent dans les églises de Venise quelques beaux tombeaux qui restent la partie la plus intéressante de leur œuvre, et au Santo de Padoue une série de bas-reliefs où ce qu'il y a d'artificiel dans l'expression du mouvement est rendu plus sensible par le voisinage de Donatello.

A Modène ensin, après Guido Mazzoni († 1518), que nous retrouverons en France, et dont le réalisme dramatique et sougueux triomphe dans les groupes de ses Dépositions ou de ses Adorations en terre cuite polychrome, qu'on dirait détachés de quelque « Mystère ». Antonio Begarelli († 1565), avec plus d'agitation et d'emphase, mais non pas plus de vie, compose des Lamentations sur le corps du Christ et des Dépositions de croix où un reste de naturalisme pittoresque ne dissimule qu'imparfaitement la convention.

Tous ces noms pălissent et s'effacent devant celui de Michel-Ange Buonarroti (6 mars 1475-18 février 1564). Il absorbe et il emporte toute la vie et toute la gloire de la sculpture italienne au xvr siècle : architecte, peintre, poète, il ne se réclame dans ses actes publics que de la qualité de sculpteur : « Moi, Michel-Ange, sculpteur », il professe que la sculpture est le premier des arts ». On peut dire que, le pinceau ou le compas à la main, on le surprend encorc à penser en sculpteur.

Formé d'abord dans l'a.elier de Ghirlandajo à la pratique du

<sup>1</sup> Voir ci-dessus, p. 242

<sup>2.</sup> Voir ci-dessus, p. 43, pour l'importance du ré e de Michel-Ange dans la société et dans la littérature italiennes

Non ha l'otizmo artista alcun concelto Che un sol marmo in se non curronscriva.

dessin (on a le contrat d'apprentissage daté du f= avril 1488), introduit par Bertoldo, vieux sculpteur élève de Donatello, consorvateur et restaurateur des antiques, dans le jardin académique de Saint-Marc où les Médicis avaient réuni leurs collections de marbres, admis dans l'intimité de Laurent, il prit en auditeur novice et ardent sa part des discussions profondes et subtiles des néo-platoniciens. Il put entendre discourir Politien et Marcile Ficin. Il adora dans son cœur la beauté éternelle : « Mes yeux avides de la beauté, mon âme de son salut n'ont d'autre vertu pour monter au ciel que de contempler les belles formes ». Il se rappelait sans doute les leçons de ses premiers maîtres quand plus tard il écrivait ces vers. A la mort de son protecteur et grand ami, Laurent de Médicis, il avait à peine dix-neuf ans, et bientôt apres il subit une nouvelle et profonde influence. La prédication de Savonarole agit puissamment sur lui '; il n'en oublia jamais les saintes indignations, les maledictions terribles, les cris de colère et de douleur : il vit, à travers les pareles ardentes du moine, les prophètes menagants et formidables; il découvrit la poésie de l'Ancien Testament, à l'écouter et à le lire, il se prépara à être le peintre biblique, l'interprête de Jéhovali. Il lit aussi et médite le poème de Dante, dont il remplit les marges de dessins et dont il reveraplus tard de faire le tombeau; il envie jusqu'aux infortunes du divin poète : « Dicu veuille que je sois comme lui! Je donnerals, pour son dur exil, le sort le plus heureux du monde! •

Il ne cesse pas d'ailleurs de fortifier, par une étude passionnée, son éducation technique d'artiste : copies de gravures allemandes, copies de marbres antiques, études d'après nature; puis, avec la permission du prieur du couvent de San-Spirito qui lui prête une cellule pour disséquer, études anatomiques. Par tous les moyens, il se rend maître de son outil et de son art; il apprend, dans le jeu compliqué de ses fonctions, le mécanisme de la forme humaine, la structure des os, les contractions des muscles; il se familiarise avec toutes les attitudes, toutes les postures possibles du corps agissant. C'est à ce patient

<sup>1.</sup> Var ca-dessas, p. 16.

apprentissage qu'il devra de disposer souverainement des formes, d'en faire sous sa main comme de pathétiques idéogrammes et d'exprimer par elles, dans la matière devenue vivante, les pensées invisibles et « les tourments cachés de l'àme. »

Des ses premières œuvres, à côté de l'élève attentif, qui n'a rien négligé de ce que pouvaient lui apprendre ses prédécesseurs, on devine le génie original et impatient de s'émanciper. La Madone de la casa Buonarrots, en même temps qu'elle se rattache encore à Donatello, annonce déjà par je ne sais quoi de plus hautain dans l'allure, de plus inquiet dans l'expression, de plus imprévu dans l'attitude de l'enfant comme dans le geste de la mère, surtout par la tendance à généraliser le décor, vague escalier monumental qui monte lourdement au fond du bas-relief, la manière souveraine et typique de ses chefs-d'œuvre définitifs. Quand il s'inspire de l'antique, dans le Bacchus par exemple, il élargit l'interprétation du type; et, sil étudie de près l'allure chancelante du dieu des libetions, il évite de donner à la figure cette individualité particularisée. que l'on retrouve chez tous les maîtres de l'époque antérieure. Dans le David, il cherche à dégager une sorte de jeune héros. hors des temps », au l.eu du maigre et ardent Florentin cher aux sculpteurs du xvº siècle. C'est dans l'interprétation généralisée de la forme qu'il cherchera le secret de l'expression humaine. et symbolique; tout ce qui rappellerait une copie littérale, la servitude d'un modèle, lui répugnera; « aborriva il far somigliare al vivo », rapporte Vasari.

Il a vécu quatre-vingt-neuf ans, sous treize papes, à l'époque la plus agitée de l'histoire de l'Italie et de l'Église, dans la double crise de la Renaissance triomphante et de la Réforme. Si la première partie de sa vie est tout entière consacrée à Florence, où sa gloire grandit rapidement et où les commandes lui sont prodiguées (David, saint Mathieu, carton de la Guerre de Pise), des 1564 il entre en rapport avec Jules II. Ce pape lui commande son tombeau, — ce tombeau qui devait tant l'occuper, l'obséder, l'agiter, et n'être jamais achevé. Les Esclaves du Louvre et les quatre autres restés ébauchés à l'entrée du jardin

Boboli, symboles assez arbitraires, si telle fut vraiment la pensée de Michel-Ange, des arts libéraux « prisonniers de la Mort avec le pape Jules II », le Moise farouche, dominateur et menaçant, Moises surgens, symbole de la vie active et qui ne fut terminé qu'en 1545 après une longue suite de marchés, de démêlés humiliants, de tribulations, sont tout ce qui reste aujourd'hui, avec des esquisses et dessins, de ce projet gigantesque et de ce long drame. « tragedia del Sepolero. »

Ce fut Jules II lui-même qui le premier intercompit le travail commencé pour occuper Michel-Ange à la décoration du plafond. de la chapelle Sixtine (1508). Il eut à surmonter les hésitations. de l'artiste et finit par en triompher. Il ne s'agissait tout d'abord que de représenter les douze Apôtres dans les lunettes, la voûte devant être simplement recouverte d'une ornementation linéaire Les Apôtres furent commencés; Michel-Ange manda de Florence des peintres pour lui apprendre les procédés de la peinture à fresque; puis il changea d'idée, effaça ce qu'il avait commencé et a la place des Apôtres pergrit les Prophètes et les Sibylles, tandis que sur la vouto, dans les seuf compartiments qui la divisent en sections inégales, il représentait — il est superflu de dire avec quelle puissance et quelle grandour vraument biblique — : Dieu separant la lumière des tenébres, la Creation du monde, de l'homme, de la femme, Adam et Éve, Cain et Abel, le Déluge, l'Ivresse de Noé. L'œuvre était découverte au public en 1513, quelques semaines avant la mort de Jules II; et, quand il sortit de ce long tête-à-tête avec son rève, Michel-Ange, qui n'avait voulu aucune aide, qui avait tout peint de ses propres mains, le cou renversé en arrière, les veux obstinément attachés à cette voûte où il évoquait la vision des temps et le geste créateur de Jéhovah, resta longtemps sans pouvoir baisser la tête et regarder en bas. - Cette page épique terminée, il ne devait plus, de vingt-deux ana, toucher & ses pinceaux.

Léon X réserva à Baphael les grands travaux de son règne; il commanda à Michel-Ange la façade de San-Lorenzo et le retint longtemps à Carrare, à Serravezza et à Pietra-Santa, occupé à surveiller l'extraction des marbres nécessaires à l'exé-

cubon de ses projets. Après quatre années de peines inutiles, l'artiste découragé demandait grâce et rocevait l'ordre de construire la chapelle funéraire des Médicis (1520), où il devait, sous Clément VII, exécuter les deux tombeaux (le projet primitif en comportait six) immortalisés par les figures, couchées sur les sarcophages, de l'Aurore et du Jour, du Crépuscule et de la Nuit, géants douloureux, accablés et tragiques, dont il fit ses confidents et dans les flancs héroïques desquels il déposa le fardeau de sa tristesse. En des vers mille fois cités, il donne lui-même le commentaire de sa pensée '.

Michel-Ange traversait alors les heures les plus sombres de sa vie. L'âme endolorie et le corps épuisé (Michelangiolo mi parse molto estenuato e diminuto dele carne, écrit un contemporain), il avait un âpre besoin de solitude et de silence. Il se réfugia dans les montagnes du duché d'Urbin. Clément VII lui avait interdit, sous peine d'excommunication, de se charger de tout autre travail que celui des tombeaux; et il lui demandait peu de temps après les cartons de deux grandes compositions qu'il voulait faire peindre aux murs de la Sixtine : le Jugement dernier et la Chute des réprouvés! La mort du pontife (1534) le libéra pour un temps, mais Paul III, qui comptait au nombre de ses plus chauds admirateurs, obtint qu'il reprit la tâche interrompue. Il intervint même dans la suite pour ménager un accord entre l'artiste et les héritiers de Jules II, dont le tombeau était toujours l'objet d'interminables pourparlers.

Le jour de Noël 1541, le Jugement dermer fut découvert con stupore e maraviglia de tutta Roma ». La « terribilita » de cette composition « tetanesque » arracha des cris d'admiration aux connaisseurs et à la foule : ello surprend et inquête aujourd'hui, par l'abus de ses anatomies héroïques, le spectateur moins entraîné. Il semble qu'on assiste là au débordement d'une virtuosité où fermentent tous les germes de la décadence d'une école. Du moins peut-on y sentir encore la présence du grand esprit, nourri de la lecture de Dante et de l'Apocalypse, qui faisait retentir aux murs du sanctuaire de la papanté « l'ana-

f. Voir claireann, p. 66.

thème du concile do Trente », en attendant qu'il élevât sous le ciel de la Ville Éternelle, comme une tiare restaurée, la coupole de Saint-Pierre.

Après le Jugement dernier, après surtout la mort de Vittoria Colonna pour laquelle ses sonnets et madrigaux disent l'exaltation de son culto, il cherche dans la plus ardente essuion du sentiment religieux l'unique consolation :

« Que puis-je faire pour vivre autrement que je ne vis? Sans toi, Seigneur, tout bien me manque!... Il ne suffit plus de peindre ou de sculpter pour apaiser cette âme éprise de l'amour divin qui, pour nous étreindre, tient ouverts ses deux bras sur la croix. »

C'est dans ces pensées que cette âme orageuse, aimante et farouche, finit son pèlerinage terrestre. Le 12 février 1564, il avait encore travaillé toute la journée; le lendemain, « ne se souvenant plus que ce fût un dimanche », il voulut aussi travailler. Pris de somnolence, il résolut « de monter à cheval, selon son habitude choque soir quand le temps était beau; mais le froid de la saison et la faiblesse de ses jambes et de sa tête l'en empêchèrent. Il s'en retourna alors s'asseoir auprès du feu sur un siège, où il restait plus volontiers que dans son lit. » Le vendredi 18 février, « sur les vingt-trois heures », à l'âge de quatre vingt neuf ans, il s'endormit et connut enfin le repos.

Paul IV voulait le faire enterrer à Saint-Pierre; mais son neveu, craignant qu'on ne gardat le corps de vive force à Rome, le fit mettre secretement dans un ballot et envoyer à Florence comme marchandise. Au milieu de la nuit, les artistes florentins le déposèrent à Santa-Croce, et le cercueil fut ouvert pour leur permettre de contempler une dernière fois ses traits. Vasari constata que vingt neuf jours après la mort il n'étaient point alterés. On célébra de royales funérailles... Avec Michel-Ange, la sculpture italienne descendait au tombeau.

La peinture italienne. — Michel-Ange, Léonard de Vinci et Raphael forment le grand triumvirat de l'époque classique, de l'âge d'or, comme on l'a appelé. Ils résument toutes les recherches et consacrent toutes les conquêtes du kv\* siècle, auquel ils appartiennent par la date de leur naissance, leurs ori-

gines et leur éducation, et ils manifestent en même temps, en des chefs-d'œuvre définitifs, l'avenement de principes esthétiques nouveaux. Chacun d'eux, dans une modalité distincte, avec son géme propre où viennent se fondre et se synthétiser dans une conciliation féconde les aspirations de plusieurs écoles, florentine, ombrieune, siennoise ou lombarde, formule la langue universelle que l'on essaiera de substituer dans le catholicisme de l'art aux idiomes nationaux. Et pendant qu'ils imposent à l'admiration et à l'imitation de l'Europe les formes de la pensée ultramontaine, ils épuisent dans cet effort la sève de la Renaissance italienne, qui triomphe et meurt avec eux. A côté d'eux des maîtres isolés, comme le Corrège, des écoles grandies dans un milieu social et naturel très apécial, comme l'école vénitienne, enrichissent et diversifient encore les expressions de la beauté humaine et le répertoire de la langue pittoresque. Les noms et les œuvres de peintres pullulent de toutes parts; le cadre de cette étude ne saurait en contenir qu'un nombre très réduit.

Léonard de Vinci et son école. - Léonard de Vinci (1452-2 mai 1518) nait aux environs d'Empoli, au petit hourg de Vinci, des libres amours d'un notaire et d'une paysanne. Il se forme dans l'atelier de Verrochio, qui lui apprend tout ce qui pouvait alors s'apprendre dans son art. Il est inscrit en 1472 dans la corporation des peintres de Florence, et c'est dans cette ville qu'il séjourne jusqu'en 1483. C'est la qu'il exécute ses premières œuvres, perdues pour la plupart, et pour l'attribution desquelles on hésite encore entre Lorenzo di Credi, son camarade d'atelier, et lui-même. La Vierge aux rochers du musée du Louvre paraît être comme la conclusion de cette première période de son développement. Il y donne la mesure de son originalité et de sa supériorité naissantes, dont les peintres ses contemporains ont déjà subi l'influence, et l'indication de tout ce que son puissant et curieux esprit cherchera à extraire de beauté raffinée, de grace subtile et profonde du spectacle des choses et des êtres, de la contemplation du monde. En même temps, il s'est initié à toutes les sciences et à tous les aris : ingénieur et musicien, géomètre et poète, mécanicien et natural ste, sculpteur et peintre, cavalier accompli, vigoureux autant qu'élégant, il peut s'offrir à toutes les tâches, « exécuter tout ce que l'on voudra aussi bien que qui ce soit », ainsi qu'il l'ecrit tranquillement à Ludovic le More au moment d'entrer à son service.

A Milan, où il arrive en 1483, il se naturalise Lombard et communique à la vieille école milanaise, un peu somnolente et attardée dans sa grâce placide, un souffle et un esprit nouveau. Andrea del Gobbo Solario, Giov. Antonio Beltraffio (1467-1516), surtout Bernardino Luini (1470-1529), mattre delicieux et fécond, fresquiste limpide et puissant, sont comme éclairés d'un rayon de son génie, et même Gaudenzio Ferrari (4484-1549), dont la destince errante et l'œuvre mégale et mouvementée. reflètent tant d'influences diverses. Léonard lui-même ne fut pas sans profiter de ce que ce milieu nouveau pouvait lui offrir d'assimilable, et les colorations douces, harmonieuses, un peuvoilées des tableaux des vieux maîtres lombards durent lui plaire. De bonne heure, il dirigea ses offorts vers la perfection du modelé; dans son Traité de la peinture, dont il ne nous est parvenu que des fragments, il insiste avec une prédilection significative sur les lois du clair-obscur et de l'enveloppe, « ce summum de l'art qui résulte de la juste et naturelle dispensation de l'ombre et des lumières » ; il recommande de ne point faire aux visages « des muscles trop marqués et terminés durement » ; mais les lumières se doivent perdre insensiblement et se noyer dans des ombres tendres et douces à l'œil, « car de là dépendent toute la grâce et la beauté d'un visage ». C'est là le fin du fin, le s/wmato, et a si un peintre recule à mettre des ombres où elles sont nécessaires, il se déshonore et rend son œuvre méprisable aux bons esprita. .

Pour fixer, jusqu'en leurs plus subtiles modulations, ces jeux de la forme dans la lumière atténuée, pour réaliser plei-nement dans son œuvre la vision intérieure qu'il emportait de la réalité, il multiplia les essais de couleurs plus transparentes ou émaillees et de préparations nouvelles; il ne se contenta pas de la pratique simple des peintres ses contemporains : il chercha une technique plus raffinée de la peinture à l'huile, et c'est à

ces combinaisons souvent imprudentes qu'il faut attribuer le déplorable état de plusieurs de ses chefs-d'œuvre. La Cêne du réfectoire de Santa-Maria delle Grazie, qu'il a voulu peindre à l'huile sur la muraille, a souffert autant du fait de Vinci luimème que des injures du temps et de la brutalité des hommes, et l'on ne retrouve guère aujourd'hui dans cette ruine almirable que les lignes générales d'une composition merveilleusement disposée pour rendre sensibles aux yeux les effets différents sur chacun des Apôtres de la parole du Mattre : « Amen. dico volus, unus vestrum me traditurus est. »

Quand la chute de Ludovic obligea Vinci à quitter Milan, qui lui était devenue comme une seconde patrie, plus hospitalière et plus aimée que Florence, il y laissait une « académie Léonardesque », un enseignement organisé et des élèves (Marco d'Oggione, Andrea Solaino, Cesare da Cesto, etc.). Il semble qu'avant de se décider à rentrer à Florence, il ait cherché un moyen de n'y pas revenir. Il va d'abord à Venue; puis auprès de César Borgia, qui l'emploie comme ingénieur militaire; enfin, en 4503, il regagne Florence et, quatre années durant, il s'y consacre exclusivement aux choses de son art : c'est le moment de la Sainte-Cène, du carton de la Bataille d'Anghiari, de la Joconde, le portrait merveilleux où il poussa jusqu'a la volupté cette recherche amoureuse du modelé qui était pour lui la sin même de la peinture, où, pour multiplier ces délicats accidents de la forme que fait nattre la fossette d'un sourire sous la carease d'un rayon, il entretint, au moyen de musiques savantes, de chanteurs et de bouffons, Mona Lisa, son modèle, dans une douce galté. Il y travailla quatre ans, nous dit Vasari, et quand il s'en sépara, il n'y avait pas encore mus tout ce qu'il avait rèvé d'y meltre : e quattro anni penatovi, lo lascio ini perfetto.

C'est que par delà la réalité, qu'il serrait cependant d'une prise tenace, avec toute la ferveur d'un quattrocentiste, sa curiosité et son rêve allaient chercher le sens même des choses : « J'ai souvent expérimenté, me trouvant au lit, dans l'obscurité de la nuit, combien il est important de répéter dans son imagination jusqu'au moindre contour des modèles qu'on a étudies

et dessinés durant le jour. Par ce moyen, en fortifie et conserve davantage le sens des choses qu'on a recueillies dans sa mémoire. Co n'est pas seulement le portrait de Mona Lisa, c'est aussi le portrait de son plus intime idéal qu'il a peint avec elle. La peinture est chose mentale, « cosa mentale » — et toute œuvre d'un grand artiste est une confidence « sur sa manière habituelle de rêver le bonheur. »

L'influence qu'il exerça pendant ce séjour à Florence, en ces premières années du xvi siecle, fut décisive pour beaucoup de jeunes peintres. On en pourrait noter les effets sur le jeune Urbinate, qui arrivait de sa province d'Ombrie et à qui les œuvres de Léonard révélèrent une beauté plus expressive et plus haute; sur le pieux fra Bartelommeo (Baccio della Porta, 1475-1517, le Frate) que la prédication de Savonarole avait converti et jeté dans la vie religieuse, qui apprit de Léonard à composer plus grandement; et même, à certaines heures, sur Andrea del Sarto (1485-1531).

Bramante, Michel-Ange, Raphatl furent attirés et retenus à Rome, devenue au xvi° siècle par la vertu du Saint-Siège une capitale d'art, alimentée d'ailleurs par des artistes nés en dehors de ses murs Léonard ne fit qu'y passer. Quand il se fut une seconde fois établi à Milan, où l'appelait Georges d'Amboise, gouverneur du duché pour le compte du roi de France, il ne quitta plus ce séjour de prédilection que pour quelques visites à Florence. En 1513, Léon X l'appela à Rome, l'y reçut avec des honneurs princiers, mais s'aperçut bientôt avec dépit qu'il n'hébergeait au Belvédère qu'un chimiste — ou un alchimiste — occupé à distiller des huiles et des plantes pour la composition de couleurs plus moelleuses et de vernis plus transparents, — ou un physicien absorbé dans une série d'expériences sur les miroirs.

Léonard revint une fois encore à Milan, où François Ier, au lendemain de Marignan, l'attacha à son service, le ramena en France et l'installa « en son ostel de Cloux (ou clos Lucé) près le chastel d'Amboise » C'est là que le 18 octobre 1516, le cardinal d'Aragon venait rendre visite au vieil artiste septuagénaire. « Quoique messire Léonard ne puisse plus peindre avec

la suavité qui le caractérise, écrivait son secrétaire, il peut encore faire des dessins et enseigner les autres. Ce gentilhomme a écrit d'une façon admirable sur l'anatomie dans ses rapports avec la peinture, décrivant les os, muscles, membres, nerfs, veines, articulations, intestins et tout ce qu'on peut étudier, tant du corps de l'homme que de celui de la femme, comme personne ne l'a fait avant lui. Nous l'avons vu de nos yeux, et il nous a dit qu'il avait fait l'anatomie de plus de trente corps d'hommes et de femmes de tout âge. Il a aussi écrit sur la nature de l'eau, de diverses machines et d'autres objets dont il a rempli une infinité de volumes, rédigés en langue vulgaire et qui une fois publiés seront d'un grand intérêt et d'un grand charme »

Ces études anatomiques, les manuscrits aujourd hui à Windsor en ont conservé les plus belles planches, et rien n'est mieux fait pour rendre sensible ce que peut être la prise de possession de la nature par un génie supérieur. Il a tout fouillé; il a voulu tout connaître du corps humain, tout surprendre de ses fonctions même humiliantes, de ses gestes même honteux, — et telle est la magie de co grand enchanteur que, dans ses moindres dessins, je ne sais quelle grâce se mêle jusqu'aux plus secrètes réalités. On y sent passer toute la grande curiosité de la Renaissance, sa ferveur de découverte dans l'ordre des vérités naturelles et scientifiques, avec, en plus, un reflet de l'âme harmonique, insatiable et voilée du maître, moins épris encore de science qu'amoureux de beauté.

Raphael et l'école romaine. — Léonard de Vinci et Michel-Ange ont contribué sans doute à la formation de cette langue universelle et absolue, que l'aye d'or de la Renaissance voulut établir dans le monde de l'art; mais ils ont l'un et l'autre marqué leurs œuvres d'une empreinte si profondément personnelle, ils y ont laissé les confidences si pers insives, celui-ci des tristesses et des colères de son âme orageuse, celui-là des curiosités savantes et subtiles de son grand esprit, que c'est par leurs côtés les plus individuels et particuliers, par ceux où ils se différencient et se séparent, que nous nous plaisons surtout à les onvisager. Léonard n'a-t il pas écrit d'ailleurs

Appliquez-vous à faire un petit nombre d'œuvres excellentes : surtout n'imitez personne de peur qu'on ne vous appelle les neveux et non les fils de la nature », comme Michel-Angr avait dit : « Celui qui marche derrière un autre ne sera le premier en rien. » Devant ces deux artistes prodigieux, la pédagogie classique a toujours ressenti quelque inquiétude.

Raphaël (né le vendredi saint 28 mars 1483, mort le vendredi saint 6 avril 1520), au contraire, semble avoir employé tout son génie à créer le mode d'expression le plus général, le type de beauté le plus impersonnel, où toutes les aspérités de la personnalité se fondent dans l'eurythmie, où rien ne choque, où rien ne heurte et qui triomphe en dérobant les secrets de sa force.

« O heureuse, ô bienheureuse âme, s'écrie Vasari, comme el acun se platt à parler de toi, à celébrer tout ce que lu sis, à admirer out ce que tu as laissé. » et cette phrase résume bien en esset l'impression que donne l'histoire de sa vie. Elle sut heureuse, noblement, paisiblement heureuse. Depuis l'humble atelier de son père, Giovanni Santi, honnète artiste, poète laborieux, où il grandit au milieu de talleaux de sainleté, d'Annonciations, de Saintes Familles, de Madones un peu anguleuses, tendrement penchées sur le Bambino, jusqu'à la cour de Jules II et de Léon X, où il prit avec la position de printre officiel de l'Église la direction de l'école romaine, — un bonheur égal et constant l'accompagne.

Il était d'humeur enjouee et douce, de caractère aimable, d'esprit delicat et admirablement équilibré, avec une faculté d'assimilation prodigieuse et une modestie charmante, tou jours prêt à accueillir les conseils, à subir l'influence de ses ninés. Dans l'atchier de son père, qui fut son premier maître, puis à l'erouse, il ouvre son âme aux traditions de doux mysticisme qui s'étaient conservées dans ces montagnes de l'Ombrie, plemos encore des souvenirs de saint François d'Assiso; il remplit ses yeux de la douceur grave et virginale des horizons ombriens où des arbres grêles se dressent dans la lumière dorée Ses promiers dessins expriment, dans le visage enfantin de ses Vierges, ce que le moyen ûge conçut de plus candide et de plus tendre. Même ses etudes les plus naturalistes, comme les des-

ains de la collection Wicar à Lille, où l'on voit ses camarades d'atclier lui servir de modèles pour la Vierge et le Christ de son Couronnement, ont une pureté idéale. Il communique à tout ce qu'il copie « une âme de Madone. »

Il s'émancipe peu à peu de l'influence de son maître le Pérugin, non pour secouer un joug qui lui pèse ou manifester une originalité impatiente de se produire, mais parce qu'arrivé dans des milieux nouveaux son esprit s'est ouvert à des influences nouvelles. Déjà à Sienne, où il avait été appelé, la heauté païenne s'était offerte à lui dans le groupe célèbre des Trois Graces; il les copie plusieurs fois et s'en inspire souvent. - A Florence, où il arrive en octobre 4504, un monde plus vivant se révèle à lui, avec des idées plus larges et d'autres horizons. Il n'en est ni ébloui ni troublé; il n'a pas de ces soudaines et profondes secousses comme un Donatello ou en Brunellesco en ressentirent à Rome; il n'y a pas d'à-coup dans l'évolution de son talent et l'épanouissement paisible de son génie. Il s'assit respectueusement devant les œuvres de Masaccio, profita de son commerce avec le Frate, le Francia, Léonard... Jamais un sentiment d'envie ou de rivalité inquiète n'effleura sa belle ame, n'en troubla l'équilibre. Jusque-là il avait été le peintre timida des vierges ombriennes et des petits Jésus; il s'émancipe; sa composition prend plus d'ampleur, son dessin de souplesse et « d'allure », sa pensée de maturité; mais le souvenir du Pérugin reste encore présent dans les œuvres de la période florentine.

En 1508, vers le mois de septembre, il est à Rome. Son parent Bramanle l'a désigné à Jules II. Il est le peintre officiel de la papauté, à ce moment unique et éphémère, entre Savonarole et Luther, où elle semble avoir pris la direction de la politique et de la civilisation modernes et tenté de concilier, dans un catholicisme platonicien, les deux traditions chrétienne et classique, la philosophie et la religion, la libre spéculation et le dogme, — unir paternellement dans le sourire d'une même beauté Diotime et Marie, Apollon et Jésus. Raphaël écrit sur les murs du Vatican « le Credo de la Renaissance ». Ces grandes compositions, la Dispute du Saint-Sacrement et

l'Ecole d'Athènes, le Parnasse, Heliodore chassé du temple, la Messe de Bolsène, la Rencontre de saint Leon et d'Attila, l'Incendie du Bourg, etc., ne sont pas toutes de son invention. Le programme en fut tracé par les humanistes Bembo, Bibbiena. Castiglione, Sadolet, Inghirami, etc., mais il s'élève sans effort à l'interpretation de ces vastes symboles et au cours de l'exécution de co.te œuvre encyclopédique qu'il ne put achever sans la collaboration de nombreux éleves et notamment de Jules Romain (1. y paraît trop quelquefois), il ajoute a sa mamère tout ce qu'il peut s'assimiler pour le dessin de Michel-Ange, pour la couleur du Vénitien Sébastien del Piombo. Ses œuvres desormais s'adressent au monde catholique, Urbi et Orbi, ses Madones ne sont plus les vierges timides de l'Ombrie. mais les reines du ciel glorieuses que les papes vénèrent. Depuis l'organisation des fêtes de la cour pontificale jusqu'à la construction de Saint-Pierre, il est investi d'une sorte de ministère universel, de surintendance des beaux-arts. Pendant douze ans, jusqu'au jour de sa mort, sans effort apparent, entouré d'une armée d'élèves formés par lui, retenus par sa honté autant que par son génie et faisant autour de lui commo · une chaîne de cœurs », il portera, avec une aisance souriante. le plus offrayant labour qui ait jamais pesé sur des épaules humaines

Il fut heureux jusque dans la mort, qui le surprit en pleine jeunesse, sans longue souffrance, à l'heure où son œuvre était accomplie, où il avait donné au monde tout ce qu'il pouvait lui donner. Portraitiste puissant, il avait montré qu'il savait, lui nassi, saisir d'une prise vigoureuse la verité individuelle; il avait même, dans des compositions l'istoriques et symboliques, mèlé qu'et la, à la manière des Quattrocentistes, quelques portraits contemporains, et en même temps il avait élevé son style à cette hauteur où il devait devenir le point commun de toutes les écoles. Si la pedagogie qui sortit par la suite de son œuvre fut hienfaisante et feconde, ce serait un point à examiner Mais quelque chose manquerait à l'histoire de l'art et à l'humanité si cette œuvre n'avait pas été accomplie et si ce rève de be uité, cette vision d'un monde ideal où de beaux

corps portent sans effort, dans la paix et la gloire, de hautes et grandes pensées, n'avaient pas trouvé leur interprète et leur peintre.

Les élèves de Raphaël se dispersèrent après la mort du maître. Jules Romain, auquel il avait confié l'exécution de tant de morceaux importants, dont il faut reconnaître notamment la manière sèche et dure dans la Bataille de Constantin et la Sainte Famille de François l'e, alla s'etablir à Mantoue, où il couvrit de mythologies baroques et boursonflees, qui devaient malheureusement faire école, les murs du palais du T. — Primatice, qui procède de lui, vint exercer en France, pour le plus grand dommage de l'école nationale, son industrie et son art. Polydore de Caravage décora les façades de plusieurs palais romains. Perino del Vaga s'établit à Gênes.

Corrège; la peinture dans le nord de l'Italie. — Dans le petit hourg de Correggio, à quelques kilomètres de Modène, naquit et mourut un peintre que l'on a souvent placé à côté des plus grands : Antonio Allegri, devenu célèbre sous le nom de son lieu d'origine (1494-5 mare 1534). On ne saurait dire exactement comment il se forma. Peut-être un de sesoncles, Lorenzo, qui était peintre, et Antonio Bartollots, alors en grande vogue, lui donnèrent ils ses premières leçons. Mais cefut surtout un maître de l'école ferraraise. Francesco Bianchi. établi à Modène, qui contribua à le former. Encore faut-il remarquer que l'éleve n'avait que seize ans à la mort de son professeur Il est probable qu'il voyagea alors, qu'il vit les fresques de Mantegna à Mantoue, qu'il fut en contact avec Lorenzo Costa, et surtout qu'il vit des œuvres de Vinci et subil. leur sufluence. Dans la Madone de saint François, aujourd'hui à Dresde, qu'il peignit en 1515 pour le couvent des frères mineurs de Correggio, le geste de saint Jean est tout léonardesque. Des influences on réminiscences de Francia et de Lorenzo Costa se révèlent aussi en d'autres figures. Et pourtant le morceau est bien corrègies par la qualité les carnations nues des anges et la nuance de tendrosse, l'élan passionné du geste et du regard de sainf François. C'est là sa marque propre. Qu'il ait peint des Lédas ou

des Madeleines, des Madones ou des Nymphes, il a mis dans l'expression de la tendresse un abandon voluptueux, une grâce langourcuse qui va jusqu'à la pamoison. Venu un peu plus tard, il cût pu être le pointre de sainte Thérèse, qui naissait au moment même où il pergnait sa Madone de saint François. Nature délicate et nerveuse, extraordinairement sensible, il fait quelques chefs-d'œuvre et entr'ouvre la porte à la sontimentalité fade et déclamatoire qui, après lui, envahira l'art. Aucun de ses tableaux ne peut faire mieux sentir la tendressa de son génie que le Mariage mystique de sainte Catherine du Louvre. Le sourire d'adoration, l'abandon caressant, le frémissement d'amour de la petite sainte agenouillée devant son petit flancé sont dans la peinture, à cette date, des choses toutes nouvelles ; une douce harmonie derée enveloppe comme une aurore. mélancolique ces fiançailles éternelles. Le tableau est de 1519 : Corrège revenuit alors de Parme, où il avait été appelé pour peindre dans la chambre et le parloir de la très lettrée, très riche et très aimable dona Giovanna, abbesse du couvent de San-Paolo, l'histoire de Dians chasseresse et les petits Putte mythologiques que les Italiens de la Renaussance ne s'étonnaient pasde voir en pareil lieu. C'est le moment de son mariage, et l'apogée de son talent. En 1520, il est encore appelé à Parme. pour décorer la coupole et les pendentifs de San-Giovanna Evangelista, et cet essai de peinture plafonnante eut un telsuccès que le chapitre de la cathédrale lui commanda aussitôt la décoration de la conpole du dôme. Il y travailla de 1526 à 1530, et y dépensa une étonnante virtuosité. Il est fort difficile, dans l'état de delabrement où est anjourd'hui cette immense fresque, d'y distinguer autre chose qu'une asses confuse mêlée de jambes et de bras; mais il est permis de regretter, en tout état de cause. que la peinture décorative, à partir de cette époque, ait tant sacrifié aux tours de force et à la difficulté vaincue. Après la mort de sa femme (1522), Allegri revint s'établir dans son cher-Correggio. Il simait de cœur ce coin de terre, dont il ne se résigna jamais à perdre de vue l'horizon familier. Il y vécutloin de la grande scène du monde, sans ambition, et y mourut le 5 mars 1534, l'année m'me où Ignace de Loyola fondait l'ordre

des Jésuites, qui devait mettre à contribution, dans tant d'églises et sur tant d'autels, l'art de ses successeurs, maniéré, doucereux, singulier mélange de sensualité et de mysticisme. Ses élèves, Fr. Rondani, Pomponio Allegri et ses imitateurs, Michel-Angelo Anselmi, Bernardino Gatti, Francesco Mazzuola (le Parmigiano), tombèrent et abondèrent dans co sens.

A Venise, au pied des Alpes, mais du côté du soleil et à Beur d'eaux dormantes, s'était lentement formée une école dans la composition de laquelle le Nord et le Midi, les Flandres, l'Allemagne et l'Orient avaient eu leur part d'influence, et qui devait rester vivace et intacte encore, quand beaucoup d'autres, plus savantes et plus dédaigneuses, se furent décomposées dans l'irrémédiable décadence et la rhétorique stérile qui menaçaient l'art italien. Si les débuts furent tardifs, la brillante floraison de la fin du xvº et des premières années du xviº siècle compensa glorieusement cette infériorité. Avec les Bellini et Cima da Conigliano, Vittore Carpaccio, Giorgio Barbarelli (Giorgone, 1477-1511) et le Titien (1477-1576), la peinture vénitienne sit paisiblement la conquête d'une province nouvelle dans le monde de l'art elle s'établit ingénument dans la lumière et l'harmonie sur son morceau de nature — et jusqu'au xvu' siècle alle y maintient son empire incontesté. Il a déjà été question des mattres de la fin du xv' siècle : Titien prolongea sa vie jusqu'en 1576; — Véronèse et Tintoret jusqu'en 1588 et 1594. Il est préférable, pour ne pas les séparer, de remettre au prochain volume ce qui devra être dit sur leur œuvre et leur influence.

La gravure et les arts décoratifs. — Les plus grands noms de la gravure italienne appartiennent au xv° siècle. C'est dans son contact avec le Nord qu'elle puisa le meilleur de sa force, dès le milieu de xvr siècle, elle décline et bientôt disparait. Des maîtres comme Mantegna, les Campagnola, Benedetto Montagna, Girolamo Mocetto, ne furent pas remplacés. Le célèbre Marc-Antoine Raimondi, né à Bologne (1488-1530), qui avait travaillé dans l'atelier de Francesco Francia et avait copié les planches d'Albert Dürer, au point d'être dénoncé par celui-ci au palais de la Seigneurie comme contrefacteur, s'est

illustré surtout comme interprète de Raphaël et fondateur de l'école qui devait après lui mettre sa science au service des Bolonais. Dans son atelier vinrent se former des artistes de tous pays, et par eux l'influence de son école rayonna sur le monde.

Dans les arts décoratifs, dans le travail du bois notamment, l'école italienne, au lieu d'attaquer franchement la matière, à la manière des huchiers français, et de lui demander, par la franchise de sa collaboration, le caractère et la beauté propre de l'objet, —meuble ou ornement, — préfère les enjolivements extérieurs, comme pour dissimuler sous un manteau d'emprunt la substance elle-même. Sienne et Florence furest la patrie des internatorie. Mais ils se répandirent dans loute l'Italie et, avec l'art italien, ils passèrent bientôt la frontière. Quelques sculpteurs sur bois pourraient pourtant être cités à côté des intersistori, mais la pe uture joua dans la decoration des meubles et des casions un rôle prépondérant.

La celebrité de Benvenuto Cellini, qui s'est fait le héraut de sa propre gloire et que la postérité a trop eru sur parole, a beau-coup contribué à grandir et a exagérer l'admiration accordée à l'orfevrerie italienne du xvr siècle, qui tomba bientôt dans la surcharge et le mauvais goût

Le developpement de la céramique coincida avec le déclin de l'orfevrerie : les plots de faïence remplacèrent économiquement les admirables pieces du xv siècle que tant de souverains et de grands seigneurs durent envoyer à la fonte et transformer en lingots. Les productions des officines célèbres de Castel Durante (qui forma avec Gubbio, Pesaro et Urbino, ou l'on reproduisit à satiété, d'après les gravures de Marc-Antoine, les compositions de Raphael, un groupe solidaire); celles de Facuza et de Deruta jouirent d'une vogue extraordinaire, que la « curiosile » entretient encore aujourd hui.

En oure, des la fin du xv" siecle et pendant tout le xvi", l'art feminin et charmant de la dentelle, importé d'Orient, prit à Venise un brillant developpement et produisit des chefs-dœuvre, — en même temps que, dans la ciselure des armes de parade, la ferronnerie s'unissant à l'orfevrerie pour enfanter

des chefs-d'œuvre qui sont parmi les plus expressifs et les plus indiscutables de cette branche des arts décoratifs.

Enfin, l'exportation des ouvriers et des marbres des carrières italiennes, et, avec les marbres, des systèmes « d'ornementation à l'antique » et à l'italienne, fut, dès la fin du xv° siècle, un des moyens par lesquels l'art uhramontain commença la conquête du monde et en particulier de la France.

## II. - L'Art français.

Quand, de 1490 à 1500 environ, Jacques d'Amboise, évêque de Clermont et abbé de Cluny, se faisait construire sur l'emplacement du palais des Thermes, près du collège que l'abbaye possédait à côté de la Sorbonne, l'hôtel qui devait lui servir de pied à terre à Paris; quand, à la même époque, s'élevaient, rue de Tirechape, pour Louis de la Trémoille, l'hôtel dont les débris sont con servés à l'école des Beaux Arts, et rue du Figuier celui de Tristan Salazar, archeveque de Sons, l'art « gothique » se montrait encore si plein de sève, si souple à se plier, sans rien abandonner de ses principes, à des programmes nouveaux, qu'on eût pu, semble-t-il, lui prédire de brillantes destinées et de longs renouvellements. Il était pourtant à la veille de disparaître. Moins d'un demi siècle après, il était définitivement vaincu et un grand architecte français pouvait écrire : « Aujourd'hui ceux qui ont quelque connaissance de la vraie architecture ne suivent pas cette façon de voûte appelée entre les ouvriers la mode française. » Il ajoutait, il est vrai : « Laquelle véritablement je ne veux despriser ains plutôt confesser qu'en y a faict et pratiqué de fort bons traicts et diffici es. » Il prouvait en effet, dans la chapelle de Vincennes, qu'il connaissait fort bien pour son compte et était capable de pratiquer les vieilles méthodes, mais il n'en tenait pas moins cette « mode » — que les ouvriers et gens de métier, plus fidèles aux instincts et aux souvenirs séculaires de la race, s'entétaient a appeler « française » par opposition à « l'antique » et à « l'italienne » - pour caduque

et abandonnée sans retour « par tous ceux qui ont quelque connaissance de la vraye manière de bâtic. »

L'histoire de l'art ne présente pas d'exemple de transformation aussi radicale et aussi rapide. Comment fut-elle amenée et se produisit elle?

L'architecture française de la fin du XV au milieu du XVI sicole. — Si rapide qu'ait été cette conversion de la France aux doctrines de la Renaissance, elle ne se fit pourtant pas subitement, par un coup de théâtre de l'histoire, — et l'on peut suivre, dans une série de transitions ménagées, l'évolution qui du système gothique nous conduisit au règne des « ordres ».

C'est dans l'architecture religieuse que la résistance des éléments nationaux fut le plus longue. Il fallut beaucoup d'années pour qu'on pût concevoir une église autrement que voûtée sur croisée d'og.ves Même quand la décoration extérieure des monuments et la grammaire ornementale curent été renouvelées, que le choux, l'artichaut et le chardon eurent fait place aux fleurons et aux arabesques, le plan, le tracé et la structure des églises relevèrent encore des anciennes formes. Jusqu'à la fin du règne de François I" et même sous Henri II, on continua de construire des édifices religieux selon les principes héréditaires et a gothiques », qui faisaient en quelque sorte corps avec la croyanco elle-mèine. D'ailleurs la résistance vint moins encore du clergé que des corporations de maçons. Saint-Merry de Paris, commencé en 1512 et où l'on travaillait encore au commencement du xvn° siècle, pourrait presque passer pour une église du xvº s.ècle. Le portail septentrional d'Évreux, terminé après 1520, l'église Saint-Martin de Montmorency, que le baron Guillaume fit réédifier en 1525 pour remplacer l'ancienne collégiale, sont, à quelques details près dans l'ornementation, encore franchement gothiques. Le portail de Saint-Wulfran d'Abbeville, les croisillons de Beauvais et de Senlis, les façades des transepts nord et aud de la cathédrale co Sens, œuvre robuste de Martin de Chambigos, qui est aussi l'autour du transopt de Beauvais, du portail de Troyes et peut-être de la tour Saint-Jacques la Boucherie & Paris (1508-1522) - sont du gothique flamboyani, et d'une ampleur, d'une verdeur, d'une fermeté qui ne sentent en

rien la décadence. Quant à l'église de Brou, où Jehan Perréal et Michel Colombe interviennent un moment, mais dont les travaux furent définitivement confiés par Marguerite d'Autriche à des maîtres de Bruges, Louis van Boghen et les frères Meyt, elle ne fut achevée qu'en 1332, et — sauf quelques italianismes dans les figures nues d'angelots — dans le atyle gothique, fouillé et « dentelé », comme on le pratiquait en Flandre.

Cette même année 1532, sous l'administration de Jean de la Barre, « comte d'Etampes, prévôt et bailli de Paris », commençaient à Paris les travaux d'une église qui devait être la plus vaste après la cathédrale et dont le plan rappelle d'ailleurs celuide la basilique : Saint-Eustache Si le plan reste français, des élèments étrangers viennent des lors modifier profondément la physionomie générale du monument. Les pilastres et les chapiteaux d'ordres étagés, plaqués sur les piliers carrés, sont d'origins ou d'imitation italienne, - et partout se manifeste une préoccupation, d'ailleurs ingénieuse, de concilier avec les vieilles doctrines les exigences de la mode nouvelle, qu'un architecte du temps de François I" n'avait pas le droit d'ignorer. Pendant longtemps, on a cru que cet architecte n'était autre que l'Italien Dominique Bernarbei de Cortone, surnommé le Boccador, porté des 1497 sur les états de la maison du roi comme « faiseur de chasteaulx : et monuisier de tous ouvriges de menuiserie » et qu'on y voit figurer encore en 1549. Après avoir voulu lui retirer la paternité de l'ancien Hôtel de Ville de Paris (que d'autres documents semblent bien devoir obliger la critique à lui rendre), on l'a également dépossédé de Saint-Eustache, attribué par M. Léon Palustre à Pierre Lemercier. On est encore mal renseigné sur les travaux de ce malire, que l'on trouve en 1552 occupé à construire, « en forme de dôme », le couronnement du clocher de Saint-Maclou de Poutoise et qui est enterré dans cette église le 31 mai 1570, --- trente-huit ans après le commencement de Saint-Eustache, dont son fils Nicolas Lomercier prit la direction en 1578. Quoi qu'il en soit, le dessin primitif de la façade (dont la construction fut seulement commencée et que l'on démolit su xvmª siècle comme « barbare », pour la réédifier sur des dossins nouveaux) était bien une imitation de la Chartrouse de

Pavie, et Saint-Eustache reste, dans l'architecture religieuse, le témoin le plus important des pénétrations de l'esprit français par la Renaissance italienne au premier tiers du xvr siècle.

On ne saurait dire qu'il y ait eu conflit, lutto déclarée et violente. Il semble qu'on assiste plutôt à un « traité de jonction »,
a quelque ingénieuse « combinazione ». L'art ultramonta n
n'est pas exigeant; il a le prestigo d'une illustration « antique », le charme de la mode, et il n'en abuse pas L'art français
est accueillant et hospitalier, il se laisse séduire, mais il n'abdique pas Los premiers résultats de cette entente sont en effet
charmants et ils le resteront, — jusqu'au jour où l'étranger
admis au foyer paternel s'y établira en maître, prétendra
usurper la place légitime, chasser de la maison l'image, le culte
et jusqu'au souvenir des ancêtres.

On peut suivre ces infiltrations italiennes dans un grand nombre le constructions religieuses élevées vers cette époque. et presque toutes sous l'inspiration, suivant le goût et aux frais de quelque grand personnage ou de quelque prélat. C'est amai qu'à Vannes, en Brotagne, une chapelle est élevée, en 1537, sur le flanc septentrional de la cathédrale, dont la decoration est imitée du palais Farnèse, à la demande d'un chanome qui avait fait à Rome des voyages fréquents. Le chœur de l'église de Tilleres est rebâti de 1534 à 1546 aux frais du cardinal Jean le Veneur. Les chapelles de Dieppe le sont à ceux de Jean Ango. C'est Guillot de Genoullac, grand-nattre de l'artillerie, cui fait construire l'église de Lonzac comme la chapelle. de son château d'Assier. Le chœur de Montbenoît est élevé de 1520 à 1526 par les soins de Ferry Carondelet; les chapelles du transcut de la cathédrale de Toul par coux de Pierre d'Adly et du chanoine Forget (1549). L'influence et les goûts de Jean de Maulcon à Saint-Bertin de Comminges, de Jean de Langeac à Limoges, de Jean d'Amoncourt a Langres, de François d'Estaing. et Georges d'Armagnac à Rodez, de Geoffroy d'Estissac à Poitiers no furent pas moins décisifs.

En depit de la mauvaise humeur des « compagnons », les conquêtes de la Renaissance se developpèrent à la faveur du haut clergé. Des architectes de grand faient adoptèrent les idées nouvelles, et, avec une souplesse et une ingéniosité souvent charmantes, une verve d'invention et une aisance d'assimilation étonnantes, les introduisirent dans les écoles provinciales. Hector Sohier à Caen; les frères Bastien et Martin François à Tours: Jean Texier à Chartres, Jean de l'Espine à Angers, Jean Gendre et Jean Odonné à Bressuire; Gérard et Jehan Faulchot, François Genti, avec l'Italien Dominique de Barbieri, le Florentin) A Troyes; Hugues Sambin (qui vécut jusqu'en 1582) à Dijon; les Bacheher à Toulouse, et à Gisors, à Magny, à Vétheuil, etc. La famille des Grappin, qui jusqu'à la fin du xvi siècle devait diriger d'importants travaux de rénovation ou de construction, en vint, par grande piété pour l'antique, a introduire des triglyphes et même des arcs de triomphe décoratifs au-dessus du portail et du fronton de nos églises. Des 1533, « Monseigneur de Langeac, qui avait orné la face du chœur de sa cathédrale (de Limoges) avec des ouvrages merveilleux », n'avait-il pas fait représenter sur le jubé, au seuil du sanctuaire, la suite des travaux d'Hercule, des Amours nus sonnant de la trompe et Cupicon appuyé sur son carquois?

L'architecture civile reçut une impulsion beaucoup plus vive encore.

L'activité des constructeurs est alors prodigieuse. A l'imitation des rois, les prélats, les seigneurs et mêmo les riches bourgeois rivalisent de zèle, et la terre de France, non seulement dans l'he de-France et aux bords de la Loire, mais dans toutes ses provinces, se couvre d'une parure de châteaux, - comme judia d'églises et de cathédrales. Le maréchal de Gié (Pierre de Rohan) au Verger, des 1499; Florimont Robertet à Bury, Thomas Bohier & Chenonceaux, Jacques de Daillon à la Lude, le cardinal Duprat à Nantouillet, Anne de Montmorency a Écouen, à Chantilly et à la Fere-en-Tardenois, Joan de Laval à Châteaubriant, Claude Gouffler à Oiron, Jeanne de Vivonne a Dampierre, Claude d'Urfé à la Bastie, Jacques d'Albon, maréchal de Saint-André, à Coutras, Georges d'Armagnac à Gages, Gaillot de Genouillac à Assier, le duc de Nemours à Verneuil, Geoffroy d'Estissac à Mailleanis, François d'Orléans Longue ville a Chateaudun, Gilles Berthelot à Azay le-Rideau, etc.,

fournissent aux architectes des occasions brillantes de faire montre de leurs talents.

Quand, en 1490, Charles VIII avait commencé les travaux de rénovation de son château d'Amboise, où il était né et où il devait trouver la mort, il n'avait pas encore fait venir d'Italie les artistes dont parle Commines et que les comptes nous font connaître La chapelle Saint-Hubert, qui était terminée en 1494, ne révèle aucune influence étrangère. C'est en 1496 que l'on voit arriver frère Jehan Jocondo, « deviseur de bastiments ». Dominique de Cortone, « menuisier de tous ouvrages et faiseur de chasteaulx ». Alphouse Damasso, « tourneur d'albastre », Guido Paganino (Guido Mazzoni), « chevalier peinatre et enlumineur » et surtout sculpteur, qui devait être chargé de l'exécution du tombeau de Charles VIII. Il n'est pas prouvé que tous ces artistes aient travaillé à Amboise; mais, dès cemoment, les motifs classiques et italiens commencèrent à se multiplier dans l'ensemble de l'ornementation architectonique. On peut le voir dans les fragments qui subsistent encore du château de Gaillon. Les véritables architectes auxquels Georges d'Amboise avait confié la construction (1302-1519) de cette magnifique demeure, Guillaume Senault, Pierre Fain et Pierre Delorme, sout certes bien Français . « Ce chasteau est fort bien basti, de bonne matière et d'un riche artifice, tout à fait moderne, sans tenir de l'antique, sinon en quelque particularité qui depuis y ont esté factes », écrivait Ducerceau. Mais dans le parti général, qui n'avait rien « d'antique » en effet, les médaillons, les arabesques des pilastres, les encadrements témoignent d'influences évidemment ultramontaines. Dans les parties du chàteau de Blois qui remontent à Louis XII, c'est d'une manière sporadique et dans quelques détails seulement que se manifestent ces influences.

Les châteaux élevés pendant le premier tiers du xvi siècle, en Normandie, en Touraine et dans le Berry, avec leurs hautes toitures et leurs combles, témoignent de même d'un parti pris français, sur lequel vient, à doses inégales mais partout reconnaissables, se mêler une ornementation « antique » ou « à la mode d'Italie », ce qui est alors synonyme, — et les plus dôter-

minés et exclusifs partisans des vieilles traditions nationales sont bien obligés de reconnattre que cette première rencontre des deux éléments donne des résultats exquis, d'une grâce savoureuse et comme pétillante.

Sous François I\*, les pilastres avec leur décoration d'arabesques ne disparaissent pas encore, mais la colonne et les ordres antiques font leur apparition et revendiquent dans l'édifice un rôle de plus en plus important, en attendant le moment prochain où ils y exerceront une véritable tyrannie.

Dès le début de son règne. François I<sup>er</sup> entreprit de grands travaux au château de Blois. On ignore les noms des architectes qu'il y employa. Mais ses constructions tranchent d'une façon significative sur celles de Louis XII et montrent, par comparaison, les rapides conquêtes de la Renaissance, sous sa forme classique. De 1520 à 1530, il faisait construire la charmante chapelle et le petit escalier de Villers-Cotterets, où les frères Jacques et Guillaume Le Breton commençaient en 1532 le « legis du Roi »; tandis qu'à Fontainebleau Gilles Le Breton élevait, de 1528 à 1534 d'après M. Palustre, la cour ovale, la galcrie dite François 1<sup>es</sup> et le rez-de-chaussée de l'aile en retour vers l'étang; puis, de 1540 à 1547, la chapelle Saint-Saturnin; — et Pierre Chambige, qui fut aussi l'architecte de Saint-Germain, avant l'arrivée de l'Italien Serlio qui n'eut lieu qu'en 1541 et dont le rôle doit être très réduit, la plus grande partie des hâtiments destinés à enclore la cour du Cheval-Blanc '. — A Chambord, c'est Pierre Nepveu, dit Trinqueau, qui a « la charge et conduite des bâtiments », jusqu'à 1538, et, par le parti pris des clochetons, pinacles et lanternes qui hérissent la toiture et

A propos de Serlio, il faut remarquer pourtant, sans vouloir faire de lui l'architecte unique de Fontainebleau au détriment des maltres français, qu'il jouit parmi ceux-ci d'une grande autorité Jean Goujon, dans son épitre à la suite du Vitruse de Martin, écrit en 1547 « Et entore pour ce jourd'hui avonssous en ce royaume de France un messira Sebastian Serlio, leque! à assez diligemment écrit et figuré beaucoup de choses selon les regles de Vitruse et a esté le commencement de mettre telles doctrines en lumière au royaume. » Et Philibert de l'Orme lui même dans son levre d'Architecture » C'est luy (Serlio) qui a donné le premier aux Français, par ses livres et desseins, la cognaissance des edifices antiques et de plusieurs fort belles inventions, estant homme de bien ainsi que je l'ay cognen et de fort bonne âme pour avoir donté et public de bon cour ce qu'il avait mesuré, veu et retire des antiquités. »

la ligne ascendante des combles, il semble avoir voulu protester contre l'italianisme qui ramenant à l'horizontale le couronnement de tous les édifices, — tandis que dans l'élévation de ses étages et de ses terrasses domine déjà le goût classique

Bien que construit par un Français, Pierre Gayder, le château de Madrid, commence en 1528 en la forêt « de Boullongne-lez-Paris », fut un des monuments où l'Italianisme eut le plus de part. Si Jérôme della Robbia (« Jherosme de la Robie sculpteur et esmailleur du roy », comme l'appellent les comptes) n'en fut pas « l'artiste créateur », ainsi que l'avait cru le marquis de Laborde, il en exécuta du moins la décoration polychrome et joua un rôle important dans les travaux dont Primatice devait en dernier heu, sous Henri II, avoir l'inspection sinon la direction

François I<sup>er</sup> put à peine voir commencer le Louvre, qu'il avait décidé, en 1539, apres la visite de Charles-Quint, de reconstruire completement pour le rendre plus digne de la cour du roi de France. Dès 1527, la grande tour avait été renversée par le commandement du roi; mais les travaux ne furent en réalité commences qu'en 1546, quand Pierre Lescot fut nommé architecte.

Pierre Lescot appartenait à la famille de Lissy, qui occupait un rang élevé dans la noblesse de robe. Né vers 1540, il s'était senti poussé d'une vocation irrésistable vers l'étude de l'art. Il avait fait d'abord de la peinture, on voyait de lui à Fontaine bleau un tableau, « chef-d'œuvre admirable que plusieurs ont parangonné aux tableaux d'Apelles ». Mais, comme lui écriveit Ronsard :

> This espects courageux no facent passeculans. Sans doctore la conjunite averque la pembre. L'art de mathemat que et de l'archi ec arc

Il ne parcit pes qu'il ait fait le voyage d'Italie, mais il n'en fut pas moins parmi les promoteurs du style classique. En 1541, il avait execute, en collaboration avec son ami Jean Goujon, le jabé de Saint Germain l'Auverrois, terminé en 4544, qui était composé de trois arcides dont les jambages étaient revêtus

de deux colonnes commthiennes. De 1544 à 1546, il avait bâti pour le président de Ligneris l'hôtel connu depuis le xvu siècle sous le nom d'hôtel Carnavalet. En 1550, il devait construire, à l'angle des rues Saint-Denis et du Fouarre, contre l'église des Innocents, la fontaine des Nymphes, dite depuis « des Innocents », où son fidèle collaborateur Jean Goujon sculptait à basrelief, à fleur de pierre, les charmantes figures si justement populaires.

Le « château » du Louvre projeté par Lescot devait se composer de « trois corps de hâtiments se rejoignant à angles droits et enserrant une cour carrée, dont le quatrième côté, tourné vers l'Orient, aurait eu pour bord ire une galerie étroite, au centre de laquelle se serait ouverte la principale entrée ». L'édifice entier ne devait pas excéder les limites de l'ancien Louvre de Charles V, dont une partie importante restait encore debout tandis que s'executaient les travaux. Mais à la mort de Henri II l'aile occidentale était seule achevée. Le reste du palais fut lœuvre des règnes suivants qui, de plus en plus, méconnurent et altérèrent la pensée du plan primitif.

On a cru reconnaître, dans le dessin des fenêtres du rez-dechaussée abritées sous une grande arcade, un parti employé par Pierre Chambige à Saint Germain, à la Muette et à Challuau, et I on a conclu à une influence possible de ce ui-ci sur le magistrat-architecte.

Lescot devait jusqu'à sa mort (10 sept 1578) rester l'architecte du Louvre. Mais les travaux en furent souvent interrompus et definitivement arrêtés, après la mort de Henri II, par la construction des Tuileries, auxquelles Catherine consacra la plus grande partie de ses ressources, insuffisantes d'ailleurs pour suffire à toutes ses bâlisses.

Philibert de l'Orme (1515-1570), ne à Lyon, avait fait « dès le temps de sa très grande jeunesse » le voyage de Rome. Il avait « mesuré les édifices et antiqu tés » avec « grand labour, frais et despenses », « prenant extraictz, mesures et proportions pour l'illustration de l'architecture. » — « En quoy, dit-il, par la grâce de Dieu, j'ai tant bien procédé et prospère que j'a. ordonné et faict construire temples, chasteaux, palais et maisons par vray

art d'architecture en divers heux, et tant pour roy, princes, cardinaux qu'autres, voire dès l'âge de quinze ans. » Il est le représentant par excellence de l'art de la « seconde Renaissance ». En 1546, il construit pour le cardinal du Bellay le château de Saint-Maur, plus tard vendu à Catherine de Médicis et remanié par ses ordres. Il « faict faire toutes les voûtes et achever en la chapelle du bois de Vincennes ». Il dirige en 1550, à Saint-Denis, l'édification du tombeau de François 1et. En 1552, il pousse, par ordre spécial du rol, les travaux du château d'Anet avec une activité qui tranche de façon significative sur l'habituelle lenteur de la plupart des constructions royales du temps. - Quand le roi fait faire une construction soit publique, soit privée, écrivait l'ambassadeur de Venise, on y attache avec des gages tant de seigneurs qui gouvernent que, comme ces offices ne se suppriment pas, rien de commencé ne se finit. » Pour Diane de Poitiers les choses allèrent plus vite : « Le roy était plus curieux de savoir ce que l'on y faisait (à Anet) qu'en ses maisons et se courrouçait à moi quand je n'y allais pas assez souvent. . Autant qu'on en peut juger par l'entrée encore debout et les débris subsistants, comme par les dessins de Ducerceau, le « paradis d'Anet » fut sans doute son plus original. chef-d'œuvre. Les Tuileries, qu'il commence en 1564 pour Catherine (et que Henri IV, Louis XIV et Louis-Philippe avaient si lourdement transformées avant que la Commune les brûlât), étaient loin d'égaler le château, moms royal mais plus librement et tendrement conçu, élevé à la gloire et pour les délices d'une femme de goût très fin et mattresse du roi.

Jean Bullant (né vers 1512, mort le 10 octobre 1578) a été surtout l'architecte d'Anne de Montmorency. Il sit, lui aussi, le voyage d'Italie, « mesura à l'antique dedans Rome cinq manières de colonnes », et copia, dans les chapiteaux du grand portique du château d'Écouen, ceux des colonnes du temple de Jupiter Stator. C'est à Écouen, comme il le ditlui-même dans la dédicace à François de Montmorency de sa « Reigle genérale d'architecture », que le connétable l'occupa et entretint « aux œuvres du chasteau », « d'autant que la plupart du temps me restait sans autre occupation. » M. Palustre lui a restitué en outre

le petit château de Chantilly et le pont-galerie de la Fère-en-Tardenois, et a signalé son influence dans un grand nombre d'églises des environs d'Écouen. Il devast, dans les huit dermères années de sa vie, comme architecte de la reine mère (pour laquelle il éleva l'hôtel dit plus tard de Soissons, dont une colonne dorique creuse, imitée de la colonne Trajane, a subsisté longtemps) et comme contrôleur des l'âtiments royaux, succéder à Primatice dans ses charges, diriger la construction d'une partie des Tuileries et s'occuper de la chapelle des Valois, qui restainachevée. Il fut un « classique », plein de respect pour l'antiquité, « appliquant son potit entendement » a bien « comprendre Vitruve », introduisant un entablement de métopes et de triglyphes sur le maître-autel de la chapelle d'Ecouen, dont Jean Goujon sculpta les bas-reliefs; mais il ne laissa pas d'innover et de marquer d'un caractère personnel ses constructions qui. par la purelé de leurs profils et la finesse de leur exécution. comptent parmi les meilleures de la seconde Renaissance.

Jacques Androuet Ducerceau, né à Orléans, mort à Paris sous Henri III, a surtout dessiné et gravé. Ses Plus excellents bâtiments de France (1576) sont une des sources les plus precieuses pour l'histoire de la Renaissance.

La sculpture, de Michel Colombe à Germain Pilon. - L'art robuste et trapu, le réalisme fongueux, tourmenté e. parfois comme congestionné, de l'école franco-flamande qui, de Claus Sluter a Jacques Morel et à Antoine Le Moiturier, avait, du nord au midi et de l'est à l'ouest, rayonné sur tout le pays et au delà même des frontières, se trouva des la seconde moitié du xv' siècle en contact avec les premiers emissaires de l'art italien. A vrai dire, Francesco Laurana, dont on a vu plus haut le rôle, et Guido Mazzoni, que Charles VIII créa chevalier le jour même de son entrée à Naples (12 mai 1495), et qui devait rester plus de vingt ans en France avec sa femme et sa fille sculpteurs comme lui, étaient profondément pénétrés de naturalisme. Il ne put guere y avoir, sur les principes, de désaccord absolu entre eux et les maîtres français. Mais ils apportaient une grammaire ornementale tout a fait différente, et toutes les fois que sur les pilastres d'encadrement d'un bas-relief de cette

15

époque, d'ailleurs tout savoureux encore de l'accent et du goût de terroir, on voit pétiller ces fines arabesques dont la vogue fut si universelle, on peut être assuré que les documents d'archives y révéleront le travail de quelqu'un de ces nombreux marbriers ultramontains établis en France, appelés par le roi « pour ouvrer de leur mestier à l'usaige et mode d'Ytalie » (1497) Dès 1504, ils curent à Paris même une sorte d'atelier officiel, l'hôtel du Petit-Nesle, où logèrent Guido Paganino, Montorsoli, les Della Robbia, Benvenuto Cellini, etc.

C'est ainsi qu'à l'abbaye de Solesme l'encadrement de la grotte qui ahrite les huit personnages du beau Sépulere daté 1496, est flanqué de pilastres dont la décoration tranche vivement sur le style général de la plupart des figures et de l'architecture.

On ne connaît pas l'auteur de ce groupe célèbre. M. Palustre serait assez disposé à y reconnattre sinon la main de Michel Colombe, du moins son unfluence et celle de son atelier. L'attribution n'est pas invraisemblable; en tout cas, cette juxtaposition dans un même monument des deux élements dont la fusion. allait constituer le nouvel art français, ces portraits d'un natura lisme si franc et d'un style si large, comme celui d'Armagnac, et à côté cette figure du garde du tombeau a demi italienne avec son armure de style antique, cotte pénétration et cette attenuation déja sensible du réalisme franco-flamand par le classicisme commengant, sont bien les caractéristiques de la manière et du rôle de Muchel Colombe. Natif de l'évèché de Saint-Pol de Léon, il avait à Tours, depuis 1573, dans la rue des Filles-Dieu, un atcher fort bien achalande. Il avait commence par admirer les maîtres franco flumands (dont il avait pu voir à Nantes, au portail le la cathédrale, de vivantes figurines); mais l'art ultramontain n'avait pas lardé à exercer sur lui sa séduction et, dans l'interprétation de la nature, il avait apporté plus de choix et de sérénité Aux plis multipliés et jumultueux à cassures vives. chers aux maîtres bourgoignons, il avait substitué une draperie. lurge nont é offée, mais plus simulifiée; à l'individualisme énergique et rude des figures, une discrète idéalisation qui atténue plus qu'elle ne supprime les aspérités du caractère individuel. Enfin il avait embanché des machriers italiens, « tailleurs de

maçonerie antique » dont les comptes nous ont révélé les noms), pour mettre dans l'ornementation de ces bas reliefs ou tumbeaux, qu'il s'agisse de la belle sépulture de François II, duc de Bretagne (1592-1507), on du Combat de saint Georges contre le dragon pour le retable du maître-autel de la chapelle du château de Gaillon (1508), la gaieté des arabesques à la mode

Il était presque octogénaire quand il acheva ce travail, et il termina peu de temps après, pour l'église Saint-Sauveur de la Rochelle, un Sépulces pour lequel il s'était engagé à faire « les pourtraiets et ymaiges ci-après déclarées : c'est assavoir l'yma ge de Notre Dame, saint Johan I évangéliste, Marie Modeleine, Marie-Marthe, Joseph d'Arimatie, Nicodemus, avec le gisant et le tombeau dudict sépulces de la sorte et manière que le cos requiert et qu'il est accoustumé de faire en tel cas » (2 mai 1507).

Ces sépulcres, où l'on groupait autour du corps du Christ six, huit ou dix personnages grandeur nature, étaient depuis le xy' siècle et restèrent pendant la plus grande partie du xyi', un des thèmes les plus populaires de la sculpture religieuse. On en trouve encore un grand nombre dans nos églises. Ceux de Solesme, de Saint-Mihiel (œuvre de Ligier Richier) sont les pius célebres; mais à Arles, à Pontoise, à Limoges, à Tulle, à Carennac, à Troyes, à Poiliers, à Chaumont, à Montdidier, à Sissy, à Bordeaux, à Monestier, à Doulens, à Saint-Germain l'Auxerrois (1505), a Saint-Saturnin de Tours et dans vingt endroits encore, sur tous les points du territoire, existent ou existaient des Muses au tombeau, quelquefois des Evanonissements de la Vierge, dont Saint-Mihiel et Solesme possèdent également les lus célèbres exemplaires. — Le second groupe des sculptures de Solesme date de 1540-1553. Les progrès du classicisme y sont sensibles. On y voit parattre dans l'architecture les triglyphes et les patères, et dans les figures l'idéalisme déjà conventionnel. M. Palustre a proposé de les attribuer à des artistes angevins Jean des Marais et Jean Griffard, qui en 1537 s'engageaient à faire les huit statues placées au pignon de la cathédrale d'Angers, età Jean de Lespine (1804 1376), qui en 1533 construisut 1 hôtel Pincé.

Le « tombeau des Carmes » à Nantes se rattachait encore à la

tradition des tomboaux des ducs de Bourgogne, qui avaient fait école. La sépulture que Guido Mazzoni fut chargé par Louis XII d'ériger pour Charles VIII consacrait en France un type nouveau, qui devait recevoir dans la suite de magnifiques développements. Déjà, à Cléry, sur le tombeau de Louis XI, le défunt avait été représenté agenouillé (orant, non plus gisant) sur la plate-forme du sarcophage. Sur le monument de Charles VIII, on voyait aussi « son efficie représentée à genoux, près le naturel, une couronne et un livre sur un oratoire aux quatre coins du tombeau, le tout cuivré d'or sauf l'effigie dont la robe est d'azur, semée de fleurs de lys d'or. » (La polychromie éta t encore et resta jusqu'à la fin du xvi° siècle fréquemment employée dans la sculpture.)

C'est également en « orant » que Philippe de Commines voulut être portraicturé sur son tombeau, dont il dirigea luimème l'exécution (1508). Les motifs païens venaient s'y mêler aux symboles chrétiens : Orphée et le Bon Pasteur, le sphinx de la ronte de Thèbes et l'aigle de Pathmos, Alam et Ève et l'enlèvement d'Europe, le supplice de Tantale et l'histoire de Samson, les Vertus assises sur des animaux symboliques et le « triomphe » de l'amour y manifestaient d'une mamère significative la tendance des idées, les goûts d'un lettré et les conquêtes du classicisme, tandis que les figures restaient encore d'un réalisme intransigeant.

Il en est de même, à des degrés differents, pour un grand nombre de tombeaux de l'époque. Si le monument que Louis XII (it executer pour ses ancêtres dans l'église des Celestins voulait être, par le type des gesants, dans la tradition française, MM, de Guilhermy et Courajod y out justement signale l'œuvre d'un ciseau italien. Celui de Renée d'Orléans de Longueville (morte en 1513) réuni, avec un grand charme le caractère de l'une et de l'autre école. Ceux des cardinaix d'Amboise (1513-1525) à Rouen, cù les figures sont dans le sentiment de Michel Colombe et les arabesques dans celui des Juste, quoiqu'ils n'y soient l'un ni l'autre pour rien et que l'honneur de ce heau monument doive revenir à Roullant Le Roux, sous qui travaillaient un grand nombre d'artistes. -- ceux de Pierre de Roncherolles et

arent fad zords XII type nowdevelopre cell at ore sur la les VIII . Fres le ex quatre t la robe mo étal reminent

man nes

Le a luc

y meler

a sphins

Leve et

doire le

les et le

e signiles cor, epcore

r grand
outs XII
vonlak
WM de
re d'un
cmorle
une et
15275/2
slomi e
ni l'un
ument
set un
lles et

Marguente de Châtillon à Écouis, des Gouffier dans la chapelle d'Oiron, de Guillaume de Montmorency et d'Anne Pot à Saint-Martin de Montmorency, dont Martin Cloistre en 1525 et après lui Benoît Bonberault, tailleurs d'image, demeurant à Orléans exéculèrent « tous les pilastres faicts à l'antique », — ceux de Charles de Laising au musée de Donai, de Charlotte d'Albret, de Louis II de la Trémoille également par « Martin Claustre, tailleur d'image de Grenoble, demeurant à Blois », présentaient le même caractere.

Les sépultures, autrefois à Saint-Germain l'Auxerrois, de Louis de Poncher († 1521) et de Robert Legendre († 1528, « Roberta insignis gemma pudicium », comme disait son inscription tumulaire), sont au premier rang des chefs-d'œuvre de cette éj oque. On ignore le nom du grand sculpteur qui les a talliés, Émeric David a nommé Juste, qu'il croyait Tourangeau; mais il ne faut retenir de son op nion que l'attribution de ces deux chefsd'œuvre à l'école de Tours. Ils sont bien français en effet et bien tourangeaux. Ils représentent, avec une insigne perfection, ce que fut dans la fleur, au premier moment de son éclosion au jardin de Touraine et sous les caresses du ciel tempéré de la Loire, cet art français, délicat et naturel, gracieux et discret. où les vieilles traditions naturalistes de la race et de l'ecole, sans rien abdiquer de leur sincérité, dépouillèrent au contact de l'art classique leur rudesse, amortirent leur fougue, et, par delà les violences de l'école franco-flamande, semblérent retrouver, avec plus de précision dans le caractère individuel et de souplesse dans la forme, la belle eurythmie et la noi le séremté de la statuaire du xur mècle.

La Vierge d'Olivet procède du même art et est née dans le même uniteu. C'est aux environs de Michel Colombe, c'est aux bords de la Loire qu'il faut chercher les origines de cette œuvre exquise et savoureuse.

Les Juste n'ont rien à y voir Depuis les heaux travaux de MM, de Monta glon et Milanesi, on peut saivre avec quelque précision le rôle en France et l'œuvre de ce te colonie de sculpteurs, arrivée d'Italie des le Jébut du xvi siècle. Leur nom de famille était Betti; ils étaient originaires de San-Martino a Men-

sola, à trois kilomètres de Florence. L'œuvre la plus ancienne qu'ils aient signée chez nous est le tombeau de Thomas James, évêque de Dol, grand appréciateur de l'art italien, dont les gracieuses arabesques s'etalent sur les murs de granit de la sombre cathédrale, comme un trille de ténor sur les austérités du plainchant. Il porte le nom de Jean et la date 1507 · « Scelle struxit opus magister istud Johes cujus cognomen est Justus et Florentinus » Le tombeau des enfants de Charles VIII (1506) a Tours, un bas-rehef de la bataille de Gènes à Gaillon, une biche pour les jardins de Blois, une Léda et un Hercule pour Fontainebleau, les tombeaux de Thomas Bohier et de Catherine Brigonnel († 1523) à Saint-Saturnin étaient aussi de leur façon; mais l'œuvre la plus importante qui reste d'eux est le tombeau de Louis XII et d'Anne de Bretagne, exécuté de 1516 à 1531 par Jean Juste, en grande partie. Les deux gisants couchés sur leur inccul, sous la plate forme qui supporte les orants, avec les marques des incisions de l'embaumement, sont les meilleurs morceaux du célèbre monument. L'italianisme en est surtout sensible dans les figures assises des Apôtres et des Vertus, et dans les basreliefs des soubassements, où les soldats de l'entree de Louis XII à Gènes sont copiés sur ceux de l'arc de Titus, vêtus ou armés à la romaine

Au contraire, pour le magnifique tombeau que Philibert de l'Orme éleva à François I<sup>n</sup>, et où il tira un si triomphant parti du theme de Guido Mazzoni et des Juste, Pierre Bontemps s'engagnait (par contrat du 6 oct. 1552) à « faire et parfaire bien et dûment... les histoires et defaites de la journée de Sérisolles, selon. ... les annales et chroniques de France, remplis et garnis de chevallerie, gens de pied, artillerie, enseignes, estendards, trompettes, clairons, tambours, fifres, munitions, cair s, pavillons, bagages, villes, chasteaux et antres choses approchant suivant la verité historiele de la dite chronique . . » Et pour Marignan, comme pour Cerisole, c'est dans leurs costume et harnachement de guerre que le sculpteur français représenta les soldats de François I<sup>n</sup>. Par la fermeté et l'ampleur de la facture, la statuaire de ce tombeau, dont les parties principales sont de la main de Pierro Bonte nps et de François

Marchaud et où l'on voit intervenir dans la décoration de la . n. te ine voûte les noms de Perret, Chanterel, Ponce Jacquian et Gers. James. main Pilon (alors à ses premiers débuts), — a toutes les qualites es gra franches, directes et vigoureuses de l'ecole française. L'architecsombre tare témoigne d'ailleurs, par ses profils sobres et elegants, de la B Dist. Dferveur le Philibert de l'Orme pour les principes « antiques » straatt autant que de la finesse de son goût. Floren Bien qu'il ait été désigné par Gardot et Bertin, dans leur Epi-Ingreare les

au, les

1523

n. 10

dH(e)

e en

souds.

1.4

đт

4005

330

de

117

1

tome.....de Vitruse (publié à Toulouse en 1556), comme « sculpteur et architecto de grand bruit », que lui-même, à la suite d'une traduction du livre de Vitruve, publiée à Paris en 1547 par Jean Martin, secrétaire du cardinal de Lennoncourt, ait écrit une dissertation sous ce titre : « Jax Govien styphelix D'ARCHITECTURE AVE LECTEVES, SALVE », et que Jean Martin, dans son épître & Henri II, proclame qu'il a enricht sa traduction « de figures nouvelles concernant l'art de la massonnerie par maistre Jehan Goujon, naguères architecte de monseigneur le connestable et maintenant l'un des vostres », et l'un des premiers parmi les « excellents personnages dignes de l'immortalité », nous no connaissons aujourd'hui de Jean Goujon que l'œuvre du sculpteur. Dans quelle mesure faut-il, pour ce qui le concerne, entendre ce mot « d'architecte »? Eut-il vraiment une part plus prépondérante qu'on ne pensait, pour les choses d'architecture, dans sa longue collaboration avec Pierre Lescot\* Futil simplement un architecte-décorateur et son rôle se borna-t-il à l'ornementation et à la sculpture monumentale? Sur tout cela, on ne saurait rien avancer qu'avec une extrême réserve. Toujours est-il que dans sa dissertation du Vitrace de Jean Martin, Goujon parle de « geometrie et perspective » comme essentielles parmi « les autres sciences requises à décorer à l'architecture ou art de bien bastir ». Et, dit-il, « n'est aucun argue d'estre estimó architecte, s'il n'est préalablement bien instruit en ces deux.... La cognaissance que Dieu m'en a donnée me faiet enhardir de dire que tous les hommes qui ne les ont poinct étadiées ne peuvent faire œuvre dont ils puissent acquérir guères grand louange, si ce n'est par quelque ignorant ou personnage trop facile à contenier. À ceste cause, j'ay toujours

désiré faire veoir au monde le profit qui en peut saccéder, et rends graces infinyes à la honté divine qui m'a donné l'accomplissement de cette mienne volonté .... »

Bien qu'il ait été parmi les plus fervents admirateurs de « l'antique », il ne semble pas pourtant qu'il sit fait le voyage d'Italie (il y alla, mais à la fin de sa vie, pour y mourir, - en fugitif plus qu'en pèlerin de l'art). Il était sans doute Normand; c'est en Normandie que commence son activité artistique; et des qu'on y peut saisir sa trace, « Maistre Gouyon », ou · Gougon », comme écrivent les comptes, est déjà reconnaissable Les figures, à plat relief, qui ondulent à fleur de bois entre les statuettes de saints posées sur la corniche de la porte de gauche de Saint-Maclou à Rouen, annoncent déjà les nymphes de la fontaire des Innocents. La statue de Georges II d'Amboise, alors simple archevêque, qu'il avait faile pour le tombeau de la chapelle de la Vierge de Notre-Dame de Rouen, a disparu pour faire place à l'effigie cardinalice que l'on y voit aujourd'hui. C'est après ce travail a hevé qu'il parait avoir quitté Roue i, pour veuir a Paris, où on le trouve (1544-1545) occupé aux sculptures du « pupitre » ou jubé de Saint-Germain l'Auxerrois. La Déposition de croix et les Quatre Evangelistes ont élé recueillis au Musée du Louyre, et témoignent sinon de la puissance dramatique, du moins de la souplesse du c seau de Jean Goujon, de la grâce delicieusement sinueuse et manierée de son style, où les « italianismes » certes ne sont pas absents, mais se fondent dans le courant d'une inspiration riche de sève et de verve. Il devait reprendre bientôt après, mais dans un style un peu plus sévère, pour la decoration de l'autel d'Écouen, ce motif des Évangélistes pour lequel il eut toujours une predilection, où l'on a vouluvoir une marque de ses idees ou sympathies de « réformé ». Le bas-relief central de l'autel d'Ecouen représente le Sacrifice d'Abraham, et l'ensemble, dans l'encadrement d'une architecture sobre et délicate, est du plus heau caractère. - A l'hôtel Carnavalet, les bas-reliefs puissants et gras de l'arc au-dessus de la porte d'entrée sont seuls tout entiers de sa main. Il a mistout son genie dans les nymphes qui décoraient la fontainelor, et
ecom

s de
vage

er
nod,
e, et
ou
nsnos

D)-

II

۲

loggia, élevée à l'angle de la rue Saint-Denis et de la rue aux Fers (ou du Fouarre) en vue de « l'entrée » de Henri II. Etle était terminé le 16 juin 1549, « enrichie de figures de nymplies, fieuves et fontaines, à demi taille, ensemble de feuillages, si artificiellement undoyans et refendus qu'il n'est possible de l'exprimer en petit de parolles », comme écr.vait la même année Jacques Raffet de le Faulcheur (cilé par M de Montaglon). Il a pris une joie visible à modeler ces dos gras et tordus de tritons, ces corps longs et ondoyants de nymplies souriantes, ces draperies légères et fouillées : symboles délicieux des eaux vives et claires de la terre de France, du paganisme li, téraire de la Renaissance; « illustrations » à graver en marge des plus beaux vers de Ronsard.

A Anet, il se trouva appelé à une sorte de tournoi avec Ben venuto Cellini, qui comptait parmi les plus arrogants et bruyants de la colonie italienne établie au Petit-Nesle ou formée par le Rosso et Primatice à Fontamebleau. « La nymphe de la Fontaine de Fontainebleau » ayant été lonnée par Henri II à Diane de Poitiers, Philibert de l'Orme l'avait encastrée dans le tympan de la porte d'entrée Goujon reprit pour la fontaine de la coir d'honneur le même thème et le même motif. Seulement, dit M. de Montaiglon, dont on est heureux de pouvoir invoquer ici l'autorité, « autant la femme de l'orfèvre est seche, disgracieuse et dégingandée, autant la déesse de Goujon est harmonieuse. »

Enfin, il fut appelé à prendre aux travaux du Louvre une part importante. Dans la salle « à la mode des antiques » que François le avait pu voir à peine commencée, il sculptait la belle « Tribune des musiciens », soutenue par des cariatides dans le style de celles qu'il avait dessinées pour le Vitrure de Martin.

Le marché rapporté par Sauval était du 5 septembre 1550 Jusqu'en 1560, Goujon figure sur les comptes, et jusqu'à cette époque la décoration sculpturale du Louvre, œils-de-hœuf, escaliers, friscs et frontons, depuis les minces reliefs a fleur de pierre jusqu'aux plus hauts reliefs ressentis, est de son art, livré de sa main. Et c'est en 1560 que Ronsard, dans son Épitre à Pierre

Lescot, rélébrait la Renommée de l'œil-de-bœuf de l'angle sudouest, au-dessus de la porte du tribunal.

> Ft pour cela, in its engraver sur le haat Du Louvre, une disesse à qui jamais ne faut Le vent à joue caffec ou creux d'une trompette. Et la montras a , roi, disant qu'elle estant faite Exprès pour celebrer la force de mes vers, Qui, comme vent, portaien, son noin par l'amvers

A partir de 1362, Jean Goujon disparcit. La legende s'etait emparce de toute cette partie obscure de sa biographie. On sait a ijourd hui par les pieces conservées aux archives de Modène, des procès faits par le Saint-Office, qu'il dut, probablement pour fuir la persecution rel gieuse, quitter la France, et qu'il mourut, avant 1568 (entre 1564 et 1568), à Bologne, ou étaient réunis plusieurs de ses compatriotes, en communauté d'opinions religieuses avec lui. — Il est remarquable qu'un grand nombre des artistes de la Renaissance française, Goujon, Cousin, Ligier Richior, Ducerceau, Palissy, etc., furent seduits par les idées de la Réforme.

Germain Pilon ayant vécu jusqu'à la fin du xvi siècle, c'est a propos de l'art sons les dermers Valois cu il sera parlé de son œuvre.

La peinture et les arts mineurs. — Les vieux peintres français ont été les victimes de la Renaissance classique. A mesure que la pedagogie italienne a pris plus de crédit chez nous, on a englobé dans un mépris général tout ce qui avait été fut en dehors d'elle; et quand, après trois siècles de dédagneux oubli ou de destruction systematique, où essaie de retrouver leurs œuvres, il faut bien avouer qu'on ne sait à peu près rien. Parmi les successeurs de Jehan Fouquet, Jehan Bourdichon, peintre et valet de chambre du roi, tient le premier rang. Pendant près de quarante ans, sous quatre rois, Louis XI, Charles VIII, Louis XII et François I<sup>er</sup> (sous le regne duquet il mourul en 1521), il occupa à la cour l'office de peintre royal, et fit loyalement, lans tous les genres, tout ce qui concernait son état Depuis la peinture des tabornacles, chaises et armoires, les modèles de robes, de coiffures ou de bijoux pour la reine jusqu'à a

Lie sud-

s cent in sail hores Total or d

nus reli Tre avr

, u

111

.

l'enluminaire des manuscrits et la « portraicture d'après le vif » du roy ou de saint François de Paule, il laissa certainement une œuvre considérable autant que varice. Ce qui nous en reste aujourd bui dans le Livre d'Heures d'Anne de Brelagne (Bibl. nat ) nous le montre digne continuateur du grand Fouquet, mais déjà plus « temperc » et d'une sincerite mons intraitable.

A côté de lui, il faut citer Jehan Perréal, dit Jehan de Paris Il est célébré de son temps comme un grand peintre. Jean Lemaire, disciple de Molmet, secretaire et instoriographe d'Anne de Bretagne et de Marguerite d'Antriche, dont Clément Marot a pu dire – fort abusivement d'ailleurs — qu'il eut « l'âme d'Homère le Grégeois », le met dans sa Plainte du désiré au rang des plus fameux et convie les peintres ses contempo ains a

Voir nature avec Johan D. Paris.

Mais ce que nous connaissons de lui, c'est surtout son rôle d'intendant et d'intermédiaire, un peu brouillon, entre les grands et les artistes. Rien n'autorise à lui attribuer le joli tableau du Salon Carré au Louvre, où la piété d'un de ses admirateurs confiants a voulu inscrire son nom

Jean Bellegambe, de Douai, n'eat pas d'emploi à la cour; mais il tuit parmi ses concitoyens, au premier tiers du xvi siècle, une place importante. Les œuvres de lui ou de son école, conservees à Douai, à Arras, à Berlin, le montrent, pour l'interprétation de la forme et le sentiment des figures, etroitement fidèle aux traditions gothiques et naturalistes, landis que dans les partis d'architecture il aime à imiter les molifs classiques à la mode.

C'est aussi du Nord que vinrent à l'ecole française du xvi siècle les meilleurs peintres dont elle ait conservé le souvenir, les Clouet. Si dispersée que soit leur œuvre et quelque difficulté que l'on trouve à citer d'eux des tableaux dont l'au thenacité soit formellement demontree, on commence, grace aux travaux du marquis de Laborde et de M. H. Bouchot, à les connaître mieux. La plus ancienne mention qui soit faite de leurs noms est sur la liste des peintres en titre d'office pour

l'année 1516. « Jamet Clouet » y figure à la suite de « Jehan Bourdichon, Perréal, Nicolas Belin de Modène, Barthélemy Guéty dit Guyot... » Ce Jamet Clouet dont le nom se transforme en Jehannet, arrivait des Flandres, et s'élèva par promotions successives jusqu'au rang de « peintre et valet de chambre du roi » (1533). Il vécut surtout à Tours, où il avait épousé Jeanne Boucault et ou son fils François vint au monde en 1522.

En 1540, François le remplaça d'emblée en toutes ses charges et prérogatives. Il hérita aussi du nom de guerre de son père, si bien que le souvenir du nom d'origine se perdit et qu'il fut « Janet » pour tous ses contemporains. « Pour bien tirer un personnage au vif », il fut au premier rang parmi les plus habiles et son nom retentit sur toutes les lyres du temps.

Peins moy, Janet, peins moy, je te sup aie, Sur ce tableau les benetes de m'a mie De la façon que je te les diray ...

lui écrit Ronsard, et ce qu'il veut ce n'est pas un portrait embelli, « idealisé » et menteur .

Il suffit blen si tu la sais pour traire Tene qu'elle est, sans vomoir le guiser Son naturel, pour la favoriser...

François Clouet est bien en effet de l'école de l'observation sincère et directe; et il ajoute à ces qualités la finesse et l'élégance. Dans ces « crayons », la sobriété des moyens a a d'égale que le charme de l'exécution et l'intensité de la vie.

On pourrait a ces noms en ajouter plusieurs autres, mais — Corneille de Lyon et deux ou trois autres exceptés — sans avoir d'œuvres authentiques à en rapprocher; et de même un grand nombre d'œuvres, depuis les peintures murales de la Chaise-Dieu ou de la cathédrale du Puy, qu'un maître septentrional vint y exécuter à la fin du xv° ou au début du xvi° siècle (aux frais du cl'anoine Pierre Odin, † 4512), jusqu'a tant de portraits delicats et expressifs, restent dépossédées du nom de leurs auteurs . « illuer ymabiles, carent quia vate sacro. »

Jeann

fe erne

f sitt-

PG, 1

Ji p

in a e, s.

fat

En face de ces représentants des traditions nationales, les peintres ultramontains vincent de bonne heure établir une école rivale, bientôt victorieuse. Louis d'Ambouse, évêque d'Albi, fait couvrir, à l'imitation de la Charteuse de Pavie, les voûtes de sa cathedrale par un atelier italien où brille, à côté de « Johannes Franciscus Doneja, pictor italus », et de plusieurs autres, une Bolonaise: Lucrezia Cantorn Bolognese (1513). En 1531, Francesco Primaticcio (1504-1570) arrivait, auivant de près Rosso del Rosso (1541), qu'il remplaça dans sa charge de peintre ordinaire du roi. Il réunissait bientôt autour de lui une légion. d'actistes, peintres, stucateurs, sculpteurs, dont les comptes des bàtiments du roi nous ont conservé les noms et qui travaillent, sous sa direction, puis sous celle de Niccolo dell' Albate, à la décoration de Fontainebleau Aventures d'Ulysse, Banquets des Dieux, Scènes de la vie d'Alexandre, Parnasse et Olympe, nudités mythologiques et héroïques, gestes arrondis, musculatures inutilement titanesques ou fadement sentimentales , telle est l'œuvre de « l'école de Fontamebleau », qui allait devenir l'école de l'art. français. — On en vint, par grand amour de l'antiquité, a représenter François I<sup>st</sup>, coiffé d'un casque, ayant à la main l'épée de Mars, aux pieds les talonnières de Mercure, sur ses épaules le carquois de l'Amour. Dans les émaux peints pareille. ment, dont les Nardon et les Jehan Pénicaud, les Limosin, les Courteys, les Pierre Reymond, portèrent si haut l'art et la renommée, on voit la mythologie et l'allégorie classique prendre. de plus en plus de place et d'importance, les copies des estampes. italiennes se substituer à celles des écoles du Nord et d'Albert Dürer, jusqu'à ce que, dans un émail de Léonard Limosin

L'art du vitrail, entre les mains des Engrand-le-Prince, des Robert l'inaigner, des Jean Cousin, se transforma, sans déchoir de son antique gloire. Ce furent des verriers français que l'on manda su Vatican pour y travailler sous la direction de Itaphaël. La décadence commença, sous Henri II, avec l'application des émaux. En dispensant de la féconde et fortifiante discipline de la mise en plomb, et en fournissant plus de facilités pour l'in-

(plat aux armes du connétable de Montmorency), la cour de

Henri II soit transformée en assemblée des dieux.

terprétation des formes et la reproduction des nuances, le procede nouveau rapprocha le vitrail du tableau de chevalet, et luifit perdre sa beauté propre et sa saveur.

La ceramique, avec les produits délicats de la fabrique de Saint-Porchaire et le grand nom de Bernard Palissy; la sculpture sur bois, chêne ou noyer, appliquée aux membles, cabinets, chaires, caquetoires, coffres, stalles, etc., sans parler de portes comme celles de Beauvais, 1535, œuvre de Jean le Pot, qui se n'ontre dans les écoles provinciales si riche de sève et d'invent on, ne peuvent être ict que mentionnées.

# III. - L'Art dans le nord de l'Europe.

« O Jahrhundert, die Geister L'art en Allemagne. erwachen, die Studien blühen; es ist eine Lust zu lebent s Telle est la bienvenue enthousiaste qu'Ulrich de Hutten adresse à la Rendissance allemande. Il se produisit en effet dans les pays germaniques, à la veille de la Réforme, une merveilleuse activité intellectuelle et artistique. Mais ce qu'il y out de « vivant » et d'intéressant dans la Renaissance allemande, ce ne fut pas l'imitation ardive et lourde, consciencieuse et stérile, de « l'anlique » et de l'italianisme, — dont le triomphe n'aboutit qu'à déformer et oblitérer la conscience nationale. C'est par un sentiment profond de la nature, servi par l'expansion d'une « imagerie » a intentions morales, naivement et pittoresquement expressive, par le développement d'un esprit national et bourgeois, local et individualiste, que l'ar. allemand du xv° siècle et de la première partie du xvi° s'impose à l'attention et aux sympathies de l'histoire.

En archi ecture, le sayle gothique, qui de l'He-de-France s'était répandu dans tout le Nord et l'Est, où il avait poussé de profondes ruimes, se continue jusqu'au milieu du xvr siècle. C'est par le livre et les estampes, par la voie de Venise, Nüremherg et Augsbourg, que s'everce la propagande des modèles du style classique. It fit son apparation dans les dessins d'orfèt las

de

1/1-

ŀ

vrerie et de décoration architectonique d'Holbein, dans les Triomphes d'Albert Dürer, et combien germanisét avant de pénètrer la pierre. Les premiers architectes qui lo répandirent furent d'ailleurs presque tous des Italiens ou des Néerlandais « romanisés », employés au service de grands seigneurs on de princes ecclésiastiques : chapelle des Jagellons à Cracovie (1510), Belvédere de Pragus (1536), cour de la Résidence à Landshut, château du duc Georges à Dresde, palais de Schwerin, de Gustrow, de la Heldburg, de Brieg, façades de Frédéric II (1547-1556) et d'Otton-Henri (1559) à Heidelberg, etc. Les villes et la bourgeoisie résistèrent opiniâtrément. Les maisons des corporations et les habitations bourgeoises restèrent longtemps fidèles au style traditionnel. Pourtant Altenburg et Cologne font élever un hôtel de ville dans le style nouveau.

La fécondité de la sculpture est admirable. Pendant le cours du xvª siècle, elle s'était developpee dans le sens d'un réalisme minutieux, pittoresque et grouillant; peu soucieuse des belles ordonnances, elle recherchait naivement le mouvement, la vie et le drame; à défaut du marbre, le bois, la pierre et le bronze se faillèrent, s'assouplirent et s'animèrent. Stalles de chœur, retables d'autels, où dans le groupement, les costumes, les types et la gesticulation des personnages, se retrouve l'influence des représentations de Mystères), c'est par centaines qu'on pourrait citer les monuments et les noms. Les autels de la cathédrale de Coire par Jacob Russ (1495), de Calcar, de Xanten, de Dortmund, de Blaubeuren par Joerg Syrlin le Jeune dils du maître d'Ulm, 1510), le grand autel de Slesvig par Hans Bruggeman (1521), enfin l'œuvre de Veit Stoss, établi depuis 1596 à Nüremberg, où il exécutait en 1508 les Sept joies de la Vierge de l'église Saint-Laurent, sont parmi les plus justement célèbres

C'est aussi à Nûremberg que vécurent Adam Kraft (mort en 1507), le maître pathétique et puissant du Calvaire et de la Passion, et son ami, le grand ouvrier Peter Vischer, simple « chaudronnier », qui, de 1508 à 1519, aidé de ses cinq fils, executa la Châsse de saint Schald, sur laquelle il s'est représenté, coiffé de son honnet de travail, revêtu de son habit le cuir, trapu, barbu, son marteau à la main, et qu'il a signée de cette

inscription : « Ceci a été exécuté a la louange unique du Dieu tout-pussant et en l'honneur du prince du ciel, saint Sebald, à l'aide des aumônes données par les dévotes gens » A côté de ces grands noms, il faut au moins citer Tilmann Riemanschneider de Wurtzburg (mort en 1531) et Michaël Dichter, qui acheva en 1543 le tombeau de Frédéric III à Vienne.

Une tendance profonde de l'esprit populaire, avide de voir, imprima à la gravure un incomparable essor. Tous les peintres allemands du xye et de la première moitié du xyr siècle ont été aussi des graveurs, - et plus grands, presque tous, comme graveurs que comme peintres Ici les noms et les œuvres pullulent C'est à Augsbourg, Holbein le Vieux (1460-1324), Hans Burgmayer (1473-1534), Amberger (1500-4564) et surtont Hans Holhein le Jenne (1497-1543), qui, dans ses portraits, par l'observation profonde et limitation sobre de la nature, pousse jusqu'à la divination l'interprétation de la figure humaine. - A Nüremberg, c'est, après le vieux Wohlgemuth, Albert Dürer (1471-1523), un des maîtres dont l'œuvre intéresse la conscience de l'humanité. Il semble en avoir lui-même résumé l'esprit et indiqué la portée dans les lignes survantes : « Regarde attentivement la nature, dirige-toi d'après. elle et ne t'en écarte pas, timaginant que lu trouveras mieux par toi-même. Co sermit une illusion : l'art est vraiment cachédans la nature; celui qui peut l'en tirer le possédera. Plus la forme de ton œuvre est semblable à la forme vivante, plus ton muvre paratt bonne. Cela est certain. N'aie done jamais la pensée de faire quelque chose de meilleur que ce que Dieu a fait, car la puissance est un pur néant en face de l'activité créatrice de Dieu. Aucun homme ne peut exécuter une belle figure en ne consultant que son imagination, à moins qu'il n'ait peuplé sa mémoire d'une multitude de souvenirs. ricux tresor amasse au fond du cœur se répand alors au moyen des œuvres, au moyen de la nouvelle créature que l'on tire de son sein en lui don innt une forme sensible ... » Il faut au Martin Schaffner, Hans von Kulmbach, Hans Schauffelein, Henrich Aldegrever, Albert Altdorfer, les Beham de Nüremberg, Mathias Grünewald, Hans Baldung Grien,

dont l'activité artistique s'exerça dans la première moitié du xwe siècle.

64

0.940

(er

A.a.

ın-

le

H۲

n

1

3

En Saxe, Lucas Cranach le Vieux (1472-1553; son vrai nom est Müller; mais il a été ainsi appelé, du nom de son lieu d'origine, Cranach près de Bamberg) apporta les principes de l'école de Franconie. Il fut le peintre des réformateurs, mais ne s'interdit pas les scenes mythologiques. La façon dont il les comprit et les interpréta témoigne de l'incompatibilité radicale de l'esprit germanique et du pagenisme italien.

L'art dans les Flandres et les Pays-Bas. — Après la mort de Quantin Metzys (1530), qui se rattache au groupe des peintres de l'époque précédente, l'art flamand éprouve comme une hésitation. Les nouvelles venues de l'étranger le troublent, la renommée grandissante de l'art italien l'attire, et l'exode commence qui devait durer tout le siècle. On v.t de jeunes artistes pleins d'enthousiasme et même des écollers à barbe blanche se mettre en route vers Rome, « la reine des cités », pour y apprendre les belles manières et le grand style. D'abord Jean Gosssert de Mabuse (mort en 1532), qui emprunta surtout à l'art italien des motifs d'architecture, et Bernard von Orley (1490-1542). Puis Michel Coxcie (1392), qui donna à son fils le nom de Raphaël, et Franz de Vriendt ou Floris d'Anvers (l'Incomparable), qui se trouvait à Rome le jour où l'on découvrit le Jugement dernier de Michel-Ange el en rapporta, comme tant d'autres, le goût des attitudes violentes. On vit les maltres flamands renier les principes de l'ecole des Van Eyck pour un classicisme auquel, endépit de leur bonne volonté, tous leurs instincts étaient rebelles. C'est surtout dans la période suivante, quand parattra Rubens, qui synthétisa dans son œuvre et traduisit en langue nationale toutes leurs ambitions, qu'il sera utile de caractériser leur manière.

De même dans les Pays-Bas du nord, où les efforts d'un Martin van Hemskerke, d'un Cornelis de Harlem n'aboutissent qu'à de vaines gesticulations académiques, tandis qu'obscurément quelques peintres de corporations et de portraits restent fidèles aux matinets de la race et sont la réserve de l'avenir prochain qui devast voir, avec l'indépendance reconquise, triompher l'art national hollandais.

Barrone statute. IV.

L'art en Angleterre. — La renaissance classique ne s'implanta en Angleterre qu'avec le style Élisabeth, dans la seconde monté du siècle. Pendant la période qui nous occupe, le style perpendiculaire produit encore, au commencement du xyi siècle (1502-1520), la chapelle de Henri VII à Westminster, où l'on voit paraître avec le tombeau du roi les premiers symptômes de l'influence italienne et classique, importée par Pietro Torrigiano; et ce furent à vrai dire des artistes étrangers. Jean de Padoue, B. de Rovezzano, ou dans la peinture Hans Holbem, qui furent alors les artistes de l'Angleterre. Le moment n'est pas encore venu de parler d'un art anglais. — On pourrait en dire presque autant de l'art ibérique.

### IV. - L'Art dans la péninsule ibérique.

Espagne: le style plateresco. — Combinée avec les formes si riches et si complexes que le mahométisme et le gothique avaient laissées en Espagne, la Renaissance y produisit, des le debut du xviº siècle, le style touffu, exubérant, brillant et refouillé auquel on a donné le nom de plateresco, c'est-à-dire d'orfevrerie. Dans la décoration des cours, les convents et des palais, à Santiago de Compostelle, à Séville, à Burgos, à Tolède, à Cordoue (portail de San-Jacinto, 4557), le plateresque s'épanouit en larges accolades aux archivoltes dentelées, en panaches frises, combine l'ordre dorique de l'étage inférieur aux pinacles gothiques, et semble se souvenir, sous son déguisement nouvena, des fantaisies de la décoration mauresque, jusqu'à ce que dans l'Escurial (4563) un classicisme plus sévere et plus triste paraisse.

Dans la peinture, les influences flamandes se mêlent aux influences italiennes. Pedro Campana est un des plus caracteristiques parmi les hispano-flamands, et les écoles nationales commencent à se constituer en attendant les grands maîtres du xvir siècle. En Castille, Alonso Berruguete, Juan de Villedo, Diego Correa, et dans la seconde moitié du siècle, Louis Moralès,

NyR'Y E FEM

le Divin († 1586); — à Valence, Juan de Juanès (1507-1579); — en Andalousie, Louis de Vargas, P. de Villegas Marmeleja préparent les voies aux peintres glorieux et nationaux que l'àge suivant verra paraître.

Portugal: le style manoelin. — Enfin, en Portugal, dont les relations avec les grandes cités commerçantes de l'Allemagne et de la Flandre furent aussi très étroites, la chapelle inachevée de Batelha (1515), le cloître et l'eglise de Belem (1500-1520), la porte de la sacristie d'Alcobaça ((1500-1510) avec ses colonnes dont le socle figure des racines, dont le fût bourgeonne, et qui s'épanouissent en arcades contournées, en branchages noueux et en frondaisons frisées, peuvent passer pour les spécimens les plus achevés du style appelé manoelin, du nom du roi Emmanuel, sous le regne duquel il fleurit.

# V. - La Musique 1.

Le XVI siècle musical. — Pour étud er l'histoire de la musique au moyen âge, pour en percer les ténèbres, pour en comprendre l'esprit, il faut ne jamais perdre de vue le xve siècle; l'œuvre magistrale d'un Palestrina est le glorieux couronnement du long et pénible travail des vieux contrapontistes; l'informe et barbare diaphonie du x° siècle a préparé de loin les admirables harmonies de la Messe du pape Marcel. Il serait exagére de vouloir, dès cette epoque, comparer la musique aux autres arts, à la peinture, à l'architecture, à la sculpture : ayant à se former elle-même, sans rien emprunter à l'antiquité et presque rien à la tradition, la musique a dû tout crécr à nouveau, pendant les huit siècles qui ont précédé Palestrina, depuis sa notation jusqu'à son esthétique. Aussi bien n'a t-elle pas encore cette indépendance, cette variété, cette liberté d'allure que nous lui verrons trois siecles plus tard. Cepen lant elle est assez perfectionnée, assez musique déjà, pour permettre



ATOT FOR RIVE

<sup>1</sup> Les pages qui suitent, sur la musique, ainsi que le passage qui a y rapporte dans la Bib ographie du present chapitre, sont de M. H. Invoix.

au génie de prendre son vol. de donner à ses créations une forme netto ot définitive. C'est en effet le xvi siècle qui a vu quelques-unes des manifestations les plus intéressantes de la musique, et qui a donné naissance à l'une de ses révolutions les plus fécondes. De tous les tâtonnements des déchanteurs et des contrapontistes du moyen âge est sorti un style reconnaissable entre tous. Non seulement les écoles différent entre elles, mais chaque mattre a son talent particulier, sa manière pour ainsidire. La notation proportionnelle que nous avons tenté de définir au chapitre précédent i, si compliquée, si variée, si hérianée de calculs mathématiques que les artistes les plus habiles s'y trompaient, a fait petit à petit place à une écriture régulière et rationnelle, déjà claire et suffisamment précise, qui sera en somme dans l'avenir celle de tous les musiciens et la nôtre à peu de chose près. Enfin, et nous le répétons, c'est la première fois au xvi\* siècle que l'on constate nettement une évolution dans l'histoire de notre art. L'esprit du moyen âge a donné dans la musique tout ce qu'il pouvait donner; l'art de la polyphonie est arrivé a la perfection de sa forme, telle du moins que l'avaient révée les vieux harmonistes; il touche à ce moment où, sous peine de disparaître, il devra se transformer. Aux dernières années du xvi" siècle, lorsque les grands contrapontistes auront disparu, lorsque la musique polyphonique touchera à la période inévitable d'abus et de décadence, on verra apparattro nn art nouveau : celui de l'expression pathétique et du sentiment passionnel. De cette première évolution datera l'avenement de la musique moderne.

Deux hommes dominent tout le xvi siècle musical, à des titres bien différents, il est vrai, mais également incontestables : Luther et Palestrina. Le rapprochement de ces deux noms n'est pas aussi paradoxal que l'on pourrait le croire : Palestrina, le plus grand musicien de son temps contrapontiste merveilleux autant qu'artiste inspiré, donne pour ainsi dire la formule la plus parfaite et la plus élevée de l'art de son époque; Luther est p utôt un amateur instruit qu'un musicien pratique, mais il aime

I. Voir ci dessus, 1 III, p. 286 et mirv.

passionnément la musique, et la comprend; il pressent avec l'intuition du génie le rôle qu'elle devra jouer dans la religion nouvelle. Ce prodigieux remueur de masses, laissant aux savants leurs combinaisons compliquées, chercha une musique plus simple, plus accessible au peuple, et, après l'avoir trouvée, en fit un de ses plus puissants instruments de propagande et de prédication. Aux deux pôles de l'art, ces deux génies créèrent une œuvre immense et féconde, l'un laissant aux artistes l'admirable exemple de ses compositions pour ainsi dire architecturales, l'autre dictant à ses elèves ces chants puissants et beaux par leur simplicité même et qui sont venus jusqu'à nous sous la forme du Choral. — La Messe du pape Marcel, de Palestrina, est la musique d'art du moyen êge portés jusqu'à la plus haute perfection; le Choral-Buch de Luther, c'est la musique peuple chantant pour la première fois devant l'histoire.

Au début du xvi siècle, à l'église et au concert, la polyphonie, dans laquelle les musiciens se plaisaient a broder ingénieusement les diverses parlies d'un chœur, etait dans tout sonéclat. La grande école franco-belge, qui avait produit des mattres comme Dufay et Ockeghem, régnait sans partage, trouver une mélodie ou un chant n'était rien; agencer habilement les diverses parties d'une messe ou d'un madrigal, était tout, et on peut dire que la science avait étouffe l'inspiration. Cependant la musique s'était pour ainsi dire disciplinée, des motets, des rondeaux, des rotruanges, des conduits, etc., du moyen age, il ne restait plus qu'un certain nombre de compositions dont le genre était assez bien defini : à l'église, c'était la messe, le grand critérium de la science musicale, le chef-dœuvre de l'artisie consommé, et le motet, au concert, le modrigal et la chanson. Le madrigal était plus particulier à l'Italie; la chanson dite musicale était plus cultivée par les musiciens de France, des Pays-Bas et d'Angleterre. - Toutes ces compositions, à quelques différences de style près, avaient le même caractère, c'est-à-dire qu'elles étaient a plusieurs parties, écrites en style d'imitation ou de contrepoint; et nous ne connaissons pas de recueil de cette époque ne renfermant que des chansons pour voix seule, à part quelques pièces avec accompagnement de

luth et qui ne rentraient pas dans ce que l'on pourrait appeler la musique artistique.

Les écoles franco-beige, anglaise, espagnole, allemande, italienne. - Lorsque s'ouvrit le xvi\* siècle, les Italiens n'avaient pour ainsi dire pas encore paru en lice. En revanche, deux mattres français, Josquin Des Prez et Clément Jannequin, étaient les chefs de l'école. Tous deux se ressemblent par la recherche de l'effet pittoresque et pour ainsi dire imitatif. Josquin cependant, dans ses messes, a plus de grandeur et d'élévation. Luther a dit de lui un véritable mot d'artiste : a Josquin gouverne la note tandis que les autres musiciens sont gouvernés par elle »; c'est en effet la somplesse du style qui distingue son talent. Clément Jannequin brille peut-être davantage par l'esprit, si on en juge d'apres sa fameuse composition de la Bataille de Marignan. Mais tous deux sont bien français et dejà on reconnaît dans leur œuvre cette forme spirituelle et fine qui caractérise notre école. Après sux la pléiada est nombreuse des musiciens français qui ont mis en musique, et non sans grace, les poésies de Ronsard, de Baif, de Du Bartas, de Marol, etc. Dans presque tous ou retrouve quelque chose da charme un peu manièré des poètes dont ils traduisaient les vers. C'est Claude Goudimel, mort en 1572, et le plus grand de tous, qui clôt la très brillante période de l'école française au xvi siècle.

Aux Pays-Bas, les maîtres sont plus nombreux encore. Leur musique est moins fine, moins spirituelle peut-être, mais plus large, plus savante et plus correcte que celle des Français L'un d'eux, Orlando de Lassus, prend véritablement sa pluce au premier rang par la variété, la richesse de son talent, la souplesse et la correction de son style. On est surpris de ce qu'il y a de grandeur et de clarté dans les motets et dans les chansons des recueils nombreux d'Orlando. Autour de lui trois maîtres, Adrien Willaert, Philippe de Mons, Cyprien de Rore, soutiennent brillamment la gloire de l'école stamande et belge.

Ces maîtres furent les éducateurs des musiciens allemands et italiens : Adrien Willacrt tint école à Venise, Goudimel à Rome, et ils formèrent de nombreux disciples, parmi lesquels Palestrina compte au premier rang; le grand-duc de Bavière appela à Münich Orlando de Lassus. C'était le temps où les artistes flamands, belges et français enseignaient la musique au monde entier. Cependant chaque pays commençait à avoir son école. L'Angleterre, avec Turges, Banister, Dowland, Milton, le père du grand poète, et surtout avec Morley et William Bird, connut pendant plus d'un siècle une véritable période de gloire dans l'art musical. L'Espagne et le Portugal produisirent à la même époque leurs plus grands compositeurs, dignes d'être comparés à Palestrina. En Allemagne, l'œuvre un peu pédante, maisscientifique et laboriouse, des Meistersanger avait élé féconde. et malgré le mépris que les princes allemands avaient pour les musiciens de leur pays, il est quelques mattres, comme Henri Finck, Hofheimer, Ludwig Senfl, et surtout Henri Isaac, dont les pières ne doivent pas être oublices. Henri Isaac, qui appartient au xvª plus encore qu'au xvxº siècle, est un artiste de promier ordre, intéressant aujourd'hui même encore, non seulement pour les historiens, mais même pour les artistes.

Pendant tout le moyen age, nous avons peu parlé des mattres d'Italie, soit que les documents nous manquent à leur aujet, soit qu'en réalité ils aient laissé la place aux artistes de France, des Pays-Bas et d'Angleterre. Mais bientôt ils surpassèrent et de beaucoup les mattres qui les avaient formés. L'école de Willaert à Venise produisit, parmi les plus illustres musiciens italiens, Parabasco, les Gabrielli Orazzio Vecchi, les théoriciens Zartino et Vicentino; celle de Rome Constanzo Festa. Giovanni et Paolo Animuccia, Alfonzo della Viola, Domenico Ferrabosco à Florence brillèrent les Corteccia, les Fogliano, les Merulo, etc. L'Espagno, qui cut alors son heure de gloire; envoya en Italie des hommes comme Escobedo, Morales, l'harmoniste Salinas. Vittoria. Enfin vint Palestrina, et à sa suite surgit une nombreuse et magnifique école, dite école de Rome, formée à la cour papale, et dont les plus célèbres représentants furent Giovanni et Bernardino Nanini, Felice et Francisco Anerio, Dentice, Lucca Marenzio, Allegri, l'organiste Frescobaldi, etc. Ce fut comme une splendide éclosion; et à partir de ce jour jusque vers la fin du xviu siècle, les Italiens régnèrent sans partage sur la musique.

Le style madrigalesque. — Nous parlerons plus loin de la musique religieuse, qui a tenu si grande place dans l'art du xvi siecle, mais il nous faut dire d'abord quelques mots des œuvres profanes et des madrigaux, qui en forment la plus grande partie. On a peine à imaginer aujourd'hui une musique dont la mélodie est pour ainsi dire bannie, dont le rythme est si faiblement accentué que l'on a peine à le reconnaître, et qui consiste entièrement dans les combinaisons des parties harmoniques. C'est pourtant ainsi que se présentent à nous les compositions du xyı' siecle, et on ne peut nier qu'elles aient leur charme et leur originalité. Les compositions françaises de ce genre brillent par l'esprit et par le pittoresque; en revamehe, elles sont quelquefois un peu sèches et gauches. On sait que ces pièces portaient le nom de chansons musicales ou de mélanges, lorsqu'elles étaient chantées, de danses lorsque des instruments les exécutaient. Un recueit des plus curieux de Claude Gervaise, publié de 1547 à 1555, et intitulé le Liere de Viole, nous donne un spécimen complet de ce genre de musique. On avait vu naître à Venise, vers la fin du xve siècle, des pièces de même genre nommées frottule, et des chansons de pécheurs avaient été aussi traitees à Naples en style savant; mais le genre le plus répandu et le plus artistique fut colui du madrigas, dans lequel s'exercèrent les grands artistes italiens. Le madrigal, à trois, quatre, six, huit et un bien plus grand nombre de voix, a évidemment pour origine le motet du moyen âge. La chanson musicale et les compositions de Willaert, de Verdelot, sont certainement des madrigaux; mais c'est de Constanzo Festa, né vers la fin du xy' siècle et mort en 1545, que date historiquement le madrigal italien. Il est reconnaissable à l'arrangement heureux du style vocal, à l'élégance de la trame harmonique, au tour facile et doux du chant. Tous les maîtres italiens cultivèrent le nouveau genre, qui hientôt devint pour ainsi dire leur apanage. Ecrit pour voix (a cantare), pour instruments (a suomare), et quelquefois pour chant et orchestre (a cantare e a suomare), le madrigal se multiplia à l'infini dans toute la Péninsule, sous les titres de madrigule, cansone, etc. On en fit de religieux (madrigali spirituali). Palestrina, Ancrio, Nanini, Luca Marenzio,

Gabrieli, Constanzo Porta, Orazio Vecchi, passerent maltres. dans cette musique spéciale à une école et à une époque. Chansons, pièces d'orchestre, d'instruments ou d'orgue, tout était écrit dans le style dit madrigalesque, aux parties harmoniques savamment et ingénieusoment entremèlees. C'était le seul admis à l'église, au concert et même au théâtre. En effet, la musique avait pris une place importante dans les grands ballets, les entrées solennelles et les fêtes de cour, dont on trouve de si nombreuses descriptions à cette époque. Déjà pendant la periode précédente, des tentatives de musique dramatique avaient été faites; elles se multiplièrent au xvr siècle. En 1539, au mariage de Cosme I", on avait représenté le combat d'Apollon contre le serpent Python; pour le passage de Henri III à Venise, on avait entendu une tragédie en musique de Claude Merulo; en 1555, paraissait une pastorale (d Sagrifizio) d'Alfonzo della Viola Puis étail venu le Pastor Fido de Guarini (1590), mis en musique par Luzzasco. Ce n'était pas encore des drames lyriques, si l'on veut, mais déjà des musiciens en avaient vaguement l'idée, ou pour ainsi dire l'aspiration. On cherchait une forme encore inconnue de la musique. Les morceaux qui accompagnaient ces sortes de drames étaient des pièces d'orchestre ou de chant, indépendantes les unes des autres et toutes écrites dans le siyle madrigalesque. Nous pouvons citer une comédie entière accompagnée de musique dans Inquelle les personnages. étalent représentes par des chœurs de soprani, contraiti, ténors el basses, chantant les paroles à quatre et six parties. Cette œuvre singulière, où l'amour du genre madrigalesque est poussé jusqu'à l'absurde, était lu célebre Orazio Vecchi et avait pour utre l'Amsiparnasso, comedia harmonica; elle sut jouée à Modène en 1394. On comprend facilement que, si habile que fût le musicien, toute expression dramatique lui était interdite avec cegenre de style. Ces raffinés du madrigal, ces fin-de-siècle du moyen age, étaient allés trop loin, et l'abus appelait une réaction. Elle se fit aux dernières années du xvr siècle.

Naissance du style expressif. — Nous n'avons pas à rappeler sci quelle évolution s'était accomplie depuis cent ans dans la littérature, mais nous devons dire qu'elle avait eu aussi sur la

musique une énorme influence. S'unissant aux lettrés, et souvent fort lettrés eux mêmes, les musiciens, théorieiens ou compositeurs, s'étaient tournés vers l'art grec, en avaient étudié les muyres. Les tragiques surtout avaient éveillé leur curiosité; ils avaient pensé qu'eux aussi, comme faisaient les musiciens antiques et souvent les poètes eux-mêmes, pouvaient ajouter a la force. dramatique du vers les accents pathétiques de la musique. Ils recherchèrent cette musique gracque qui était perdue, ou, pour mieux dire, ils l'inventèrent de toutes pieces. Ce travail d'érudits eut des résultats immenses et tout à fait inattendus. Des théoriciena commo Zarlino, Arlusi, Vincent Galilée, rassemblant toutes leurs connaissances dans l'art polyphonique, en rédigèrent une sorte de code. Ils ne retrouvèrent certainement pas l'harmonie grecque et s'égarèrent souvent bien loin, mais chemin faisant ils créèrent la science harmonique moderne. Les Institucioni armoniche de Zarlino datent de 1558, et c'est le premier traité où fut régulièrement exposée la théorie des accords. L'harmonie succédait au contrepoint, et déjà on pouvait devinor la famouse dissonance de septieme, attaquée et résolue sans préparation, d'où sont sortis tous les accords appellatifs qui caractérisent l'harmonie moderne. Les musiciens compositeurs cherchèrent de leur côté. Ils pensèrent, el avec raison, que les Grecs n'avaient pu employer que le chant seul pour accompagner leurs vers et que les complications du style madrigalesque auraient peu convenu à l'expression scénique. Ils tentèrent de retrouver la simplicité grecque; ils dégagèrent le chant de tout le fatras harmonique dans lequel les contrapontistes l'avaient nové. Par une évolution curieuse, mais très naturelle, ils revincent à la monodie du moyen age. Ils inventèrent, ou pour mieux dire, ressuscitèrent la mélodie expressive et, sans le savoir, donnèrent naissance à un art tout nouveau. l'art dramatique, qui, Jès le siècle suivant, prit en Italie et en France un prodigieux essor. L'épisode d'Ugolin, misen musique dans le style nouveau, dit musique récitative, par Vincent Galilée, pour voix seule avec accompagnement de violes, fut exécule à Florence dans la deuxième moitié du xvi\* siècle. En 1590, on entendait les deux pastorales d'Emilio

del Cavaliere, Il Satire et la Disperazione di Silene. En 1897, Peri terminait une Dafne. En France, le Ballet de la Reme contenuit la scène de Circé écrite avec chants à voix seule et chœurs (1581). Enfin, en 1600, on jounit à Florence, pour les noces du roi Henri IV et de Marie de Médicis, la fable d'Euridice, composta in musica in stile rappresentative, don't les compositeurs Peri et Caccini avaient écrit la musique. C'était le début de l'opéra. A l'église même le nouveau style avait fait son apparition. Vers le milieu du xvi siècle, saint Philippe de Neri, fondant l'ordre des Oratoriens, avait voulu emprunter à la musique son prestige pour attirer autour de lui, dans son église de l'Oratoire (Oratorio), le plus grand nombre possible d'auditeurs. Reprenant l'idée des « Mystères » unciens, il avait fait écrire des espèces de drames sacrés, agrémentés de chant et de danse. Ces compositions singulières avaient pris à l'origine le nom d'Oratorios, Emilio del Cavaliere cut l'idée d'appliquer à ces opéres sacrés la musique récitative, et le premier oratono ainsi composé fut la Rappresentazione del anuna e corpo, jouée en février 1600. Le xvi siècle avait, dans ses dernières années, vu naître les deux formes les plus fécondes de l'ari lyrique : l'opéra et l'oratorio.

L'impression musicale. - Un fait important, qui n'avait rien d'artistique mais que nous ne pouvons passer sous silence, avait puissamment contribué aux progrès de l'art et au succès des compositeurs. L'impression musicale avait été inventée à la fin du xvº siècle et au commencement du xviº : elle devait multiplier à l'infini le public, assez restreint jusqu'à ce jour, capable d'aimer et d'apprécier les œuvres musicales. Après avoir accumulé comme à plaisir les difficultés de la lecture par la notation proportionnelle, les musiciens semblaient être revenus a une écriture plus simple et plus rationnelle. Depuis près de quarante ans, l'imprimerie était inventée : il était temps que la musique bénéficiat de cette merveilleuse invention. Un imprimeur de Venise, Ottaviano Petrucci, né à Fossombrone, eut l'idée d'appliquer des caractères mobiles à l'impression des notes musicales. Il obtint son privilège de la Seigneurie, au mois de mai 1498, et son premier recueil, commencé en 1501, parut en

4503, sous le titre de Harmanice musices Odhecaton. L'art des Gardane le Venise, des Phalèse d'Anvers, des Atteignant et des Ballard de France était créé, et les œuvres des maîtres étaient répandues à profusion dans l'Europe entière, au grand bénéfice de l'art.

Le Choral-Buch et le Psautier huguenot. Si importante que fût l'évolution qui s'était accomplie dans la musique profane, elle n'était men à côté de celle de la musique religieuse. Nous avons, aux époques précèdentes, signalé l'existence des messes musicales, où le texte sacré était marié à des paroles profanes, où la mólodie d'une chanson populaire était développée en contrepoint avec un chant de la liturgie grégorienne. Quelques-unes de ces œuvres sont loin d'être sans mente et ont un beau caractère sacré; mais, sutre que cet assemblage devait parattre singulier aux hommes de goût ou véritablement pieux, toutes ces compositions était faites pour les artistes, sans que le peuple pût y prendre part, ou même en apprécier les mérites. La Réforme porta au grand coup à cet art ingénieux, mais factice. Luther a été en musique un des esprits les plus paissants, une des intelligences les plus ouvertes qui aient jamais existé. Sans être un grand contrapontiste, il était musicien. Tout le prouve : ses écrits, ses lettres, laissent voir avec quelle élévation il comprenait le rôle et l'importance de la musique. Il pensa que le chant religieux ne devait pas être l'apanage de quelques-uns, que tout le peuple devait prendre part à la célébration des offices divins, qu'il pourrait trouver dans le chant de l'église une consolation à ses douleurs; il voulut donner à ces nouveaux fidèles des chants qu'ils pussent répéter dans l'union de leurs àmes et de leurs yo.x. Ces chants existment depuis le plus haut moyen age; il les réunit, les choisit, les corrigea, en composa ou en fit composer de nouveaux, et aidé par son ami Walther, par Conrad Rupfs, par Senfl, par Henri Isaac, qui barmonisaient les mélodies, il fit paraître en 4524 à Wittenberg la première édition du Choral-Buch.

Ce livre célèbre est en effet un centon; il se compose de mélodies originales de Luther, de Walter, etc., d'hymnes de la Jos.

les.

100

15-

10

Inturgie catholique, d'anciens chants religieux allemands, des chants des frères Moraves et des Hussites, et enfin de chansons populaires. Au point de vue liturgique son importance est grande, il est vrai, mais pour l'histoire de la musique elle est capitale. Le Choral-Buch donne droit de cité dans l'art à un genre tout nouveau : au lieu des enchevétrements de notes compliqués des contrapontistes, on n'y trouve que les accords les plus élémentaires, les plus accessibles aux oreilles les moins expérimentées. Ces chants n'étaient pas destinés à des chantres habiles, mais au peuple tout entier, qui devait les entonner en chœur : de là leur grande simplicité, et cette simplicité même était une révolution dans la musique. Du jour où le choral était admis dans le culte, une langue musicale nouvelle était pour ainsi dire créée.

Peu poète et n'ayant pas la puissante imagination de Luther, Calvin avait cependant compris, lui aussi, qu'il n'était pas de culte sans musique. On sait que les Psaumes de David ont été traduits sous son inspiration par Clément Marot et Théodore de Bèze. A cette traduction nouvelle, il fallait des chants nouveaux. Théodore de Bèze confia sea vers et ceux de Marot à un compositeur nommé Guillaume Franc ou Franck; cette musique est, dit-on, celle qui se trouve dans les psautiers calvinistes, imprimés pour una seule voix. Bientôt les musiciens, deux surfout, Bourgeois et Goadimel, voulurent entourer ces poésies de tout le prestige de leur art, et écrivirent les Psaumes à quatre parties que l'on connaît. Ceux de Bourgnois avaient été publiés en 1547, coux de Goudimel parurent en 1562. Ils eurent de nombreux imitateurs, dont nous ne pouvons donner ici la liste. Le Psantier huguenot mérite toute l'attention des musiciens; on peut dire que, s'il n'occupe pas dans la musique le rang du Choral-Buch, que si les chants de Certon, de Bourgeois, de Goudimel, de Philippe Jambe-de-Fer, n'ont pas eu sur les progrès de l'art l'immense influence qu'exercèrent les compositions de Walther, de Sensi et de Luther lui-même, ils ne contribuérent pas peu cependant à simplifier le style des compositeurs, à lui donner plus de largeur et surtout de liberté.

Palestrina. — La musique de l'Église catholique ellemême so ressentit de cette influence; il fallait lutter contre la foi nouvelle; les compositions sur des chansons profanes excitaient les risées des luthériens; l'indulgence d'autrefois p'était plus permise; le chant sacré devait reprendre toute sa noblesse. et toute sa dignité. Les conciles et les papes résolurent de le reformer. Pie IV, sur l'avis d'une commission nommés à cet effet, decida qu'à l'avenir on ne chanterait plus de messes que sur des paroles ou des textes liturgiques. Quelques-uns même voulaient que l'on en revint aux simples mélodies du plain-chant grégorien. C'en était fait de l'art musical à l'église, c'en était fait. aussi de cette magnifique phalange des musiciens de la Chapelle papalo qui faisait la gloire de l'Italie. L'un d'eux, Perluigi da Palestrina, se charges de composer une messe qui répondit, par la noblesse et la simplicaté du style, aux exigences du culte, qui ornàt sans les dénaturer les paroles du texte sacré, et, le 19 juin 1365, il fit entendre devant le pape Pie IV cette œuvre celèbre qui porte le nom de Messe du Pape Marcet (Musa papa Marcetti). De ce jour, un nouveau style religieux était créé dans l'Église catholique. L'œuvre de Polestrina est en effet la première qui puisse être véritablement intitules chef-d'œuvre, comme le sont les creations les plus parfaites le la peinture, de la sculpture et de l'architecture En elle l'élévation des idees, la souplesse et la majesté du style, la magnifique expression, la largeur et la simplicité de l'harmonie sont restees des modèles toujours admirables. Des maîtres comme Vidoria, Morales, ces Espagnols à l'imagination terrible et sombre, ont laissé eux aussi des pages de premier ordre, le gracieux Nanini a su rester touchant sansrien sacritier de la noblesse et de la pureté de la forme; mais c'est véritablement de l'alestrina qu'il faut faire dater la première grande victoire de la musique.

Tel fut dans l'art musical ce xvi siècle, si riche et si fécond. Il vit finir le moyen ûge et commencer les temps nouveaux; avec lui naquit l'harmonie moderne, avec lui apparut le style expressif, et par consequent l'opéra es l'oratorio, avec lui enfin commença l'évolution vers l'art des Bach, des Hændel, vers ces chefs-d œuvre qui servent encore de modeles à nos compositeurs

#### DIMLIOGRAPHIE

Voir an tome III les biolingraphies des chapitres vi et XI p 310-311 et 507 500 et en outre :

Dune le tome XIII de la Gazette des Beaux-Arts (2º periodo), une serie d'etudes ant eté consecues à Michel-Ance à l'occasion des fetes du cente-

d'études ont été consacrées à Michel-Ange, à l'occasion des fetes du centevoer per UM. Charten Diane Bullinume Peul Manta Ca. Gereint. Ministeres. A. do Montpoplan, you a fee or can Address spikes Decker kingenger be bode k 66°2 or M. Duhma Ausst und Kansere, I vo. - Dymonda für Bennumance in Noly, London, 1888, m.S. A. Springer, Asphael und #ichei-Angolo, i vol. 17-8, Leipzur, 1878 - Milanoui, Le lettere de Michelangels Duonarrols on records of contrasts artistics, 1875 — II Plan, Renormuto Celima orfere, medialleur et sculpteur, Paria, 1883, m.P. H. Münta, Emerivanté d'artistes au XVII medie, Michel-Ange at Replinét a la cour de Romé. (Gauctic der Benne-Arte,t. XXV, 2º période, p. 28t et 385). — L. Courajod, Léonard de Vines et la statue équestre de Francesco Aforta, Paris, 1879, m 5. — Les manuscrits de Leonard de Vinci, publiés en fue-similés photoappropries , par Ch Revalueon-Moltion, 6 vol m.f., 1880-1881 — Suggio descriegare da Leimardo da Viere con da tacale franciscopead de da nesteura e designi... tratti del codice Atlantico, 1872, in P --- Il codice sul volo degli ar resu a merca after marena pintes ato da 🕈 o turo butarión to 🗗 Grimonia film. Note of CA Barrason Brasen, Paris, 1911, 165 ................ Il Milata Berne del Deux Mondes, 1890 (nov at déc.). J.-P. Miahtur, The Litterary works of Leonardo da Vinci, Londres, 1680, 2 vol. in-l. — B. Münti, Asphaël es 16°, son surre et son famps; 2° édit., Paris, 1986, m-i. — Julius Moyor, "erraya Legeng 14"2 in 6 -- A De Labordo Port tot no Asserbatio Bibl internstionale de l'art), Pacia, 1068, in-b. - Agnant, La ceremient e mejoliche fuentine, Faciera, 1889, in 6. - Bugono Piat Collection Spilace) La stramique Maisenne (Gas des Besus-Arts, t. XXIV, 2º periode, p. 369 . Du mome : Etudes sur la céramique ilulianne des XVI at XVI sierles (Cubmetde l'Amateur, 1861)

Pour in Prance 1 Ambres de France, Paris, 1851 et aux , m-8 — Nouvelles archives de Français, Paris, 1882 et sair. — Bulletin archéologique du comité des travaux historiques. — Millin, Antiquités nationales, 5 vol., 1 et 11 Bunchan, Inventoire des descous recontes pour lloger de tourne 2000, 2 vol. 11 8, Paris, 1891. — Andronot Ducarcon, Le premier volume des plus excellents bastimens de France, Paris, 1976, in P. Le second volume des plus excellents bastimens de France, Paris, 1970, in P. Le second de vingtomp

ares de feirmphe (partim a ma inventa, partim en veterum numptu monumore turber to be in fi The merce. Adopted temporeum income more constructorum exemplaria, Aurelia, 1350, in-fr: Livra d'architectura de Jurques Andreues du Cerceau Paris, 1559, in P; Vues de ruines uneiques, Orleans, 1551 Le premier tome de l'architecture de Philibart do Porms remembered granings and appear to flow at other de Saint berne has Auguers, Paris, 1567. Noncelles inventions pour bion bastir et à pelits frais treary suggests per Pidithurt do Fürma Pares (16) ... A Dauble Consider de departure de la construction du élations de liquisité gaplifiée d'après les regulaires manuscrits des tréseriers du sardinat d' 4 mboise, Parts, \$350... in \$ (atlas, in-P). Cates tem des des uments med-to ; « De Laborde Le rédices de lors de Businger did state-on the Moderal marks our line or in an 1 h Piece on Phone, 10-2. m 3 . Les complex des détiments du Roi (4839-4374), Paris, in 5 . La Renaissance des arts à la cour de France, 1850-1865, Pares, 2 vol., in-8. Calliet et Largue de Liney I dylas hard hudorês Paris, filio 🕳 🗷 Lafebres Puntalin. U negrophic de l'extur naire Buriou de Pontour Paris. Etan, 161-5 - Albert Lanoir, Statistique monumentale de Paris, £867, in P. -Bultgert form at we more treats grand in C . A Borry La Brangagner monomentale de Pestra, Piero, pist in 11. \$164. Topographie historique dis vieux Paru (Histoire générale de Paris), 1968, in-4; Les grands architectes firmento de la flevolucione d'opera de menderna discustrate medita disclusivo theques et des archives, Paris, 1860, in 12 - L. Palustra, La Benaussance en France, 3 vol. in 6 , Paris , 1870-1889. — Les accelptures de l'abbaye de Successed par le P La Tramblato (0.41 to ft ... Laurajori de fe part de l'art italien dans quelques monaments de la première Rennissance francame, Pares, 1885, in Pt La sculpture francaise avant in Benmotance chinouque. Paris, 1891, in V; Alexandre Lenoir et le mines des momments français, I and this Paris 1995 - W Litting Gerelative der Benegumen in Princip Arrest him part that 2 ml m h historic Mark Putmon The Broodsauce of art in France, London, 1879, 2 vol. in-8 -- L. Paluatro, Michel Colombe (Suzrife des Botts: Arts, t. XXIX, 2º persode, p. 406 et 525 . -La Gausseyn Heders du radices de fless es à ... Anninia de Municipiun, Jean Goupon et la wirité murbs diste et la lieu de sa mort (Gazette des Benux-Arts, IXXX Propriete, p. 377, at XXXI, p. 5), L'inchilecture at la sculpture à l'hétel Cornacyclet (Gaz. see Bonux-Arts, t. XXIV, 2º periode, p. 5). - Baron do Guilhormy, Monographic de l'égline royale de Saint Benys, Paris, 1858, in 42. - Boussol, Histoire et description du chateau d'Anet, Paris, 1875, ma ... I state Configuit Les distant et inver par en 1883 ... IL Constitut, Les Clovet et Cornelle de Lyon, Paris, tillt, mill; Le parireit en France au XVF siecle (flax des Becau-Arts, 2º perrode, t. XXXVI, p. 100, 280, 464), --C. Debaienes, La vie et l'autre de Jehan Bellepombe, tille, 1890, in-6. — Lord Bonaté Cower Plant Sundered from 6 perforate by the net Landres, 2 4 m.C. - J. Ronowson. Johan de Parsa, valet de chambre et poméra ordinare de rea Charles VIII et Louis XII, Paris, 1961, m.S. - J. Lobut, Qualipican premies mir Jean Cousin, Paris, 1881, in-8. - La P. Dan, La tresor d'a merceilles de la maison royale de Fontamobleau, Paria, 1642. --B. Bonnaffo L. a suit to Proper to 11P mail: Parts and Do Change manum, Le mendie, 2 voi, m.0

From Stimming atm Board a Carol van Mandas Le beer des generes. (Vie des peintres françails, hollanders et allemends), traductions, notes et comments per par tenes thingus Paris 2 sat m.s. (1984 A.-A. Wanturs, La penetiers françaide, Paris, in 6 (Bibliothèque de l'enseignment des Monta-teres — James Wonton, cotobique de Music de l'Academie de Bruge, 1901.

anath A. Wouters, Britaind ton Geleg in familiard set our or Brunelles. that an (9) 10 Bothig Bothers of to present the people to stope the projective at the aris plustiques au pays de Liege, Bruges, 1890, in-8. — Ed. Fotis, Les pein-40.35 der beiger all etranger fter rettes, (26) Tref ind - W. Manhiban, Grutucke ant de Kunstgerchichte, i vol. in 0. Bielefeld et Leipzig, 1860. Geschichte der y 4 dreifer ben Lante. Die florefamit, just & Dahmo. Die Process par W Bodo. . fra 1 for Hoters per M. Janispolak, the Lugbenich and Halandest par mile C. 900 Latzow. But hand generale par Jakob von Palko Bert a. 1000 cs.4. - W Lubka, Grechichte der Remnorance in Dartichland, 2 vol. in i. Stutt gart, 1982. Predation - - A. Thousing, Albert Durer, so vic et ses œuvres, ten 419. ei k dust par G. Grayer, Paris, 1878, 31-5. - Paul Manta, II. Holbein, Paris, B.J. think up the G. Undo Remient mater in to makerbannen and feet and the etato fr. 🕳 🗷 - Walpulo, Agendisted of Printing on England of Could Harries 19(10) et et Londres, 1972, in-8, — J. D. Piorillo, Geschickle der Malera in Growlentonmen, Gorbingen, 1800. - B. Chomeau, La pentiure angloise, Paris, in 8 --HIN 4. 6. Wicholo, Noticen the of nontemporaries and successors of Holbert SMA. (Archeologia, vol. XXXIX, 1863). 40

fig.

4

\*

41

4

Pour in monitomite théorisme a lle destanter es sames and fatigal. Bethe, 1872, in fr. — A. Palomino Voisson. Naticiae, Etogios y Vidus de les pinteres en la fin d'El muses pactories, 2 val. Madeid, 1713-1721, t. ll. p. 230 et sur ). — Jean Bormadon, Dictionario de les mus illustres professores de las belles aries en Espagna. Madeid, 1899. — Paul Lafort, La pendius espagnois, Paris, 20-0 (libb. de l'enseignement dus Besus Aris — Basayanti Les aris en l'estagni facto, 10-0 — Basayanti. Dictionnaire districe-artistique du Fortugal, 3 vol. 10-0, paris, 1847.

J. D. Passayant, Die christliche Kunst in Spanien, Leipzig, 1853, in 8

J. G. Bohinton, The early portuguese school of painting (Fine arts gesiterly Review, 1876). — Lancion Bolvay, L'art espagnol, Paris, 1867, in 5.

Sa municipus. — Ch. Bardan, Authologie des margies religieux permièlés des XVe, XVF et XVIII succles, Paris, 1802 (très interessant regne l. en cours de publication) — Baint, Memorie storico crisco della vita e delle opere di Giovanne Periodje da Palestrina, Rome, 1828. - Douan, Clement Barol et in Proutier huguenot, Paris, \$478, 2 vol. - Bitnor, Bibliographic der Buschsammeleverke des XVI und XVII Jahrhunderts, Berlin. 4877 - Langhana, Die Mustigenehichte in zweif Vortenigen, Leipzig, 1979. - II. Lawnin, Lumuseque de chambre nu XVP mecle; Les sperus madrigalesques; Un prince milettante et un cour en 4508. Gazetie musicule, 1873-1877-1879. Luther mismen : ce sont des lettres très currenses d'un compositour flamand nominé Jurôme de Cokx (Gazette musicate, 1879) --- Moskowa (Ney, prince de la), Recaril de marreaux de manque aucomne (Pales,r.m., Aliega, etc.), 14 vol. Paris, s. d. — Pronko, Musica divina, Butishomie, 1953, 4 vol. — Promis, Compress was deer Brock granter has been fronter for 1886 fahrtenstorte. I som or 1989. - Winterfold, Journes Gabriele und sein Zeitelter, Berlin, 1834, 187 compeliable Lirchengesang und sein Verhaltniss zur Kunst des Tonsactzu, Le prig. 1843-1847, 3 vol. , Joannes Peringi con Polysrons, Breslau, 👫 🗀

arm de frimphe (parim a me inventa, parim ex velerum sumptu manumental i foreix forth mit-По по те Абария (вприочия антарио фага ranstructorum exemplaria, Aurobæ; 1550, in-fo; Lives d'architestura de Jacques Androust du Cerceon Paris, 1559, m-fe; Vuos de ricines antigues Orienns 1-51 - Le premier tome de l'accederance de Philippint du POrms conveile et auto-mer echager da hay a gible de Saint berge las tronce compare par Philibart do l'Orme Fuers 1561 — A Daville Compare de depender de la construe um de chiliran de basilim, publish al apres jourequaren mortuscrita deglarativerro dia graf national Ambition. Parto 1858 1806 attantion ? Do Labordo Le elatron da tom de 4 decision tes du unio de mis de fluid-arms did white-six dr. Hadrad create size for orth an ATP never. Paris, 1964. m-8. Les comptes des bétiments du Rei (4 \$36 4 \$71), Paris, in 8. La Remain-mes des arts à la rour de France, 1850-1865, Paris, 2 vol. in 8 -- Caillot et Laroug de Liney Legiter Sweet Fustarbe Ports, 1818. Pontagin, Boungrophie de l'épose nous Burloy de Pontson Pseu-Limb m 4 - Albert Lanoir, Statistique monumentale de Paris, 1967, in fr. -Deltard. Person of an attonoments grand to be . A Borty La Renningment propposable on Prince Paris, judy in P. 1966. Topographic history or dirieux Puris Mistoire générale de Parix), 1968, in-1. Les grands architectes from the de fire-resource of species for non-looping discontrate sociality described. theques et des prehives, Paris, 1860, in-12 L. Palustra, La Donnissance en France, 3 vol. in P., Paris., 1979-1989. - Les soulptures de l'obbaye de Bedreiter var in P La Prambiata 1983 in fr L Couraged. Be in part de Earl 16 form done groupers motorments de la promière Benouseme fran come, Paris, 1885, in-Pr. La confpture francoine avant la Benaissance classique, Paris, 180 , in i , Alexandre Lenoir et le minée des monuments français, 2 red in th. Pages 1900. W. Lillian, Sectionally dev. Beneutrance in Prop. here 5 begings of 1984 2 and on 6 - Univers Mark Postings The Bengansance of art in France, London, 4879, 2 vol. in 9. - I. Palmstro, Michel Colombe (Guartte des Beeter Arts, t. XXIX, 2º période, p. 406 et 525). La haggeryn # store to rastrou de #5-m et a ... Anntoin de Memargian Jean Gotyon at la virite sur la date et le lieu de sa mort (Ganette des Beaux-Arts, XXX, 2º periode, p. 377, et XXXI, p. 5); L'architecture et la sculpture à l'hôtel Carmaralet (Gaz. nes Braux Arts, t. XXIV, 2º periode, p. \$). — Baron de Guithermy, Managraphie de L'glise royale de Saint-Benys Paris, 1856, in 42 - Romogol, Histoire et description du chétoau d'Aset, Paris, 4878, in a - Laure Bonhaut, Les Reviers et terra aurein, 1883 - U. Douodigt. Les Clauet et Cornelle de Lyon, Paris, 1892, milit; Le partrent en Fremes au XVP such (flux des Braux-Aris, 2º période, t. XXXVI, p. 400, 286, 464). --G. Dehaimen, La vie et l'anvere de Johan Mellegambe, Lille, 1890, in-6. --Land Banad Cower Three handred from a portrast by Landres 2 vol. m.C. — J. Honomwor, Johan de Paris, valet de chambre et peinère ordinario den rois Charles VIII et Louis XII, Parin, 1864, in-il. - 3. Lobos, Queiques preuves mer Jean Cousin, Paris, 1881, m.0 - Le P. Dan, Le trotor d'a mercettes de la musion royale de Fontamableau, Paria, 1642. — Il Bonnaft to moder on France on 1 h ft more Paris in 4 - Da Chambo panux, Le menble, 2 vol. in 8.

Pages Plansague des lament a Carul van Mandar Le Leve des procères (Vie des pendres fremands, hallandars et allemands), traductions, notes que contrem ners par Cours Britanas Paris 2 von en 6 1966 - A.-J. Wantary, La prentient finmande, Paris, in-8 (Bibliothèque de l'enseignement des Brents-term - James Wagien, etunque du Brant de l'erset-ente de Brages, 1864

M/100

4 10 10

Hikit-

ert für

. 3

61.75

40

4

v 4

40

4

ď

\*

4

— A. Wunton, Remard van deley, as familiert van durer, Deuxelles, 1981, 1988. Holbig, Histoire de la penture un pays de Luge; La sculpture et les aris plusiques au pays de Luge, Bruges, 1890, in-8. — Md. Votia, Les pentures beises d'étanger firmailes 1985 2 vol 10 6.— H. Anaklum, Deuxelle Kunstgeschichte, à vol 19-8, Diclefeld et Leipzig, 1888. Geschichts der direction hans. Die backunst que fl. Dohmo the transit par W. Dodo Die Balvere, par M. Janitschok, Die Lopfersteh und Herachunt par G. von Luterw. Die Kunst-gewerte pas Jakob von Fuko liest n. 1986, in 5.

W Lubko, Geschicks der Renausemer in Deutschiend, it vol. in 4, Statt gatt, 1882 (Pédition) — A. Thousing, Albert Dürer, so vie et ses outres, traduct par G. Gruyer, Paris, 1878, in-5. — Paul Manta, II. Helbein, Paris 1886, in-5. — G. Uhdo, Bundenhunder in Grossbritenman und Ireland, Bertin in 6. — II. Walputo, tarcie ses of Painting in Loyinad section Marras Lomics—1872 in 6. — J. D. Fiorello, inschaze des Interes in tereschieten nien, faritangen, 1866. — G. Chonnan, La peinturé angliaite, Paris, in-8. J. G. Wicholm, Notices the of contemporaries and successors of Holbein Archeologies, vol. XXXIX, 1863)

Prince in granimento therefore a Rendeshmetre in Spanier and P. toyal. Berlin, 1872, in Pr. — A. Patemine Volume. Noticine, Elagias y Vides de los panieres (à la fin d'El muses pictorice, 2 voi. Madrid, 4745-4724, t. II., p. 235 et su.v.). — Juan Burmudat, Dictionario de los mas illustras professores de los belles artes en Espagno. Madrid, 1800. — Paul, Lafort, La pentiure espagnode, Paris, in-8 «Reb. de l'enseignement des Bennz-4rts — Raccynahi, Les arts en Portugal, 3 voi. in-6, paris, 1837. J. D. Passavant, Bie christiche Kunst in Spanier, Luigzig, 1858, in 6 J. G. Bobinson, The early poetiquese school of painting (Fine arts quarterly Review, 1876). — Lucion Bolway, Lart espagnol, Paris, 1887, n. 5

Ch. Burden. An hologie des montes rel quaz periodefe (A savadyne, des XV, XVP at XVIP succles, Paris, 1992, from interessant recuest, en comes de publications - Baint, Memorie stories érmes delts auts e delle opère di Govanni Perlugi de Palestrine, Nome, 1826. - Douon, Climent Marot et le Peauter Luguenot, Paris, 1878, 2 vol. — Estaer, Bibliographie d'r Musikoummeliusi ke den XVI und XVII Jahrhamderia, Dorlin, 1877. Langhuna, Die Muschgrachichte in zweilf Vortragen, Leipzig, 1971. - H. Lavoin, La manque de chambre ou XVP necle, Les apéres modrigalesques; Un prince dilettante et sa cour en 450h (Gasette muncale, 1872-1877-1879), Luther musieren i ze soul des lettres tres ourseuses d'un compositeur flamand nomme Jerome de Coka (Gazette mussade, 4879). - Moskows (Ney, prince de la , Recueil de morresque de manague ancienne (Palestrius, Allegra, etc., 44 vol. Paris, s. d. - Procke, Musica divina, Ratisbonne, 1853, 5 vol. Compandam der Muschgeschichte bis zum Ende den XVI Jahrhunderts, Vienzie, Winterfold, Jounnes Gabrieli and sem Zenaker, Berlin, 1834, Ber errogelische Kiechenigerung und sein Verheitinist zur Kunst der Tonant. . 4 equing, \$853-1857, 2 vol., Journal Perlangt non Palestrias, Beeslan, 1842.

### CHAPITRE VIII

### LES SCIENCES EN EUROPE

Pendant la première moitié du XVI siècle (4492-1559)

# I. — Les sciences mathématiques.

La période pendant laquelle se sont déroulées les guerres d'Italie a été signalée, dans l'ordre scientifique, par des progrès decisifs. Avant même de s'être assimilé complètement les comaissances muthématiques que renfermaient les textes grees conserves par les Byzantins. l'esprit moderne s'affirme par des découvertes qui dépassent déjà le cercle exploré dans l'antiquite. De même, dans les sciences de la nature, it s'ouvre des voies nouvelles, il est à remarquer que c'est de ce côté, et en particulier vers tout ce qui a trait à la médecine, que paraît se porter surtout l'activité intellectuelle en France Pour les mathématiques, le premier rang appartient sans conteste à l'Italie, le second à l'Al emagne.

Arithmétique et algèbre. - En 1494, le framiscain Luca Paciuolo "Fra Luca di Borgo Sancti Sepulchri: 1445 ?-1514\*) avait fait "imprimer a Venise une Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita, écrite en italien, dont l'influence fut considérable, parce qu'elle exposait fidèlement

l'ensemble des connaissances acquises à la fin du xy' siècle. L'Allemagne put lui opposer, en 4544, l'Arithmetica entegra du pasteur protestant Michel Stifel (1486?-1567), qui renferme des recherches originales (notamment sur les carrés magiques). et qui vulgarisa l'emploi des signes + et -, etc. La France n'eul que l'Arismethique nouvellement composée (1520) par Estienne de la Roche dit Villefranche de Lyon, lequel compilapeu intelligemment la Somme de Paciuolo et les manuscrits de Nicolas Chuquet, ou bien, en 1532, la Protomathesis d'Oronce Fine (1494-1655), professeur au Collège de France, qui s'acquit par son enseignement une réputation immense, mais dont les ouvrages ne présentent guère d'intérêt que par les erreurs qui s'y trouvent 1. En Angleterre, les quatre livres De arte expputandi de Cuthbert Tonstall (1474-1559), publiés en 1522 et qui curent un grand succès, même sur le continent, ne sortent pas davantage du cercle où se meut Paciuolo.

L'horizon fut substement agrands en 1545 par l'apparition de l'Artis magnæ sive de regulis algebraicis liber unus, imprimé à Nüremberg et où Hieronimo Cardano enseigna la résolution algébrique des équations du troisième et du quatrième degré L'histoire de cette découverte capitale est pleine de détails singuliers.

Le Lombard Cardan (1501-1576) est une des figures les plus originales parmi les savants de cette époque. Génie universel, it a laissé la matière de dix énormes in folio (édition de Lyon, 1663), dans lesquels il a abordé tous les sujets avec une égale puissance et entassé des trésors d'érudition curieuse et de profondes recherches personnelles, tout en embrassant aveuglément les plus extravagantes superstitions de son temps. Sa vie offre de même un frappant contraste entre la renommée que son mérite lui acquit partout ou il essaya de se fixer et les désordres de toute nature qui le compromirent sans cesse. A

<sup>1.</sup> Voir plus soin ce que nous en dirons au sujet de la geomètrie.

<sup>2.</sup> Son nom a été altaché par la postérité à deux inventions (les formules algébriques pour la solution de l'équation du troisième degré et le mode de suspension dit à la Gardan) dont auture ne lui appartient en réalité, d'après son déclarations expresses. Son propre fonds était assez riche pour qu'il ne revéndiquat pas des découvertes etrangères.

vingt-deux ans, professeur de mathematiques à Pavie, trois ans plus tard reçu docteur en médecine à Padoue, il everça à Milan à partir de 1535, fut appelé en Danemark et en Écosse, visita la France et l'Italie, obtint en 1562 une chaire à Bologne, fut émprisonné pour dettes en 1570 et mourut à Rome.

Vers 1539, il avait formé le projet de composer sur les mathématiques un grand ouvrage et commencé à en rédiger quelques parties. Il apprit qu'un professeur de Venise, Nicolo-Tartaglia 1 (1500-1552), avait, dans une joute scientifique en 1535, résolu des problèmes numériques cubiques (du troisième degré) et se vantait de posseder une règle générale. Il s'adressa à lui pour la connaître, éprouva un refus, déployapour en triompher toutes les bahiletés de sa diplomatie, mais ne réussit qu'ajrès avoir juré de garder le secret, Tartaglia voulant se réserver l'honneur de la première publication et choisir son temps a cet effet. Cardan garda d'abord fidèlement sa promesse, mais, en 1512, dans un voyage à Bologne, i apprit que la même découverte avait été faite antérieurement vers 1505 par un professeur de l'université, Scipione del Ferre (mort en 4526), dont il vit les papiers conservés par son gendre et successeur, Annibale della Nave (mort en 1550) et il sut également que la règle de Ferro avait été. communiquée par lui au Vemtien Antonio-Maria Fior, celuiqui, en 1535, avait pose les problèmes resolus par Tartaglia Dans ces conditions, il se crut dégagé de son serment, et publia son Ars magna, en y faisant d'ailleurs à chacun sa juste part. Il avait d'ailleurs réalisé lui-même un progres décisif, en reconnaissant l'existence de trois racines, et de plus il exposait la solution de l'écuation du qualrième degré, trouvée par sonéleve, Luigi Ferrari , qui n'avait que vingt trois ans

Tarlag la mérite une haute estune comme travailleur, fils de ses muvres, qui, sans aucune ressource personnelle, et après une éducation première très négligee, sut conquérir une

I No h Bresena. Il regult, un sac de ce te su le par les Français en 1512, une borrelle bless ce qui le detizara et le laissa l'égue, d'en le sormoni de l'artagnation nom de fanu e est are muit.

<sup>2</sup> No on Bologne on 452% if y mourett en 150% opers une val presque aussi deso. L'un et que celle a l'son printire.

helle situation de professeur; mais sa valeur géniale est très inférieure à celle de Cardan, et c'est, semble-t-il, sculement un heureux hasard qui lui avait fait trouver la solution des problemes du troisieme degré; il fut impuissant à la perfectionner et, au reste, il n'en a jamais conné un exposé personnel complet. En 1545, il avait déjà publié sa Auova scienza (1537), où il essaje de fonder une theorie du mouvement des projectiles, sur l'hypothèse, toute gratuite, que leur trajectoire est composée. d'une droite miliale et d'une droite finale, reliées par un arcde cercle. Il avait également donné (1543) une traduction latine d'Archimede (en réalité une copie de celle qu'avait faite au xint siècle Guillaumo de Mocrheck et qui était restée ignorée) et une trainction italienne d'Euclide. En 1546, il sit imprimer huit livres de Quesiti et inventioni diverse, traitant de diverses applications de la science (mécanique, balistique, arpentage, fortifications, etc.], suivis d'un neuvième, où ilraconta à sa façon l'histoire des problèmes cubiques, en insistant sur le serment que Cardan avait violé !

Celui-ci ne se défendit nullement, mais son élève Luigi Ferran prit fait et cause pour lui. En 1517 et 1518, il échangea avec l'artaglia douze cartels et contre-cartels remplis d'injures et de vanteries réciproques. Cette longue dispute devait être terminée par une joute scienti ique, le 10 noût 1518, à Milan; mais elle n'aboutit pas, Tartaglia ayant abandonné le champ en pretextant de la partialité des juges. En réalité, il sentait son infériorité sur le terrain où il avait introduit ses adversaires.

Quelque blamable que puisse être, au point de vue moral, le manque de foi de Cardan à l'égard de Tartaglia, on doit en tout cas lui accorder des circonstances atténuantes et reconnaître qu'il a rendu à la science un service des plus signalés. La solution des équations cubiques conduisait en effet immé-

i Les autres écrits de Tartagha sont 1º ses Regionaments sopra la travaghala satemmae (1551), pour renflouer les bateaux submerges, par un procédé que t-ardan avaitindiqué cans son ouvrage De subliditate; c'est donc un contre plagiat, 1º son General Traitate de numere et misure, vaste compilation d'arithmétique et de geometrie, dont le succès fut consideral le, mais dont le miseau reste clementaire. Les deux premières parties ont été imprimees en 1555; les quatre dernières ne l'ont été qu'en 1560, après la mort de Tartagla.

diatement à l'introduction de la notion des quantites imaginaires, la plus féconde de l'algèbre moderne. Si le terme technique à cet égard fut créé par Descartes, la notion elle-même remonte à Cardan, qui, après les premières indications données dans l'Ars magna, la développa dans ses ouvrages mathématiques postérieurs, parus en 1570, tandis qu'en 1572 Bombe.li contribuait à l'élucider par la discuss on approfondie du cas dit irréductible. Tartaglia, au contraire, ne semble pas être parvenu à se l'assimiler.

Géométrie. — En dehors de l'algèbre, les autres branches de la mathématique pure restèrent relativement stationnaires pendant la période qui nous occupe. L'antiquité avait légué un certain nombre de problèmes, qui sont insolubles avec la règle et le compas, comme la duplication du cube, la quadrature du cercle, la division d'un arc de circonférence en un nombre quelconque de parties égales, etc. A mesure que se répandit la connaissance des travaux géométriques des Grees, ces problèmes, déjà agités au moyen age, devinrent de plus en plus célèbres, et les fausses solutions qui en furent données, ainsi que leurs réfutations, encombrèrent le terrain. Dans un ouvrage posthume, De rehus mathematicis hacterus desideratis (1556), Oronce Fine notamment prétendut résoudre ces divers problemes. De la part d'un savant aussi en vue qu'il l'était, une tentative aussi malencontreuse témoigne que la géométrie était bien en retard

Astronomie. — La science du ciel, au contraire, commençait à se renouveler complètement. En 1543, parut à Nüremberg la célèbre ouvrage De revolutionibus orhum celestium de Na olas Koppernigh (Copernic). Né à Thorn le 19 fevrier 1473, l'auteur avait fait ses études d'abord à Cracovie, puis en Italie, où il resta huit à neuf ans, s'occupant de droit et de médecine aussi bien que de malhématiques. Rentré dans sa patrie, où il avait obtenu un canonicat à Frauenburg, il y vécut jusqu'au 25 mai 1343, poursulvant, au milieu des occupations les plus diverses, la reforme du système de Ptolemée. Commencé dès 1506, son ouvrage était achevé vers 1530; annoncé trois ans p is fard, il ne fut commencé d'imprimer qu'en 1341 et la

légende raconte que le premier exemplaire achevé fut apporté à l'auteur sur son lit de mort.

On s'attache ordinairement exclusivement à l'idée principale du système de Copernic : expliquer les phénomènes celestes en faisant tourner la terre autour de son axe et en lui faisant décrire une orbite, en même temps qu'aux cinq planetes, autour du soleil supposé immobile. Cette idée n'appartient nullement à Copernic; elle avait été développée, dix-huit siecles anparavant, par Aristarque de Samos et le reformaleur moderne ne l'ignorait nullement. Mais si elle n'avait pas triomphé dans l'antiquité, e est qu'elle se présentait commo une simple hypothèse, commode à certains égures 1, cependant indémontrable. elle devait rester telle jusqu'à ce que le principe de la mécainque celeste fût posé, et il ne le fut que par Newton. Si Copernic se fut horné à cotasser les arguments de probabilité qu'ilpouvait faire valoir en faveur de son systeme, sa tentative fût sans doute restée aussi infructueuse que l'avait été celle de sonprécurseur grec. Mais son œuvre avait une importance beaucoup plus considerable.

Les anciens étaient partis de l'idée que les mouvements c'hestres devaient s'expliquer par des combinaisons de mouvements circulaires et uniformes. Si erronée que fût cette conception à priori, elle n'en posait pas moins en fait, au point de vue pratique du calcul, la question sur le terrain où elle est restée même pour l'astronomie moderne, car les développements en série, suivant les fonctions periodiques du temps, qui servent toujours pour l'établissement des tables, correspondent à une supposition tout à fait analogue, aussitét que l'on se borne à un certain nombre de termes Mais, et c'est la le grand défaut de l'astronomie de Ptolémée, les hypothèses particulières qu'il avait faites pour la lune et les planèles n'étaient pas seulement compliquées et arbitraires, mais encore incohérentes entre elles et contradictoires aux phénomènes, en parti-



I Au point de vite des senies apparences, elle ne l'est pas plus, en ton ensaque celle de Tycho-Brahe: les einq planetes tournent auteur au soich, celle-ci si tour de la terre système qui avait éle, selon toute probabilise, au rour d'examiné dans l'antiquité par Apononius de l'erga, et auquel, logiquessint, l'tolemes aurait du aboutir.

culier pour les variations du diametre apparent de la lune. Avoc les matériaux réanis comme observations au temps de Copernic, et tout en conservant le principe des mouvements un formes, on pouvait donc se proposer de réformer l'ensemble des hypothèses de Ptolémée et d'etablir en conséquence des regles nouvelles pour le calcul des tables astronomiques. Ce fut la, en réa ité, le grand travail de Copernic, et il sut l'accomplir avec un tel succès que ses règles furent adoptées comme preférables par les astronomes '. Son système, qui se trouvait lie, quoique indirectement, à ces règles, profita de la même faveur S'il ne trouva, tout d'abord, qu'un petit nombre de partisans décidés, il n'en fut pas moins nécessaire de le connaître et il put attendre, malgré les attaques et les contradictions, l'heure assurée du triomphe.

Remarquons incidemment que nous attachons presque necessairement au système de Copernic l'idee de l'infinitude du monde, tandis que dans l'hypothèse géométrique de Ptolémée les étoiles fixes sont supposées situées sur une même sphère, dont le rayon ne peut être que fini. Copernic cependant avait conservé sous ce rapport la construction de Ptolémée. Le premier moderne qui ait affirmé explicitement l'infinitude du monde paraît être Giordano Bruno (1530-1600)

## II. — Les sciences de la nature.

Physique et chimie. — En tout cas, l'envre de Copernic, par sa valeur scientifique indiscutable, eut dès l'origine, une importance capitale en tant que rénovation accomplie contre l'autorité traditionnelle. Le même besoin de liberté, de réaction contre la science livresque se fait aussi vivement sentir dans l'étude de la nature, qu'inque les résultats il imédiats soient loin d'être aussi décisifs.

No. of the ALERNA

<sup>4</sup> Les premières tables calculées d'arrès les principes de Copernie furent les Tabule Prateines 1501 pedices par brashe Remiold (Coll 153 au margrave Alber, de Brandebeurg

Le mouvement intellectuel de cette époque a d'ailleurs un caractère tout particulier qui le distingue nettement de celuiqui aboutira au siècle suivant par le renversement définitif de l'aristotélisme. Ce dernier sera mené surtout par des penseurs et des savants absolument étrangers aux universités, qui s'engourdissent de plus en plus dans leur immobilité. S'il y a une exception, si, à la différence de Bacon ou de Descartes, Galilée est un professeur, il paiera cher la hardiesse d'avoir dérogé aux règics établies. Au xvi\* siecle, les homines de progres ne sont pas non plus, à proprement parler, des universitaires, mais ils ont pied dans la place, ils appartiennent ou se ratinchent à une classe spéciale : co sont des médecins. Cette corporation, qui, au xvii siècle, semblera avoir au moins passé à l'arrièregarde, est alors dé adément en avant et elle concentre ou inspire toutes les aspirations vers le renouveau de la science, depuis Cardan jusqu'à Rabelais D'ailleurs, à cette époque, il n'y a pas d'éducation complète si l'on n'a pas appris la médecine; nous l'avons vu par l'exemple de Copernic,

Les physiciens de l'époque sont donc presque exclusivement des médecins; ils accueillent au roste avec faveur les idées néo-platoniciennes, introduites par Pléthon, Bessarion, Marsile Ficin, dérivées vers la cabale par Pic de la Mirandole et Reuchlia. L'univers est tout entier animé, chaque chose a sa vie, et par suite ses qualités occultes, à côté de ses propriétés élémentaires. Tet est le point de départ généralement admis, qui contraste singulièrement avec les conceptions purement mécaniques du xvii siècle.

Henri-Corneille Agrippa ' de Nettesheim né à Cologne en 1886, mort à Grenoble en 1838 après une vie des plus agitées, dont une partie s'écoula en France), croit donc à un esprit du monde dont l'action est universelle; c'est la quintessence, à laquelle sont subordonnés les éléments. Cet esprit est d'ailleurs une substance matérielle et étendue. Agrippa est parvenu à l'extraire de l'or, mais il n'a pu en refaire une quantité d'or plus considérable, car une forme étendue ne peut agir au delà

<sup>1.</sup> De incertitudine et ranitate scientiarum, 1730. De occulta philosophia, 1311.

de ses dimensions. Il croit à la magie naturelle, celle qui sait mettre en œuvre les propriétés occultes que l'expérience fait connaître : c'est ainsi qu'on peut attirer des brins de paille avec un morceau d'ambre frotté, qu'on peut produire une tempête en brûlant le foie d'un cameleon. Il va jusqu'à reconnaître les proprietés cabalistiques des nombres, l'influence talismanique des carrés magiques. Au contraire, il met l'astrologie en doute et échappe, au moins de ce côté, aux superstitions contemporaines.

Paracelse (Pailippe-Théop traste Bombast de Hohenheim), né en 1473 a Emsiedeln, en Suisse, mort à Salzbourg en 1514, eut une existence encore plus errante que Cardan ou qu'Agrippa. Il a laissé une réputation encore plus entachée par ses extravagances et ses prétentions thaumaturgiques, mais il a renouvelé la matière médicale en préchant l'emploi des préparations chimiques, avec lesquelles il obtint d'ailleurs des succès merveilleux, en particulier avec l'antimome. Ce fut en réalité lui qui fonda l'ecole spaya que (chimiste), quoiqu'elle se soit réclamée du mome Basile Valenan. Il est en effet établi aujourd'hui que les écrits alchimistes attribués à cet auteur supposé du xv' siècle ont été composés au commencement du xviis par un faussaire qui a largement utilisé les écrits de Paracelse

Celui-ci, adversaire decidé de toutes les autorités traditionnelles, fut le premier à rejeter d'une façon explicite le dogme de la simplicite des quatre elements aristoteliques. Il leur subsitue des principes, d'ailleurs imaginaires, dont il a emprunté la notion aux alchimistes, le mercure, qui est l'esprit; le set i, qui est le corps; le soufre, qui est l'âme médiatrice de l'un à l'autre. Ces principes, qui n'ont que le nom de commun avec les substances naturelles désignées sous les mêmes termes, coexistent dans tous les corps, et la différence de leurs proportions est la raison de la différence des propriétés physiques et chimiques. Tout objet naturel est donc composé à l'analogie de l'homme; la correspondance existe à tous les cegres de l'univers; le microcosme





<sup>4.</sup> Le notion chimique de sel parait setre forince dans les dernières anno a du xy sière. Les plus anciene ceruts ou on la trouve sont ceux qu'on attribue a Isone le Bonaniais.

1 Said

∍ ľad

avec tr⇒s

1 13

1,00

oale

4,00

, ne

ان

 $\mathbf{p}\mathbf{a}$ 

le

J.

и

est l'image du macrocosme. Les éléments eux-mêmes dans leur masse, la terre, l'eau, l'air et le ciel (Paracelse ne reconnaît point le feu comme tel) sont animés par un esprit vital, un archeus, un fabricator, travailleur qui agit par l'ordre de Dieu. Mais ces esprits ne sont nullement doués de conscience et de personnalité : ce sont simplement des forces de la nature; la cause du mouvement est imaginee sous une forme matérielle et unie au corps à mouvoir.

Cardan admet lui aussi une âme du monde, principe de loute génération et de toute destruction. Cette âme, dont la nature est céleste, se manifeste sous la forme de la chaleur, dont l'essence est le mouvement. De même que Paracelse, il ne reconnait nullement le seu comme élément, et il donne de la flamme. une théorie presque exacte. Au contraire, il conserve leurs rangs aux trois autres éléments aristotéliques et rejette les principes alchimiques. La décomposition des corps donne, d'après lui, une cau, une hinte, une terre; il n'y a pas de raison suffisante pour dénommer ces elements mercure, soufre et sel, comme le funt les hermétiques. L'huilo doit être regardée comme nonrespondant à l'air, celui-ci resultant de l'union, par l'intermédiaire de la chaleur céleste, des deux élements terrestres primordiaux, le sec et l'humide, la terre et l'eau. Dans tous les corps de la nature, les éléments combinés coexistent en acte (ils subsistent en réalité); (culefois ils n'apparaissent que sous la forme de celui qui prédomine; les deux antres ne se manifesteut que par leurs propriétés. Cardan s'efforce enfin de classer systématiquement les différents corps de la nature et les diverses sortes de phénomènes. Quoique les tentatives d'explications particulières ne soient pas généralement heureuses, cetrava.l méthodique est loin d'être sans valeur.

Tandis que les écrits de Paracelse sont en allemand, ceux de Cardan sont en latin; ils eurent dès lors une influence immédiate beaucoup plus considérable dans le monde lettré. Cette influence fut en particulier considérable sur la physique de Bacon, comme on le voit dans le détail des questions. Si le médecin milanais reste encore trop attaché à la théorie sco-lastique des formes substantielles, ce fut precisement, à cette

de ses dimensions. Il croit a la magie naturelle, celle qui sait mettre en œuvre les propriétés occultes que l'expérience fait connaître : c'est ainsi qu'on peut attirer des brins de paille avec un morceau d'ambre froité, qu'on peut produire une tempête en brûlant le foie d'un cameleon. Il va jusqu'à reconnaître les propriétés cabalistiques des nombres, l'influence talismanique des carrés magiques. Au contraire, il met l'astrologie en doute et échappe, au moins de ce côté, aux superstitions contemporaines.

Paracelse (Philippe-Théophraste Bombast de Hohenheim), né en 4473 à Einsiedeln, en Susse, mort à Salzbourg en 1514, out une existence encore plus errante que Cardan ou qu'Agrippa. Il a laissé une réputation encore plus entachée par ses extra vagances et ses préleations thaumaturgiques; mais il a renouvelé la matière médicale en préchant l'emploi des préparations chimiques, avec lesquelles il obtint d'ailleurs des auccès merveilleux, en particulier avec l'antimoine. Ce fut en réalité lui qui fonda l'école spagirique (chimiste), quoiqu'elle se soit réclamée du moine Basile Valentin. Il est en effet établi aujourd'hui que les écrits alchimistes attribués à cet auteur supposé du xy\* siècle out été composés au commencement du xyir par un faussaire qui a largement utilisé les écrits de Paracelse.

Celui-ci, adversaire decide de toutes les autorités traditionnelles, fut le premier à rejeter d'une façon explicite le dogme de la simplicite des quatre elements aristoleliques. Il leur subshtue des principes, d'ailleurs imaginaires, dont il a emprunté la notion aux alchimistes; le mercure, qui est l'esprit; le sel ', qui est le corps; le soufre, qui est l'âme médiatrice de l'un à l'autre. Ces principes, qui n'ont que le nom de commun avec les substances naturelles désignées sous les mêmes termes, coexistent dans tous les corps, et la différence de leurs proportions est la raison de la différence des pro viétes physiques et chimiques. Tout objet naturel est donc composé à l'analogie de l'homme; la correspondance existe à tous les degres de l'univers; le microcosme

I La notion chimique de *set* parait sotre fore de dans les dermores années de XVI sec de Los pais anciens conte ou un la trouve sont ceux qu'on attrifice à leanche Hollanetais

Ji st.l

e fait

\* 45°C

tern e hv

المرطق

ant le

upo-

نولا در

t Ji

j.a.

rill-

173-

, le

h.1

est l'image du matrocosme. Les éléments eux-mêmes dans leur masse, la terre, l'eau, l'air et le ciel (Paracelse ne reconnaît point le feu comme tel) sont animés par un esprit vital, un archeus, un fabricator, travailleur qui agit par l'ordre de Dieu. Mais ces esprits ne sont nullement doués de conscience et de personnalité : ce sont simplement des forces de la nature; la cause du mouvement est imaginée sous une forme matérielle et unie au corps à mouvoir.

Cardan admet lui aussi une à ne du monde, principe de toute génération et de toute-destruction. Cette ame, dont la nature cat céleste, se manifeste sous la forme de la chaleur, dont l'essence est le mouvement. Do même que Paracelse, il ne reconnait nullement le feu comme élément, et il donne de la flamme une théorie presque exacte. Au contraire, il conserve leurs rangs aux trois autres éléments aristotéliques et rejette les principes alchimiques. La decomposition les corps donne, d'après lui, une cau, une huile, une terre; il n'y a pas de raison suffisante pour dénommer ces éléments mercure, soufre et sel, comme le foat les hermétiques. L'huile doit être regardée comme correspondant à l'air, colui ci résultant de l'union, par l'intermé diaire de la chaleur céleste, des deux éléments terrestres primordiaux, le sec et l'humide, la terre et l'eau. Dans tous les corps de la nature les élements combinés coexistent en acte (ils subsistent en réalité); toutefois ils n'apparaissent que sous la forme de celui qui prédomine; les deux autres ne se manifestent que par leurs propriétés. Cardan s'efforce enfin de classer. systématiquement les différents corps de la nature et les diverses sortes de phénomènes. Quoique les tentatives d'explications particulieres ne soient pas généralement heureuses, ce travail méthodique est loin d'être sans valeur.

Tandis que les écrits de Paracelse sont en allemand, ceux de Cardan sont en latin; ils eurent des lors une influence immédiate beaucoup plus considérable dans le monde lettré. Cette influence fut en particulier considérable sur la physique de Bacon, commo on le voit dans le détail des questions. Si le médecin milanals reste encore trop attaché à la théorie scolastique des formes substantielles, ce fut précisément, à cette

rpoque, une condition du succès de ses livres; et on sait d'ailleurs que le grand effort theorique du philosophe anglais a encore pour but la transformation de cette théorie, beaucoup plutôt que son renversement.

Les idées géniales de Paracelse, plus ou moins allégées du bagago mystique qui les accompagne, se propagèrent au contraire parint les adeptes de l'art chimique et dominèrent jusqu'au xvi i siècle; dans ses premiers écrits, Stahl est encore sous leur influence. La conception générale sera donc désormais, pendant près de deux sieçles, qu'il faut distinguer entre les éléments au point de vue physique et les principes chimiques. L'analyse donne un résidu terreux sec, qu'on dénomme sel; une substance volatile inflammable qu'on appelle soufre ou huile, une substance volatile fluide non inflammable, mercure on esprit!. L'objet de la science est de déterminer les différents sels, soufres ou huiles, increures ou esprits, que l'on peut tirerdes différents corps de la nature ; car ces principes immédiats des corps ne sont nullement uniques, les moyens dont l'homme. dispose ne suffiscnt pas pour les ramener a leur forme idéale, absolument pure et primordiale. En fait, sous une nomenclature qui nons paraît aujourd'hui singulière et bizarre, il y a une tentative tres sériouse de classification méthodique des principes immédials, en reservant plus ou moins la question de la composition de ces principes eux-mêmes, car sous ce rapport. les opinions peuvent se donner libre carrière, du monisme au dualisme ou au pluralisme. L'erreur principale qui entache le point de départ, c'est que l'on croit pouvoir affirmer la composition immédiate, non seulement d'après les resultats de l'expérience, mais aussi d'après les proprietes des corps naturels, car un admet que les propriétés des principes doivent se retrouver, plus ou moins cégnisées, dans les corps qui en sont formés. Dès lors on suppose à priori qu'il existe dans les métaux un principe terreux salm, qui leur donne la fixité, un soufre et un esprit, car ils sont plus ou moins comfustibles et volatils. On s'efforce donc d'isoler ces principes, de les tirer de corps-

<sup>4</sup> Le terme de gat allemand quot express de sens du mot exprit II a etc. cres par has Helmont, dans fordre d'idees de Paracelse.

pratiquement indécomposables. On retombe ainsi dans des chimères analogues à celle de la poursuite de la pierre philosophale, car si la transmutation des métaux est désormais conque d'une manière réellement différente de celle qui avait cours au moyen âge, elle est toujours regardée comme susceptible d'être pratiquement réalisée.

Les progrès positifs en chimie, pendant la période qui nous occupe, sont notables. C'est en particulier de cette époque que date la première addition de nouveaux metiux, dits imparfaits, aux sept que connaissaient les anciens. Nous avons dejà mentionné les préparations antimoniales! de Paracelse. Il connaît la forme métallique, le régule, comme disaient les alchimistes. De même pour l'arsenie. Il est le premier à parler du zinc. Le bismuth est décrit vers 1520 par Agricola.

Au point de vue theorique, on n'a fait, a vrai dire, que substituer un mode d'erreurs a un autre. Les formes substantielles, qui vont encore régner en physique pendant près d'un siècle, sont désormais définitivement écartées par les adeptes. Il ne s'agit plus, comme pour les alchimistes arabes, de déponiller la matière élémentaire de telle qualité, et de lui en donner telle autre à la place, pour opérer la transmutation cherchee. Il s'agit d'extraire de la nature des substances qui, dans la majorité des cas, sont purement imaginaires. Mais, par cela même qu'elles sont conçues comme substances, la recherche scientifique a un but précis; le probleme au moins est positif, l'experience est susceptible d'aboutir

Philosophie de la nature. — Les savents dont nous avons parlé jusqu'à present méritent véritablement ce nom, car dans leurs écrits dominent en réalité, non pas les idees générales que nous avons essayé de retracer, mais l'expose de

2. George Landmann (1494-,35%), d'abord medeem, fut le veritable fondateur de la mineralogie. Il étudia surtout les mines des environs de Gaein, ilz, ort a

s'etait fixé.

15 a

MAIN!

< [r

400

, d. 2

48

f) -

thr'

40

۴

Les ancient connaissaien, sons le nom de στιμμι en grec, stit um en laur, le sulfure, qui est l'antimonium des alci impaire, mus us ne l'avaient pas decompose L'arenic des ancient est également le sulfure, la reduction fut operée par les premiers alchimistes, qui y virent un arcond increure; main les formes metaliques étant considérées comme derivées par l'apport aux fermes terreuses oxydes), le nom passa au xiii siècle à l'arenne blanc on ande amenteux.

connaissances positives avec des tentatives d'explications plus ou moins heureuses, détail dans lequel nous ne pouvons entrer A côté d'eux, d'autres penseurs ont joué un rôle considérable en s'efforçant surtout de construire une nouvelle conception de la nature et de l'opposer à celle de l'école. On doit d'autant moins les négliger que Bacon a subi leur influence.

Le puissant mouvement de réaction qui se dessinait contre la philosophie scolastique n'avait pus seulement profité aux idées d'avenir; on s'attacha à étudier les anciennes doctrines des sectes greeques et on essaya de les faire revivre. Nous avons déjà indiqué le rôle marquant du néoplatonisme; mais on remonta heaucoup plus loin, jusqu'à Empédocle et Parménide. Il est vrai que ces noms servent surtont d'etiquettes à des conceptions réellement neuves, dont quelques-unes méritent d'être signalées.

Ainsi, dans son traité De sympathia et autiputhia, le médecin de Véronc 'Girolamo Fracastoro (1483-4553) émet l'idée de l'attraction universelle et montre qu'elle peut suffire à expliquer le mouvement des astres, si l'on so décide à abandonner l'hypothèse graluite de la combinaison de révolutions circulaires et uniformes. Il admet aussi des répulsions, comme on peut les constater pour l'aimant. Tous les corps agissent donc réciproquement les uns sur les autres, mais Fracastor ne conçoit pas l'action à distance et n'admet pas l'existence du vide. Les attractions et répulsions résultent, d'après lui, d'effluves de corpuscules tres petits que chaque corps émet et reçoit. C'est cette doctrine qui est mise sous le nom d'Empedocle; elle se distingue de celle de Démocrite, auquel nous penserions tout d'abord, précisément par la négation du vuie.

Bernardino Telesio (1509-1588), qui philosophait au fond de la Calabre et fit imprimer à Rome en 1555 son ouvrage De revum natura juxta propria principia, ramène le processus de l'univers à l'action de deux forces : la chaleur et le froid, qui anraient leur siège, l'une dans le soleil, l'autre dans la terre.



il Fracestor e egent latin ste, s'est fait in nom parint les metre didactiques de la Remissance la thérape : que in dou la composition de l'électuaire appete dimeordone.

La matière est passive et remplit l'espace sans discontinuité, se contractant d'ailleurs par le froid, se dilutant par la chaleur. Mais ces effets ne sont nullement mécaniques; ils sont inexplicables sans la sensation. Tout, dans le monde, est donc sensible et vivant.

ples

1ren

rai K

an k

<sub>a</sub>,ant

 $\Gamma_{k+1}^{-1}\Gamma_{k+1}^{-1}$ 

qu't

ines

058

1418

ne

les

ı ni

ď¢

Ce mouvement philosophique se continua surtout en Italie, pendant la seconde mouté du xvi siècle. Finalement il fut comprimé par l'autorité; les novateurs virent se restreindre la liberté qu'on leur avait d'abord accordée et, jugés de plus en plus dangereux, ils apprirent, par des repressions cruelles, comme le supplice de Giordano Bruno, qu'il fallait se mettre en règle aver l'orthodoxie L'autorité d'Aristote, apres avoir paru très ébranlée, se raffermit donc dans les ecoles. Ce contro-coup des luttes religieuses et politiques n'eut d'ailleurs nullement sa contre-partie dans les pays qui avaient échappé au joug spirituel de Rome; car le protestantisme, une fois assis, se montra aussi ardent zélateur de la scolastique que pouvait l'être le catholicisme.

L'échee partiel de ce premier et curieux mouvement scientifique de la Renaissance, qu'ou peut caractériser comme vitalute,
malgré l'incohérence des doctrines qui a'y font jour, se justifie
d'ailleurs par un autre motif. Il fut malheureusement accompagné d'un débordement ce toutes les antiques superstitions,
astrologie, magie, cabale. Tous s'y laissent emporter plus ou
moins, et la crédulité des hommes les plus éminents semble souvent plus grossière qu'en plein moyen âge. La raison qui
cherche à s'affranchir du joug traditionnel n'a pas encore trouvé
sa loi, et les écarts singuliers auxquels elle s'abandonne doivent
nécessairement entraver les efforts des novateurs.

Botences naturelles. — Des résultats plus positifs sont alteints en histoire naturelle. Cette science commence à se créer une méthode propre et à débrouiller le chaos des connaissances transmises par l'antiquité ou plus récemment acquises soit par les observations vulgaires, soit par les récits des voyageurs. Dans tous les pays, nombre de médecins s'adonnent à ces études Le plus marquant est sans contredit Conrad Gesner (1516-1565), professeur à Zürich

Gesner est un érudit, un bibliographe et un helléniste distingué. Il publie des auteurs grees, entre autres Élien. Sa grande Histoire des animaux, en latin, en quatre în-folio, commença à paraître en 1551. Elle lui valut le surnom de Pline de l'Allemagne : ce qui montre à quoi on en était réduit avant lui!. Il ne lui était pas difficile de se montrer supérieur au compilateur latin. Il fit aussi des travaux considérables en botanque et construisit le premier un système le classification méthodique fondé sur les organes de fructification; mais ses écrits les plus importants sous ce rapport n'ont été imprimés que longtemps après sa mort, survenue prématurement dans une épidémie.

A Montpellier, Guillaume Rondelet (4507-1566) se consurro a l'ichtyologie et peut en être regardé comme le fondateur. Son Universa piscium historia fut imprimée à Lyon en 1554.

Le cardinal de Tournou, qui soutint Rondelet, protégea également le Manceau Pierre Belon (1518-1565) et lui fournit les moyens de voyager dans les principaux Etats europeens, et jusqu'es Grèce, en Asie et en Égypte. Outre l'intéressante relation scient.fique ne son voyage (1553), Belon composa des ouvrages latins sur les oiseaux, les poissons, les arbres verls (1551-1555). Les gravures qui les accompagnent sont remai quablement fidèles. Belon a d'ailleurs des idees neuves et justes, notamment pour l'anatomie comparée.

Les grands ouvrages de betanique ne commencent à paraître que dans la seconde moitié du xvi siècle. Mais la première moitié, en dehors des commentaires sur les anciens auteurs (Théophraste, Pline, Dioscoride), produisit déjà quelques bonnes descriptions de flores indigenes, accompagnées de gravures récliement satisfaisantes. Les plus marquinées sont celles de Jérôme Bock (Trigus; 1498-1553), dant l'ouvrage, publié d'abord en allemand (Neu Krauterbuch, 1539, 165 plantes), out dix éditions successives, de Leonard Fuchs (1501-1566), professeur à Tubingue, qui, en 1542, décrivit et figura 400 especes



I La science profondo deplovee par Ar stote dans ses écrits xoologo des ne pouvoit alors etre a, précise que bien diffrire de la La traduction de ces envrag sin avait ete faire qu'a la 19 du xys socie, por Theodire teixo, et elle dant surpaliarement inexacte.

112-

. Na

a Tar

, de

1 65

 $m| \le$ 

å B

fr.#

avec un véritable talent d'observation. Valerius Cordus (Eberwein; 4515-1544), surtout connu par son commentaire sur Dioscoride, parcourut l'Europe en botaniste et découvrit les organes reproducteurs des fougères C'est alors aussi que se fondent en Italie, à Padoue (1525), a Pise (1544), les premiers jardins botaniques.

Nous avons vu la minéralogio créée à la même époque par Agricola. L'anatomie humaine l'est par André Vesale, né a Bruxelles (1515-1564). Il n'est nullement prouvé que l'auteur du traité De corporie humain fabrica (Bâle, 1543) ait le premier disséqué des suppliciés ou même fait le premier des démonstrations sur le cadavre !. Il ne l'est malheureusement que trop qu'il eut à lutter non seulement contre les préjugés de son temps, mais contre une implacable envie, que lui attira la faveur inconstante de Charles-Quint et de Philippe II. On sait qu'accusé d'avoir ouvert le corps d'une personne encore vivante, il fut contraint à un pèlerinage en Terre-Sainte, et qu'au retour, jeté par la tempête sur les côtes de Zante, il y mourut de faim.

Une autre histoire tragique est liee à une importante découverle anatomique de la même époque : celle de la petite circulation du sang, entre le cœur et les poumons. La première mention en est faite dans le Christianismi restitutio (1553) de l'Aragonais Michel Servet (1509-1555), docteur en médecine de la faculte de Paris, que Calvin fit brûler comme hérétique à Genève, après l'avoir dénoncé à l'archevêque de Vienne qui le protégeait. It est peu probable que les écrits théologiques de Servet, qui paraissaient clandestinement, aient été connus de Mateo-Realdo Colombo, de Crémone, élève de Vesale et son successeur à l'université de Padoue, d'où il passa à Pise, puis a Rome (en 1519), où l'appela le pape Paul IV. Il fut le premier a opérer la vivisection sur le chien; le cochon seul avait été sacrifié jusque-là. La circulation pulmonaire est exposée, avec nombre d'autres découvertes, dans ses quinze livres De re ana-

Biordine ofstaats, IV,

21

I Rabelnis en auruit fait à Lyon, en 1534, comme médecin du grand hôpital. Vesale avait d'ailleurs étudié en Prance, à Paris et à Montpeller, avant d'auer professor en Italie (1540-1544) et d'être attache au service de Charles-Quint.

tomica, imprimés à Rome en 4559, l'année même de sa nort, et où l'on regrette de trouver également une polémique acerl e contre Vesale.

Médecine et chirurgie. - On pourrait presque dire, en résumé, que, pour la première moitié du xvr siècle, l'histoire de la science n'est autre que celle de la médecine, et réciproquemont. Ce que l'on peut apprendre n'est pas encore tellement considérable qu'on soit obligé de se spécialiser ou même de s'abstraire le la pratique. Le médecin vise donc à la science universelle Il apprend les mathématiques pour l'astronomie, car il faut tenir compte des influences celestes. Il apprend les langues anciennes, même l'arabe et l'hébreu, car il convient d'étudier les auteurs dans le texte même. Pour l'étiologie, la physique lui est indispensable et même la métaphysique. La zoologie est necessairement son domaine propre; la botanique est de son ressort, depuis Dioscoride. Enfin, à côté des anciens médicaments, tirés des plantes et des animaux, voici que la chimte lui fournit de nouvelles ressources. Un art nouveau, la spagirique, se fonde pour combiner des préparations métalliques. et extraire des anciens remèdes les principes recliement actifs en éliminant les substances inertes. Si des rèves chimériques, comme la panacée ou l'or potable, hanient encore les esprits, les progrès n en sont pas moins decisifs. La therapeutique apprend à munier les poisons. Avec l'antimoine, Paracelse introduit le mercure et l'opium.

Je terminerai cette revue générale en disant quelques mots des deux savants qui représentent le plus dignement le génie français pendant la période dont il s'agit.

Jean Fernel, de Clermont en Beauvaisis (44974558), avait une singulière vocation pour l'astronomie. Il cût certainement fondé en Franco l'étude sérieuse de cette science, si les représentations de son beau-père, qui le voyait deranger sa fortune pour construire à grands frais des instruments d'observation, ne l'eussent décide à renoncer a sa passion favorite et à se consacrer exclusivement à l'enseignement et à l'exercice de la médecine (à partir de 4534). Il acquit une grande réputation comme praticien. Dès avant son avènement au trône, Henri II



ert.

ų le

 $O_{\rm e} 199$ 

)F(H

neut

nce

 $\mathbf{P}^{\bullet}$ 

10%

Ja

Li

1.10

4117

11

ľa

ıſ۰

d

te

 $\mathbf{R}_{\mathbf{0}}$ 

Je.

voulait l'attacher à sa personne, honneur que Fernel déclina longlemps et finit par accepter en 1557. Son ouvrage le plus important, sa Medicina (1554), qui u eu plus de trente éditions, est un corpus où il a cherché à réunir tout ce qu'il y avait de bon dans les auteurs grees, latins et arabes, en physiologie, en pathologie et en thérapeutique. Si cet ouvrage n'a plus aujour-d'hui qu'un intérêt historique, il n'en a pas moins joué un rôle capital. Fernel n'est pas un rénovateur, mais plutôt un restaurateur, dont l'esprit est d'ailleurs judicieux et suffisamment hardi. Il a ces qualités de clarté, de logique dans l'érudition et de sage pondération qui sont les traits caractéristiques de la science française.

Notre Ambroise Paré (1517-1590), le célèbre chirurgien, né près de Laval, est plus populaire. Il le merite, non seulement par les services qu'il a rendus à l'humanité, mais aussi par le style naïf de ses écrits, publiés en français, cor il ne sut jamais le latin. Reçu, presque enfant, garçon barbier a l'Hôtel-Dieu, employé dans les armées, il découvrit par l'observation pratique comment il fallait traiter les blessures d'armes a feu, pour les quelles il n'y avait pas de tradition antique et qu'un prejuge scientifique (Jean de Vigo) faisait regarder comme empoison nées La Manière de traiter les places par arquebuses de Paré est de 4845. Il montra qu'il fallait renoncer au traitement barbare de cautérisation par le fer rouge et l'huile bouillante, qu'on suivait pour combattre l'intoxication supposée, et préconisa la pratique des ligatures pour arrêter les hémorragies. Il était déjarélèbre et appartenait depuis deux ans à la maison du roi, lorsque le collège de Saint-Côme ', en 1551, voulut bien l'ad-

I la corporation des charagains dant une a celle des barbiers, qui en principe ne devaient foire que les operations simples, surquels était par exemple abandonnée la saignée. Mais les grands seigneurs et officiers supor eurs qui s'attachaient des proliciens s'imquietaient peu des titres scientifiques. En dehors de cetté circonstance, les chirurgiens proprement dits formaient dans la plupart des grandes cités, à la fia du xy' siècle, des communautés reconnues, qui maintenaient leurs privilèges contre les barbiers, leurs subordonnes aussi nien que contre les medecins, leurs ravaux naturels. À Paris, le collège de Saint-Côme avait son autonomie. Ar siècle suivant, la satuation charges après de longues luttres et un procès célebre, termines en 1660, les chirurgions furent soumis à la faculte de medecine, it n'y ent plus pour eux de thèses propres ni de littes speciaux.

mettre à passer sa thèse en français et le reconnaître comme chirurgien de longue robe. La faculté de médecine protesta et il ne put jamais désarmer son hostilité. Son œuvre écrite, imprimee en 1561 et 1585, est considérable. C'est une véritable encyclopédie comprenant la chirurgie de guerre, l'obstétrique, l'épidémiologie, la médecine opératoire, l'anatomie, l'embryologie, etc.

#### BIBLIOGRAPHIE

En dehors des ouvrages cités tome III, pages 308, 309, et qui restent à consulter pour le xvi siècle, on bra avec frui, les articles historiques sur es sciences, generalement très sorgies, qui paraissent dans la Grande Encyclopédie, notamment pour l'anatomic (Varigny), la chirurgie Péani, la botanique (Maury). Pour les sciences naturelles, on a d'aitleurs les histoires generales de Cuvier (1844-1845) et de Whewell, History of the inductives sciences, 1837; pour la medeeine, Portal, Histoire de l'anatomic et de la chirurgie, 1770; Hosser Geschichte der Mediein, 1853

## CHAPITRE IX

### L'ESPAGNE

Depuis l'avènement d'Isabelle la Catholique jusqu'à l'abdication de Charles-Quint (1474-1556)

# 1. - Ferdinand et Isabelle la Catholique.

Caractère de cette époque. — L'histoire de l'Espagne, de l'avènement des Rois Catholiques à l'abdication de Charles-Quint, c'est l'histoire de la fondation et de l'établissement du pouvoir absolu. Avant le règne de Ferdinand et d'Isabelle, les différents États de la peninsule avaient chacun leur rôle et leur vie propres. Avec eux commencent les intérêts communs et l'histoire génerale de l'Espagne. L'union de la Castille et de l'Aragon eut sur les faits intérieurs une influence décisive; la royauté se trouva assez forte pour lutter dans l'un et l'autre pays contre les perturbateurs de tout rang et de toute origine. Partout l'anarchie fut combattue, l'ordre rétabli, le pouvoir royal consolidé. La pacification au dedans permit une action énergique au dehors, les conquêtes, les grandes ambitions; à son tour, cet accroissement de puissance servit à augmenter le prestige et l'autorité des souverains.

Rétablissement de l'ordre. — Quanc la mort du roi de Castille, Henri IV (1474), fit passer la couronne sur la tête de

ste cl te, He

sa sœur, Isabelle ', femme de Ferdinand d'Aragon, la royauté n'avait ni credit ni pouvoir. Les grands qui avaient combattu-Henri IV se tournaient maintenant cor tre Isabelle, et lui suscitaient comme concurrents le roi de Portugal, Alphonse V, et une prétendue fille du feu roi. Les provinces n'obeissaient plus au gouvernement central, les seigneurs se disputaient partont les terres, les places fortes et l'influence, les armes a la main. Dans les villes, les factions ennemies transformaient les rucs et les places publiques en champ de bataille. En Andalousie, le duc de Medina-Siloma faisait si rude guerre au marquis de Cadix, et le comte de Cabra à don Alonso d'Aguilar, que leurs dévastations ruinaient et dépeuplaient rette région fertile. « Cesgens-la, dit un contemporain, entreneunent leurs discordes vives et crues, et multiplient les meurtres et les vols, dont chaque jour ils se rendent réciproquement coupables » Les cités de la Vicille et de la Nouvelle-Castille étaient terrorisces par un brigand, qui s'était emparé du château de Castronuño Les forfaits qu'il commettait étaient si odieux qu'en comparaison « les guerres de Galice, dont le récit fait d'ordinaire dresser les cheveux d'horrour, nous paraissent maintenant tolérables et civiles, immo légitimes. » Là pourtant les nobles saccagearent les égases, secularisaient les biens du clergé, dévastaient les campagnes, pillaient et tunient. Desordres, conjurations, violences, défis, tumultes, injures, incondies, vols et meartres, telle est, résumee en quelques mots, l'histoire de ces temps malhoureux.

La masse de la nation, lasse de tant de misères, soupirait après un gouvernement fort. Les Rois Catholiques (c'est le nom qu'on donne aux deux époux) ne faillirent pas aux devoirs de l'neure présente, Isabelle embrassait encore plus vivement que son mari le rôle de justicier; femme, elle apportait dans la répression une aideur infatigable et la passion d'une conscience révoltee. Aussitôt qu'e le cut les mains libres, elle pourvut aux affaires de Galice. Les coupables, sans acception de rang ni de naissance, farent mis a mort; quarante sept châ-

L. Voir ctal swis, t. Ill. p. 178

teaux forts furent rasés. Ces exécutions inspirèrent une terreur si sulutaire que 4 500 malfaiteurs s'enfoirent d'un pays où régnait une si exacte justice. A Séville, la reme vint tenir en personne les assises criminelles. Pendant deux mois, elle travailla sans relâche a l'œuvre de vengeance et de réparation. Épouvantées par les exemples qu'elle ne se lassait pas de faire, 4 000 personnes, qui ne se sentaient point sans reproches, altèrent chercher un refuge en Portugal et jusque chez les Maures.

La Sainte-Hermandad. — Ces rigueurs étaient accessaires apres un demi siecle de brigandage et d'anarchie. Mais la terreur ne pouvait porter tous ses fruits que si elle était continuez par un système soutenu de répression. C'est a ce besoin que répondit la création de la Sainte Hermandad Pendant les époques troublées du moven âge, les villes de Castille avaient souvent forme entre elles des ligues ou frateinités (hermandades), destinées à les défendre contre le prince ou contre les grands . Jusque-là ces confédérations s'étaient produites en dehors de l'influence royale, quand d'aventure elles n'etaient pas dirigees contre la royaute. Ferdinand et Isabelle congurent le dessem de faire servir cette institution a la défease de la paix publique. A leur instigation, toutes les communes de Castille réunirent leurs forces et leurs ressources dans une Hermandad générale. Ils y trouvaient le double avantage de se décharger. sur les villes du fardeau écrasant de la police rurale, et de s'assurer, au nom de l'ordre, une réserve inéputsable de secours en argent et en hommes.

L'administration financiere et la direction suprème restèrent entre leurs mains. Placée sous leur patronage et leur contrôle, l'association avait pour principal objet la répression du brigandage dans les campagnes. Pour assurer la sécurite des routes, les villes entretenaient un corps permanent de 2000 hommes. Tout crime commis dans un hameau de moins de cent feux, ou dans un leu plus peuplé, si le malfaiteur,

<sup>1</sup> Vote ci-dessus, t. II, p. 706.

<sup>2.</sup> La Hermandad fut etablie avssi en Aragon en 1988; elle dura jusqu'aux. Cortes de Monzon en 1510.

son forfait accompli, avait gagné la campagne, était justicable des tribunaux de la Sainte-Hermandad. Aussitôt qu'on signalait un attentat contre les personnes ou les propriétés, les archers se lançaient à la poursuite des coupables, leur trospe, renouvelée, de cinq lieues en cinq lieues, par les confrères qu'appelait le son du locsin, continuait sa course ardente jusqu'à l'arrestation du criminel ou devant les frontières du royaume. Les alcades de l'association expedia ent sur l'heure le jugement des prisonmers, en trois jours tout était terminé. La pénalité était atroce : pour un vol de 500 a 5 000 maravédis, on avait le pied coupé; pour la plapart des délits, il n'y avait qu'une poine : la mort. A cette époque, dit le médecin de Charles-Quint, « il régnait une si grande sévérité parmi les juges que même elle parausant cruanté; et c'était alors nécessaire puisque les royaumes n'étaient pus du tout paisibles et qu'on n'avait pas fini d'y dompter les lyrans et les superbes. Aussi faisait-on de vraies boucheries d'hommes. On coupait pieds et mains, épaules et têtes, sans pardonner, et sans voiler la rigueur de la justice. »

Organisation du pouvoir royal; les « letrados » '. — Les maux dont la Castille avait souffert demandaient d'autres remedes. Les contemporains en faisaient remonter la cause à l'impuissance des rois. Ce n'était pas tant la faute des hommes que celle des institutions. La royauté, telle que le moyen àge l'avait transmise, était sainte aux youx des pouples, mais mal obèie. Obligée de compter avec une aristocratie puissante et factionse, avec un clergé richement doté, avec des communes turbulentes, elle était souvent suns forces contre tant d'ennemis. Pour avoir une action régulière et pacifique, il

I be manage de Ferdinard et d'Isabelle avait une les couron, es d'Aragon de Caste e sons tourler à la constitution propre de ces Etats Chaque l'in gare à tous le ses le sises me ursises institutions L'Aragon resta étringer à toutes les reformes. Sa consider à la option de la protegeaunt mieux que la Castelle contre les inunerations. Le nost pas à dire que la puissance royale plait rien gagne dans ce royaleme sons les Biris l'attoinques. L'autorité est un con personnel que Ferdinal ligisse aut à un degre em unit la pasait de tous le preside de sa gloure, de toutes les ressources de sa missapre sur les decisions de ses Etals hereditaires. Il mottre les Cortes en face des faits accom les et savait au beson imposer l'el issance. Mais, en droit et en fait, il était boen moins pressait en Aragon qu'isabelle et mi re l'étavent en Cast lie. Ce fut le roraume de Castille cur fut le champ d'experience des annovations animin stratives et publiques. Et c'est la qui, faut étaiter l'œuvre de reorganisation.

fallait qu'elle substituât aux formes caduques de l'organisation ancienno un nouveau mode d'administration et de gouvernement. Jusque-là les grands avaient eu la première place dans les conseils de la couronne; leur signature était au bas des ordonnances et des diplômes. Ils possédaient, à titre héréditaire, les plus hautes charges de l'armée et de l'État. En un mot, ils étaient plutôt les tuteurs que les conseillers du prince. Les Rois-Catholiques ne cherchèrent pas à ruiner d'un coup ces aituations séculaires. Toujours a tentifs à ménager la tradition, même quand ils la violaient, ils se contenférent de réduire les titulaires des grands offices au rôle de personnages honorifiques. D'adroits empiétements leur permirent de soustraire les armées au commandement du connétable, et les flottes à la conduite de l'almirante. Le droit de contresigner les actes de l'autorité suprême fut enlevé à l'aristocratie pour être confie à un simple. corps de fonctionnaires, les confirmadores. Le personnel gouvernemental changea et se recruta à un degré inférieur de l'echelle sociale. Au commencement du règne, quand les rois étaient encore aux prises avec les difficultés intérieures et extérieures, la majorité dans le Conseil royal appartenait aux grands seigneurs. Six ans après, la proportion était renversée . ce sont les légistes qui l'emportent en nombre. Ces letrados, comme on les appelait, sortent de la petite noblesse ou de la bourgeoisie des villes. Nourris dans l'étude du droit romain, ils considèrent l'omnipotence d'un Justimen comme l'idéal de la monarchie. Comme ils n'ont point d'ancêtres, ils sont passionnément devoués au prince, dont la faveur seule les maintient au pouvoir. Les charges civiles et politiques, les bénéfices ecclésiastiques même, la puissance et l'influence échappèrent aux grands pour passer aux serviteurs du roi. Quelque répugnance qu'eussent les hidalges à coder à des hommes sans naissance, il fallut subir, sans murmures, l'avènement de cette classe dirigeante. Le pénétrant auteur de la Guerre de Grenade, Diego de Mendoza, a bien vu l'origine et signalé les créateurs de cette « façon de gouverner ». — « Les Rois Catholiques, dit-il. placèrent l'administration de la justice et le pouvoir aux mains des légistes, classe intermédiaire entre les grands et les petits,

et qui ne pouvait exciter l'envie ni des uns ni des autres. Leur profession était [l'observance] des lois, la modestie, la discrétion, la vérité; une existence tout unie dans le respect des vieilles mœurs, point de visites, point d'acceptation de cadeaux, point de liaisons trop étroites, point de vêtement ni de train somptueux. « Ce sont ces agents discrets, cachant avec soin leur vic et s'intéressant seulement à leurs devoirs, qui ont, sans hruit, fait tomber une a une toutes les résistances et qui ont conquis l'Espagne, pour le compte des rois, sur la feodalité seigneuriale et urbaine et sur l'Église du moyen âge.

Les Conseils; Conseil royal ou de justice. — Avec ce nouveau personnel, les rois pouvaient songer à organiser leur pouvoir, sans crainte d'être tealus par leurs collaborateurs. Le gouvernement conservait encore des formes rudimentaires. Sous le nom de Notre Conseil (Nuestro Consejo) Ferdinand et Isabelle désignaient un conseil chargé à la fois d'attributions financières, politiques et judiciaires. Mais la spécialisation des fonctions et des services allan aboutir. Elle amena la création de conseils autonomes : Conseil des finances ou de la Hacienda, Conseil d'État ou des affaires étrangères, et Conseil de Justice.

Ce dernier garda plus specialement le nom de Conseil royal Il était chargé de toute l'administration intérieure. Les fonctionnaires prétaient serment devant lui et lui rendaient comptude leur gestion. Comme il gardait avec ses attributions administratives la juridiction suprême de l'ancien Conseil royal, comme il avait reçu, par une sorte de délégation tacite, le droit, qui n'avait jamais éte dénié au roi, de rendre la justice, comme il décolait à ce titre sur les causes les plus importantes et pouvait même évoquer, de sa propre autorité, les affaires de tout ordre et de toute nature, ce corps redoutable concentrait en lui l'autorité propre au souverain avec la puissance réservée à nos parlements. C'était le plus merveilleux instrument de despotisme Avec le Conseil de Justice, et par lui, les Rois Catholiques etaient surs d'avoir le dernier mot dans toutes les questions d'organisation intérieure. Aussi assignèrent ils à son president le second rang dans l'Étal, et lui donnérent ils le pas sur tous les membres de l'aristocratie.

Ces trois conseils étaient, pour ainsi dire, en germe dans l'organisation antérieure. Les circonstances amenèrent d'autres créations : Conseil de la Hermandad (supprimé en 1498), Conseil de la Supreme, Conseil des Ordres, Conseil des Indes, qui tous marquaient un effort de la royauté pour accaparer les ressources du pays et même pour s'assujettir le monde des consciences.

L'Inquisition et l'assimilation des races. Le Consed de l'Inquisition ou de la Supréme balançait seul l'importance du Conseil de Justice.

La soumission des Maures posait avec une précision inquiétante un probleme qui déja s'était imposé à l'attention des Rois Catholiques et qu'ils chercherent a resoudre avec la brutale énergie de leur race et l'intolérance de ces ages de foi. Les progres de la puissance espagnole avaient successivement anglobe. des groupes nombreux d'hommes de race étrangère et de religion différente, des Juifs et des Maures, dont l'assimilation étail la difficulté de l'avenir. La conquête de Grenade ajoutait un renfort de quelque cent mille hommes à ces éléments hétérogènes, que leur foi rendai, indifférents, sinon hostiles, à la viogénérale des royaumes chrétiens. Qu'adviendrait-il le jour ou ces masses prolifiques acquermient, par la force seule des choses, l'influence due au nombre, à la richesse et au travail? L'horreur causee par des croyances odieuses s'augmentait icide l'inquiétude qu'inspirait la diffusion mevitable, à travers une sociéte fière de sa civilisation, de tendances, de doctrines, de sentiments absolument opposés.

Dès le début de lour règne, les rois avaient dù se préoccuper de la question juive. Le peuple, à sa façon, avait apporté sa solution, sous la forme de massacres périodiques. En 1473 encore, le plus grand seigneur de Castille, le connétable don Miguel Lucas avait été égorgé au pied des autels par les habitants de Jaen, qui l'accusaient de sympathie pour les Juifs. La crainte du couteau populaire, les massacres qui, en 1390, ensanglantèrent la plupart des villes de la Castille, avaient amené des milliers d'Israélites à se faire baptiser. Beaucoup de ces convertis avaient embrassé sincèrement la religion chrétienne; un

plus grand nombre, le péril passé, étaient retournés secrètement aux pratiques de leur culte. Chrétiens par l'éliquette, Juifs par le cœur et les habitudes, les Judaisants formaient une classe nombreuse, riche et honorée. Les plus grandes familles de l'aristocratie étaient apparentées à ces « nouveaux chrétiens ». Des évêques, le confesseur même d'Isabelle, Talavera, avaient pour ancêtres des Israélites. Et même d'anciens chretiens, séduits par l'attrait du mysère, ne conservaient plus qu'un catholicisme de pratique et d'apparence. Le Judaïsme fut la grande. hérésie de l'Espagne au xvº siècle. Ce fut contre ce peuple d'apostats que fut établie i Inquisition (1481). Mais la logique ! condamnait les Juiss après les Judaïsants. C'était chez eux. suivant l'expression d'un contemporain, que s'alimentait « l'hérétique perversité mosaïque ». On leur laissa le choix entre le haptème et l'exil. La plupart partment; ceux qui restèrent tomberent, comme les unciens Judaisants, sous la juridiction de cetribunal redoutable, qui apporta dans la répression une méthode, une constance et un sang-froid impitoyables.

Il en fut des Maures comme des Juifs. La capitulation de Grenade (1492) leur assurait, sous les promesses les pais formelles, la liberté de conscience et de culte. Le confesseur d'Isabelle, Aiménès, les réduisit à la révolte en employant à leur conversion les moyens les plus od eux, la prison, la violence. les enlevements d'enfants; et quand, exaspérés par la persecution, ils eurent pris les armes, on leur enleva les garanties du traité. Pressés d'opter entre l'exil et l'abjuration, presque tous achetèrent au prix d'un baptème le droit de vivre et de mourir Jans leur patrie.

L'Inquisition étendit encore sa surveillance a ce peuple de foi douteuse. Bien différente de l'Inquisition en d'autres pays, elle avait un but a la fois politique et religieux. Elle visait l'etranger a travers l'hérétique. Par ce côté, elle est une institution essentiellement espagnole, et les jugements qu'on a portés sur elle, pour rester equitables, doivent tenir compte de ce double rôle. Aussi fit-elle toujours populaire auprès des Espagnols, qui lui savaient grè de sauvegarder, à tout prix, la pureté de la race avec la pureté de la foi. Suspecte aux papes, elle était chère aux

rois, dont elle servait les desseins politiques, en même temps qu'elle défendait les intérêts religieux. Elle était à la fois la gardienne jalouse de l'orthodoxie et de la nationalité.

Les Audiences ou Chancelleries de Valladolid et de Grenade. - La réforme de la justice compléta l'œuvre d'organisation. L'Audience royale avait été jusque-là une sorte de cour ambulante, qui survait les souverains dans leurs déplacements. Les Rois Catholiques l'établirent à demeure à Valladotid (1485). Ils fondèrent une seconde audience pour les provinces du suit : de Ciudad-Real, où elle cut d'abord son nège, che fut transféree en 4808 à Grenade. Le Tage servait de limite. a ces deux parlements de la monarchie castillane, dont les décisions, et sculement en matière civile, ne pouvaient être infirmées que par un arrêt du Conseil royal. Les Audiences de Galice. et de Navarre qui avaient, elles aussi, rang de cours d'appel, possédaient une autorité plus restreinte : leurs jugements restaient subordonnés à la revision des deux grandes cours souveraines dans les causes civiles qui s'elevaient à plus de 100 000 maravédis et dans les procès criminels qui entrainaient la peine capitale. A l'Audience ou Chancellerie de Valladolid ressortissait aussi le tribunal de l'adelantamiento de Castille; et l'Audience de Séville, qui jugeait en dernier appel les affaires, les délits et les crimes de la région andalouse, relevait de la cour de Grenade pour les cas dits royaux.

Affaiblissement des Cortès. — Ce gouvernement si fort et si bien servi levait être tenté de faire prévaloir partout sa volonté. Les Cortès, ces États généraux de la monarchie castillane, qui, durant les règnes troublés de Jean II et de Henri IV, avaient pris l'habitude de régler les plus graves intérêts de l'Etat comme les affaires de cour les plus intimes, durent renoncer à l'ambitieuse espérance de dicter la loi aux souverains et même de partager le pouvoir avec eux. A mesure que la monarchie se fortifiait, elle supportait moins la critique et le contrôle de ses actes; au début du règne, les représentants des trois ordres parlaient encore haut et forme, ils osaient demander à Ferdinand et Isabelle et à chacun d'eux leur parole et foi royale qu'ils ne créeraient plus de nouveaux offices. « Nous, au nom

de vos dits rovaumes, nous réclamons, et nous nous élevons contre.... > Les protestations de respect et d'obéissance remplacèrent ces sommations hantaines le jour où le pouvoir fut plus affermi Les rois prirent à leur tour l'offensive. Ils ne convoquèrent plus guère ces assemblées que pour prêter serment à l'héritier du trône et pour voter les subsides necessaires. Aussi la politique extérieure avait-elle son contre-coup sur les Cortès Très souvent reunies pendant la durée des guerres italiennes, elles disparaissaient de la scene après la conclusion de la paix, comme si la royauté mesurait leur importance aux services qu'elles lui rendaiont. Elle leur montrait encore moins d'égards en les subordonnant au Conseil de justice, qui venait d'être organisé. Le président de ce conseil fut aussi le président des Cortes; il so faisait remettre et examinait avec ses collègues les pétitions des députés, les cahiers de doléances. Il n'est pas nécessaire de dire dans quel esprit des fonctionnaires, dévoués a la prérogative royale, pouvaient apprécier les griefs des États généraux. Les séances n'avaient jamais été publiques. A la findo son règne, Ferdinand s'avisa même de demander aux procuradores le secret sur leurs délibérations. C'était la plus grave atteinte qui cut été portée jusque-là à l'indépendance de la représentation nationale

Les corrégidors et les libertés municipales. — On ne respectait pas mieux les libertés municipales. Les communes de Castille étaient de véritables cités au sens romain du mot, avec un vaste territoire, d'immenses domnines, des revenus et des milices. Autour de la métropole, qui se réservait jalousement le droit de juger et d'administrer, se groupaient des hameaux, des villages et même des villes. Constitues à l'origine aux dépens des infideles, pourvus de larges franchises, peuplés de soldats qui se transformaient en colons, et de colons qui ne cessaient pas d'être sollats, ces centres urbains avaient gardé de leur recrutement et de leur origine un vil esprit d'indépendance, un tempérament remuant et belliqueux. Leur humeur tière et batailleuse était encore entretenue par l'existence d'une sonte d'ordre équestre, les cabalterns, qui sortait des rangs des riches excuos ou même appartenait à l'aristocratie. De grands

seigneurs s'étaient établis dans les villes. Ils y avaient formé des partis; les familles ennemies groupaient autour d'elles des clients et des soldats (alianzas, bandos) et se disputaient la prépondérance les armes à la main Mattre pour maître, il valait mieux que les villes obsissent au roi. Deja, au xiv siècle, le roi Alphonse. XI avait établi dans beaucoup de communes des magistrats royaux qui devaient présider et diriger l'assemblée municipale. Ferdinand et Isabelle généralisèrent l'institution; ils envoyèrent des corrégidors dans toutes les cités, ils les maintiment en charge plusieurs années de suite, malgré toutes les protestations. Ce fonctionnaire, armé des pouvoirs les plus étendus, administrateur et juge, représentant du Conseil de justice, agent direct du roi, travaillait à tenir les villes en tutelle, et il en avait tous les moyens.

Les rois et l'Église. — La royauté entendait s'assurer partout la preponderance. La cour de Rome dut renoncer a la suprématie que lui avait acquise dans l'Église espagnole la libre disposition des bénéfices grands et petits. Par un mélange de fermeté et d'adresse, Ferdinand et Isabelle obtinrent un droit de supplication, qui equivalent a un droit de designation en faveur de leurs candidats (1482). Ils purent choisir les évêques. Isabelle mit tant de soin à rechercher les plus dignes, non dans l'aristocratie, mais au fond des clottres, qu'elle éprouva plus d'un refus de ces solitaires et de ces saints, et fut contrainte de demander au pape le moyen de briser ces scrupiles aussi rares qu'admirables. Le nouveau clergé fut plus moral, plus instruit, plus patriote et moins indépendant que l'ancien.

Les rois et la noblesse. — Le pouvoir royal grandissait sur les ruines des privilégiés. A la favour des troubles, l'aristocratic avait dépouillé Henri IV, arraché à sa faiblesse des charges, des pensions, des terres, des vassaux. Quand il mourut, le trésor était vide, les revenus aliènes. Ferdinand et Isabelle furent obligés de recourir aux pires expédients. Aussi, des qu'ils curent repoussé l'invasion portugaise et commencé a asseoir leur autorité, accueillirent-ils avec joie les protestations des députés des villes contre l'aliénation des hiens de la couronne. Les membres de la plus haute aristocratie furent

contraints de rendre gorge. Les rois leur portèrent un coup encore plus sensible, quand ils leur ravirent la direction desordres militaires. Ferdinand se fit reconnaître successivement comme grand-maître ou administrateur d'Alcantara, de Calatrava, de Santiago, qui commandaient à un million de sujets et possedaient un revenu annuel de 155 000 ducats. Il pouvait maintenant, avec les commanderies et les prébendes, payer le dévoucment et s'assurer la clientèle de la simple noblesse

Il n'était pas facile d'inculquor à l'aristocratie l'idée d'ohéis sance; il y fallut plus d'une leçon. Les plus grandes familles furent tour à tour humiliées ou frappées. Le fils de l'almirante, bien qu'apparenté à la famille royale, fut, pour quelque violence, arrêté, emprisonné et banni en Sicile. Le duc d'Albe, chef de l'orgueilleuse maison de Tolède, se croyait au dessus des lois. On loi fit voir qu'il était sujet et non prince. Son alcada mayor (grand-bailli) et le gouverneur de sa forteresse de Salvatierra osèrent frapper un agent du fisc, chargé de percevoir le montazgo. Le roi sit pendre le gouvernour sur le lieu môme de l'agression, et remit l'alcade mayor à la chancellerie de Valladelid, qui lui fit trancher le poing et le bannit du royaume. Les châteaux forts, qui pouvaient servir de point d'appui à la révolte, furent rasés partout où ils n'étaient pas nécessaires à la défense du pays. Isabelle ne ménagea pas davantage l'orgueil. des grands; elle leur interdit de placer une couronne dans leurs. armes, et de faire porter devant eux une épée nue. Ils durent renoncer aussi à employer dans leurs actes la formule royale : Es mi merced (c'est mon plaisir), et So pena de la mi merced (sous peine de mon déplaisir). Si la reine leur réservant les charges de cour, on peut croire qu'elle ne songeant pas à grandir par là leur importance. N'etari-ce pas les obliger à vivre sons l'œil du prince, dans sa dépendance, et à se former à l'habitude de l'obéissauce et du respect?

Unité politique de la Péninsule; conquête de Grenade (1492). — Le rétablissement de l'ordre à l'intérieur permettnit aux Rois Catholiques du déployer leur puissance au dehors; et, d'autre part, les entreprises extérieures faisaient diversion aux libertés perdues et fournissaient un aliment et un derivatif aux passions violentes de la noblesse. Maintenant que l'Aragon et la Castille avaient réuni leurs forces, il élait na urel que Ferdinand et Isabelle songeassen, a completer l'unité politique de l'Espagne et à reculer les frontières des deux royaumes. jusqu'aux bornes naturalles de la Pén naule. La première tache qui s'impossit à leur politique et à leur foi était la réduction du royaume musulman de Grenade. Les conquêtes do saint Ferdinand avaient rejeté les Maures sur les massifs de l'Alpujarra et de la Sicrra-Nevada, où les divisions des chrétiens leur laissèrent deux siecles de répit. Ce debris de l'ancien empire des khalifes était occups par une population dense, laborieuse, adonnée à l'agriculture, à l'industrie, à la vie pastorale, et qui tirait d'un sol fecond les ressources les plus abondantes. Les rois de Grenade possédaient des revenus considerables, et entretenaient à leur solde un corps de 7 000 cavaliers. La levée en masse ajoutait à ces troupes régulières l'appoint de milices nombreuses. La capitale seule envoyat au combat par chacune de ses sept portes 3 000 archers ou fantassins armes à la légere. Le pays était difficile, couvert par des montagnes abruptes et des gorges impraticables.

Aussi la conquête fut-elle difficile. La lutte dura dix ans (1551-1492). Les dissensions des Maures, entretenues par des jalousies de harem, affaiblirent la defense. La sultane Zaraha arma son fils Boabdil (Abou Abdallah) contre son epoux Mulai Haren. Il y out deux partis dans le royaume, et toule la vail-lance des chefs et des soldats ne put suppléer au désaccord des fonces, des énergies et des volontés. L'artillerie eut raison des épaisses murailles et des forteresses assises sur les hauteurs. La mort de Mulai-Hacen ne rétablit pas la concorde, son frère, El-Zagal, continua à lutter contre Boabdil et contre les Espagnels Quand la priso de Baza le décida à traiter avec Isabelle et a lui tivrer les villes qui suivaient son parti, Boabdil se vit délivré d'un rival sans que ses ressources en devinssent plus grandes. En 1492, Grenade ouvrit ses portes. Il n'y avait plus d'État musulman dans la Peninsule.

Si la Castille s'augmentait ainsi d'une région riene et prospere, l'Aragon n'était pas moins heureux. Le roi Jean II, j'ère de Ferdinand, avait dù aliéner le Roussillon et la Cerdagne au roi de France, Louis XI, en nantissement d'un emprunt de 100 000 écus. C'est en vain que le monarque aragonais avait prétendu recouvrer ce gage; Louis XI n'était pas disposé à le restituer même contre remboursement. Mais son fils, Charles VIII, pour avoir la liberté de franchir les Alpes, fit à ses ennemis des concessions que vainqueurs ils eussent à peine osé lui imposer Par le traite de Barcelone (19 janvier 1493), il restitua gratuitement le Roussillon et la Cerdagne '.

Conquête du royaume de Naples. — Si Charles VIII pensait s'assurer par ce sacrifice l'alhance ou la neutralité du roi d'Aragon, il ne tarda pas à être détrompé. Naples, longtemps disputée entre la maison d'Anjou et celle d'Aragon, avait été definitivement soumise par Alphonse V le Magnanime, qui y avait étable pour roi son fils naturel. Ferdinand le Catholique laisserant-il passer entre des mains françaises cette conquête de sa famille! L'hostilité contre la France, qui était une des traditions de sa politique, en étnit aussi une nécessité : la rétrocession de la Cerdagne et du Roussillon ne faisait pas disparaître toutes les causes de conflit. A l'autre extrémité des Pyrénées, en Navarro, les deux gouvernements se heurtaient aussi en leurs prétentions contraires. Il était de l'intérêt de Ferdinand d'enrayer les progrès de la puissance française. Charles VIII n'était pas arrivé a Naples qu'en depit du traité de Barcelone. le roi d'Aragon se déclara contre lus. Pour pallier son manque de foi, il prefendit que Naples étant un fief du Saint-Siège, le pape seul avait qualité pour disposer de ce royaume : Charles VIII devait lui soumettre ses présentions; s'il passait outre, lui Ferdinand, se senfait tenu de venir au secours du souverain pontife. C'était un détour habile pour rompre ses engagements et rentrer dans sa liberté. La ligue qu'il forma força les Français a quitter l'Italie. Ce n'est pas qu'il s'intéressàt beaucoup au sort de ses cousins de Naples. Il était enclin à croire que cette branche lettar le avait frustré sa propre maison. et dejà dans son esprit il en meditait la ruine. Mais, pour

I Noir er dessirs, p. 46, et l. III. p. 130

ménager l'opinion publique et pour économiser l'effort, il lui convenait de s'associer les Français dans cette entreprise, sauf à profiter de la premiere occasion pour depouiller ses complices. Louis XII conquit le royaume de Naples, mais Ferdinand eut seul les profits de la victoire.

Conquête de la Navarre. - Ce n'est pas le seul hénéfice qu'il rehra de son entente avec la papauté. Le conflit entre la France et l'Espagne mettait la Navarre dans une situation délicate. Ce petit royaume, à cheval sur les Pyrénées, se sentait convoité par ces deux redoutables puissances et avait besoin de prodiges d'habileté pour maintenir son indépendance entre tous ces appétits. Depuis un demi-siècle, ces dangereux voisins s'y disputament l'influence. Le pouvoir avait appartenu pendant plusieurs années à Jean II d'Aragon et à Léonore de Foix, sa fille, mais, à leur mort, Madeleine sœur de Louis XI et mère du jeune roi Phœbus, avai, rétaba la prépondérance française. Pour en contre-balancer l'effet, Ferdinand et Isabelle négocièrent le mariage de François-Phœbus avec leur propre fille dona Juana, puis, après la mort de Phœbus, ils demandèrent pour leur héritier don Juan la main de Catherine de Navarre (1481). Toutes ces intrigues échouèrent; les États de Béarn consultés se prononcèrent pour l'union de Catherine avec Jean d'Albret ...

Ce vassal du roi de France, devenu roi de Navarre, avait besoin, pour sauvegarder son fief d'Albret, de témoigner beaucoup de déférence à son suzerain; il n'était pas obligé à moins d'égards envers les Rois Catholiques, qui tenaient la Navarre comme dans un étau, entre la Castille, l'Aragon et les provinces basques, et qui avaient trouvé dans les luttes des Beaumostais et des Gramontais des occasions et des pretextes d'intervention. Jean d'Albret, pris entre toutes ces exigences, ne savait qui contenter; il pouvait même craindre que les deux rois ne s'unissent contre lui. Louis XII, qui ne l'aimait pas, favorisait les projets de Gaston de Foix sur la Navarre; et Ferdinand, qui avait épousé en secondes noces la sœur du prétendinand, qui avait épousé en secondes noces la sœur du prétendinand, qui avait épousé en secondes noces la sœur du prétendinand.

t Voir ci-lessus, p. 60 et suiv.

<sup>2.</sup> Voir ci-dessus, t. III, p. 473

dant, Germaine de Foix, se montrait peu disposé à le défendre. Les competitions italiennes, l'intervention de Maximilien 1° sauverent, une première fois, la Navarre.

Le roi de Navarre continua d'osciller entre ces protecteurs dangereux qui voulaient devenir ses maîtres. Cette politique de basculs demondait beauco p d'adresse et un concours de chances favorables. L'habileté et les circonstances manquèrent également au gouvernement navarrais lors de la formation de la Sainte-Lique (1511). Lou s XII, provoqué par Jules II, ne se contenta pas de le combattre avec les armes temporelles; il eut le malheur de transporter la lutte sur un autre terrain, et d'opposer au pape un concile. Jules II anathématisa le concile, et appela le monde catholique à sa défense. Jean d'Albret et Catherine de Navarre n'avaient aucune envie de se compromettre pour Louis XII; ils assurerent le pape de leur devouement et de leur obéissance et lui firent même passer secrète mont des soldats.

Mais l'ouverture des hostilites entre la France et l'Espagne, l'invasion que Ferdinan I projetait en Guyenne, de concert avec une armée anglaise, les obligeaient, bien qu'ils entendissent rester neutres, à s'enquerir des dispositions des belligérants. Ils crurent halules de négocier à la fois à Blois et à Burgos. Ils se heurtèrent à des exigences inconciliables Louis XII voulait qu'ils se déclarassent en sa faveur, Ferdinand leur demandait la cession des forteresses navarraises comme garantie de leur neutralite. Au fond il prévoyait un refus et méditait l'occupation. du pays. L'invasion de la Guyenne n'était qu'un appât grossier. tenlu aux convoitises de l'Angleterre Quand le marquis de Dorset, qui commandait les troupes anglaises, parla de suivre la côte et de marcher droit à Bayonne, le duc d'Albe, géneralissime des troupes espagnoles, répondit qu'avant d'attaquer la Guyenne il fahait s'assurer de la Navarre. Entre temps Ferdinand ent l'art de noircir aux veux du saint-pere les intentions et les actes des souverains de la Navarre; il les représenta comme des fauteurs du schisme, et obtint du colerique Jules II la

<sup>1.</sup> Voir cash ss is, p. 69.

bulle Pastor ille cœlestis (21 juillet 1512), qui déclarait ana thèmes les Vascons et les Cantabres (c'est-à-dire les Navarrais). Le pape prononçait l'excommunication majeure contre toute personne, de quelque qualité qu'elle fût, qui, dans les trois jours de la réception de la dite bulle, n'aurait point fait sa soumission et se scrait armé contre le pape ou contre l'un de ses alliés, on qui aurait reçu des subsides du roi Louis XII et des schismatiques. Les coupables étaient anathématisés, mandits, damnés, privés de leurs fiefs et de leurs dignites; leurs biens en général et en particulier étaient déclares chose publique; leurs pays, villes, forteresses, livrés au premier occupant.

Le jour même où le pape avait promulgué cette bulle, le due d'Albe envahissait la Navarre à la tête d'une puissante armée. Nulle part il n'éprouva de résistance les Beaumontais se céclarerent pour lui Il marcha droit vers Pampelune, que Jean d'Albret venait de quitter précipitamment. Les bourgeois, abandonnes par leur souverain, n'essayerent pas de se defendre, ils demandèrent le maintien de leurs privileges, de leurs libertés, et obtinrent même des garanties contre la heence des soldats (25 juillet). Il ne fut ni plus long ni plus difficile de conquérir le reste du pays. Le duc d'Albe mit une petite garnison à Saint-Jean-Pied-de-Port, au debouché du col de Roucevaux. La plupart des places cap tulèrent sans coup férir Tudela scule s'honora par sa fidelité et n'ouvrit ses portes que le 9 septembre. Ferdinand, fort de sa victoire et de la bulle pontificale, prit le titre de roi de Navarre et se fit prêter serment par les Navarrais. La spoliation était accomplie (aoûtseptembre 1512). It ne restant a Jean d'Albret que la Basse-Navarre, au delà des Pyrénées.

Il s'en fallait de peu que l'unité de la Péninsule ne fût accomplie. Le Portugal seul restait en dehors. Ce petit pays conservait encore la vigueur, les forces et les ressources d'un grand État Les souverains, Jean II, Emmanuel le Fortuné, que recommandent à l'attention de l'histoire leurs grandes entreprises coloniales <sup>1</sup>, avaient su, comme les Rois Catholiques, dompter

<sup>1.</sup> Your chilessous, chap win.

une noblesse altière, et, souverains absolus dans leur royaume ils avaient, pour se défendre contre les agressions du dehors, l'or des Indes, la jeunesse de la nation, de grands capitaines, des armées et des flottes. Isabelle et Ferdinand, qui avaient eu beaucoup de peine à repousser l'invasion portugaise, ne songeaient guère à tenter une conquête qui dépassait de beaucoup leur puissance. La victoire de Toro (1476) ne leur avait pas fait oublier le lamentable échec des Castillans à Aljubarrota (1385). Aussi cherchèrent-ils l'autres moyens pour compléter cette union politique de la Péninsule, qui a été la grande pensée de leur règne. Puisque le bon sens défendait de songer à soumettre de force le Portugal, ne pouvaient-ils préparer de loin, par des mariages, un nasard heureux qui réunirait dans les mêmes mains le Portugal, l'Aragon et la Castille? La mort de leur fils, don Juan, sembla précipiter le succès de ces combinaisons; mais leur heritier, l'infant portugais, don Miguel, vécat à peine quelques mois. La disparition de cet enfant ruina les espérances des souverains espagnols. Elle mit au premier plan les alliances avec la maison d'Autriche qui, à l'origine, n'avaient pas eu cette importance.

Aux succès qui sont le fruit du calcul, les Rois Catholiques joignment les bonnes fortunes qui sont comme une prime accordée à l'habileté. Un Génois, Christophe Colomb, qu'Isabelle avait attaché à son service, cherchait une route plus directe que celle des Portugais vers le pays des Épices : il trouva un nouveau monde '.

# II. — Philippe le Beau; Ximénés; les Comuneros.

Philippe le Beau : réaction aristocratique. — Ce gouvernement, habile et fort, avait comprimé toutes les énergies, busé toutes les résistances. La mort d'Isabelle la Catholique (1504) fut le signal de la reaction. La reine avait pour

<sup>1</sup> Veir ci-cessous, cam axin, les affaires d'Amerique, et, chap ax, les affaires de l'Afraq a du Nore

héritière sa fille, Jeanne la Folle, mariée à Philippe le Beau. souverain des Pays-Bas Mais l'é.at mental de cette princesse. la rendait incapable de regner. Isabelle, qui a aimait pas son gendre, laissa la régence a son compagnon de regne et de gloire, à son mari, Ferdinand d'Aragon. Cette décision ne faisuit pas l'affaire de l'aristocratic, qui comptait bien profiter d'un changement de maître pour établir sa propre autorité. Un ces meneurs, Juan Manuel, se rendit dans les Pays Bas pour exciter l'ambition de Philippe le Beau et ramener en Castille ce rival naturel de Ferdinand. « Lorsque plusieurs se disputent I empire, l'occasion est bonne pour s'enrichir » Les plus grands personnages montraient un zèle incroyable pour les intérêts du prince flamand. Le duc de Medma-Sidoma las faisait offrir, s'il voulait débarquer en Andalousie, un port, 2000 cavaliers et 50 000 ducats. Aussi n'ent-il qu'a paraître a La Corogne pour réunir autour de lui les seigneurs cast llans, Seuls, le marquis de Denia et le duc d'Albe restèrent fidèles au roi d'Aragon, qui, devant cette désertion générale, n'osa pas engager la lutte et se résigna à rentrer dans ses Élats hérodifaires.

L'aristocratie comptait bien s'adjuger le prix de la victoire Elle recommença à percevoir les impôls pour son compte, mit la main sur les biens de la couronne, et réduisit le souverain à la misère. Le chagrin, le chinat d'Espagne et les dames tuerent Philippe le Beau. Sa mort porta le désordre à son comble. Les grands, très ardents à décrure, se montrerent incapables de gouverner. Le conseil de régeure, composé du connétable, du duc de Najera et de Ximenes, n'avait ni crédit ni autorité. Le duc de Medina-Sidonia mit le siège devant Gibraltar; le comte de Lemos s'empara de Ponferrata. La Castille, lasse de l'anarchie, rappela le maître qui lui garantissait la paix publique. Les seigneurs firent leur accommodement au meilleur prix possible. Seul, Juan Manuel essaya de continuer la lutte et s'enferma dans la citadelle de Burgos. On le somula de se rendre; il reclama un sauf-conduit. Ferdinand se prit à rire; il lemanda « si les grands avaient l'habitude de dicter la loi aux rois. » Cétait toute la moralité de cette aventure.

Ximénès et les grands. — Ils n'étaient pas encore convaincus de leur impuissance. A la mort de Ferdinand (1516), ils recommencerent leurs intrigues. Jeanne la Folle vivait encore, mais elle était aussi incapable de regner. Son fils aine, l'archidue Charles, celui qui fut Charles Quint, était eleve dans les Pays-Bas. En altendant qu'il vint en Espagne, Ferdmand avail, par testament, confié la régence à l'archevêque de Tolède. Ximénes, qu'il n'aimait pas, mais qui scul lui paraissait capable de gouverner. L'ancie i confesseur d'Isabelle avait un génie impérieux et sévère, qui ne souffrait point de résistance, il était naturellement fait pour le commandement. Aux seigneurs qui ventient la demander compte de ses pouvoirs, il montra, diton, des fenètres du palais, le formidable pare d'artillerie qu'il avait réma. Pour assurer au prince et au pays une force capable. de réprimer le désordre et de repousser les agressions, il résolut de substituer aux bandes qu'en levait aux débuts de chaque gi erre une armée de 40 000 hommes, formée avec les contingents des villes. Comme l'aristocratie apprehendait l'emploi de ces tro pes permanentes, elle encouragea sous main tous les mécontentements. Les villes firent cause commune avec la noblesse. Le regent, mal soutenu par la cour de Bruxelles, ajourna la reforme a l'arrivec de jeune roi.

La cour de Bruxelles. — Ximenès, si ardent à fortifier l'autorité royale, etait abandonné de ceux-la même qu'il croyait servir. Les grants recommençaient le jeu qui leur avait si bien réassi lors du différend de Philippe le Beau et de Ferdinai d. Ils envoyaient des agents, ils venaient en personne à Bruxelles pour meriminer les actes lu cardinal, et ils n'avaient pis de peme a le rendre suspect. Il est vrai que si les services du régent elaient considerables, son caractère était très entier et très indépendant. Il avait écurté toutes les difficultés qui auraient pu mettre obstacle à l'avenement de l'archiduc Charles, il l'avait lait prochamer du vivant de sa mère, magré l'opinion publique et le sentiment du Conseil royal, il avait mis sous bonne qu'un la l'archiduc Ferdinand, qu'un parti songeait à opposer a son frère ainé. Il faisait passer en Flandre de grosses sommes d'argent, et sa rude volonté contenait l'explosion du

TO COLD

1 10.00

0.078

de. Igr

4.415.45

11 1.1.

Lund

17,61

2 6

1 10 30

IN .

a del-

171

mécontentement public. Mais il n'était pas disposé à toutes les complaisances, comme l'aurait voulu la cour de Bruxelles; ses concessions même étaient accompagnées de leçons et de reproches, dictés par une probité rigide et un patriotisme espagnol tres exclusif. Il se plaignait amèrement que les exigences croissantes des ministres flamands lui ravissent l'argent nécessaire à la protection du pays et à la defense des cotes : car « qui yeut dominer sur terre doit se rendre maître de la mer »

La cour de Bruxelles ne cessait de le contrecurrer, elle rétablissait à Tolède un corrégidor qu'il venait de révoquer pour sa mauvaise administration; elle commandait à l'Audience de Vallacolid d'ajourner, jusqu'a l'arrivée du roi le jugement d'an procès pendant entre le comte de Coruña et le duc de l'Infantado, elle nommait, malgré Ximénès, un Aragonais gouverneur de Pampelune, un autre Aragonais, ambassadeur a Rome. Si le régent de Castille supportait mal que les intérêts généraux de l'Espagne ne fussent pas confies a des Castillans, it est facile d'imaginer combien la politique étrangere du gouvernement flamand devait lui répagner

Le traité de Noyon et la question de Navarre. — Le sire de Chièvres, ancien gouverneur le Charles et le membre le plus influent de son conseil, faisait passer en promière ligne les intérêts ces Pays-Bas. Le maintien de la paix étant le premier besoin de ces provinces, Chievres consacrait tous ses soins à entretenir les relations les plus cordiales avec François I<sup>o</sup>. Pour plaire a ce pii ssant alué, il avait même consenti à députer auprès du feu roi d'Aragon pour lui recommander un arrangement favorable au roi de Navarre et agreable. au ro. de France, qui se constituait le protecleur du souverain dépossede. La réponse de Ferdmand avait été tout a fait éloquente : il avait déclare la Navarre incorporce à la Castille, afin d'intéressor le royanme le plus puissant de la Péninsule à la conservation de sa dernière conquête. Que Chièvres eut mis beaucoup de zele ou mêne de bonne for dans cette poursuite, il est permis d'en douter. Il voulait probablement se donner le mérite auprès de François Ier d'une

démonstration dont il connaissant d'avance la vanité. Toute sa conduite tendant a contenter ce puissant voisin et assurer la paix

L'avènement de Charles aux trônes d'Aragon et de Castille compromottait singulierement cette politique. Le successeur de Ferdinand héritait de toutes les difficultes qui avaient surgi entre la France et l'Espagne sous les règnes précedents. La question de Naples n'était pas résolue, celle de Navarre était menaçante. Le chef du gouvernement flamand n'en persevéra pas moins dans son système, et même il travailla ouvertement à resserrer l'alliance. Mais les intérêts espagnols n'allaient-ils pas être sacrifiés? Ximénès le craignait; son patriotisme s'indignait que la puissante Espagne fût traînée à la remorque par les Pays-Bas, obligée de subordonner ses propres mouvements à ceux de quelques provinces. Le traité de Noyon (13 août 1516), que Chièvres verait de conclure avec la France n'était pas fait pour calmer ses inquiétudes et apaiser son courroux !. Outre les stipulations relatives au royaume de Naples et au mariage de Charles avec une fille de François I", on y avait prejugé la question navarraise. Le Roi Catholique, aussitôt après son arrivée en Espagne, « entendra le droit » de la veuve de Jean d'Albret et de ses enfants, et, « selon rayson et manière qu'ils se doivent raisonnablement contenter, contentera icelle royne et sesdits enfants. . Il devait dejà paraître grave aux hommes d'État espagnols que la diplomatic flamande cut laissé mettre en suspicion, si legerement que ce fût, la légitimité des conquêtes du dernier regne. Combien plus encore avaient-ils lieu d'apprehender un arrangement dont les avantages, achetés au prix de concessions fâcheuses, étaient si difficiles à realiser! La fiancée n'avait qu'un an. Était il admissible que Charles restat voué au célibat jusqu'au jour où elle serait nubile! Et sid épousait une autre princesse, comme l'exigenient la raison et l'intérêt de ses peugles, faudrait il, conformément au traité, restituer à la France le royaume de Naples? Enfin cette vague promess : de contenter la reme de Navarre prenait

<sup>1</sup> Variouslessus p. 93

e. Truk ssurer h

Ale com-Jesuon to take HR AS . 5 3

· de terza calre sor free dm 151.11 S. 100 d6. fad are e2CиH

un sens menagant, si ou la remettait à su place, juste à rôté. d'un article où, pour lui donner toute sa signification et toute sa portée, le roi de France avait tenu à spécifier qu'il ne se départait point « de l'alliance, promesse et traiclé qu'il avait avec ledit feu roy de Navarre et la royne, laquelle demeurera en sa force et vertu. » N'v avait il pas la comme un abandon, un oubli complet des acquisitions et des grandeurs du passe? Et X.ménès n'avait-il pas raison de se plaindre de ce gouvernement qui s'obstinait à ne voir en Charles que le souverain des Flandres? Aussi pressatt-il de toutes ses forces le voyage du jeune rot en Espagne. Il espérait que, dans un milieu nouveau, ses conseils, pout-ètre, l'amèneraient à une conception plus exacte de ses devoirs et de ses droits et que la vue de ses puissants royaumes le détacherant de ses Pays-Bas.

Arrivée de Charles en Castille. — Ces légitimes espérances inspiraient aux conseillers flamands les plus vives appréhensions. Aussi retardèrent de le plus longtemps possible le départ pour l'Espagne, et lorsqu'ils partirent, ce fut avec l'intention arrêtee de tirer le meilleur parti possible du voyage De peur qu'une influence rivale ne leur enlevat la direction du joune prince et les profits qu'ils en attendaient, ils n'eurent d'autre souci, anssitôt débarqués, que de barrer la route à tous les concurrents. Xunénes, qui leur portait ombrage, reçut comme récompense de ses services l'ordre de ne point s'approcher de la cour. Au moins la mort lui épargna-t-elle la nouvelle certaine de sa disgrâce. L'ouverture de sa succession livra aux arrivants comme première prose l'archevêché de Tolede, le mieux renté des bénéfices ecclésiastiques. Chièvres, gouverneur de Charles, le donna à son neveu. Guilleume de Croy, un enfant de douze ans. Un autre Famand, Jean Sanvage, fut investi de la charge de grand-chancelier. Le jeune roi ne voyait que par les yeux de ces étrangers et survait decilement leurs inspirations. Il ne paraissait pas pressé de régner. Cet espeit d'efface ment et d'obéissance faisait le désespoir des Espagnols . « Il ne dingepas, il est dirigé », s'écrie doulourensement un contemporain. On louait en lui une gravité qui n'était pas de son age-Il écoute avec altention et répond en quelques mois. » Co

defaut d'expansion, cette discretion de paroles paraissaient à beaucoup une preuve l'incapacité.

Cortés de Valladolid (1518). — Aux premières Cortés, qui se reunirent à Valladolid, le 24 janvier 1518 le désaccord entre la nation et les conseillers flamands éclala à tous les yeux. Charles avait été proclamé ro, de Castule, il s'était paré de ce titre devant l'Europe; il l'etalait dans les actes officiels, mais il lui restait à se faire reconnaître pour roi par les trois ordres. Chièvres ne voyait la qu'une formalité; les Castillans en jugeaient tout autrement. Quoique la monarchie fût en droit et en fait héréditaire, ils tenaient a une coutume qui relevait la nation par une sorte d'adhesion librement consenue et qui leur offrait l'occasion de demander au prince l'engagement de mainte ur les lois et les usages du pays. L'existence de Jeanne la Folle creait une nutre difficulté et soulevait des scrupules. Etait-il possible de jurer le fils du vivant de sa mere? Comme pour porter à son comi le l'uritation des deputes, les Flamands s'aviserent de confier la présidence des Cortès a un étranger, Jean Samage.

L'of position fait un moment maîtresse des Corfés. Elle avait pour interprete le docteur Juan Zamel de Burgos, qui résis, à en face à Chievres et à Jean Sauvage et ne se laissa point trombler par des menuces de mort. On pouvait craindre que l'assemblée refusit de prêter soment. Tout s'arrungea pourtant. Le 5 février eut lieu la seauce royale. Charles jura de maintenir les privilèges des villes, les lois et les coutumes du royaume un n'ent, ndit pas le passage lu serment qui excluait les étrangers de tous les emplois. L'intraitable Zumel eut l'auduce d'invocr le roi à répôter cet article. Charles répondit pemblement.

« L'ai juré », formule equivoque qui lui laissait la liberté d'un purpure.

Aussi bien cette definice envers les Fluminds fait-elle le fond même des pétitions ou chiers de doléances. Les Cortès demandent avec insistance que les charges de l'État et de l'Étalise scient conferées amquement aux Castillins et que le gouvernement n'essale pas de tourner la loi d'exclas on en conferant aux changers des lettres de na uralisation. L'isole-

ment où les ministres tenaient le prince, le souci qu'ils avaient de se réserver le service de sa maison et de sa personne étaient pour elles un grand sujet d'irritation. Elles voudraient que le souverain fût confié à la garde traditionnelle des Monteres de Espinosa. C'est pour le soustraire à la tutelle de son entourage qu'elles l'invitent à apprendre au plus vite l'espagnel, et c'est pour fournir à ses sujets l'occasion de l'approcher qu'elles lui demandent de donner audience deux fois par semaine. La politique extérieure des Flamands œur est justement suspecte : elles réctament l'incorporation définitive de la Navarre à la Castille et offrent pour conserver cette conquête leurs biens et leur vie,

Ces vœux platoniques n'étaient pas faits pour troubler la quétude des conseillers du roi. Ils avaient obtenu le serment, le vote du servicio; Chievres lui-même avait eu l'habileté d'arracher a ces députes récalcitrants un don de 16 000 durais. C'est l'elemelle histoire des Cortes castillanes : elles étalent, elles crient leurs bonnes intentions, mais elles finissent toujours par ceder. Le gouvernement a en tire avec quelque vague promesse, et d'ailleurs il lui était trop facile de corrompre une assemblee si restreinte. Cependant les pretestations avaient dans l'espèce une grande importance ciles témoignaient d'un état menaçant de l'esprit public. On avait al usé de la patience des Castillans. Quand il aurait fallu ménager leur patriotisme si exclusif et si jaloux, on semblait prendre à lache de les exaspérer et de les pousser aux pires résolutions. La Castille fut mise en coupe réglee par ces étrangers faméliques, qui se montraient tout feu tout flamme pour l'or flu et l'argent vierge venus des Indes. Le sire de Chièvres vencait tout ce qui pouvait se vendre, charges, offices, évêchés, et s'empressait d'expédier en Flandre, en lieu sûr, les sommes que lui rappor tait ce trofic. La chasse any dicats d'Espagne fut si aprement menée qu'il y eat disctte de numéraire en Castille et que les Espagnols saluaient avec admiration la rencontre des doublons à deux têtes, tant les pièces d'or, grace à la prévoyance de Chièvres, étaient maintenant clairsemées.

Cortés d'Aragon et de Catalogne. — La tour ne pensait pas rencontrer plus de résistance dans l'Aragon et dans la Calalogne. Ici commença la serie des déceptions. Les Aragonais sont fameux par leur opmuttreté; ils refusaient de donner à Charles le titre de roi du vivant de sa mère, tant qu'il n'aurait pas prouvé la légitimité de ses prétentions. Ils s'en tenaient a cette résolution sans vouloir reculer d'un pas. Les grands seigneurs castillans, dejà mars pour le despotisme, ne voulaient rien comprendre à cet esprit formaliste. Le comte de Benevente proposa à Charles d'imposer ses volontés par la force. Un Aragonais, le comte d'Aranda, releva ce te incartade. Le soir il y eut bataille dans les rues. Sur le chapitre du dongratuit, les Cortes n'élaient pas moins intraitables. Avant de voter la somme demandée, elles exigeaient qu'on fit droit à leurs orenges ou griefs Chièvres comprit qu'il avait affaire à forte partie; il se fit avancer l'argent par des usuriers, « aimant micux tenir en main un passereau que d'attendre une perdrix qui vole. • En fin de compte, c'était la Castille qui payait. Le séjour en Aragon coûta très cher : en huit mois, la dépense de la cour dépassait de beaucoup le chisfre du don gratuit.

L'Aragon triompha des bonnes comme des mauvaises intontions du gouvernement. Les châteaux étaient le refuge des brigands et des voleurs de grand chemin. Le peuple réclamait l'établissement d'une justice severe. Il y eut une émeute à Saragosse pour obtenir la répression énergique des brigandages, ainsi que la liberté du commerce des granis et la liberté des approvisionnements. Les nobles s'étaient attribué ce dernier monopole. Charles aurait voulu donner satisfaction à la classe moyenne, il fut obligé de céder aux exigences des seigneurs. Les Aragonais ai naient mieux « garder leurs vioilles coutumes que de souffire une amélioration emanant de la personne royale. »

La cour passa ensuite en Catalogne. Des mains des ergoteurs elle tombait dans celles d'une population fine, moqueuse, avide de gain. Les Catalans firent trainer les Cortes douze mois; ils répondment aux demandes d'argent par la liste des dépenses dont le roi avait à les indomniser : « Je crois, dit un témoin, qu'il n'extrera pas une obole dans le trésor royal. » Ils se moquaient acréablement de ces etrangers et ne cachaient pas le dessein d'en tirer le plus d'argent possible. Le sire de Chièvres et les autres « Cerbères de moindre qual té » trouvérent à qui parler. Leur colère et leur confusion faisaient la join des Barcelonais. It n'en était pas ici comme en Castille : c'était Chièvres qui se ruinait.

as Arago-

te dinner

, a ti n at-

n tena est

3 grand

ne ren

nimite de

s par 🖢

carlade

lu de

vant de

Ireal #

Tatre #

arajani

PETETS

t L

e de

dett-

Jes

1111

Troubles de Valence; origine des Germanias. — La colère comme le mépris des populations étaient les signes avant coureurs de troubles recoutables. L'attitude de Valence aurait dù servir d'avertissement. Charles avait recu à Barcelone la nouvelle de son élection à l'Empire. Il avait hâte de passer en Allemagne, et, pour gagner du temps, il voulait que le royaume de Valence le reconnût pour roi et lui votât le servicio sans qu'il vint en personne tenir les Cortes Les Valenciens s'indignaient qu'il n'oût pas plus d'égards pour la constitution et pour eux. Adrien d'Utrecht, ancien précepteur de roi, vint justifier son absence, mais ne put rien obtenir. La noblesse se montrast particulièrement jalouse des traditions. Pour la punir de son opposition, les Flamands ne craumirent point de favorises l'agitation des classes populaires. Depuis plusieurs mois la ville de Valence élait en proie a l'anarchie Elle complait quarante-huit corps de métiers, population laborieuse, que l'aristocratie tenait dans l'oppression. L'apparition d'une flotte turque, en mai 1519, avant obligé Charles à ordenner pour la défense du pays une levée en masse. Comme la peste avait chassé de la ville les nobles et les fonctionnaires, les gens du peuple furent presque les seuls à s'armer. L'occasion leur parut bonne pour secouer le joug si lourd qui pesait sur les classes inférieures. Ils priront l'habitude de se réunir sur la Place del Real pour des exercices militaires qui se transformaient en démonstrations menacaptes contre la noblesse. La Junte des Treixe, composée de simples artisans, avait la direction du mouvement. Dans ce mulieu ouvrier, si ardent et si longtemps comprimé, la réaction avait pris des le début un caractère brutalement demagogique. A la moindre alerte, on courait sus aux hommes bien nes. La femme d'un chapelier montrait à ses enfants des cabalieros qui passaient; et les enfants s'étonnant : « C'est que, dit elle, quand vous serez grands, vous pourrez dire que vous avez vu des caballeros. » Le peuple s'enhardit jusqu'à demander au roi de s'organiser en bataillous de cent hommes, commandés par un capitaine. Chievres, depité des refus de la noblesse, actorda tout. C'était approuver l'expulsion on le meurtre des privilégiés. Tels furent les commencements des germanias de Valence, qui durcreit plusieurs années et qui ensanglantèrent tout ce royname. Dans un misuable intérêt de parti, les Flamands avaient mis le glaive aux mains des furieux et provoqué la guerre sociale, que l'aristocratie valencienne et Charles-Quint euzent beaucoup de peine à terminer.

Élection de Charles à l'Empire; son départ. — Lagitation n'était pas moins grande en Castille. Le sejour de Chièvres en Aragon et en Catalogue n'avait pas mis fin aux extorsions. L'election de Charles à l'Empire 'mit le comble à l'irritation générale. Le roi, à peine entrevu, allant partir sans avoir même visité les bonnes villes. Pouvait-il affector un mépris plus humihant pour ses royanmes d'Espagne? La nation devinait que desormais toutes les ressources du pays seraient employées a soutenir les ambitions de ce monareue cosmopolite. L'éclat de la dignité imperiale ne l'ebloussait pas. Elle révait un ror espagnol, qui vecut a demeure au milieu d'elle et qui se passionnat exclusivement pour les affaires de la Péninsule, et elle avait à cramdre que la Castille ne temb it au rang de province. du Saint-Empire. Déja accaparé par les Flamands, le Roi Catholique risquait d'ètre abscrbé par les Alicinands. Tolede prit les devants el proposa aux antres cites de se joundre à elle pour supplier le prince : de no pas quitter la Castille; d'interdire L'exportation de l'or et de l'argent, de mettre fin au gouvernement du pays par les (trangers Cetaient la les trois grands griefs de la nation.

Le parece repondit aux deleances des sagets par de nouvelles provocations. Il convoque les Cortes a Santiago, a l'extrémite de la Péninsule, non lom de La Corogne, ou il comptait s'embarquer. Là il les invita a les voter, sans re ard, un nouveau don gratiat pour payer les frais de son voyage d'Allemagne. La majorité se prononça contre cette den male. Les Flamands vin-

<sup>1.</sup> Var cedessus, p. 22

rent à bout des opposants par la violence et la corruption. Et comme s'ils n'avaient pas assez montré de mépris pour les voux du pays, ils nommèrent, avant de partir, comme régent, un étranger, le précepteur de Charles. Adrien d'Utrecht.

Révolte des Comuneros. — Ce fut le signal de l'insurrection. Elle commença par des scènes de violence et de meartre. Les procuradores qui avaient voté le servicio, revenus au milieu de leurs mandataires, coururent risque de perdre la vie. A Ségovie, l'un des consentants, Tordesillas, osa braver la colère du peuple. Il marcha au gibet sous les outrages et les coups, mutilé, couvert de sang. Siguenza, Tolède, Guadalaxara. firent défection. Burgos même, la plus riche et la plus passible des cités, se révolta; sans respect pour la sainteté des églises, l'émeute poursuivit jusqu'au pird des autels Garci Jofre, à qui l'Empereur avait confié la garde du château de Lara. Le régent envoya contre Ségovie l'alcade Ronquillo, qui fut repoussé. Il chargea alors Antonio Fonseca de réduire la ville. Cet habile capitaine voulut prendre à Medina del Campo l'artillerie nécessaire à l'accomplissement de sa tâche. Les habitants refusèrent de la lui livrer. Il pensa entrer la nuit dans la place, grace aux intelligences qu'il y avait pratiquées. Son projet fut decouvert ; un combat terrible s'engagea dans les rues. Au milieu de cette attaque nocturne, l'incendie eclata, sans relentir l'ardeur des combattants. Le feu gagna le marché et le monastere de Saint-François, où se trouvaient accumulés les produits du monde entier. Medina del Campo, située au milieu de la Vieille-Castille, était le grand entrepôt commercial de l'Espagne. L'armée royale fut repoussée. A la nouvelle de cet événement, Valladolid s'insurgea. « Du cardinal et du conseil personne ne s'inquiète. » Le peuple forieux brôla la maison de Fonseca. Le regent perdit la tête, désavous le généralissime et le priva de son commandement. Les troupes placées sous ses ordres se débandèrent ou passèrent à l'ennemi. Adrien se trouva sans argent, sans soldats, dans Valladolid soulevé, en face des grandes cités de la Castille en armes. Les Comuneros s'emparèrent de la ville de Tordesillas, où se trouvait Jeanne la Folle, et la présence de cette princesse parut donner à la révolution une sorte de légalité.

Ils essayèrent de constituer un gouvernement A l'appel de Tolede, orac villes avaient délégué à Avila pour former une Samte Junte (29 juillet 1520).

Ils étaient les maîtres de la Castille. Qu'allaient-ils faire de leur victoire? Auraient-ils l'audaco do changer la dynastie, ou même de poser des bornes à la toute-puissance royale. Ils n'y songèrent point; ils ne se signalerent, après une revolte si violente, que par la timidité de leurs réclamations. Alors qu'ils pouvaient dicter la loi, imposer des réformes, ils se contentèrent d'envoyer à l'Empereur une longue liste de doléances, casitulos del reyno. C'est à peine si l'on relève, dans cette interminable supplique, trois ou qualre chapitres qui témoignent de quelque seus politique et de quelque souci pour les franchises communales. Les rebelles suppliaient le roi d'avoir pour agréable que les Curtes se réunissent de trois ans en trois ans, mêmosans convocation. Ces assemblées devaient être la représentation entière, complète, et, à ce qu'il semble, exclusive, des communes castillanes. Dans les villes qui avaient voix et vote aux Cortès, chacun des trois ordres, cleres, eaballeros et hourgeois, nommait un representant : les trois élus constitusient la d'putation de la cité. Le gouvernement s'interdirait toute pension, fonte candidature officielle. Il renoncerait à désigner le président des Cortès ; il ne chercherait pas à acheter les votes. Enfin une dernière garantie était prise contre la corruption : dans les guarante jours qui suivaient la clôture des Cortes, les députés scraient tenus de rendre compte de leur mandat à tours electours. Indépendance des élections, liberté des delibérations, sincérité du vote, tels étaient les remèdes que les Comuneros avaient imaginés aux abus de la puissance souveraine.

Pour sauver les franchises communales, ils sentaient bien qu'il fallait supprimer ou réduire les corrégidors, ces agents zélés de la preregative royale : ils proposaient donc de les épargner aux villes qui n'en voudraient pas, et de les maintenir seulement une année en charge dans celles qui en voudraient un.

Clarles-Quint cut-il consenti, ces mesures ne suffisaient pas pour contenir le pouvoir absolu. Et du moins ne fallait-il pas les demander en supplimits. Outre que cette attitude n'était pas faite pour leur donner du crédit, les Comuneros laissaient l'insurrection devier. Oublieux du point du départ et de leurs ennemis du moment, ils ne parlaient que de faire rendre gorge à la noblesse. Les villes, qui avaient pris les armes contre le roi, ne pensaient maintenant qu'à restituer à la couronne les biens que les seigneurs lui avaient ravis. C'était un dénouement inattendu de la prise d'armes. Aussi les grands, jusque-là très partagés, se tournèrent-ils contre le parti qui voulait les dépouiller. Charles-Quint n'eut à envoyer ni un écu ni un soldat, il se contenta d'adjoindre à Adrien les chefs de la grandesse, le connétable et l'almirante. Le zèle de la noblesse fit le reste. La bataille de Villalar (23 avril 1521), qui ruina l'insurrection, fut une victoire de l'aristocratie sur les villes, mais el c ne profita qu'à la royauté.

# III. — Triomphe de la monarchie absolue.

Répression sanglante de la révolte. — Les derniers événements prouvaient assez que l'édifice de la monarchie absolue était solide et nécessaire, puisque les gens intéressés à le détruire n'avaient pas pu ou n'avaient pas su y porter la main. Les communes, après l'aristocratie, s'étaient montrées plus émues des excès que de la nature même du pouvoir. Quand la force des armes les avait mises en état de tout transformer, elles n'avaient pas tenté la moindre innovation constitutionnelle. La royauté se trouvait donc consolidée par la démonstration que ses adversaires avaient faite de leur impuissance II ne restait plus à Charles-Quint qu'a constater et à fixer les résultats de cette dernière et suprême épreuve.

Le vainqueur cût gagné, ce semble, à ne pas se nontrer rigoureux. Les Comuneros ne comptaient plus comme parti; leurs principaux capitaines, Padilla, Maldonado, avaient été décapités. Le reste, errant et fugitif, ne soupirait plus qu'après le repos et le pardon. Jusque dans l'extrème révolte, ils s'étaient conduits en sujets respectueux et fidèles. Les chefs de l'aristocratie eux-mêmes, la première futeur apaisée, recommandaient la clémence à l'Empereur. Lui qui avait assisté de lom aux troubles, qui n'avait éprouvé ni les fatigues ni les dangers de la guerre, aurait dû incliner à la miséricorde — il fut impitoyable. Il ne pardonnait pas aux rebelles d'avoir humilié en sa personne la dignité impériale, dont il avait l'idée la plus haute. Aussitôt après son élection, il s'était empressé de déposer le titre d'Altesse, dont se contentaient les Rois Catholiques, pour se parer, aux yeux des Espagnols, de celui de Majesté. Très infatué de son droit, il s'indignait que ses sujets missent des conditions à leur obéissance. Ferdinand eût oublié les blessures de l'orgueil; Charles-Quint ne songea qu'à punir.

Il débarqua en Espagno le 16 juillet 1522; il amenait quatre mille lansquenets dont le concours le dispensait de tout égard pour l'aristocratie, son alliée. De Palencia, où il se rendit, il prononça sur le sort des chefs insurgés encore vivants. Co fut pour ordenner leur exécution. Le pardon qu'il accorda ensuite comportait tant d'exceptions qu'il équivalait à une nouvelle proscription. S'il consentant à oublier les égarements du passé, il refusait le bénefico de sa clémence à environ trois cents rebelles, condamnés à perdre la tête et les biens. Tous les personnages marquants du parti étaient exclus de l'amnistie Sarigueur ne distinguait point entre les différentes classes; des membres de la haute noblesse, comme don Pedro Ayala, comte de Salvatierra, figuraient sur la liste de mort à côté d'un cardeur de lame, Juan Bobadilla. Le clergé qui, en Espagne, se méle à toutes les manifestations de la vie nationale, avait fourni son contingent de combattants; il fournit un large appoint de victimes. Un évêque, des abbés, des chanoines, des moines, a igustins, franciscains, dominicains, étaient proscrits. C'est par ces exemples que César, comme l'appelaient les courtisans, prétendaient inculquer à ses sujets la notion de l'obéissance et du respect.

Charles empereur d'Allemagne et roi d'Espagne. — Il réussit : jamais plus il n'y eut en Castille de revoltes armées. Le royaume dompte allait servir d'instrument docile à son ambition. Ce n'était pas chose facile d'accorder les interêts du roi d'Espagne avec ceux de l'empereur d'Allemagne. Il n'y avait, en principo, nulle contradiction : le chef du Saint Empire romain germanique était, au même titre que le Roi Catholique, le protecteur-né de l'orthodoxie et le défenseur désigné du Saint-Siège apostolique. L'un et l'autre avait même ennemi : l'infidèle, qui menaçait les frontières de l'Allemagne 'comme il ravageait les côtes de l'Espagne. Une victoire des Impériaux, en Hongrie. compromettait la situation de Barberousse, qui tenait Alger au nom du sultan; une défaite des Barbaresques, cette avant-garde de la puissance turque, atteignant aussi Soliman. Aussi peut-on se demander à quel titre Charles-Quint conduisit ses armées contre Tunis et contre Alger. Était-ce le roi d'Espagne, qui voulait purger de pirates le bassin de la Méditerranée occidentale et continuer sur la côte d'Afrique les conquêtes de Ferdinand et de Ximénès? Était-ce l'empereur d'Allemagne, qui venait briser en son centre cette immense force flottante de l'Islam qui menaçait la chrétienté du détroit de Gibraltar au Danube?

Mais, dans la plupart des cas, que d'oppositions et de contradictions entre ces deux rôles! L'Allemagne protestante repoussait la politique anti-française de Charles-Quint, l'Espagne catholique voyait de mauvais œil ses compromis avec les princes hérétiques. Il fallait choisir entre les ambitions impériales et les intérêts espagnols; ce furent ces derniers qui furent toujours sacrifiés.

Rôle effacé de l'Espagne. — Les Espagnols ne s'apercevaient que trop qu'ils partageaient leur souverain avec d'autres nations. Le maître de tant de peuples ne pouvait et ne voulait gouverner ni pour l'Espagne ni avec l'Espagne seule.

Obligé de faire face à la fois aux Turcs, aux protestants, au roi de France, il était presque toujours absent de la Péninsule. Il passa neuf fois en Allemagne, sept fois en Italie, dix fois en Flandre, deux fois en Afrique. Il se portait partout où sa présence était nécessaire, négociant, bataillant, occupé à se montrer à tous ses peuples, à faire front à tous ses ennemis, retenu par ses devoirs multiples loin de la Castille et de l'Aragon.

te

r-

AĪ.

100

PK

<sup>1.</sup> Voir ci-dessous, chap. xix (Empire ottoman)

En quarante ans de règne, c'est à poine s'il y séjourna quinze ans. Ses apparitions étaient rares et courtes, souvent étranglées entre deux campagnes, absorbées par les négociations ou par des préparatifs de guerre; et même de 1543 à 1556 il n'y parut point.

Il n'avait ni le temps, ni la volonté d'écouter les plaintes des Espagnols, de porter remède a leurs maux. On ne peut lui faire gloire d'un changement qui ait supprimé des abus, allégé les charges publiques, amélioré la situation financière. Les réformes, si réformes il y eut, n'eurent d'autre objet que de fortifier l'autorité royale : en 4523, le Conseil des Indes reçut son organisation définitive. Le roi se fit céder par le pape le droit de nomination à tous les bénéfices vacants et l'administration perpétuelle des ordres militaires; mais il ne songea pas à défendre ses sujets contre l'extension des biens de mainmorte, ou contre les abus de la justice ecclesiastique. Le gouvernement intérieur fut la dernière de ses préoccupations. L'Espagne ne comptait que per son dévouement, ses réserves d'hommes, ses ressources financières. Elle fournissait le levier pour soulever le monde; elle était un moyen, non un but. Il lépuisait pour soumettre l'Europe, sans rien lui donner en échange qu'une gloire rumeuse

Transformation du Conseil d'État. Il ne lui faisait pas même, dans le gouvernement de ses vastes États, la part à laquelle elle pensait pouvoir prétendre. Lors de la réunion de l'Aragon et de la Castille, bien que les deux pays conservassent leur autonomie, le Conseil d'État, résident auprès de Ferdinand et d'Isabelle, avait dû, par la force des choses, prendre des décisions qui intéressaient l'un et l'autre royaume. La politique extérieure des souverains, arrêtée dans ce Conseil, obligesit les Aragonais comme les Castillans. Quand Charles-Quint, héritier de la maison de Bourgogne, devint le souverain de l'Espagne, il fallut faire marcher du même pas les Pays-Bas et la Péninsule. L'élévation à l'Empire complique encore la situation. Que pouvait être, dans ce cas, le corps chargé de discuter et de réglor, sous la présidence du souverain, les intérêts de tant d'Etats, sinon une réunion d'hommes de nationalités différentes ou indifférents aux questions de nationalité? Le souverain qui mettait si haut le titre impérial pouvait-il songer à confier l'administration de l'Allemagne à un Conseil purement espagnol? Il fallait que les différents peuples y cussent leurs représentants. Il semble que, pour flatter l'amour propre des Castillans. Charles-Quint les ait admis en majorité dans le nouveau Conseil d'État, chargé d'examiner les affaires de leur pays et celles de l'Allemagne. Il y fit entrer trois prélats espagnols, les dues d'Albe et de Bejar, Henri, comte de Nassau, et le chanceller Mercurino de Gattinars. Cet essai ne réussit pas; les grands qui en avaient été exclus protestèrent et le Conseil fut dissous cinq mois après sa formation

Puisque l'aristocratie espagnole ne se contentait pas de cette représentation restreinte, Charles-Quint n'avait plus à composer ce corps consultatif que d'après ses goûts et ses intérêts. L'ambassadeur venitien, Contarini, signale comme conseillers de l'Empereur, en 1530, le grand-chancelier, le commandeur Los Covos, Granvelle, le comte de Nassau et M de Beaurain, l'archevêque de Bari, l'évêque d'Osma, M. de Practet don Garcia Padilla. Il n'y a pas plus de quatre membres espagnols, et aucun d'entre eux n'appartient à l'aristocratie. Le Conseil d'État garda jusqu'à la fin du règne ce caractère cosmopolite

Les consellers influents. — A vrai dire, son rôle fut presque nul sous un prince qui aimait à tout décider par luimème. Pendant les années de sa jeunesse, alors qu'il suivait docilement l'inspiration de Chièvres, on avait pu croire qu'il serait toujours gouverné. Après la mort de Chièvres, Mcreurino de Gattinara, un Piémontais, nommé grand-chancelier, eut une tres grande influence, mais déjà César commençait à voler de ses propres ailes. Le traité de Madrid fut conclu en dépit du chancelier, qui en trouvait les conditions trop douces, et dont le crédit fut dès lors bien ébranlé. Charles-Quint, agé de vingteinq ans, inaugura une politique personnelle, et, lorsque Mercurino de Gattinara mourut, il ne le remplaça pas. D'ailleurs le crédit du Conseil d'État n'en fut pas augmenté; le souverain aimait à travailler avec peu de personnes. Il y avait deux hommes qu'il avait particulièrement distingués et qu'il avait

ark.

m

10%

Ц

di-

Je

et a

Lud-

erel

tapl

10

choisis pour collaborateurs : l'Espagnol Francisco de Los Coyos et le Franc-Comtois Nicolas Perrenot de Granvelle Ils se partageaient l'expédition des affaires : le premier était à la tête de la chancellerie espagnole, l'autre avait la direction de la chancellerie allemande, c'est-à-dire des intérêts les plus importants, de ceux qui demandaient le plus d'expérience et de tact. L'Empereur avait dans la capacité de ce secrétaire d'État la confiance la plus entiere et la plus justifiée : il ne prenaît jamais une décision sans l'avoir longuement consulté, sans s'être fait exposer par lui l'envers et l'endroit de chaque question. L'influence de Granvelle ne sit que grandir au cours du règne. En 1543, Charles-Quint laissa Los Covos en Casulle aupres de son fils, Philippe, à qui il avant confié la régence. Il n'emmena que le second de ses conse.llers Pendant cette absence qui dura jusqu'à la fin du règne, le vieux Granvelle, seul auprès d un monarque que les fatigues, les guerres, les voyages accublaient, fut mieux qu'un simple secrétaire. Il se sit assister par son fils, dont il fonda ainsi la fortune, et lui fit attribuer la direction de la chancellerie d'Aragon, à laquelle était alors rattachée l'administration des provinces italiennes. A sa mort, le jeune Granvelle hérita des fonctions paternelles : il prit en main la direction de tous les États, sauf la Castille, où l'infant Philippe faisait son apprentissage de roi. Ces trois secrétaires d'État, Los Covos et les deux Granvelle, remplirent le rôle de véritables ministres, bien qu'ils ne pussent avoir une politique personnelle sous un souverain qui entendait se réserver les décisions suprômes. Il est cortain qu'ils jouissaiont d'un énorme crédit auprès du princo et d'une très grande autorité sur les sujets, et qu'ils étaient mieux que des scribes chargés de mettreau net les ébauches du maître.

Les généraux. — Ainsi la principale influence appartint toujours à des étrangers : Chièvres, Gattinara, les deux Granvelle. Les Espagnols gardaient-ils l'avantage dans les camps, sur la flotte? La aussi le premier rang leur était disputé par les autres sujets de Charles-Quint. Le duc d'Albe est le seul membre de l'aristocratio castillane qui ait commandé en chef des armées, et encore, s'il faut en croire Contarini, Charles-

Quint lui trouvait-il tant de timidité et si peu d'intelligence des choses de la guerre qu'il ne lui confia jamais de charge loin de sa personne. Les grands capitaines sont des Italiens, des Flamands, des Français Prosper Colonna, Pescaire, le vainqueur de la Bicoque, Lannoy, qui fit François I<sup>ee</sup> prisonnier à Pavie, Bourbon, qui prit Rome, et tant d'autres. Sur mer les Espagnols étaient encore plus effacés : André Doria y régnait sans rival.

La cour. — Au moins les Castillans et les Aragonaus eussent-ils bien voulu accaparer les charges de cour. Mais Chièvres, qui était grand-chambellan, n'était décidé à céder à personne ce poste qui lui donnait tous les privilèges de l'intimité. Nassau lui succéda. Lannov fut grand-écuyer. La cour, organisée « à la mode de Bourgogne » (al uso de Borgoña), était pourvue d'un luxe de serviteurs qui faisait contraste avec l'organisation sévère et économe de Ferdinand et d'Isabelle. Presque toutes les fonctions furent doublées; la panneterie, l'échansonnerie reçurent un accroissement considérable. Les Rois Catholiques avaient pour les garder cent hallebardiers et cent estradiots; Charles-Quint out une garde espagnole et une garde allemande. Tout était à proportion. Pour contenter les différents peuples de la monarchie, il fallait faire une place à tous les grands scigneurs. Et c'était la Castille qui payait en grande partie les frais de cette représentation fastueuse. La junte insurrectionneile d'Avila reprochait au roi de dépenser tous les jours pour les frais de sa table 150 000 maravédis, tandis que Ferdinand ct Isabelle se contentaient de 12 à 15 000 maravédis. Les dépenses ne firent que croître; elles s'élevaient en 4536 à 216 000 ducats par an (79 millions de maravédis).

Les Cortés; mauvais gouvernement de Charles-Quint. — Ni liberté, ni participation au gouvernement général, tel était le sort de l'Espagne. Jouissait-elle d'une prospérité intérieure, qui lui fit oublier son effacement et sa dépendance? Les petitions des Cortès donnent l'impression d'un état économique troublé et gèné. Il est possible que les représentants de la nation aient exagéré les misères du pays; mais il n'en est pas moins certain que le gouvernement ne montrait aucun zèle

à remédier à des souffrances très réelles. Les mêmes plaintes reparaissent dans tontes les sessions, contre les dépenses et les pensions de la cour, contre l'extension indéfinie des biens de mainmorte, contre la rigueur avec laquelle le clergé levait les dimes, contre les sommes immenses que la cour de Rome tirait de l'Espagne, contre l'insécurité des mers, qu'écumaient d'innombrables pirales, français, turcs et maures. Les Cortes se plaignaient que les ecclesiastiques eussent des terres à n'eusavoir que faire. Elles demandaient que le roi les obligeat a vendro ou à restituer les domaines nouvellement acquis. Ce sont les récriminations d'un peuple dont l'agriculture languit, dont le commerce diminue, dont toutes les sources de prospérité tarissent. Si le gouvernement ne prend pas les mesures nécessaires, dit l'assemblée de 1527, plus de la moitié des revenus de l'Espagne passera aux maius du clergé. Les Cortès postérieures sont encore plus pressantes , bientôt les deux tiers du territoire espagnol appartiendrout à l'Église. Toutes les assemblées demandent des mesures de protection contre les convoitises ecclésiastiques. Mais le gouvernement faisait la sourde orcille. Le clergé était un merveilleux domaine exploitable : avec l'assentiment de la cour romaine, et souvent en dépit d'elle, Charles-Quint prélevait sur lui des sommes considérables sous forme de Jimes, d'emprunts forcés, de contributions ordinaires et extraordinaires. Lui convenant-il d'appauveir un ordre dont il mettait en coupe réglée les immenses ressources? Rien de ce qui était gagné par l'Église n'était perdu pour l'État. D'ailleurs le clergé n'était il pas le meilleur agent fiscal du gouvernement? La cour de Rome avant autorisé les Rois Catholiques à vendre certaines dispenses, comme le droit de faire gras, et même des indulgences, des atténuations de purgatoire, pour couvrir les frais de la guerre contre les infidèles. La royauté ne tarda pas à appliquer le produit de cette singuliere contribution à des usages tout prefanes et, par un abus plus grave encore, elle imposa aux fidèles l'achat de ces grêces spirituelles qui aurait cu être laissé à la liberté de chacun. Le clergé montra le plus grand zèle pour les intérèle du fise. Les Cortes de 1512 se plaignaient déjà des prédicateurs de la Cruzada, qui, dans les villes et surtout dans les villages, retiennent les gens dans les églises, un, deux et trois jours, le matin et le soir, pour ouir leurs sermons, sans les laisser vaquer à leurs offices et travaux et gagner le salaire qui les fait vivre; et quand, par ce moyen, ils ne peuvent les décider à prendre lesdites bulles, ils vont par les rues, demandant à chaque personne si elle sait le Pater noster et l'Ave Maria; et s'us en trouvent quelques-uns qui ne sachent ces prières, ils lui font, en pénitence, prendre ladite bulle, et si quelques-uns refusent de la prendre, ils les trainent avec eux de lieu en lieu, bien enchaînés, pour ouir leurs sermons, et les aménent indirectement, par la force, par la crainte et par les menaces, à prendre lesdites bulles. » Sous Charles-Quint, les procuradores eurent aussi à remontrer qu'il n'était pas juste d'obliger les gensà acheter la bulle. Le gouvernement se gardait bien de calmer un excès de zèle qui lui rapportait plus de 100 000 ducats. Il n'était que trop porté à favoriser les extorsions lucratives. Il laissait lever avec la plus grance rigueur l'alcavala, cet impôt odieux sur les ventes, et fermait les yeux sur les exactions des fermiers, il abusait des prestations, du droit de gite. Quand, par aventure, il entrait dans la voie des économies, cette nouveauté était plus funeste que les anciens errements : il réduisait le nombre des juges et par là éternisait les procès et favorisait le désordre.

C'est en vain que les Cortès présentaient les plaintes des peuples. La cour s'excusait sur les nécessités financières, faisait aux réclamations les mieux fondées des réponses évasives, et, quand elle était serrée de près, prenait des engagements qu'elle était bien décidée à ne pas tenir. De session en session, on voit les députés reproduire les même griefs, signaler la persistance des abus et se plaindre que le roi manquât à sa parole. Il ne lui en coûtait rien de se lier par une nouvelle promesse. Ces parjures répétés ne pouvaient qu'entretenir la défiance. Déjà les Cortès de 1523 avaient émis la prétention de ne voter le servicio (don gratuit) qu'après le redressement des griefs. Il leur fut répondu que c'était là une nouveauté, contraire à toutes les traditions, humiliante pour la dignité

souverame. Elles n'en persistèrent pas moins à renouveler le même vœu et revinrent trois ou quatre fois à la charge avec une singulière opiniâtreté.

Le roi n'eut garde de céder , ce n'était pas au moment où il songeait à transformer ce don gratuit en impôt régulier et ordinaire qu'il pouvait consentir à en subordonner le vote aux dispositions d'une assemblée. S'il accepta volontiers une sorte de contrôle, c'est qu'il le savait inefficace. Lasses de tant de vains serments, les Cortes crurent qu'elles viendraient à bout de la mauvaise volonté du souverain si elles plaçaient auprès de lui, dans l'intervalle des sessions, doux délégués chargés de lui rappeler ses engagements et de presser l'exécution des réformes. Il s'en faut que le gouvernement crût se mettre en tutelle. Il savait bien que deux procuradores n'auraient pas plus de crédit que tous les procuradores ensemble. Charles-Quint continua à oublier ses promesses, les délégués restèrent muets, les réformes ne se firent point.

L'impuissance des Corlès était le vice fondamental de la constitution castillane. Fortes contre un maître faible, elles ne pouvaient rien contre un pouvoir fort. L'échec des Comuneros avait ruiné pour toujours l'idée d'un recours aux armes, de la révolte ouverte. Quel moyen légal possédaient-elles d'imposer leur volonié? Comme elles commençaient par voter le servicia, où était la garantie que satisfaction serait donnée à leurs plaintes? C'est ce defaut de sanction qui renduit leurs réclamations illusoires et leurs vœux stériles. Les procuradores des communes de Castille élèvent la voix très haut, signalent les maux du pays, rédigent des programmes interessants de réformes : une fois la session close, le gouvernement contimas a exploiter les sajets, sauf a recevoir à la session suivante une nouvelle liste de griefs, précédée de la plainte élemelle sur son indifférence, sa négligence, sa coupable complaisance pour les abus.

Les villes représentées par la noblesse. — Il ne semble pas d'adieurs que, ce devoir de profestation accompli, les députés pursent lui tenir longtemps rigneur. De leur propre aven, la plupart d'entre eux, aux Cortes de 1523, étalent des

pensionnaires ou des vassaux de la rouronne. Ils ne pouvaient se passionner contre un souverain dont ils étaient les obligés En aucune façon, leur intérêt ne raffermissait leur conscience. Depuis la défaite de Villalar, un changement notable s'est produit dans la composition du tiers état (estado llano). La victoire des nobles leur a assuré la prépondérance dans les villes; en conséquence les procuradores sont des hommes de la noblesse Avec un sentiment très vif de l'honneur et un patriotisme sincère, ils apportent dans les assemblées des préoccupations très différentes de celles de leurs devanciers. A Palencia (1523), ils obtiennent pour tout Espagnol qui n'est pas serf le droit de porter les armes, A Madrid (1534), ila font faire défense aux cavallers de monter à mule, et les obligent, sous peine d'amende, à se servir de chevaux, et cela, dans le double objet de rendre des bêtes de somme à l'agriculture et de combattre par un exercice violent la dégénérescence physique et morale de la race. A vrai dire, ces deux mesures sont plutôt l'indice d'une nation fière que la preuve de la prédominance de la classe. poble. Il n'en est pas de même d'autres réclamations qui, celles-là, sont caractéristiques. Dans un grand nombre de villes, les fueros fermaient aux nobles l'accès des charges municipales. Que cette interdiction leur déplût, il n'y a pas de quoi s'étonner. La nouveauté fut de voir les représentants des villes protester contre cette exclusion. En effet, ils demandent, en 1525, que les hijosdalgo soient admis à toutes les fonctions municipales là où ils ne jouissaient pas de ce droit, avec ce considérant agnificatif qu'il en devait être ainsi « parce qu'ils sont de meilleure condition que les pecheros. » La noblessa ne se contente pas de représenter les villes, elle entend s'en assurer l'administration. Or si les intérêts des contribuables sont ainsi remis aux privilegiés, a une classo exemple d'impôts, qui ne voit les inconvénients d'une telle délégation et les vices d'une représentation si singulière? Les procuradores n'avaient point de raison directe, majeure, personnelle, pour ainsi dire, de mesurer pareimonieusement les aubsides. Après la résistance de rigueur destinée à contenter leur propre conscience et à leur assurer l'estime de leurs concitoyens, ils se

laissaient aller à faire à la cour toutes les concessions financlères et votaient le chiffre du don gratuit tel qu'il avait été fixé par le gouvernement. Il fallait, pour qu'ils tinssent résolument tête au pouvoir, quelque grief d'ordre général comme le sac de Rome en 1526; la passion religieuse leur faisait ici un devoir de refuser les subsides : ils n'y manquèrent point (1527). Mais cette velléité d'opposition dura peu; l'année suivante, ils retombèrent dans leur docilité ordinaire

Cortes de 1538; opposition de l'aristocratie. — Le pouvoir n'éprouva de résistance dans les Cortes que le jour où il s'attaqua aux exemptions des classes en matière d'impôt. On n'a pas assez remarqué que, de honne heure, Charles-Quint essaya d'entamer les privilèges de la noblesse. Une première tentative eut lieu aux Cortes de 1527. Le roi fit demander de l'argent aux trois ordres : les membres de la noblesse, du clergé et du tiers état répondirent que comme particuliers ils mettaient leurs biens et leur v.e au service de Sa Majesté, mais qu'en tant qu'ordres ils n'avaient point qualité pour lui accorder le moindre subside.

La détresse financière du trésor alla toujours croissant. En 1538, les domaines de la couronne comme les revenus publics avaient été aliénés. Le gouvernement cherchait à satisfaire ses créanciers, à amortir la dette, à se créer des ressources nouvelles. Les contributions ordinaires étaient de beaucoup insuffisantes; il recommença l'épreuve de 1527 et réunit les Cortes a Tole le pour leur demander un secours extraordinaire

Cette fois, il proposait l'établissement d'un impôt de consommation, la soa, qui devait peser sur toutes les classes. La noblesse et le clergé, qui jouissaient de l'exemption, furent les premiers consultés sur cette suspension de leur privilège. Le clergé ne dit pas non. La noblesse, sans nier les necessités de l'État et sans refuser d'y porter remède, ne voulut pas s'engager à l'aventure dans la voie dangereuse des concessions. Si elle tenait tant à se soustraire aux charges publiques, c'est que, dans la voie de décadence où elle était entrée, l'inégalité était la seule barrière qui s'of posèt aux empiétements et aux exigences

du pouvoir. • Sa Majesté, disait un de ses membres les plus éminents, peut, par ses dons et par ses faveurs, enrichir un homme et le rendre puissant; mais celui que Dieu n'a pas fait hidalgo, Sa Majesté, avec toute sa puissance, ne peut pus le faire tel; et le propre de l'hidalquie, c'est de ne pas paver l'impôt. » Il semble même qu'a ce moment, en presence des charges toujours plus lourdes du pays, l'aristocratie ait regardéplus loin que ses intérêts de caste et qu'elle ait eu le sentiment de ses devolra envera la nation tout entière. Elle prit une attitude très résolue; elle fit répondre au roi qu'avant de se prononcer elle avait besoin de connaître l'état général des finances du royaume, et d'en délibérer avec les representants des villes. Demander communication des recettes et des dépenses, c'est-àdire rêver un contrôle financier, préparer une action commune des nobles et des députés des villes, c'étaient là des prétentions que les Cortès avaient cessé depuis longtemps d'élever. Ce ne fut pas la seule nouveauté. Le roi avait repoussé sechement les demandos des grands et maiste de nouveau sur la nécessite de la siss. C'est en réponse à cette invitation impérieuse que le connétable prit la parole dans la chambre de la nobleise et qu'ilprononça un vigoureux discours, le seul monument qui rested'une éloquence parlementaire dans ces assemblées muettes ou tout s'expédiait sans discussion par mémoires errits : « Señores, puisque Sa Majesté nous ordonne de voter publiquement au sujet. de la susa et qu'il permet à chacun d'en dire librement son avis, co que je vois en cette affaire, c'est que rieu ne peut plus être contre le service de Dieu et de Sa Majesté et contre le bien de ces rovaumes de Castille dont nous sommes les enfants et contre notre propre honneur que ne le serait la sisa. Contre le service de Dieu, parce qu'aucun péché ne manque d'être pardonné, quand on en a repentance, sauf le pérlié de dommage commis, qui ne peut se pardonner sans salisfaction : et cette salisfaction, à mon avis, jamais nous ne pourrions la donner pour un tort aussi préjudiciable que le serait celui-ci à l'honneur et au bienêtre de tant de sortes de gens... Il n'y a pas licu de traiter légèrement les plaintes et les génussements qu'il y aurait a cette occasion parmi les pauvres gens et puisque ces gens-làno peuvent faire entendre aucune supplication à Sa Majesté, nous autres, qui pouvons voir et dire [ces misères], n'est-ce pas justice que nous implorions le remède à de tels maux, nous que Dieu a faits les principales personnes en ce royaume, non pour que nous vivious seulement pour nous seuls, mais pour qu'avec toute humilité et toute révérence nous suppliions Sa Majesté de s'intéresser à tout ce qui touche à la classe pauvre en tant que son roi et son seigneur naturel? » C'était un magnifique programme des obligations d'une aristocratie. Il est vrai que la grandesse n'y avait guere songé quand elle était toute-puissante. Elle commençait à se douter de ses devoirs, alors qu'elle cessait d'avoir des droits.

Cette éloquente protestat.on clôt l'histoire parlementaire de la noblesse castillane. C'était la dernière fois que l'aristocratie paraissait dans ces assemblées de la nation où elle venait de faire si grande figure. Sous prétexte qu'il était inutile de consulter sur le vote de l'impôt un ordre qui n'en payait point, la couronne cessa de convoquer les grands et les caballeres. Avec eux disparaissait le dernier soutien des libertés nationales. Les Cortès décapitées n'ent plus ni force ni influence. Elles sont réduites aux trento-six dépuiés des villes. C'était trop peu pour une assembles nationale; ce n'était pas même assez pour une chambre des notables.

Caractère de Charles-Quint. — Co souverain, qui faisait si peu de cas des libertes publiques, qui ne savait ménager ni la misere des pecheros ni les privilèges des hidalgos, ni même les légitimes susceptibilités de la nation tout entière, n'avait-il donc rien qui le rapprochât de son peuple, rien qui trahit le sang maternel qui coulait dans ses veines? N'esait-il qu'un Flamand que le hasard de la naissance avait appelé à régner sur l'Aragon et la Castille? Y avait-il entre les Espagnols et lui une discordance de mœurs, de principes, telle qu'elle suffit, à elle seule, a expliquer et son indifférence pour les interêts de l'Espagne, et le mecontentement qu'il y avait, à plusieurs reprises, provoque? Il est sans doute delicat de faire le départ des éléments qui entrent dans la composition d'une âme et d'un caractere. Et cependant l'on peut affirmer que Charles-Quint lenait

beaucoup de Jeanne la Folle, et qu'il avait hérité de cette princesse et d'Isabelle, avec des bizarreries morbides, la mélancolie, la piété ardente et surtout le sèle pour l'orthodoxie qui perçait à tout coup sous les concessions et les calculs du politique. Ces traits ne firent que s'accentuer avec l'âge, et l'influence maternelle alla prédominant en lui. C'est surtout dans sa manière de sentir la religion qu'apparaît le fond espagnol de sa nature. Il tient des peuples de la Péninsule l'intolérance franche et sincère, la haine impitoyable de l'hérésie. Les intérêts de son vaste empire lui imposèrent en Allemagne des concessions et des compromis; là où il pouvait agir en maître, dans les Paye-Bas, en Espagne, il se montra tel qu'il était : ardent à poursuivre l'hérétique et l'infidèle

Les Morisques de Valence et de Grenade. — Les Maures ne furent pas mieux traités pendant son règne qu'ils ne l'avaient été sous Ferdisand et Isabelle. Les corps de métiers, qui, à Valence, avaient pris les armes contre l'aristocratie, et qui finirent par faire la guerre au roi, n'étaient pas moins bons catholiques que sujets desobéissants. Ils baptisèrent de force tous les musulmans du royaume de Valence. Ce fut le seul acte de l'insurrection que la royauté consentit à sanctionner. Charles-Quint tint cette conversion forcée pour bonne et valable. Les Maures qui, la révolte comprimée, étaient revenus à l'islamisme, furent considérés comme relaps. Ils curent à choisir entre la réconciliation avec l'Église, le bannissement ou la mort. Beaucoup cédèrent à la nécessité; les plus ardents se jetèrent dans la Sierra de Espadan, près de Segorbe, et, de ce repaire, héros et bandits, coururent le pays, brûlèrent les villages, saccagèrent les églises. Il fallat prêcher contre eux une vérilable croisade, et appuyer les milices populaires d'un renfort de 4 000 lansquenots. Les chefs des rebelles furent étranglés, leurs compagnons vendus comme esclaves, les mosquées ferinées, le Koran brûlé. Les Maures d'Aragon durent aussi, sous peine de mort, accepter la loi de l'Évangile. Valence, qui comptait plus de musulmans que de carétiens, eut ses campagnes ruinées et dépeuplées par cette fureur d'orthodoxic (1526).

Ces conversions n'étaient point sincères, mais l'Inquisition

élait un merveilleux instrument contre l'apostasie : elle n'hésitait pas à détruire les obstinés et les relaps. A Grenade, malgrétout son zèle, elle n'avait réussi qu'à imposer l'hypocrisie à tout un peuple. De l'aveu même du clergé, il n'y avait pas six personnes qui fussent, au fond de cœur, chrétiennes. Cotto constatation condamnait hautement l'emploi de la force. Cependant la Junte, que l'Empereur convoqua pour aviser, proposaun ensemble de mesures vexatoires : interdiction aux Maures du vêtement national et du port d'armes, emploi de la langue espagnole dans toutes les écritures, défense même aux orfèvres de faire des bijoux à la mode et suivant le style arabe. C'était la proscription du costume, de la langue et de l'art national. On espérait conquérir les âmes, en rumant les habitudes, en dénaturant les goûts et les mœurs. Le remède était si violent que l'Empereur reculs. Un don de 80 000 ducats le rendit plus traitable, la solution fut ajournée.

Intolérance de Charles-Quint. — Il est vraiment regrettable que les rèves de domination universelle ment décidé le Roi Catholique à abandonner l'idée nationale de croisade, tandis que sur d'autres points il conservait les préjugés et les passions les plus avengles de son peuple. C'est en Afrique qu'il eut fallu chercher au zèle religieux son champ d'expansion. Refoulé sur lui-même, il s'occupait à ruiner le pays dont il aurait puagrandir le domaine. C'élait une grande force, la seule qui, dans la décadence des institutions, fût capable de contre-balancer l'autorité royale. Charles-Quint, qui tenait si peu de compte des libertés. nationales, eut à ménager les susceptibilités religieuses de son peuple. Quand il laissa introduire dans la Péninsule les livres d'Érasme avec la licence et même l'approbation du grandinquisileur, quand il abandonna le pape aux fureurs de sessoldats, quand il promulgua l'Interna, les murmures de ses sujets l'avertirent qu'il touchait aux points délicats et réservés de la conscience espagnole. Le désaccord d'ailleurs n'était qu'ala surface : il était aussi intolérant que son peuple. Dans son testament, dans ses exhortations à son fils Philippe II, il ne cesse de lui recommander le maintien de la foi, la défense de l'orthodoxie, et, sans hésiter, indique comme remède l'exter-

mination des héretiques. Lorsque les considérations politiques les plus puissantes, les calculs les plus pressants ne lui dictaient pas la modération, il se laissait ressaisir par les passions furieuses qui brûlaient l'ame des Espagnols. Etles le suivirent, après son abdication, jusque dans sa retraite de Yuste. Les doctrines de Luther avaient recruté quelques adhérents dans la Péninsule. A Séville, à Valladolid, des nobles, des prètres avaient secrètement embrassé la foi nouvelle. Anyers, qui était en relations étroites avec Cadix et Séville, expédiait, parmi les marchandises des Pays-Bas, des bibles et les livres des novateurs. Longtemps cette infiltration des doctrines étrangères échappa à l'œil pénétrant du Saint-Office. Mais enfin une imprudence, qui servit d'indice, fut commise a Zamora. Les protestants de Valladolid se trahirent par leur empressement à prendre la fuite. Les inquisiteurs, humiliés de leur avenglement, procédèrent avec la dernière rigueur : à Séville, ils emprisonnèrent plus de 800 personnes. La découverte de ces deux groupes hérétiques excita dans l'âme de Charles-Quint la plus vive indignation. Il entrevit avec fureur l'Espagne entamée par les idees nouvelles. l'autorité royale mise en question, et ressentit la vanité de ses immenses efforts. Il semble qu'il ait voulu se venger sur ces misérables de toutes les humiliations qu'il avait subres en Allemagne: aussi recommandait-il à son fils d'être impitoyable. Est-ce qu'à ce trait l'Espagne pouvait ne pas se reconnattre? et voit-on bien le hen qui rattache Charles-Quint à Philippe II?

Alors qu'il dictait ces conseils sanglants, il était depuis deux ans retiré au monastère de Yuste. Il n'avait pas attendu que la mort lui ravit sa couronne; il avait de son vivant transmis le sceptre à Philippe II. Le long effort de sa vie l'avait épuisé, sa santé était mauvaise, ses doigts étaient perclus de goutte; ses jambes ne le portaient plus. L'humeur sombre de sa mère tournait en dégoût de l'action. Fatigues du corps, troubles de l'âme, deceptions, sentiment de son impuissance, tout contribuait à le pousser vers la retraite. Après avoir donné au monde le spectacle de sa grandeur, il lui donne l'étonnement d'une abdica-

tion volontaire. Il en avait depuis longtemps le dessein : après la mort de sa femme, Isabelle de Portugal, il avait songé à quitter le trône. La jeunesse de son fils l'en avait empêché, en outre l'existence de sa mère, Jeanne la Folle, aurait pu soulever, devant les Cortès, les mêmes difficultés qu'à son propre avenement. La mort de cette souverains (avril 1555) fit tomber les derniers obstacles. Lors du mariage de Philippe avec Marie Tudor (reine d'Angleterre), il avait conféré à l'infant, pour le mettre de pair avec sa femme, le gouvernement de Naples et le titre royal qui y était attaché. C'était le prologue de l'abdication. Elle fut solennellement annoncée dans les États des Pays-Bas-(octobre 1555) Charles-Quint y fit ses adiaux à ses fidèles Flamands, et déclara qu'il remeltait le pouvoir à son fils. Quelques mois après, il renonçait en sa faveur aux couronnes d'Aragon et de Castille (16 janvier 1556). Il avait déposé toutes ses dignités; s'il garda quelque temps encore le titre impérial, ce fut dans l'interêt et à la sollicitation même de son frère, le roi des Romains, Ferdinand.

Il débarqua le 28 septembre 1556 en Espagne, et, après un court séjour à Valladolid, il se mit en route vers l'Estramadure, où il voulait finir ses jours. Il avait choisi pour sa dernière demeure le monastère de Yuste, dont la situation, dans une région tempérée, convenait à sa santé et où la présence des Hiéronymites lui assurait les secours et les consolations de la religion. Le palais qu'il s'était fait construire était adossé au cloître, et communiquait avec l'église; de sa chambre même il pouvait entendre la messe. Quand les préparatifs pour le recevoir furent terminés, il y entra pour n'en plus sortir. Il y vécut en chrétien dévot et fervent, non en moine. Pour les peuples et les souverains, il restait toujours l'Empereur; lui-même ne cessait pas de s'intéressor aux affaires de l'Europe et aux intérêts de la monarchie. Il correspondait avec Philippe II, qui était absent d'Espagne, et avec la regente, sa fille, doña Juana; ses avis et ses conseils officent respectueusement sollicites A l'occasion, il intervint avec une singulière vigneur, commanda et menaça, pour procurer à son fils l'argent necessaire à ses guerres, mais il se refusa toujours à prendre en main la direction des affaires.

Il voulait bien être l'inspirateur et le conseiller obéi de son fils, non son vice-roi. Jamais il ne trahit le moindre regret de la puissance souveraine. Il n'eut, d'ailleurs, pas le temps de se lasser de la solitude et du repos; il mourut le 21 septembre 1558.

Jugement sur son règne. — Ce règne si glorieux n'en fut pas moins funeste à l'Espagne. De l'état de faiblesse où Ferdinand et Isabelle avaient trouvé la royauté, ils l'avaient portée à ce degré de force où elle pouvait tout oser. Ils avaient été aussi complètement les maltres que Charles-Quint, mais ils gouvernèrent avec intelligence, avec modération, avec un souciconstant des intérêts du pays. Leur générosité ou leur génie mit des bornes à leur omnipotence. Si le despotisme de la maison de Habsbourg ne fut que le développement des principes qu'ils avaient posés, ils firent du moins de leur pouvoir l'usage le plus avantageux pour la nation L'autorité souveraine fut entre leurs mains un instrument de progres et de prospérité Il n'en fut pas de même sous Charles-Quint. Le grand rôle qu'il joua au dehors ne compense pas la décadence intérieure de l'Espagne. Il acheva la ruine des libertes publiques et ne sut pas même assurer à ce pays, en échange des franchises perdues, le bénéfice d'une administration économe, d'une justice sévère, d'une politique vraiment nationale. C'est à lui qu'il faut faire remonter la responsabilité du despotisme

#### BIBLIOGRAPHIE

Sources. — Cories de los antiques reinos de Leon y Castilla, publicadas por la Real Academ a de la Historia, t. IV, Madrid, 1882. — Colección de documentos ineditos, t. I, III, VI, XIII, XIX, IXIV, XXXVIII, XXXIX, LI. Schott, Hispaniæ illustratæ seu rerum urbiumque Hispaniæ... seriptores varii, Francfort, 1603-1604 t. 1. — D. Cayetano Rosell, Cronicas de 10s reyes de Castilla (Biblioteca de los autores españoles), t. III, Madrid, 1878. — Eputolario español (Bibl. de los autores esp. t. 1), Madrid, 1870. — D. Vicente de la Fuente, Cartas de los secretarios del cardenal D. F. Francisco Jimenez durante su regencia en los años de 1516 y 1517, Madrid, 1885. — Opus eputolarum Petri Martyria Anglorii (1488-1526), Amsterdam, 1670. — Bergenroth, Calendar of letters, aespatches and state papers relating to the negotiations between England and Spain, 2 vol. et un supplement, Londres, 1862-1868. — Le Glay, Négociations diplomatiques entre la France et l'Autriche durant les trente premières années du XVI sécle, 2 vol. (Coll. doc médits), 1815. — Weise, Papiers d'État du cardinal Granielle (Coll. doc.)

in-lits, 1 I-V — Lann, Correspondents des Nations Karle V, Leipzig 1845 1856, 3 vol. — Gathurd, Collection de voyages des souverants des Pays-Bus., 5, 1. Hindraire des dues de Bourgoyne; 1. Il. Hindraire de Charles Quint, Bruxelles, 1876-85 — Gathard, Rélations des ambassadeurs vénitiens sur Charles Quint et Philippe II, Bruxelles, 1855. — Albort, Rolationi doph ambascustien vernite 12 metre, 1 l. Il. 1855 (1855 — E. v. Hinfler, Lepeschen des venitionisten Boto-hofters de Techeriog Philipp, D. Vincenso Quartin Vienne, 1865 — A. Raditytim Villa, Boogueya beografico de la rema dom Juana, Madrid, 1976.

Livren — Clamanaia, Elegio de la rena Caténea, dans las Monoires de la Beul Academia de Historia, t. VI. — Garonymo Gurita, Las cuero libria. postreren de la historia dei pry den Hernando el Catolica; de leis empresas y leyes de Justa, Saragosse, 1429 - Argumala, Primera porte de la Anotes de Aragon ., deode et mo 1516, Saragonoc, 1630, - Bandoval, Historia de la vida y hechos del Emperador Carlos V. Panapelune, 2614, 2 vol. — Supulvada. De reduce gestie Cerole V. Made d. 4799 .... Bonnouver Unite Miliairo, Mustoure. d Exposure, 1 V-bill, Paris, their thing - D. Modesto Lafounte, Misseret acneral de España, Barcelone, 4869, t. VI-IX - - William Prescott, History of the reign of Ferdinand and finitella the Catholic, 2 vol., Londrey, 1858 — Bohortson, Historic de l'emperatur Charles-Quant 4 1, des a uners compôrtes fed thur hou - Bungagarian Genhachte herig V 1-00 (all pole), No leave, 1885 1892 - Hofolo Vic du Cordinat Linewa strad fre same , Ports-Lyon, 1867 - 3 E. Mariajol. L'Exposur sons Per-imend et habet e. Paris. 1892. 3 M. Maridjal, Pierre Martyr & Angheri, un letter italien à la cour Chipagna (1488-1524), Paris, 1087. - Belmannede, Histoire de la reunion de la Burgere à la Castille Paris. 1935. — Koort, Quellenfreichingen aus der Geithickte by aniera. T. III. beachs his der hwyein, Ben werchaft a Germania i der Handworks Valencia seit Anfunge der Regierung Kurls V., Casuel, 1859. Parror dal Bio, Bresdoncia de Espaina. Biolóxía del Larantimiento de los Communicates do Castilla, 4520-4524, Madrid, 4830. — E. V Hanner, Der Aufstand der Custilianischen Stædte gegen Kaiser Karl V. Prague, 4874 Ant. Bodriguon Villa, La reina D. Juana la Loca, in-8, Madrid, 1892 -Amador do los Rios. Lindes nor les Justs d'Espayar. tend. le Magnahal. in 8, Paris, 1981, - Hempare, Grendeur et deogelence de la monarchie espagnole Paris 1826 — Balazar do Mandaga, Osi yen de las Dignolesdes seguires de Cartelle y Leon Telesle (614 - Coury du Rouiss, Kisse tat i Astoret des nomique de l'Espayne, Paris (s. d.). Gonnon-Louboun, Essas sur l'administration interscure de la Castille au XVP siecle, Paris, 1860. - Habbor, Die worthschieftliche Binte Spaniens im XVI. Jahrh, und ihr Verfall, Berlin, 1988.

### CHAPITRE X

### L'ALLEMAGNE ET LA RÉFORME

De l'avénement de Maximilien I'a l'abdication de Charles-Quint.

(1493-1556)

un siècle se couche, dit Schiller, un siècle se lève. Une nouvelle vie fleurit sur des ruines. » Pendant plusieurs siècles, l'Église romaine avait tout conduit, tout inspiré, tout pénétré, soumis les âmes et les corps, courbé sous sa tutelle les peuples et les rois. Comme les Césars romains dont ils avaient repris la tradition, les Pontifes, pris du vertige du pouvoir absolu, avaient abusé de leur puissance, et leur autorité, plus exigeante, commençait à paraître lourde à l'adolescence des nations dont elle avait protégé les premières années.

Dès le xive siècle, l'Église, dont l'histoire intérieure et extérieure avait été jusqu'alors marquée par un progrès continu, s'arrête, puis recule. Pour assurer sa domination sur les êmes, el e avait voulu devenir l'unique médiatrice entre le ciel et la terre. Tout élan de l'âme lui avait paru suspect; elle exigeait un abandon absolu, une résignation de la personnalité humaine entre ses mains, la seule vertu suprême, la condition nécessaire du salut, était la soumission à ses ordres, et la pratique méticuleuse des cérémonies qu'elle prescrivait en était l'expression et la garantie. Le ciel, dont elle disposait à son gré, lui hyrait la terre. Mais le monde qu'elle avait conquis la conquit à son

tour. Pour le soumettre d'abord, pour le gouverner ensuite, clie avait créé une organisation compliquée, une centralisation excessive, qui ramenait au pape non seulement la haute direction, mais l'administration de la chrétienté A mesure qu'avait grands le nombre des questions politiques, judiciaires et financières dont il fallait chercher à Rome la solution, on y avait négligé les intérêts religieux et le soin des âmes. Pour faire face aux necessités d'un gouvernement nussi étenda, des ressources immenses étaient indispensables, et l'Église avait fini par n'être plus « qu'une gigantesque machine financière, dostinée à envoyer au centre l'argent nécessaire ». De là, l'importance toujours plus grande des pratiques matérielles, des cérémonies, des pèlerinages, des indulgences, qui, après avoir été les manifestations de la piété, tendaient maintenant à la remplacer et supprimaient toute vie morale.

Le clergé, non moins que les peuples, avait souffert de cette transformation de l'Église et il avait subi l'influence de la corruption des mœurs, favorisée dans toutes les classes par cette conception matérialiste de la religion et précipitée encorepar l'évolution économique qui s'accomplissait alors. Instruments passifs d'une autorité lointaine, souvent recrutés au hasard, les prêtres partageaient les vices de leur temps, mais leur ignorance ou leur inconduite scandalisaient les laïques parce qu'elles formaient un contraste singulier avec le rôle qu'ils revendiquaient. Ces abus provoquèrent de vives et nombreuses protestations : depuis le xmº siècle, l'Église officielle est sourdement comba tue ou publiquement attaquée par une oppositios qui affecte les formes les plus diverses et s'inspire de principes tres différents, mais qui traduit, sous ces manifestations variées, un même désir : le besoin d'un retour à l'Évangile, et d'une vie religieuse plus réelle et plus intense. Chez les mystiques qui protestent au nom du sentiment contre la secheresse de la doctrine officielle, comme chez les théologiens qui s attaquent aux syllogismes de Thomas d'Aquin, chez les Béguins et les Beghards, nussi bien que chez les Vaudois ou les disciples de Wychiffe et de Jean Huss, se révèle la même fatigue d'unrégime qui n'offre aux fidèles, en échange de la servitude qu'illui impose, qu'une série de formules. Ces mécontents, quoi qu'en aient dit plus tard les protestants, désireux de justifler leur révolte en en reculant les origines, ne sont que les préparateurs fort indirects de la Réforme. A l'exception de Wycl.ffe, en effet, ils représentent des tendances directement opposées à celles de Luther et leur opposition ascétique et monneale visc les abus de l'Église, mais non ses dogmes essentiels et ses principes vitaux. Elle marque du moins le malaise général et entretient un état d'inquiétude singulièrement propre à préparer l'éclosion des idées nouvelles.

L'Église défia victorieusement ces premières atlaques. Elle avait à la fin du xive siècle traversé une crise redoutable. Le schisme de 1378 fut le signal d'une période d'anarchie qui dura plus d'un demi siecle; la papauté, dont le pouvoir avait été gravement compromis, demeura cependant maîtresse du terrain : les conciles de Pise, de Constance et de Bâle aboutirent en dernière analyse à une victoire de la suprémalie pontificale, et l'autorité des papes parut d'autant plus solidement assise que les assauts qu'on avait dirigés contre elle avaient été plus violents. Les papes jugèrent la révolte si bien comprimée qu'ils dédaignèrent même d'en aurveiller les dernières agitations. Comme la chrétienté ne leur inspirait plus d'inquiétude, ils s'absorbèrent dans les affaires italiennes et, à l'imitation des podestats voisins, ils s'efforcèrent d'étendre leurs domaines ou se laissèrent griser par le souffie païen de la Renaissance. C'était le dermer terme de l'évolution qui depuis des siècles avait peu à peu matérialisé la religion et transformé le christianisme en un simple moyen de gouvernement.

L'Italia, la France et l'Espagne, où la foi no raisonnait guère, protégées d'ailleurs par leurs gouvernements contre les exactions pontificales ou en profitant, acceptèrent la situation. Mais chez les races germaniques les instincts religieux ont toujours été plus exigeants. La pratique des sacrements ou les habitudes d'une dévotion étroite ne leur suffisaient pas. Elles appelaient le libérateur qui rendrait à l'homme le « pur Évangile ». Ce fut l'œuvre de Luther de vivitor la religion et en quelque sorte de spiritualiser la foi. L'aifranchissement de

la conscience, dans le sens où nous l'entendons aujourd'hui, devait amener la chute de l'unité catholique, mais Luther ne prévoyait pas ces lointaines conséquences de sa révolte et cles lui auraient inspiré autant d'horreur que d'épouvante Son effort n'allait qu'à remplacer une autorité par une autre l'Église par l'Écriture.

Ce simple déplacement de pouvoir entraînait pourlant un bouleversement radical : Luther ne touchait qu'une pierre de l'édifice, mais c'était la clé de voûte de la cathédrale où s'était agenoui lé tout le moyen âge. Il était sûr par conséquent d'avoir pour alliés tous ceux qui, pour une raison quelconque, matérielle, intellectuelle ou morale, désiraient un changement humanistes dont l'Église gênait les études, mystiques dont elle trompait les ardeurs, paysans qu'épuisaient les charges feodales, princes dont le Saint-Empire romain germanique arrêtait les ambitions.

Nulle part l'Église romaine n'avait provoqué plus de rancunes qu'en Allemagne; la Curie traitait en taillable ce peuple que personne ne défendait. Les Allemands appelaient l'heure de la revanche avec une passion d'autant plus amère que la constitution de l'Empire les condamnait depuis plus long-temps à l'impuissance. Chez eux, à l'encontre de ce qui se passe dans la plupart des autres pays où le signal de la révolte contre l'Église vient d'en haut, la Réforme est au début révolutionnaire; le peuple l'anime de ses rèves et la pénètre de ses espérances; cosmopolite par son programme et par ses conséquences, elle doit à cette il tervention intime de la nation une couleur très nettement germanique; elle est comme le dernier remous de l'histoire de l'Allemague au moyen âge

Comme les autres révolutions, elle trouble un moment la surface, mais ne modifie la marche régulière des événements qu'en les précipitant. Depuis plus de deux siècles, l'histoire de l'Allemagne était surtout caractérisée par les progrès de l'objarchie qu'i reduisant les peuples à la servitude et les empereurs à l'impuissance. La Reforme hâte et facilité son triomphe. La force du courant est telle qu'à s'obstiner à le remonter, elle s'exposerait à une défaite certaine. Luther, qui

a été d'abord soutenu et comme emporté par le flot révolutionnaire, est bientôt oblige de chercher ses alliances parm, les princes, qui seuls disposent d'une force réelle, et il assure leur victoire en leur apportant, ce qui leur manquait encore, la conscience de la légitimilé de leur résistance. Si Charles-Quint. ne parvient pas à réaliser son rève de domination universelle, l'honneur en revient ainsi moins à François I" qu'à Luther, qui sauve l'Europe moderne du plus redoutable danger qu'elle ait peut-être jamais couru. Dans la lutte qui s'engagea, l'Allemagne se brisa en morceaux, et ce fut le signal d'une période de querelles intestines où s'effondra la puissance germanique. Mais, pour le reprocher à Luther, il faudrait oublier que l'Allemagno était la première intéressée à l'échec d'une tentative qui l'aurait condamnée à n'être que l'instrument d'ambitions étrangères. La première condition de son relèvement était la ruine de l'Empire cosmopolite, qui lui avait si longtemps rendu impossible tout développement normal.

D'ailleurs, comme tous les hommes qui ont joué dans l'histoire un rôle décisif. Luther est emporté par les événements plus : qu'il ne les conduit; si la Réforme prend un sens politique, ' c'est sans sa volonté; son désir se borne à favoriser la vie , morale, à dégager des entraves où la tient le catholic.sme l'ame qui loit e par un effort continu gagner par les étapes successives d'une sorte d'ascension mystique une révélation de plus en plus abondante du divin ». Apres même que les intérets politiques ont relégué dans l'ombre les questions primitives de croyances et de dogmes, la religion reste pour lui r une affaire intime du cœur, une manifestation active de l'existence surnaturelle de la personne divine ». Rien n'explique micux le rapide retentissement de la nouvelle doctrine que ce qu'elle gardait de vague et d'incertain; le programme était assez général et assez obscur pour grouper tous ceux que froissait l'ordre existant autour du chef qui préchait si hardiment la croisade contre la tradition et le passé.

## I. - L'Allemagne avant Luther.

Les princes. — Après la mort de Frédéric II, l'Allemagne avait para à la veille d'une complète dissolution; elle en avait été préservée par la constitution d'une oligarchie princière qui avait créé une série de points d'attache et de concentration !. Profitant des leçons de la bourgeoisie dont ils copient souvent l'administration, les princes, en même temps qu'ils étendent leurs domaines, poursuivent la création d'un organisme politique supérieur et étendent leur pouvoir aux dépens à la fois de l'Empereur qu'ils dépouillent et de la noblesse secondaire qu'ils réduisent peu à peu à la sujétion. Leur juridiction est souveraine sur leurs terres; ils proclament l'indivisibilité de leurs possessions et peu à peu créent ainsi un lieu réel entre les diverses parcelles de leur État et renforcent l'idée dynastique. Les juristes formés à l'école romaine appliquent aux procédés de gouvernement les méthodes du droit civil et poursuivent sans relache les traditions particularistes ou les privilèges de caste. Des le milieu du xy siècle, les princes ont une vue très nette du but qu'ils poursuivent, et l'opposition flechit partout devant leur volonté très arrêtée de pouvoir absolu. La succession de l'Empire, dont la décrépitude s'accentue, ne saurait leur échapper.

Des lors, quelques maisons, plus heureuses ou plus habiles, sortent de la foule : les Hohenzollern dans le Brandebourg, les Wittelshach dans le Pulatinat et la Bavière, les Wettin en Saxe, les Zahrangen en Souabe. Ils no s'élevent que lentement à une claire compréhension de leurs interêts réels, encore incomplètement libérés de la féodalité où ils ont leurs racines : de quel droit des lors leur reprocher leur inintelligence des besoins genéraux de la nation? De fait, leurs competitions entretiennent la confusion universelle; la rivalité des Hohenzollern et des Wittelsbach trouble l'Allemagne entière. Quels

L. Voir disless as 4. III, the parm, page 99 gast as

que soient leurs origines ou leurs programmes, ils ne connaissont d'autre maître que l'intérêt, et le but qu'entrevoit leur enpidité, tous les chemins leur sont bons pour l'atteindre. Si les perfid es des princes allemands sont moins habilement filées. que celles des podestats italiens de la même époque, la dureté. l'égoïsme, le mépris des lois humaines et divines ne sont pas moindres au nord qu'au sud des Alpes. A.bert-Achille (1414-1476) de Brandchourg, mieux encore Frédéric le Victorieux, • le mauvais Fritz • (électeur palatin, † 1476), sont les types de cette génération réaliste et violente, avide de gains et prête à les payer par toutes les compromissions, que l'on a longtemps jugée honnèle parce qu'elle était grossière Entourés d'humanistes et de légistes, prompts aux revirements, ils sont passés maîtres dans les subtilités de la diplomatie nouvelle, sans rien abdiquer des instincts batailleurs de la race. Ils ont de vastes ambitions, mais des forces médiocres; leurs rivaux les surveillent de près. Dans la partie dont l'avenir du pays est l'enjeu, les adversaires sont de si fins joueurs qu'aucun coup décisif n'est possible et la médiocrité des gains accroît l'odieux des procédés.

Les Habsbourg: Maximilien I". — Le peuple les rend responsables du malaise dont il souffre et les accuse de la décadence de l'Allemagne au dehors Dans les imaginations flottent toujours de lointains souvenirs et de grandioses espérances, et, pour échapper au présent, l'on se réfugie dans le passé et l'on rêve le retour de ces Hohenstaufen, qui avaient porté si haut et si loin la gloire de la Germanie. Quand surgira-t-il cet Empereur qui dispersera les bandits médiocres qui se disputent ses dépouilles?

A la mort de Frédéric III (1493), les possessions héréditaires de la maison d'Autriche enserrent toute la Germanie méridionale. A l'est et au sud-est, l'Autriche, la Styrie, la Carinthie, la Carniole, la Marche vende, Goritz et Gradisca, l'Istrie et le Frioul autrichiens forment une masse compacte qui se prolonge fort loin vers l'ouest par le Tyrol et le Vorarlberg; la Suisse a maintenu son indépendance, mais en Alsace et des deux côtés de la Forêt-Noire, les Habsbourg conservent d'impor-

tants domaines qui maintiennent leur influence dans les régions du haut Rhin et du Danube supérieur; l'héritage du Téméraire leur ouvre l'Alkemagne de l'ouest et du nord; de Vienne, ils surveillent la Bohème et la Hongrie, où leur race a déjà régné et où des traités habilement conçus leur ménagent des droits éventuels.

La constitution sur les frontières de l'Allemagne d'une monarchie puissante fut singulièrement avantageuse à l'Empire, et les Habsbourg ont droit à quelque reconnaissance de la nation dont ils protégèrent l'enfance difficile et longue et qu'ils defendirent en somme avec succès, à la fois contre la France, les Slaves et les Turcs. Il est juste d'ajouter que leur politique ne s'inspira jamais que de considérations dynastiques et qu'ils sacritièrent ou abandonnèrent l'Allemagne toutes les fois que leurs intérêts parurent l'exiger

Fréderic III avait prepare la grandeur le la maison d'Autriche; Maximillen I'' l'a fondée réellement (1493-1519). En faisant epouser à son fils Philippe le Beau la fille de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle de Castille (1496), il amorce la reunion de l'Autriche et des États espagnols; par les traités de Presbourg et de Vienne (1815) et le mariage de son petit-fils Ferdinand avec la sirur du roi Vladislav, Anne (1516-1521), ilménage à ses héritiers la possession de la Bohème et de la Hongrie. Frédéric III croyait volontiers à la nécromancie et il lisait dans les astres la promesse de la domination universelle; il se consolait des tristesses du présent en inscrivant partout, sur ses livres, ses vaisselles, ses diamants, son tombeau, les einqlettres fatidiques A E I O V (Austria est imperium orbis universi on Alles Erdreich ist Gesterreich unterthan). Le sils seinblut toucher au but. Aucun evénement ne s'accomplissait dans le monde sans qu'il y fût mêle, aucune guerre où ne s'illustrassent ses lansquenels (1486); assez médiocre général, mais fort au courant des choses militaires, avec des connaissances techniques très étendues, il avait réglé lui-même leur organisalion, leur costume, leur armement. Le vieil instinct batailleur de l'Allemazno se plaisait à co eliquetis d'armes et elle oul liait par moments l'anarchie qui la rongeait

Maximilien, dans les innombrables aventures où le jette son goùt d'agitation, ne nous apparaît que comme un condottière. Il part à la conquête de l'Europe avant d'avoir songé à élablir solidement son autorité en Allemagne. La nation attendait de lui une restauration de l'Empire et l'eût soutenu volontiers Bien fait de sa personne, d'une sante robuste, chasseur intrépide et rompu à tous les exercices chevaleresques, on l'a mait pour sa bravoure, pour sa bonne grace affable et digne, pour la vivacité de son esprit ouvert a tous les souffles des temps nouveaux. Il connaissait le charme qu'il exerçait et en profitait, véritable fils de la Renaissance, éloquent et hardi, plein de jeunesse et de confiance. Mais il lui manquait les deux vertus 🗍 cardinales du politique : la persévérance et la mesure. Mobile plus encore que perfide, défiant et crédule, foujours en travail de projets et d'espérances, il se rebutait au premier échec et les succès mêmes ne relenaient pas longtemps son inconstance. Les princes qu'inquiétait sa popularité, et qui voulaient profiter de ses multiples soucis pour arracher quelques nouvelles plumes à l'aigle impériale, avaient trouvé un chef énergique et habile. dans l'archevêque de Mayence, Berthold de Henneberg, dont les projets, s'ils cussent about, cussent transformé l'Empiro en une confédération oligarchique. Maximilien dejoua leurs plans et, un moment vaincu à la dicte d'Augsbourg en 1500, prit sa revanche en 4504; il ne tira pourtant pas grand parti de la situation. Non pas que son regne ait élé complètement stérile même au point de vue constitutionnel : la Paux perpétuelle de 1485, l'établissement de la Chambre imperiale et l'organisation des Cercles (1500, 1512, 1521 et 1522) n'étaient en somme que des palliatifs insuffisants. L'Empereur n'avait lonjours ni armée ni finances, et les votes les plus salutaires restaient lettre morte. « Les princes, dit un pamphlet contemporain, ne veulent faire aucun sacrifice à l'Empire, a la sécurité du pays, a l'établissement de la justice. » En dépit des diètes fréquentes, où l'on discutait avec acharnement des mesures que fout le monde oubliait ensuite, on piétinait sur place. « Les anciennes institutions tombaient, et les nouvelles ne s'édificient pas; le vicil Empire n'existait plus, et rien ne le remplaçait. » L'etat

d'incertitude où l'on vivait depuis deux siècles, et dans lequel tous les droits étaient contestés et tous les devoirs douteux, entretenait dans les âmes une inquiétude générale et une sourde fermentation révolutionnaire.

Les chevaliers et les villes. — Nulle part l'instruct de revolte a'était plus général que parmi la petite noblesse, parce que nulle classe n'avait cu autant à souffrit des événements et ne se seniait plus menacée par l'avenir. La décadence de la chevalerie allemande datait du xin' siècle; menacée par les progrès-de l'oligarchie princière, rumée par l'évolution économique qui dépréciait la propriété terrienne, elle n'avait plus de raison d'être depuis la transformation radicale qui s'était produite dans l'art de la guerre et elle était devenue dès lors un danger permanent pour l'ordre public. Les chevaliers du Rhin, de Souabe et de Franconie avaient réussi cependant jusqu'alors à maintenir leur immédiatete d'Empire; la plupart des autres avaient dù subir la suzcrainció des souverains puissants, mais avaient sauvé du naufrage une partie de leurs privilèges. Ils a, paraissaient les uns et les autres comme un débris d'un âge dispara, dont ils prétendaient continuer les pratiques. La guerre, qui avait été l'origine de leur fortune, demeurait leur occupation principale et leur soule industrie. Bepandus à travers l'Empire et en conslit permanent avec tous leurs voisins, ils formaient comme une vaste armée, toujours prête à l'insurrection contreun ordre social qui ne pouvait s'etablir definitivement que sur leur ruine. Hantés par les souvenirs du passé, ils mélaient à leurs désirs de revanche personnelle des rèves de restauration imperiale, et chez aux un patriotisma sincère se mèlait à une haine farouche de l'oligarchie et des villes.

De même que les princes représentaient la seule puissance politique réelle qui subsistat en Allemagne, les villes detenaient, avec la richesse, l'influence sociale et la haute direction des esprits '. Un des plus remarquables économistes contemporains ' ne veit dans les changements qui se sont produits

<sup>4.</sup> Volr distoraux, I. III. p. 636.

<sup>2</sup> Schmoler, dans un important travail sur l'epoque de la Beforme, para dans la Tetronyer Zertschrift für Stautsmusenschaften, (200

dans l'ordre social en Europe jusqu'à aujourd'hui que • les suites secondaires de la révolution qui, au xin' siècle, fit d'un peuple de paysans un peuple avec des villes prospères, un commerce actif, des colonies florissantes et substitua ainsi à un régime fondé sur l'agriculture un régime fondé sur l'argent et sur le crédit ». Le mouvement fut si rapide que dès la fin du xiv' siècle les cités, qui existaient à peine un siècle et demiplus tôt, prétendirent prendre en mains les destinées du pays. Degoûtées de la grande politique par leur défaite de 1388 1, jalousées par les princes et sans illusion sur leurs intentions, hostiles à des projets de réforme constitutionnelle dont on exigeait qu'elles fissent les frais et dont elles n'apercevaient que très confusément les avantages, elles étaient peu écoutées aux diètes, où leur position était équivoque et où leurs droits furent toujours contestés; mais les observateurs les plus pénétrants reconnaissaient en elles une des forces les plus solides du pays. Médiocrement populeuses, - Francfort en 1441 ne comptait pas plus de 10 000 habitants, Strasbourg et Nuremberg à peine 20 000, — sales et assez mal bâties, elles étaient le centre d'une remarquable activité industrielle et commerciale. Les noms des Fugger et des Welser sont restés célèbres. Ils n'étaient cependant que les représentants les plus riches d'une puissante aristocrat.e financière qui dominait le commerce de l'Allemagné avec l'Italie du nord, les Pays-Bas et l'Orient, et disposait d'énormes capitaux. Les Allemands passaient alors pour les mattres « des arts subtils » et leur supériorité industrielle est assez prouvée par leurs inventions . l'affinage, les montres, l'imprimerie.

Protégés contre toute surprise par leurs épaisses murailles, sollicités par les nobles et les souverains qui ont besoin de leur crédit, les bourgeois dominent toute la vie intellectuelle et morale de leur époque. Les princes imitent leurs procédés d'administration; leurs mattres-chanteurs remplacent les Minnesinger de l'épique de la chevalerie; la noblesse copie leurs modes. La fortune, qui leur est arrivée trop brusquement, les

Voir ci-dessus, t. III, p. 635-636
 Harranc cinterior ty

a un peu grisés et leurs allures sentent souvent le parvenu : leur luxe est criard et leurs mœurs brutales. Les habitudes de spéculation très répandues et les changements de condition qu'elles entrainent ont pour contro coup, comme il arrivo ordinairement, la frénesie des plaisirs, le goût de la dépense et une licence des mœurs dont témnignent amplement les farces de carnaval, les pamphlets et même les sermons. L'ivrognerie, le péché mignon de l'Allemagne, commence à devenir un art. Malgré tout cependant, les libertés communales ont favorisé le développement d'une population laborieuse et vaillante, active et same, et dont l'intelligente mutuative se manifeste aussi biendans le domaine de la litterature ou de l'art que dans celui des interêts uniteriels. Ces qualités mêmes la rendent plus accessible au mal moral qui sévit autour d'elle; elle souffre du malaise que provoque l'amerchie politique. Dans l'intérieur même des cités, les luttes de classes sont très ardentes; tundis que la haute bourgeoisie accapare le gouvernement et souvent l'exploite à son profit, les artisans et le petit peuple attendent et appellent une révolution, « Entre les pauvres et les riches, écrivant dès 1502 le chroniqueur de Magdebourg, règne une vicille baine; les pauvres haïssent tous ceux qui possedent. »

Dans les villes, le mecontentement est plus intellectuel, théorque; mais les paroles de révolte qui en parlent éveillent dans les campagnes un écho menaçant. Les biens et surtont les communes libres y sont rares dès lors. Les paysans ne sont pas e nore sans doute « la misérable race d'esclaves », dont parle Sébastien Münster au xvi siècle, et leur condition malérielle est en géneral supportable, surtout dans l'Allemagne méridionale. Mais ils se sentent peu à peu repoussés dans une situation inférieure, melacés par les exigences croissantes des seigneurs, par les besoins nouveaux des Etats qui se constituent, par les progrès lu droit roma n'qui, dans son goût d'uniformité, reduit au servage tous ceux qui ne jonissent pas d'une liberté compite se la l'irritation sociale est toujours en raison directe non de l'oppression réelle, mais de la conscience ressentie de l'in-

I Your cidessus, I III p #10

justice, et ici cette irritation s'accroît de la conviction que l'heure est décisive et qu'une plus longue hésitation scellerait à jamais l'esclavage.

L'Église. — Il était naturel qu'on s'en prit à l'Église de tous les abus; ceux qui lui étaient propres n'étaient pas les moins criants. Les annates, les reserves, les graces expectatives, les taxes de tout nom, les appels en cour de Rome représentaient un merveilleux filet qui draguait le plus clair de l'argent du peuple. A Rome tout était à vendre, des plus riches archevêchés aux plus modestes abbayes. Les acquéreurs, à leur tour, voulaient rentrer dans lours avances, no songesient qu'à s'enrichir : des compagnies commerciales se formèrent pour prendre a ferme l'exploitation des bénéfices ecclésiastiques. De pareils procédés éloignaient des charges d'Église les hommes de science ou de piéte. La faveur, l'intrigue et l'argent décident seuls les choix. On nominait à des cures importantes des étrangers qui ne savaient pas un mot d'allemand, des cuisiniers qui ne connaissaient pas leurs lettres comment espérer qu'ils prendraient leurs devoirs au sérieux? Les jeunes chanoines sont la terreur et le scandale de la population, les évêques, sans vocation, " sortis pour la plupart des rangs de la noblesse, en partagent les passions, mèlés à toutes ses querelles « De quelque côté que vint une rumeur fâcheuse, partout où sévissuit la guerre. c'était l'évêque, le prieur, le doven, le curé. » En depit des plaintes des conciles et des ordonnances de quelques prélats, le célihat n'est plus observé et les infractions n'entraînent plus qu'une legere amende; le mal est si genéral que les réformateurs n'aperçoivent plus d'autre remede que la suppression officielle du vœu de chasteté. Dans les clottres, même ceux de femmes, le désordre est plus général encore; les récits des satiriques, que nous accuserions volontiers d'exagération, sont tropcomplètement confirmés par les faits précis et les documents officiels pour qu'aucun doute subsiste.

Les Allemands avaient vraiment quelque mérite à rester, malgré tout, fermes dans leur foi. Il semble que jamais les âmes n'aient été plus avides de pièté. A aucune époque, les constructions religieuses n'ont été plus nombreuses et plus somptueuses.

L'art gothique, dont la décadence est déjà visible, dissimule les défaillances de son inspiration par a somptuosité des décorations et la fantaisie des ornements; les autels resplendissent de dorures et les reliquaires rayonnent de pierres précieuses. Des milliers de fideles so pressent aux cérémonies, aux pèlerinages, aux processions. « La Sainte Cologne » s'enorqueillit de ses dix-neuf cures, de ses vingt deux couvents, de ses douze hôpitaux, de ses chapelles où, auvant le dicton populaire, on célèbre mille messes par jour. De toutes parts, des confréries sollicitent la charité publique, ouvrent des établissements hospitaliers, fondent des maisons de refuge, sans que ce grand effort de charité aboutisse cependant à un résultat pratique : une innombrable armée de vagabonds rôde à travers l'Allemagne; un contemporain calcule que sur quinze personnes, il n'y a qu'un travailleur.

Les confréries, qui embrassent la nation presque entière, sont des associations mutuelles de prières et des syndicats contre la damnation; elles sont en compte-courant avec le ciel et la comptabilité de certaines d'entre elles produit une impression d'épouvante; l'association des Onze mitte vierges de Cologne a à son actif 6 455 messes, 200 000 rosaires, 630 millions de Pater et d'Ave; pour y être admis, il faut réciter onze mille fois le Pater et l'Ave. Chaque année, des pèlerins partent par centaines de mille pour chercher dans les sanctuaires les plus vénérés la promesse du salut; de temps en temps un coup de vent souffle à travers une province et entraîne des populations entières : en un an, Einsiedlen reçoit 130 000 pèlerins; Aix-la-Chapelle, 142 000 en un jour. Faites la part aussi large qu'il vous plaira à l'exagération des chroniqueurs, une chose du moins reste hors de doute : c'est le désarroi des âmes.

Désirs de réforme : mystiques et hérétiques. — Longtemps avant Luther, les cœurs véritablement pieux ne sa contentment pas de cette devotion de parade. Dans l'Église même, quelques pasieurs ne croyaient pas leur tâche terminée quand ils avaient perçu les dimes. L'Alle nagne au moven âge compte quelques prédicateurs illustres : David d'Augshourg et Bertholl de Ratisbonne († 1272), plus tard, mattre Eckart, Henri

Suso (1300-1365) et Tauler (1290-1361), au xv' siècle, Geiler de Kaisersberg (ne à Schaffhouse, 1445, mort à Strasbourg, 1510). Leurs sermons ou leurs écrits témoignent d'une piété sincère et d'une chaleur et d'une sincérité d'émotion admirables. Autour d'eux les livres d'édification se multiplient : commentaires moraux, traductions de la Bible ou de l'Évangile.

Prédicateurs et écrivains, toute pensée de révolte leur est odieuse et leur esprit est habitué à l'humilité et au renoncement. Malgré tout, ils sont suspects à l'Eglise. Même les frères de la Vie commune, qu'institue un disciple du mystique néerlandais, Jean Ruysbroeck († 1381), le célebre Gérard Groot de Deventer, un des précurseurs de l'humanisme en Allemagne, chez lesquels s'est atténué cepes dant et assagi l'enthousiasme des premiers mystiques, ne sont guère en faveur auprès du clergé.

D'autres vont plus loin. Beaucoup de cheires retentissent de plaintes contre les exactions pontificales, l'insolence et la corruption des prêtres. Les plus hardis, dans leurs attaques, dépassent les hommes et s'en prennent au système. Jean de Goch († 1475) proclame l'autorité absolue de l'Évangile et fait de la grâce l'unique condition du salut, et Luther reconnaître dans Jean Wessel de Groningue († 1489) son prédécesseur immédiat.

Le sol est comme miné par le travail souterrain de sectes fort mèlées et que nous connaissons encore fort mal, mais dont la persistance et les progrès sont marqués de temps en temps par quelques brusques explosions. Du xut au xv siècle, malgré une répression impitoyable, les Béghards et les Lollards se transmettent les doctrines panthéistes; les Flagellants, qui, au milieu du xiv siècle, ont failli provoquer une révolution à la fois politique et sociale, ont disparu, mais Joachim de Flore et « l'Évangile éternel », dont ils s'inspiraient, conservent des adhérents plus ou moins avoués; les Vaudois, fort nombreux dans l'Allemagne du sud, prennent pied en Autriche, en Thuringe, en Prusse, dans le Brandebourg, et, sous l'influence des Hussites, accentuent leur opposition. Bien que les rivalités de races aient entravé en Allemagne les progrès de l'hérésie bohème, les doctrines de Wycliffe, le véritable précurseur de

Luther, le plus sérieux adversaire qu'ait rencontré l'Église avant la Réforme, pénètrent sourdement çà et là.

Quelle est la force de ces diverses sectes hérétiques, le chiffre de leurs adhérents, la portée extrême de leurs revendications? Nous l'ignorons, mais dans ces tàtonnements et dans ces révoltes obscures, comme dans la piété maladive des sujets fidèles de l'Église, se révèle l'inquiétude universelle, le besoin d'une révolution; le progrès des sciences, les grandes découvertes qui auvrent à l'esprit des horizons inconnus sont autant d'excitants qui augmentent la fièvre. L'alchimie et l'astrologie célèbrent leur triomphe, et l'Église, épouvantée de ce déchainement des euriosifés humaines, consacre leurs manœuvres par ses terreurs. Les procès de sorcellerie sont comme la marque sanglante de cette époque : en 1485, Innocent VIII charge trois dominicains de rechercher et de punir les magiciens des diocèses. de Saltzhourg, Brême, Trèves, Coblentz, Cologne et Mayence; en 1489, Jacques Springer et Henri Institoris publient leur livre du Marteau des Sorcieres, qui devient classique. Dieu a ses incrédules, mais Satan n'a pas de acoptiques; scolastiques et humanistes, orthodoxes et hérétiques, Luther comme les autres, croient a la puissance du diable et à son intervention perpétuelle dans les affaires humaines; de toutes les croyances de l'Église romaine, c'est celle que les protestants auront le plus de peine à abandonner.

Les préludes de la révolution. — Taudis que l'Italic, avisée et sceptique, se console de la décadence de l'Église par les profits qu'elle tire de la papauté, en Allomagne, une race plus serieuse, plus éprise d'au dela, tombe dans une sorte de prostration desespérée qu'agitent des rêves fiévreux. Poètes, pamphlétaires, prédicateurs, tous appellent une révolution, annoncent l'approche de l'Antechrist, de l'ange exterminateur qui, d'un grand coup d'aile, balayera les nuages et puriflera l'atmosphère empestée. L'Église, la principale coupable, sera la première frappée. Les doctrines socialistes et communistes se répandent et une sourde terreur envalut les privilégiés.

La guerre des paysaus ne sera que la dermère et la plus terrible des explosions révolu ionnaires qui depuis un siècle agi-

tent l'Empire. Après les chasses aux Juifs, par lesquelles s'étaient révélées au xiv\* siècle les colères envieuses et égalitaires des masses, les émeutes dans les villes, les conjurations et les ligues dans les campagnes marquent le progrès des idées démagogiques. Peu à peu le mouvement gagne en étendue et en profondeur. Dans les provinces les plus éloignées, des prophètes obscurs répètent les paroles du timbalier de Niklashausen '. les biens des seigneurs seront confisqués, les prêtres massacrés, les princes et les nobles gagneront leur pain à la sueur de leurfront. Les répressions atroces n'empêchent pas les révoltes de renattre sans cesse. L'histoire de l'Allemagne du sud signale, depuis le milieu du xv<sup>a</sup> stècle, une série presque continuelle de tentatives d'insurrection et de ligues agraires, dont quelquesunes, le Sabot, le Pauvre Conrad, sont restées célèbres, l'émotion se propage en Suisse, en Carinthie, en Thuringe, un peupartout. La révolte de Dozsa, qui monde la Hongrie de sang (1514), a des ramifications fort lointaines dans l'Empire et les émeutes des ouvriers urbains répondent avec une régularité lugubre aux soulèvements des campagnes

L'humanisme. — L'insurrection a son programme; il ne lui manque qu'un chef. Les mécontents appellent la venue d'un Empereur, qui protégera la nation contre les exactions de la Bome et le petit peuple contre la tyrannie des nobles et des princes; ils attendent de lui le remède aux deux maux essentiels de l'Allemagne : le matérialisme romain et l'anarchie politique Sous ces influences, les impulsions venues de l'étranger se détournent de leur cours et se transforment, l'humanisme unsi prend au nord des Alpes un caractère très particulier.

On rattache volontiers la Réforme à la Renaissance et on salue dans Érasme et dans Reuchlin les précurseurs de Luther; encore faut-il s'entendre. Il est incontestable que les doctrines philosophiques, qu'importaient d'Italie les humanistes, s'accordaient souvent assez mal avec l'enseignement orthodoxe; les

<sup>4.</sup> Jean Bosheim était un pauvre berger et un musicien somade; dans un pélerinage à Niklashausen, la Vierge lui apparut et lui ordonna de précher la révolution; ses discours eurent un immense relentissement, mais il fut arrête et brûlé à Würtzburg (1476), et sa mort arrête la révolte imminente.

disciples des lettres anciennes ne ménageaient pas les sarcasmes aux défenseurs des vieilles méthodes qui dominaient dans la plupart des universites et les néo-platoniciens accablaient de leur mépris les représentants de la scolastique; mais ils ne songeaient certes à nen moins qu'à renverser l'Église. La plupart des humanistes étaient des catholiques sincères; beaucoup désiraient une réforme, mais l'espéraient de l'Église même et leurs désirs ne dépassaient pas ceux des Pères de Constance ou de Bâle. Ils entretiorent et augmentèrent dans une certaine mesure l'agitation générale, mais ne la créèrent pas et n'en prévirent ni n'en acceptèrent les dernières conséquences

Les premiers humanistes allemands sont cependant les disciples directs de la Renaissance italienne : comme elle, ils se sont épris de l'idéal ancien et sont devenus à demi païens à l'école des Romains et des Grees. Marsile Ficin et Pic de la Mirandole leur ont enseigné, en même temps que le culte de Platon et la haine de la scolastique, une conception nouvelle de la vie; ils détournent voloi tiers les yeux du royaume céleste et leur indifférentisme tolérant juge de haut les rites et les dogmes. Conrad Celtes (1439-1508), le mieux doné des poetes humanistes allemands et le fondateur des célèbres sociétés littéraires du Rhin et du Danube, Mucianus, le chanoine de Gotha, qui conduit au combat contre les Barbares scolastiques la cohorte d'Erfurt, Eoban Hess, Euricius Cordus, Crotus Rubeanus, etc., mettent en question que ques unes des vérités essentielles du christianisme. Bien qu'ils soient restés tres allemands par certains autres côtés et que leur patriotisme se manifeste par leurs travaux historiques et leur culte des traditions nationales, leur hardiesse philosophique suffit à les rendre suspects à la foule; chez un peuple demeuré profondément chrétien, la voix de cespaiens n'éveille aucun écho, leurs adeptes sont rares et leur influence médiocre.

Les Italiens, étonnés de la répulsion instinctive que la Renaissance rencontre chez les Allemands, l'expliquent par leur lourdeur d'esprit et leur ignorance. Injustice fréquente aux peuples dans leurs jugements réciproques. En réalité le goût de la science était très vif en Allemagne et l'instruction y était fort répandue. Les dix-sept universités qui y avaient été fondées en moins d'un siècle et demi comptaient sinou beaucoup de professeurs éminents, du moins une foule animée et studieuse d'élèves. Les établissements d'instruction primaire et secondaire, sans s'être développés dans la même proportion, étaient fort nombreux. Les méthodes se perfectionnaient « Le secret merveilleux, l'art divin, l'Imprimerie », divulguée et répandue depuis 1402, est venue à point pour repondre aux besoins d'instruction plus généraux et les accroît à son tour. En 1500, l'Allemagne possede, dit-on, plus de mille imprimeries; Nüremberg, « la perle de l'Empire », son caravansérail des arts et métiers, en a vingt-cinq a elle seule, la foire des livres, qui commence au xvi siècle, est une source de richesse pour Francfort.

Partout se manifeste le désir d'une science plus vivante, d'une instruction moins de forme et plus substantielle, et les élèves comme les professeurs tendent leurs lèvres allérées vers les sources fécondantes de l'antiquité. Mais ils se refusent à payer d'une apostasie le secours qu'ils appellent. L'humanisme n'exerce une reelle et large influence que quand il s'est dégagé des excès des premiers jours; la Renaissance, pour conquerir l'Allemagne, doit devenir allemande et chrétienne. L'étude des lettres anciennes doit servir avant tout à l'édification des ames : dans les écoles des « Frères Hiéronymites de la vie commune », les nouvelles méthodes pédagogiques ont surtout pour but les progrès de la piété; le plus remarquable de leurs éleves, le frère Rodolphe Agricola, se fait enterrer dans une robe de moine. En Alsace, la célèbre école de Schlestadt est dominée par les mêmes préoccupations religieuses, et pour Rodolphe Lange ou Louis Dringenberg, aussi bien que pour Wympheling, l'érudition est una servante de la foi.

Dès lors les desiances qui ont accueilli les premiers huma nistes tombent et les universités ouvrent leurs portes aux « poètes ». Pourtant, même à ce moment, les Allemands gardent leur sang-froid, et s'ils acceptent les Latins pour mattres, ils ne renient pas leur passé. Les riches patricieus d'Augsbourg.

ſ

ę.

ıÐ

٩.

14

10

401

10

leat

13 \*

Laft.

را او او

fort.

<sup>1</sup> Your ci-desays, t. III, p. 644-658

de Nüremberg on d'Ulm, les Peutinger et les Pircklheimer, aussi instriuls et aussi curieux de littérature et d'art que les compagnons de Laurent le Magnitique ou les courtisans de Léon X, gardent une prédilection visible pour les traditions nationales. La Nef des Fous de Sébastien Brandt (1494), la Conjuration des Fous et la Confrérie des Vauriens de Thomas Murner (1312) marquent bien la manière en quelque sorte extérieure dont agissent en Allemagne les influences untiques, les réminiscences continuelles et l'érudition souvent fastidieuse de l'auteur n'en altèrent pas l'inspiration fondamentale qui est puisée directement aux sources populaires. Il en est de même pour l'art allemand, qui doit à la Remissance un idéal supérieur d'harmonie et de beauté, mais n'en conserve pas moins, un caractère très indépendant . Les tableaux d'Albert Dürer, traduisent l'ame même de la nation. Versé dans tous les secrets de l'art étranger, Dürer ne lui demande que des procédés et nonson inspiration: dans son œuvre revivent son temps et son peuple. Sa Melancolie, si poignante, n'est-ce pas l'Allemagne qui, lasse de tant d'efforts inutiles et de tant d'illusions flétries, s'abandonne à l'amère volupté de la souffrance! Mais la nuit ne sera pas éternelle et le Saint Jerôme, de la même année que la Mélancolie (1514), si confiant et si serein, parle à la grande Inassouvie de foi sereine et consolatrice. Déjà le libérateur est là : c'est le célèbre et extraordinaire Chevalier de 1513, qu. chevauche dédaigne ix, sons sa brillante armure, de la nuit bideuse et du diable qui étend vers lui ses griffes.

Érasme. — Ce libérateur, ce chevalier victorieux de la superstition et de la mort, heaucoup l'acclamaient dans Érasme Dans ces années si plemes, qui sont comme la fleur radieuse de l'humanité renaissante à l'espoir et à la vie, à l'époque de Michel Ange, de Dürer, de Raphael, au moment où Budé renouvelle les études grecques et où Reuch in fonde la science hébraïque, alors que Copernie medite son livre sur les révolutions des globes célestes, toutes les gloires s'effacent devant celle de ce litterateur qui s'est taillé un royaume dans l'huma-

<sup>1</sup> Voir ti-Lessus, chap via section III

nisme. Cet enfant du basard, dont la jeunesse a grandi sans caresses et sans joic, jeté dans un cloître à vingt ans, et qui, par une lassitude précoce, vite guéri de ses illusions, erre sur toutes les grandes routes de l'Europe, besogneux et suspect, exerce sur les esprits une mattrise presque officielle. Les rois et les papes, les cardinaux et les princes sollicitent l'honneur de correspondre avec lui et sourcent dévotiensement aux railleries qu'il leur decoche. Erasmien devient synonyme d'excellent et d'infaillible. Tous ceux qu'a touchés le culte de la vérité ou la passion des lettres se proclament ses disciples. Il apaise, il fortifie, il console.Disciple direct des néo-platoniciens de Florence, il ne sacrifie pas la religion à la philosophie. mais poursuit la réconciliation du christianisme et de l'antiquité; il en attend l'avènement d'une période de lumière et de paix, où le monde, enfin affranchi des haines, des querelles de dogme et des chicanes d'école, s'avancera avec confiance vers un idéal toujours plus éthéré de science et de pureté morale.

Par calcul, afin de ménager son influence, par une certaine indifférence morale a laquelle n'échappent pas même les meilleurs des humanistes, il ménage les chefs de l'Église, mais personne n'a mieux aperçu les vices du siècle et ne les n signalés d'une main plus impitovable. Il a le flair qui aperçoit le sophisme des choses et la hardiesse d'esprit que ne musèlent point les traditions. Dans les Adages, qu'il enrichit sans cesse de 4500 a 1515, dans les Colloques (4519), il discute le système monarchique et la propriété individuelle, avec une franchise qui rappelle Morus. Dans l'Enchiridion militis christians, dans l'Éloge de la Folie surtout (1511), la vivacité et la grâce du style, la sincérité évidente de l'écrivain, ce mélange savoureux d'amertume et d'ironie, de légèreté et de vigueur qui nous charme encore anjourd'hui, renouvellent le sujet le plus rebattu qu'il fût possible alors d'imaginer : la satire des vices du clergé L'Eloge de la Folie fut traduit en toutes les langues, et vingt sept éditions s'épuisèrent en quelques années. Par delà les hommes, Erasme a aperçu la cause véritable du mal : le mosaisme, l'envahissement de la formule, du rite, des prati-

ì

£

33

11

m

.ի։

13

11

1.1

194

MS 2c

HOA-

ques. Le Christ n'a-t-il pas dit : « Je suis la vérité et la vie? » C'est a lui qu'il faut revenir. Qu'importent au fidèle les querelles des théologiens, et comment de vaines cérémonies pourraient-elles servir au salut? « Armère ces nouveaux pharisiens, je ne connata qu'une lot et personne n'en parle. » Cette loi vivante, source toujours fraiche d'espérance et de ropos, on l'a derobée à l'humanité, et, depuis, elle se débat dans les ténèbres; rapportez la lumière dans le monde en lui readant l'Évangile. Fixé à Bâle, auprès du célèbre imprimeur Froben, dans une admirable situation pour agir à la fois sur l'Allemagne, l'Italie et la France, Érasme consacre la fin de sa vie, les années les plus fécondes peut-être, à une sorte de résurrection de l'Église primitive : au Nouveau Testament, qu'il édite et traduit en 1516, succèdent rapidement les œuvres des Pères de l'Église, saint Jean Chrysostome, saint Ambroise, plus tard saint Augustin et Origène, l'année même de sa mort (1536). Érasme a quelquefois été jugé durement et les faiblesses de son caractère expliquent la sévérité de ses ennemis : ne sontelles pas plus que compensées par cet immease effort de travail et cet admirable devouement à l'œuvre qu'il poursuivait"

Chez lui, le cœur était moins audacieux que la pensée. Il apportait dans l'interprétation et la critique des livres saints une franchise rationaliste que les Réformateurs n'ont jamais connue, mais il répugnait à toute révolte violente. Il suffit de regarder son portrait, qu'ont popularisé les dessins d'Holbein, pour voir que ce petit homme malingre, aux traits tirés, aux levres minces, doit avoir horreur des écluts de voix, du fraças des discussions : ses yeux percants pénètrent trop bien le jeudes partis pour qu'il s'inféode à aucun. Ils se sont vengés de sa clairvoyance en le tradant de renégat. En réalité, sa résorve tenait à des causes générales. L'humanisme, bien qu'il cût singulièrement devié de ses tendances primitives et que, par l'importance toujours ; lus grande qu'il accordait aux questions religiouses, il se fût rapproché des préoccupations populaires dominantes, n'avait pas pénétré jusqu'au fond de l'ame du peuple; il n'apercevant que les symptômes de la maladie, et sa medecine empirique n'en détraisait pas la racine. Il ne nourrissait aucune haine contre la Curie et il ne connaissait pas les affres qui tonaillaient la conscience. Les abus qu'il dénonçait ne décourageaient pas son optimisme et les remèdes qu'il prònait ne promettaient pas au peuple ce qu'il désirait avant tout, la certitude du salut. Ils parlaient de raison à des àmes qui avaient aurtout besoin de foi, et de réforme à des insurgés. Entre Érasme et Luther, hien qu'ils aient quelque temps paru agir de concert, aucune entente n'était possible.

Reuchlin et les « Epistolæ obscurorum virorum ». — Érasme out la première intuition de la violence des passions qui menaçaient l'Église au moment de la célèbre querelle qui, à la veille même de la Réforme, mit aux prises, a propos de Reuchlin, les partisans et les adversaires de la tradition. Le conflit s'engagea sur une question incidente, et le héros de la querelle fut fort étonné et quelque peu déconcerté du bruit qui s'éleva autour de son nom. Reuchlin, qui, suivant un usage général à cette époque, avait pris le nom de Capnion, n'avait rien d'un chef révolutionnaire et c'est par une extension de mot assez arbitraire qu'on le rattache à l'humanisme. Tres religieux, soumis à l'autorité ecclésiastique, timoré et pusillanime, il se défiait « des sirenes de l'antiquité » et prétendait restaurer le christianisme primitif; cela l'avait conduit a l'étude des livres hébraiques. Quelques mattres de l'université de Cologne, qui était demeurée la citadelle de la scolastique, le professeur Pfefferkorn, juif converti, le prieur des Dominicains Hoogstraten, pris d'un accès de rèle fort intempestif, aperçarent dans ces recherches une menare pour l'orthodoxie et demandèrent qu'on brûlât les commentaires du Talmud et la Kabbale. Assez mécontents de cette ardeur intempestive, le pape et l'Empereur essayèrent d'étousser l'assaire : mais depuis un siècle, les tracasseries des scolastiques avaient exaspéré les partisans des méthodes nouvelles et, sûrs de leurs forces, ils entendaient prendre leur revanche et crier aux défenseurs d'une philosophie démodée leur mépris et leur haine. Le « combatdes ténèbres et des lumières » fut comme us premier essai de mobilisation de l'armée révolutionnaire, et, dans la chaleur du combat, les défenseurs de Reuchlin, dépassant les Dominicains

et même la Curie, visèrent parfois toute l'organisation ecclésustique et jusqu'à l'essence même du Christianisme. Les Epistolæ obscurorum virorum (1514-1517) livrerent à la risée populaire les moines, leur ignorance, leur intolérante étroitesse d'esprit. Reuchlin répudiait ses defenseurs compromettants et Érasme, en admirant la verve des pamphlétaires, regretta leur brutalité et l'injustice qui flétrissait tous les défenseurs de l'Église comme une bande de coquins et d'idiots. Sa tactique était bouleversée et sa moderation troublée par l'intrusion brusque d'un elément populaire que laissaient fort indifférent les finesses du latin cicéronien et qui n'avait aucun goût pour les demi-mesures et les compromis. C'est que le chef qu'appelait la foule, le véritable Chevalier libérateur, ce n'était pas un demi-Latin, tel qu'Érasme, mais un véritable Allemand, qui aurait souffert ses angoisses, connu les mêmes crises de désespoir et de doute, et dont la voix retentissante lui prècherait la liberté et la foi.

## II. - Luther : Réforme et Révolution.

Luther au couvent. — Luther était né à Eisleben, le 10 novembre 1483 Sa jeunesse avait été durc. Son perc n'était alors qu'un pauvre bûcheron et sa mère rapporta plus d'une fois dans leur humble demeure les fagots qu'elle avait ramassés dans la forêt voisme. A Magcebourg, à Eisenach, où on l'avait envoyé continuer ses études, il allait avec ses camarades de porte en porte, chantant pour mendier son pain. Pendant cette rade période d'apprentissage, la sympathie d'une riche bourgeoise, Ursule Gotta, qui l'arrache pour quelque temps à cette vie de misère, reste son seul souvenir heureux. A Erfort, où il étudie le droit, il connaît quelques humanistes, mais les lettres le captivent moins que la philosophie; le futur adversaire des scolastiques est d'abord leur élève studieux et soumis, et ces études laisseroit en lui une trace ineffaçable. Brusquement, au desespoir de son pere, dont ses premiers succès ont

flatte l'ambition, à vingt-deux ans, Luther entre dans le cloitre des Augustins d'Erfurt (17 juillet 1505).

Sa résolution, hâtée, non déterminée par divers incidents dramatiques, est avant tont le résultat de l'inquietude morale qui depuis longtemps le tourmente. Il souffre du mal du siècle. C'était ce même vide du cœur, cette même angoisse en face d'un Dieu devenu muet, qui, à la même époque, suivant les tempéraments et les circonstances, jetait dans les outrances de la dévotion ou dans l'héresie tous ceux qui ne trouvaient pas dans le Mosaïsme officiel une conso ation et un apaisement suffisants. Passionné et excessif, encore assombri par les souf-frances de ses jeunes années et par une éducation d'une sévérité presque barbare, torturé par une imagination ardente, Luther demande au couvent ce que ni le monde ni l'étude ne lui ont donné la paix de l'âme.

Ce fut un religieux modèle. « Si jamais moine était entré dans le ciel par sa moinerie, dira-t-il plus tard, cortes j'y serais entré. Si cela eût duré longtemps encore, je me serais martyrisé jusqu'a la mort, à force de prières, de lectures et autres travaux. » Mais le couvent exaspère les souffrances de cette nature exubérante. Ni les macérations ni les études théologiques pas même l'ordination (1507), ne diminuent les angoisses de ce cœur où semble er er le désespoir de tout un peuple. Il est hanté par la haine de ses fautes, par l'image terrible d'un Dieu fort et jaloux. « Je me suis tourmenté jusqu'à la mort, disaital, afin de procurer à mon cœur déchiré, à ma conscience agitce la paix avec Dieu; mais, entouré d'horribles ténebres, ce te paix, je ne la trouvai nulle part. . Il se révolte contre le Juge redoutable qui l'obsède : « Je n'aimais point, non, je haissais co Dieu, juste vengeur du péché, je m'indignais contre lui; c'était en moi un grand murmure, si ce n'était un blasphème. • Le vicaire général de l'ordre, Jean Staupitz, railla doncement ses terreurs et l'apaisa en lui prèr ant la confiance en Jésus, « qui n'éponyante pas, mais console ». La lecture des grands mystiques, celle de saint Augustin, des épitres de saint Paul et de l'Évangile lui apprit que la ponitence a pour condition première la confiance en Dieu. Il approchait a nat

peu à peu de la doctrine de la justification par la foi, qui s'était toujours maintenue dans l'Église et que la papauté n'avait jamais renice, mais qui était peu à peu comme tombée en désuétude, voilée par le phanisaisme officiel.

La convalescence de Luther fut lente; il demeurait un fils docile de l'Égrise, condamnait les violences des partisans de Reuchlin; son célèbre voyage à Rome en 1311 n'avait pas modifié ses sentiments, et ce ne fut que plus tard et comme par souvenir qu'il contritua à déchainer en lai l'esprit de révolte. Appelé à l'université de Wittenberg, son ardeur extraordinaire au travail, son dévoucment, la chaleur de son éloquence lui gagnèrent vite la faveur des étudiants; il leur enseignait la seule sagesse infaillible, « la sagesse de la croix », source de toute paix et ancre solide de la vie : « La justice ne consiste pas dans les œuvres, mais dans la foi, l'espérance et la charité; c'est en croyant et en espérant en Dieu que nous méritons le nom de justes. » Souillés de la tache originelle, nous sommes incapables d'accomplir la loi, mais le Christ l'a accomplie pour nous : • il est notre justice, notre sanctification, notre rédemption » Luther était des lors sur les frontières extrêmes de l'hén'sie et le moindre incident pouvait le mettre aux prises avec l'Église officielle, dont il sapait la puissance, en déplaçant en quelque sorte le centre de la vie religiouse.

Les Indulgences. — Depuis 1513, la Renaissance célébrait à Rome son tromphe avec Léon X. Les ressources ordinaires de ce pape ne suffisaient ni aux caprices de son luxe ni aux nécessites de sa politique, suivant une tradition constante, il recourut à la vente des Indulgences et ouvrit le trésor des grâces aux fidèles qui contribueraient de leurs deniers à la construction de la cathédrale de Saint-Pierre. L'affaire, au point de vue commercial, était fort habilement organisée : l'archevêque de Mayence, le jeune Albert de Brandchourg, en reçut la haute direction pour l'Allemagne, le dominicain Tetzel, fort expert en ces motières, fut chargé de la vente; les grands banquiers d'Augshourg, les Fugger, étaient intéressés dans l'entreprise.

En attendant même qu'il y ait quelque légende dans les

bouffonneries charlatanesques que l'on prête à Tetzel, ce trafic des biens spirituels devait faire scandale. La théorie des Indulgences, telle qu'elle s'était développée depuis le xin' siècle, s'accordait avec uno parfaite logique à l'ensemble de la doctrine catholique. Le prêtre, qui renouvelle chaque jour dans le sacrement de l'autel le sacrifice du Sauveur, devient le mediateur nécessuire entre le ciel et la terre et le dispensaleur du salut, pourquoi ne viencrait-il pas au secours de la faiblesse humaine, en permettant au pécheur de racheter par une aumône les peines qu'il a encournes? Malheureusement, cette aumône, qui ne devait être qu'une prouve et comme un ai siliaire du repentir, avait fini par supprimer presque la nécessité du repentir, en fait, sinon en doctrine. Bien que la question des Indulgences n'eut en elle-même qu'une importance secondaire, elle se rut tachait étroitement à cette sécularisation des choses de la foi, qui était au fond de toutes les accusations lancées contre Rome, et toute attaque sur ce point était d'autant plus dangereuse que le mal apparaissait ici avec une criante évidence.

Dans les 95 thèses qu'il afficha a la porte de l'église de Wittenberg, le 34 octobre 4517, Luther ne contestait ni l'autorité pontificale ni la théorie même des grâces ecclésiastiques, mais certaines de ses affirmations avaient une portée qu'il ne soupçonnait pas. « Chaque vrai chretien, disait il, vivant ou mort, a droit a tous les biens du Christ et de l'Église, par don de Dieu et sans lettre d'indulgence. » N'étalt ce pas proclamer l'inutilité d'un autre médiateur, l'indépendance du fidèle et la ruine du système roligieux qu. s'était constitué au moyen âge? Au milieu d'une nation enfiévrée, travaillee par les aspirations les plus diverses, mais qui se résumaient toutes dans la haîne de Rome, de semblables déclarations sonnaient comme un appel à l'insurrection et, dès le premier jour, les mécontents acclamèrent dans le moine de Wittenberg le chef si longtemps attendu.

Jean Eck et la dispute de Leipzig. — Luther so refusa longtemps à cet honnour. La pensée d'une rupture avec cette Églisc à laquelle le rattachaient tant de souvenirs impérissables lui apparausait comme une odicuse folie; ses emportements avaient de brusques retours dans lesquels il clamait son humi-

76

lité. Mais il n'était déja plus maître de son œuvre. L'a parti s'était constitué autour de lui : ses collègues de Wittenberg, les étudiants, les adversaires de Tetzel. Les violences de ses adversaires, le dominicain Mazzolini de Prierio, l'inquisiteur Hoogstraten, Tetzel, l'exaspérment; ils étendaient maladroitement la question, portaient la discussion sur le terrain redoutable de l'infaillibilité pontificale; dans la lutte, des paroles redoutables étaient prononcées, et à mesure que des incidents plus graves se produisaient, l'émotion universelle croissait.

Le pape, que l'on accuse à tort de ne pas avoir compris la gravité des événements, ennuyé du tamulte qui supprimait ses recettes, au heu de songer à apasser cette âme inquiète et troublée, mit aussitôt ses foudres au service des ennemis de Luther, le cita devant son tribunal à Rome. Sur les instances de l'Électeur de Saxe, Frédéric le Sage, il l'autorisa cependant à présenter sa justification au légat Cajétan, à Augsbourg. Cajétan était un homme de science et de vertu, et, sur certains points de dogme, ses opinions personnelles se rapprochaient de celles de Luther, mais il mettait son amour-propre à maintenir l'autorité de la Curie. Il se refusa donc à toute discussion : « Je ne vous demande que six lettres, disait il à Luther : revoco. » Luther quitta la ville, en appelant au pape mieux informé (1518).

La situation le l'Aliemagne conseillait au légat quelque mêna goment. La diète d'Augsbourg avait témoigné d'une extrême surexcitation de l'opinion publique; les princes avaient répondu aux demandes du pape par un exposé virulent de leurs griefs; l'agitation descendant dans la rue; des pamphlets véhéments circulaient. « Le troupeau se lasse d'avoir un pasteur qui ne songe qu'à tondre ses brebis », écrivant le célèbre chevalier Ulrich de Hutten, qui traduit avec tant d'éloquence et d'émotion les sentiments du peuple et qui, dans ces années de criss, exerça une influence extraordinaire. « Ce n'est pas à Constantinople qu'il faut aller combattre le Turc, c'est au delà des Alpes, en Italie, à Rome. Vous tremblez sous la menace des foudres pontificales? Elit craignes celles du Christ et méprisez celles du Florentin. » Il tenait encore en assez pauvre estime le moine de Wittenberg, dont les métersions le choquaient; mais fous

n'avaient pas la même indifférence. Luther avait été reçu avec beaucoup de distinction par Peutinger et la haute bourgeoisse d'Augsbourg; il avait pris contact avec l'Allemagne, et son audace grandissait en même temps que sa colère s'échauffait à la haine de la nation ent.ère.

Léon X, après avoir casayó sans succès de la sévérité, en revint à la douceur. Il craignant par-dessus tout de s'aliéner Frédéric le Sage, dont la prudence avisée et la foi profonde lui inspiraient toute confiance et sur lequel il comptait pour faire échec à Maximilien et empêcher l'élection à l'empire de Charles d'Autriche. Charles de Miltitz, le nouvel ambassadeur pontifical, jous la bonhomic, la rondeur (conférence d'Altenburg, janvier 1519) et obtint de Luther une lettre très humble, ou il protestait de sa soumission et s'engageant à se taire s'il n'était pas provoqué. Luther était sincère, mais il avait promis plus qu'il ne pouvait tenir. « Dieu me conduit, écrivait-il quelques années plus tard, il me pousse, il m'enlève, je ne suis pas maître de moi-même; je voudrais vivre dans le repos et je suis précipité au milieu du tumulte et des révolutions. . A peine échappé à l'influence de Multitz, il se demandait s'il n'avait pas trahi sa conscience, ignorant encore « si le pape était l'apôtre de Dieu ou l'Antechrist ». L'occasion s'offrit bientôt pour lui de rentrer dans la lice.

Jean Eck était un des plus illustres docteurs du siècle : nutlement hostile aux idées nouvelles, il avait retenu de la scolastique le goût de la dispute et la subtilité de la logique; sa mémoire prodigieuse, sa contiance en soi, qu'avaient encore accrue ses nombreux succès, faisaient de lui un adversaire redouté. Au mois de juillet 1519, une nombreuse assistance s'était réunie à Leipzig, au château de Pleissenburg, pour assister à la joute oratoire de Jean Eck et d'un des disciples les plus intempérants de Luther, Carlstadt. Carlstadt n'était pas de force; Luther lui succèda. Eck, très courtois au début, s'énerva peu à peu et, sentant sa victoire compromise, s'appliqua à saisir le moine en flagrant délit d'hérèsie. A un moment donné, il interrompit son interlocuteur et lui reprocha de reprendre les doctrines formellement condamnées par l'Église, de ressusciter les erreurs des Vaudois, de Wyclisse et de Huss. Luther se troubla devant cette accusation qui le retranchait de l'orthodoxie et qui le jetait dans le camp de ces hérésiarques slaves dont le souvenir était en horreur à l'Allemagne; il ne tarda pas cependant à triompher de ses terreurs : ce sut la minute de crise où, sous un choé subit, jaillit en pleine lumière le résultat d'une longue lutte intérieure. « Parmi les doctrines de Huss et des Bohèmes, s'écria-t-il, il en est de très chrétiennes, c'est une chose certaine Telle ce le-ci, qu'il n'y a qu'une seule Église universelle. l'Église du Christ; et cette autre, qu'il n'est pas nécessaire de croire l'église romaine supérieure aux autres Que ce soit Wyclisse qui l'ait dit, que ce soit Iluss, peu m'importe » Eck rompit la discussion; dès ce jour. Luther était hors de l'Église

Luther et Hutten. - Le nombre de ses partisans augmentait. Beaucoup d'humanistes, moins clairvoyants qu'Érasme, plus hardis aussi et plus allemands, soutenaient Luther et il recrutait parmi eux quelques-uns de ses plus surs collaborateurs, Capito, Œcolampade, Juste Jonas et le plus grand de tous, le petit-neveu de Reuchlin, Philippe Schwarzerde (Mélanchion), le futur rédacteur de la Confession d'Augsbourg Dominé dès la première heure par Luther, qui admirait son érudition et aimait sa douceur, Mélanchton, modéré et pacifique, resta le prisonnier de la révolution. Beaucoup plus rapproché de Luther par son tempérament et son caractère. Hutten lui amena tous ceux qui desiraient une révolution radicale; grace a lui, en 1520, les monvements religieux et politiques qui agitaient la nation se réunissent dans une resistance ouverte contre Rome, et cette alliance marque une date décisive dans l'histoire de l'Allemagne. Ce qui est en jeu désormais, ce sont les destinées de l'Empire et de l'Europe

Singuler théologien que cet humaniste dont la jeunesse vagabonde s'est fletrie à toutes les aventures. L'ascèle et le chevalier, que tout sépare, sont rapprochés par une haine, celle de la Curie, et une passion, l'affranchissement de l'Altemagne. Le patriotisme, inconscient d'abord chez Luther et indirect, était la qualité mattresse d'Hutten, la source de son inspiration, le rachat de ses fautes. Il n'avait pas attendu le signal de Wittenberg pour flétrir les exactions pontificales et les vices du clergé, mais, aiguillonné par l'exemple, ses attaques redoublent de verve et d'audace. C'est la fanfare qui sonne le ralliement de tous les mécontents et, de tous les coins de pays, des pamphlétaires, avec moins de génie, non pas moins de fureur, entonnent le même chant de guerre. C'est un déchatnement de sermons, de satires, de chausons, de dialogues, tel qu'il n'y en a peutêtre pas d'exemple avant la Révolution française; la gravure complète l'œuvre du pamphlet, et l'imagerie a son Hutten dans Lucas Cranach, dont la verve boufonne et virulente ne recule devant aucune exagération ou aucune fantaisie.

C'est au milieu de ce bouillonnement, et comme soulevé par lui, que Luther lança deux de ses œuvres les plus remarquables et les plus hardies : la Captivité de Babylone et la Lettre à la noblesse chrétienne de nation allemande sur l'amelioration de l'État chretien. « A vos tentes, Israël, avait dit Hutton, le sort en est jeté! Vive la Liberté! » C'était aussi un grand en de liberté que poussait Luther. Ses derniers scrupules s'étaient évanouis : « Trop de folie déplatt aux hommes, écrit-il à Spalatin, mais trop de sagesse déplait à Dieu La parole de Dieu est une épec, elle est une guerre, elle est une ruine, elle est un scandale et un poison. » Non seulement, il reprend avec une précision provocante ses anciennes propositions, mais il en accepte les conséquences logiques. Déchu par le peché, l'homme a été régénéré par le Sacrifice du Christ, et pour avoir part aux merites du Sauveur, il suffit d'avoir foi en lui et de remettre avec confiance son ame entre ses mains. Le Christ s'est offert une fois en holocauste, et il n'a pas voalu que cosacrifice se renouvelât chaque jour à la voix d'un homme : la messe n'est qu'une cérémonie commémorative. Par là tombe le pouvoir mystérieux du prêtre, sur lequel l'Église avait fonde

<sup>1.</sup> Lucas Granach le Vieux était en grande faveur aupres de Frederic le Sage, il est le versimble peintre de Luther. Ses ieuvres, extraordinairement nombreuses, sont fort inegales, mais beaucoup d'entre clies, maigré l'insuffisance de la technique interessent par leur naive reproduction de la vie. Ses gravures servirent beaucoup à propager la lit forme. Il mourut en 1553 — Foir ci-dessus, p. 289.

les erreurs des Vaudois, de Wyclisse et de Huss. Luther se troubla devant cette accusation qui le retranchait de l'orthodoxie et qui le jetait dans le camp de ces hérésiarques slaves dont le souvenir était en horreur à l'Allemagne; il ne tarda pas cependant à triompher de ses terreurs : ce fut la minute de crise où, sous un choé subit, jaillit en pleme lumière le résultat d'une longue lutte intérieure. « Parmi les doctrines de Huss et des Bohèmes, s'écrin-t-il, il en est de très chrétiennes, c'est une chose certaine. Telle celle-ci, qu'il n'y a qu'une seule Église universelle, l'Église du Christ; et cette autre, qu'il n'est pas nécessaire de troire l'église romaine supérieure aux autres. Que ce soit Wyclisse qui l'ait dit, que ce soit Huss, peu m'importe. » Eck rompit la discussion; dès ce jour, Luther était hors de l'Église.

Le nombre de ses partisans augmen-Luther et Hutten. tait. Beaucoup d'humanistes, moins clairvovants qu'Érasme, plus hardis aussi et plus allemands, soutenaient Luther et il recrutait parmi cux quelques-uns de ses plus surs collaborateurs, Capito, Œcolampade, Juste Jonas et le plus grand de tous, le petit-neveu de Reuchlin, Philippe Schwarzerde (Melanchton), lo futur rédacteur de la Confession d'Augsbourg. Dominé dès la première heure par Luther, qui admirait son érudition et aimait su douceur. Mélanchton, modéré et pacifique, resta le prisonnier de la révolution. Beaucoup plus rapproché de Luther par son tempérament et son caractère, Hutten lui amena tous ceux qui désiraient une révolution radicale; grace à lui, en 1520, les mouvements religieux et politiques qui agitaient la nation se reunisse it dans une résistance ouverte contre Rome, et cette alliance marque une date décisive dans l'histoire de l'Allemagne. Ce qui est en jeu désormais, ce sont les destinées de l'Empire et de l'Europe.

Sing ther théologien que cet humaniste dont la jeunesse vaga bonde s'est flétrie à toutes les aventures. L'ascète et le chevalier, que tout sépare, sont rapprochés par une hame, celle de la Carie, et une passion, l'affranchissement de l'Altemagne. Le patriotisme, inconscient d'abord chez Luther et indirect, était la qualité maîtresse d'Hutten, la source de son inspiration, le rachat de ses fautes. Il n'avait pas attendu le signal de Wittenberg pour flétrir les exactions pontificales et les vices du clergé, mais, aiguillonné par l'exemple, ses attaques redoublent de verve et d'audace. C'est la fanfare qui sonne le ralliement de tous les mécontents et, de tous les coins de pays, des pamphlétaires, avec moins de génie, non pas moins de fureur, entonnent le même chant de guerre C'est un déchatnement de sermons, de satires, de chansons, de dialogues, tel qu'il n'y en a peut-être pas d'exemple avant la Révolution française; la gravure complète l'œuvre du pamphlet, et l'imagerie a son Hutten dans Lucas Cranach, dont la verve boufonne et virulente ne recule devant aucune exagération ou aucune fantaisse.

C'est au milieu de ce bouillonnement, et comme soulevé par lui, que Luther lança deux de ses œuvres les plus remarquables et les plus hardies : la Captivité de Babylone et la Lettre à la noblesse chretienne de nation allemande sur l'amélioration de l'État chrénen. « A vos tentes, Israël, avait dit Hutten, le sort en est jeté! Vive la Liberté! » C'était aussi un grand cri de liberté que poussait Luther. Ses derniers scrupules s'étaient évanouis : « Trop de folie déplaît aux hommes, écrit-il à Spalatin, mais trop de sagesse déplatt à Dieu. La parole de Dieuest une épéc, elle est une guerre, elle est une ruine, elle est un scandale et un poison. » Non sculement, il reprend avec une précision provocante ses anciennes propositions, mais il en accepte les conséquences logiques. Déchu par le péché, l'homme a été régénéré par le Sacrifice du Christ, et pour avoir part aux mérites du Sauveur, il suffit d'avoir foi en lui et de remettre avec contiance son ame entre ses mains. Le Christ s'est offert une fois en holocauste, et il n'a pas voulu que ce sacrifice se renouvelât chaque jour à la voix d'un homme . la messe n'est qu'une céremonie commemorative. Par là tombe le pouvoir mystérieux du prêtre, aur lequel l'Église avait fondé

<sup>1.</sup> Lucias Cranach le Vieux etait en grande faveur aupres de Fréderic le Sage; il est le veritable peintre de Luther. Ses œuvres, extraordinairement nombreuses, sont fort inegales, mais beaucoup d'entre elles, malgré l'insaf-brance de la technique, intéressent par leur naive reproduction de la vie. Ses gravures servirent beaucoup à propager la Reforme. Il mourut en 15.3. Voir et-dessus, p. 289.

sa domination Tout chrétien est prêtre et il a le droit et le devoir de s'approcher du Sauveur et de chercher la consolation et la foi dans la parole du Mattre — Qu'importe après cela que Luther s'effraye plus tard de sa hardiesse et veuille sou mettre à de nouvelles chaînes la conscience affranchie? Qu'importe même que des disciples infideles inventent une orthodoxie nouvelle et persécutent les dissidents? La parole, une fois tombée des lèvres du prédicateur, ne lui appartient plus : la semence, cachée dans le sol, germera quand l'heure sera venue. Luther devenait malgré lui le complice de l'humanisme il continuait l'œuvre d'Erasme et préparait celle de Rabelais, de Voltaire et de Strauss. En renversant le formalisme romain et en ramenant le spiritualisme dans la religion, il n'affranchissement de la pensée et ouvrait la voie au libre examen.

Ne vous laissez pas effrayer par les menaces du pape, disaitif aux fidèles; une soule volonté est souveraine, c'est celle de Christ, et l'Évangile est la seule lorqui ne trompe pas. Revenous à la doctrine de Jésus, rejetons les inventions humaines, les pèlerinages, les jeunes, les couvents, les indulgences, le culte de la Vierge et des Saints, le Purgatoire et tout cet échafaudage de dogmes qui ont obscurei la Sainte Parole Les trois sacrements qu'il conserve, le Baptème, la Cène et la Pénitence, perdent leur caractère mystique. Les prêtres sont ramenés à leur rôle naturel d'instituteurs moraux et de prédicateurs et, soumis aux règles communes, dépouillés des richesses qui les corrompent, reprennent par la suppression du célibat leur rang dans la société. Le réformateur a décidément rejeté la robe du moine et dépassé l'idéal ascétique du moyen àge.

La cour pontificale n'était decidée à de nouvelles rigueurs. Léon X condamna solennellement les propositions de Luther; si, dans soixunte jours, il ne n'était pas retracté, il serait excommunié. Luther répondit en en appelant du pape au concile général de l'Église universelle, et le 20 décembre 1520, devant la porte de l'Électeur, à Wittenberg, en présence d'une foule houleuse, il jets sur le bûcher la bulle pontificale : « Tu as troublé le saint du Seigneur, sois livrée aux flammes éternelles. » —

La papauté, disait-il le lendemain, n'est plus aujourd'hui ce qu'elle était hier. Qu'elle excommunie et brûle mes écrits, qu'elle m'envoie au supplice! Elle n'arrêtera pas ce qui s'avance. Quelque chose de prodigieux est à la porte.

Charles-Quint : la diète de Worms, - Les neuf dixièmes de l'Allemagne, écrivait quelques semaines plus tard le légat Aléander, crient : Luther l'et l'autre dixième : Périsse la cour romaine! Jamais la situation n'a été aussi sériouse. Comparée à cela, la lutte de Gregoire VII et de Henri n'était que roses et violettes. » Déjà l'on désignait le Zixka du nouveau Huas, et Franz de Sickingen ne paraissait pas éloigné d'accepter le rôle que lui offrait Hutten. Un nouvel empereur cependant arrivait on Allemagne : quelle serait son attitude? Une nouvelle phase s'ouvrait pour la Réforme : elle allait devenir un des facteurs de la politique, allemande d'abord, puis bientôt européenne. Les illusions que conservèrent longtemps les partisans de Luther sur Charles-Quint ne s'expliquent que par une inintelligence complète de la situation. Le souverain qui, à l'aurore des temps modernes, paraissait pres de reconstituer l'empire de Charlemagne, etait par definition l'adversaire d'une révolution qui avail ses origines dans une réaction du sentiment national contre l'hégémonie romaine. Il y a une sorte de fatalité tragique dans le concours du circonstances qui imposait à Lather pour premier devoir de combattre un empereur d'Allemagne. C'est en Allemagne aussi seulement que le rôle de Charles-Quint dans l'histoire générale apparaît clairement; on le rabaisse si on ne voit en lui qu'un rival de François I\* ; en réalité, il s'agit de toute autre chose que de la prépondérance de la France ou de l'Autriche : deux époques sont en présence, le passé et l'avenir ; deux systèmes du monde, l'unité catholique et les nationalités, l'universel et le particulier.

A la mort de Maximilien, alors que les Électeurs semblaient disposés à vendre leurs voix à François I<sup>ee</sup>, l'opinion publique s'était prononcée pour Charles <sup>1</sup>. Quelque chose de la popularité de son grand-père avait rejail à sur lui; par une étrange illusion

<sup>!</sup> Voir ei-dessus, p. 92, pour Aucetion de 1519, et ibid. et chap. IX, pour le portrait de Charles-Quint.

on se plaisait à voir un Allemand dans ce Bourguignon mâtiné d'Espagnol, qui ne sut jamais bien l'allemand et ne vit dans l'Allemagne que l'instrument de ses ambitions cosmopolites. Sincèrement pieux, il poursuivra à travers les variations que lui imposeront les circonstances le rétablissement sous son autorité de l'unité chrétienne. Cette ambition même, qui lui rend impossible toute réconciliation sincère avec la Réforme, entrave sans cesse son action . il a trop d'affaires dans la tête et trop d'ennemis sur les bras, et la révolte en profite pour s'organiser et s'étendre. A la fin de sa vie seu-lement il lancera sur elle ses armées victorieuses, mais elle aura déjà des racines trop profondes.

Le seul allié qui semble intéressé à son succès est la papauté, et elle le trahit. Au moment même où il est appelé à prendre position dans l'affaire de Luther, il sait que Léon X est en pourparlers avec la France Une guerre avec François I<sup>ee</sup> est imminente. En présence des oscillations de la Gurie, Charles songe aux dangers d'une résolution trop hâtive : peut-être une guerre civile, dans tous les cas le mécontentement des princes dont les secours lui sont nécessaires. Aussi, quand le légat lui demande d'exécuter purcment et simplement la bulle poutificale, il refuse, se borne à c'ter Luther devant la diète de Worms.

Grand émoi parmi les amis de Luther. Bien qu'il s'exagérât les dangers qu'il courait, il n'hésita pas « Si l'on veut employer contre moi la violence, je remettrai l'affaire à la direction de Dicu. Il n'est question ici ni de ce que j'ai à craindre, ni de ce qui me convient : Il s'agit de l'Évangile »— « Quand ils feraient un feu, disait-il encore, qui s'étendrait de Worms à Wittenberg et qui s'élèverait jusqu'au ciel, je le traverserais au nom de Dicu; j'entrerai dans la gorge de ce Béhémoth, je briserai ses dents et je confesserai le Seigneur. » Son voyage lui révéla l'intensité des sympathies qui venaient a lui, et prit peu à peu les allures d'un triomphe.

Le 17 avril, il comparut devant la diète; l'empereur presidait, en costume espagnol; à ses pieds, les deux nonces, puis les Électeurs, lai pies et ecclésiastiques, les princes, les chovaliers, les bourgmestres des villes impéri des, plus de 5 000 personnes

obstruaient les avenues de la salle. L'official de l'archevêque de Trèves demanda à Luther s'il se reconna.ssait l'auteur des livres placés sur la table et dont il lui lut les titres, et s'il youtuit rétractor ses orreurs. En présence de cette assemblée, représentation vivante du movenage, au moment où allait s'accomplir en quelque sorte officiellement la rupture avec le passé. le moine eut un moment d'angoisse, fut repris de ses terreurs et de ses doutes, d'une voix éteinte, il sollicita un délai. La désillusion fut genérale : « Ce n'est pas encore celui-là, dit Charles Quint, qui fera de moi un hérétique. » Luther passa la nuit dans l'agonie d'une terrible crise morale : « Que la chair est faible, gémissait-il, et que Satan est puissant! » Mais quand on le ramena devant la diète, lo lendemain, toutes ses hésitations avaient disparu. • Dans tout ce que j'ai écrit jusqu'à présent, dit il, je n'ai eu en vue que la gloire de Dieu et le salut des chrétiens, je puis me rendre ce témoignage. » Puis, il fit trois parts de ses livres : les uns n'avaient été condamnés ni par ses adversaires ni par le pape, il n'avait pas à les rétracter; cans les traités polémiques, il avait pu dépasser la mesure et il était prêt à en manifester son repentir, si ses contrudicteurs lui en donnaient l'exemple; dans d'autres œuvres enfin, il avait exprimé les griefs de la nation allemande contre la tyrannie. romaine : il ne trahirait ni son peuple ni la vérité. L'Empereur, comme il l'avait promis au legat Aléander, ne permit pas qu'une discussion s'engageat. Luther fut sommé de donner une réponse catégorique : voulait-il, oui ou non, rétracter ses erreurs? — « Je no pense pas pouvoir mieux me défendre qu'en imitant mon maître, qui, frappé par un des serviteurs du grand-prêtre pendant qu'il parlait, se tourne vers lui et lui dit : Si j'ai mal parlé, faites-moi voir ce j'ai dit de mal, et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappez-vous. Je ne puis soumettre ma foi ni au pape ni au concile, parce qu'il est clair comme le jour qu'ils sont tombés souvent dans l'erreur. Si donc je ne suis convaincu par des témoignages de l'Écriture, je ne puis et ne veux rien rétracter, car il n'est pas bon pour le chrétien de parler contre sa conscience. Dieu m'assiste! Amen! » Simplicité héroïque devant laquelle s'effacent toutes les défaillances

ηĐ

րէ

 $c^{*}\Gamma_{\pi}^{A}$ 

de

1. 3

 $P^{01}$ 

ş k⁴

plo"

et les erreurs du reformateur. L'histoire n'offre pas de spectacle plus merveilleux et d'une portée morale plus haute. Luther représentant ce qu'il y a de plus noble au monde : la résistance d'une conscience libre qui brave la mort pour rester fidèle à la vérité.

Apres quelques tentatives de négociations qui n'ébranlèrent pas sa fermeté, il reçut l'ordre de quitter la ville et, le 26 mai 4521, un décret solennel meltant au ban de l'empire Luther, hérétique et condamné par le pape; tous les princes étaient tenus de s'emparer de sa personne et de le livrer à l'Empereur; les biens de ses partisans soraient confisqués, ses livres brûles et aucun ouvrige de théologie ou de polémique ne pourrait être publié qu'après l'autorisation de la censure. Stériles menaces que l'état de l'Allemagne et du monde ne permettait pas d'exécuter.

Luther & la Wartburg; la Bible allemande. - Afin de mettre Luther à l'abri d'un coup de main, quelques serviteurs de l'électeur de Saxe l'enleyèrent à son retour de Worms. et le transportèrent en grand mysière au château de la Wartburg. La solitude et l'inac ion furent dures « au chevalier Georges » : « les tentations de la chair sont peu de chose, disaitil en se rappelant les tristesses de ces jours d'épreuve, mais les tentations qui touchent à l'éternité. Dieu vous en garde; caralors, l'on ne suit pas si Dieu est le diable ou si le diable est Dieu. » Hanté comme tout son siècle par la croyance au Malin, ses dontes et ses terreurs prenaient corps; il avait des visions, des hallucinations. La célebre tache d'encre que l'on montre encore au château de la Warthurg et qui, d'après la légende, provient de l'encrier qu'en un jour d'épouvante il aurait jeté à la tèle du Tentateur, n'est que la représentation sensible des troubles qui, sa vie durant, affectèrent son esprit et qui atleignirent alors un degré singulier d'exasperation.

Il chercha un refuge dans le travail, commença la traduction de la B ble. Gest le plus grand évenement de l'histoire intellectualle de l'Allemagne au xvi siècle. Les traductions antérieures, assez nombreuses, leursles, pénibles, obscures, n'avaient guère penétré dans la foule; Luther fit de la Bible le livre populaire

par excellence, le manuel où les générations puisèrent les aliments de leur vie morale. Il arrivait au bon moment. Depuis quelque cent cinquante ans, les chancelleries germaniques tendaient à répandre l'usage d'un style uniforme dont les éléments essentiels étaient empruntés aux dialectes de la Baviere et de la moyenne Allemagne et qui, adopté peu à peu dans les diverses cours, superposait en quelque sorte une langue commune aux patois locaux. Luther profita de cet effort vers l'unité et triomphades résistances qui persistaient Il est le véritable créateur de l'allemand moderne; au monient où la Réforme divisait l'Enpire en deux camps opposés, il réserve l'avenir en maintenant entre les partis hostiles un moyen d'entente et de rapprochement , par une remarquable bonne fortune, les dialectes de la Haute-Allemagne, c'est-à-dire des régions où le catholicisme demeura victorieux et qui échapperent à l'influence de la Reforme, formèrent le fonds de la langue que le protestantisme répandit dans le Nord; le jour où les dissidences dogmatiques perdirent leur violence, les adversaires et les serviteurs de Bomen'eurent aucune peine à reprendre le dialogue interrompu. Ce qui explique l'extraordinaire influence littéraire de la Bible de Luther, c'est que, par le vocabulaire comme par la construction, elle est bien vraiment une œuvre populaire. Il n'avait pas pris pour modèles les manifestes embarrassés des chancelleries, mais il avait écoute parler « la mère dans la maison, les enfants dans les rues, les marchands à la foire », et il avait recueilli sur leurs levres l'expression juste et colorée. Il avait apporté dans son œuvre, avec une puissance extraordinaire de travail et une conscience scrupuleuse, toute l'ardeur de sa foi et de son amour pour sa race; il y voyait « la plus grande œuvre de sa vie ». Sa traduction, suivant la parole d'un critique contemporsin, « est une traduction de génie, bien mieux, une création nouvelle et une seconde révélation. » Commencée à la Noël de 1521, la traduction du Nouveau Testament était finie quand Luther revint & Wittenberg (mars 1522); la Wartburg, qu'illustraient déjà les souvenirs des Minnesurger, en est demeurée comme sacrée. La première traduction complète de la Bible parut en 1534 à Wittenberg.

n

rt-

412

1 3

. J.·s

Apt

chall

Theth

J. ALFE

L'action de la Bible protestante fut surtout grande sur les générations suivantes; sur ses contemporains, Luther agit d'abord par ses sermons et ses pamphlets; mais, plus que tout, chez une nation où le sentiment musical est si général et si profond, ses chants religieux favoriserent la propagando de ses doctrines. Qu'il s'inspire des psaumes, des hymnes catholiques ou que dans un élan lyrique il traduise les émotions de son cœur, il trouve, pour exprimer les détresses du pécheur qui cherche son Dieu ou la contiance qu'apporte la foi, des accents d'une simplicité poignante et d'une superbe envolée. Que de soldats protestants a soutenus et conduits au combat le célèbre psaume : Une solide forteresse est notre Dieu! dont, à ce qu'il semble, il avait composé lui-même la musique et le texte (1527).

Progres de la Réforme; diète de Nüremberg. — De sa retraite de « Pathinos », Luther dominait l'Allemagne. Des pamphlets nombreux entretenaient l'emotion. Dejà l'agitation des ames se traduisait dans le domaine des faits. Des prêtres se mariaient. Les Locs communes rerum theologicarum de Mélanchton (1521), le meilleur petit livre, disait Luther, qui ait paru depuis les Apôtres, était un véritable catéchisme de la Réforme. La messe catholique était transformée et la communion utraquiste introduite. Des moines, en foule, quittaient leurs convents, apportant à Luther un précieux contingent de recrues : Conrad Pellicanus à Bâle, Fréderic Myconius à Weimar, Kempe, le futur reformateur de Humbourg, le Pomeraniez Jean Bugenhagen, Ccolampade qui, avez le do ninicam Bucer et Capito, celui-cichapelain de l'archevêque de Mayence, évangélisa les bords du Rhin. Des prédicateurs errants parcourent la Haute-Allemagne. et la Westphalie, les Pays-Bas, depuis longtemps un foyer d'héresie, donnent a la Réforme ses premiers mariyrs.

Dans ces premières années, le mouvement est presque exclusivement populaire. Les princes, dont l'adhesion entraînera plus tard la victoire de Luther, observent : les villes, qui sont encore le centre de la vie intellectuelle de la nation, sont plus hardies. A Nüremberg, des 1521, l'administration est entre les mains des « Martiniens » : la Réforme, progressive et raisonnable, y pénètre profondement les ames; le Rossignol de 18 ittenberg ins-

pire au maître-chanteur Hans Sachs des accents dont la sincérité contraste heureusement avec les fastidicuses et frojdes mitutions de l'antiquité, et c'est la pensée de Luther qui anime les Apôtres d'Albert Dürer (1526) A Augsbourg, à Ulm, les prédicateurs enseignent librement l'Évangile, en quelques années, presque toutes les villes de la Souabe et de l'Allemagne sont conquises. Dans le nord, où les succès sont plus lents et restent longtemps sporadiques, la Réforme pénètre à Magdebourg, à Hambourg, en Silèsie, où Breslau des 1525 est completement perdu pour Rome, et jusqu'en Livonie. Elle est servie par le caractère encore un peu indéterminé qu'elle conserve : même après Worms en effet, ni la doctrine de Luther n'est nettement arrêtée sur tous les points, ni sa rupture avec l'église romaine ne paratt definitive. C'est par une illusion d'optique que nous nous représentons l'Allemagne comme divisce des lors en deux camps, en réalité il y a plutôt des tendances que des partis, et si elles vont de la soumission sans réserves à la Curie jusqu'à la révolte averée, ce n'est que par une suite presque insensible de nuances. Avant le concile de Trente, l'Église n'avait pas éprouvé le besoin de préciser ses croyances, sa doctrine admettant sur des points essentiels un certain vague, et il est certain que beaucoup de fidèles arriverent à l'hérésie sans se douter qu'ils avaient quitté le catholicisme. Par là s'explique aussi le brusque recul de la Béforme, des que Rome indiqua clairement ses exigences; il y avait parmi ceux qui au début étaient allés à Luther beaucoup d'àmes timides et hésitantes qui coulaient à l'hérésic comme par inadvertance et qui se rejetèrent brusquement en arriere à la première mise en demeure de la papaulé.

Pour le moment, l'Égliso était en plein désarroi Adries VI, élu pape en 1522 sans l'avoir désiré et presque par hasard, était un moine néerlandais que l'étude de la scolastique avait mal préparé à diriger la chretienté. Il prétendait à la fois supprimer les abus et frapper les impres qui avaient « déchiré la robe sans couture » Son austérité maladroite ne fut pas plus heureuse que l'habiteté sceptique de Leon X. La diète de Nuremberg décida qu'on ajournerait l'exécution de l'édit de Worms et qu'on renverrait à un concile général l'examen de la question luthérienne

. .

\_ To

4110

1 18

, sign,

Link

1450

1.45

(1523). Succès considérable pour la Réforme, à qui tout délai profitait.

Charles-Quint, absorbé par la guerre contre la France, avait lassé le gouvernement de l'Allemagne à une régence qu'il avait chargé son frère, Ferdinand d'Autriche, de surveiller. Affaiblie par ses rivalites intestines, combattue par les villes, sourdement menacée par l'Empereur, cette régence assistait impuissante à la dissolution de l'Allemagne, et seule l'inexpérience d'Adrien V1 avait pu espérer d'elle des mesures rigoureuses. Celles-ci, d'ailleurs, en augmentant l'exaspération générale, auraient peut être entratné la ruine de tout l'édifice politique et social, déjà terriblement ébranlé.

La guerre des chevaliers. - Étroitement liée des les premiers jours aux désirs de révolution, la Réforme avait été saluée par tous les mécontents comme l'aurore d'un bouleversement général, rapidement la direction échappait aux professeurs et aux humanistes et passait aux mystiques et aux démagogues. Dans plusieurs villes, des émeutes populaires et des désordres d'étudiants annonçaient l'entrée en ligne d'éléments nouveaux. Des prédicateurs rapportaient de Bohême les doctripes radicales des Tahorites Pendant l'absence de Luther, dos scènes scandaleuses s'étaient produites à Wittenberg, Carlstadt, agité, air bitieux, ralhant autour de lui les exaltés et les fanatiques, réclamant la suppression des couvents et lançait la foule au pillage des églises. A Zwickau, des disciples des millénaires tcheques avaient des visions, condamnaient les sciences et les universités, supprimaient le baptême des enfants. Comme jadis les chiliastes hussites, comme plus tard les niveleurs d'Angleterre, ils n'admettaient d'autre loi que la volonté de Dieu, telle que nous la révèle la Bible, ni d'autres interprètes de ses ordres. que les humbles, les enfants, les ignorants, à qui il a promis le royaume céleste et à qui doit par conséquent revenir le gouvernement de la terre.

Luther eut un moment d'épouvante : il connut la tristesse des révolutionnaires qui voient leur œuvre leur échapper et qui, en présence de revendeations imprévues, doutent de la justice de leur cause. Il revint en hâte à Wittenlerg et, après huit

jours de prédication et de lutte, ramena le peuple, dispersa le troupeau des visionnaires, chassa de la ville leurs deux principaux chofs, Carlstadt et Thomas Münzer. Sa résolution assura l'avenir de la Réforme qui, malgré les adhésions de la première heure, demeurait eucore incertain : comme toutes les révolutions, il fallait pour entraîner la majorité de la nation, qu'elle bornat ses vœux, rompit avec ses adherents les plus enthousiastes et répudiàt les conséquences extrêmes de son programme.

Chez Luther, le tempérament était essentiellement conservateur, et la violence de ses paroles cachait un réel esprit de modération. De l'église romaine il ne voulait détruire que ce qu'il considérait comme incompatible avec l'Évangile, et cet esprit de ménagement et de réserve se maintint chez ses disciples. Leur fidélité aux traditions, leur souci visible de s'écarter le moins possible de l'orthodoxie, la défiance qu'ils ressentirent toujours pour les autres sectes dissidentes, plus logiques et moins tunorées, trahissent chez eux comme un perpétuel remords du schisme; la papanté qui conserva longtemps l'espoir de les ramener, les traita toujours avec une indulgence manifeste et réserva ses rigueurs pour les calcinistes ou les sacramentaires On a signalé souvent les inconvénients qui découlèrent pour les luthériens de ce manque de logique, leur timidité extrême, leur égoïsme, leur sécheresse d'ame, et, par-dessus tout, cette sorte d'insécurité qui provenait de la situation fausse où ils s'étaient placés. Mais le concours des princes, qui seuls disposaient alors d'une force réelle en Allemagne, avant pour condition la rupture de Luther avec les éléments radicaux. Au point de vue humain, sa décision si rapide ne saurait donc être attaquée; mais les révolutionnaires, à qui il avant donné asses de gages pour leur permettre sans présomption de compter sur lui, ne lui pardonnèrent pas sa défection.

Remé par les mystiques dont l'audace l'épouvante, Luther est bientôt abandonné par les humanistes purs et combattu par Érasme, qui défend contre lui le liberté humaine. Il cesso dès lors d'être ce qu'il avait été pendant quelque temps, la voix même de l'Allemagne et l'écho des aspirations de tout un peuple, il n'est plus que le chef du parti progressiste, et dans ce parti

81

lt

dr

ţŀ.

Jan.

JJ 5

11ي

17 14

APT

 $\chi_{\rm col}$ 

ե գե

même son rôle s'efface de plus en plus à mesure que les événements se développent et se compliquent. Cet échappé du couvent n'arriva jamais à une claire intelligence de la politique et de la vie; il n'a aucune ces qualités d'organisateur d'un Calvin on d'un Ignace de Loyola; chez lui l'esprit est moins grand que le cœur et, dans les dernières années de sa vie, au milieu des difficultés qui demandent avant tout de la vigilance et du fiair, il laisse à d'autres le soin de mener ses soldats au combat et se retire à la montagne, comme Moïse vieilli, pour invoquer sur eux la protection divine.

L'attitude de Luther enlevait toute chance de succes à la révolution, mais elle n'en empêcha pas l'explosion Privés de leur chef naturel, les insurpés, au heu de s'unir pour un assaut général contre l'ordre social, épuisèrent leurs forces dans une série d'attaques successives et mal combinées qui rendirent leur défaite inévitable. Telles étaient cependant la faiblesse de l'organisme officiel et la violence des colères qui depuis deux siècles s'amassaient dans le peuple, que chacune de ces révoltes isolées parut devoir réussir et remplit l'Allemagne de terreur.

Les chevaliers, que leur dépendance et leur misère croissantes exposaient à toutes les tentahons, avaient accueilli avec enthousiasme les prédications de Luther. Détestés de la bourgeoisie dont ils enviaient les richesses et des princes dont ils génaient les ambitions, besogneux et turbulents, hautains et brutaux, par une de ces illusions ordinaires aux partis, ils saluèrent dans la Réforme une sorte de résurrection du moyen âge et espérerent l'exploiter au gré de leur avidité et de leurs rancunes. Ce parti, pour lequel l'anarchie était le rève suprême, trouva un chef ligne ce lui dans ce Franz de Sickingen (1481-1323), dont la fantaisie populaire a fait un héros, et qui n'était qu'un assez vu gaire condottière, saus véritables talents militaires, sans autre programme que la salisfaction de ses haines et la conquête de quelque province.

Dans cette A lemagne du xvi siècle, ou les pouvoirs publies ne disposaient d'aucunes ressources regulières, au mil en de cet Emp re qui n'était qu'une fiction et qu'un souffle menagait de renverser, un frisson d'epouvante courut à la nouvelle que Sickingen, avec quelques chevaliers, s'était jeté sur l'archeveché de Trèves et assiégeait la capitale de cet Électeur (1522). On redoutait une conflagration générale. Sickingen était en relations étroites avec les ennemis de Rome : il avait offert asile à Luther dens son château d'Ebernburg, avait près de lui Œcolampade et Bucer, Hutten voyait en lui le vengeur de l'Allemagne contre la tyrannic pontificale. Les chevaliers du Rhin moyen et supérieur, réunis a Landau, lui décernèrent la préaidence de leur ligue; les chevaliers de Sonabe se ruèrent aur leurs vieilles ennemies, les villes. La résistance de l'énorgique archevêque de Trèves, Richard de Greiffenklau, la rapidité avec laquelle le landgrave de Hesso et le comte palatin du Rhin vinrent au secours de l'Électeur, déjouèrent les projets, assez vagues, de Sickingen. Obligé de lever le siège de Trèves, il s'enferma dans son château de Landstuhl, près de Kaiserslautern; le soir du premier jour de siège, les murailles qu'il croyait invincibles étaient un monceau de ruines; il dut se rendre à merci (1323). Les villes, qu'Ulrich de Hutten avait appelées à la révolte, avaient repoussé avec indignation toute pensée d'alliance avec les nobles. Elles profitèrent de l'occasion pour régler leurs anciens comptes : les chevaliers de Sonabe furent écrasés et leurs principaux châteaux rasés. Ulrich de Hutten, le seul peutêtre de sa caste qu'animat un souffle ardent et sincère de patriotisme, mais qui après tout n'était qu'un admirable polémiste et non un véritable chef politique, proscrit, repoussé par ses amis qui le jugement compromettant, poursutvi par les sarcasmes intserables d'Érasme, alla mourir à Zürich (1523), fidèle jusqu'au bout à ses espérances et entrevoyant, dans les rêves de son agonie, la défaite de Rome et le triomphe de la liberté germanique.

La guerre des paysans. — La révolte des paysans fut moins vite réprimée et plus sanglante. — « Nous recueillons maintenant les fruits de l'esprit, écrivait Érasme; tu ne veux pas, Luther, reconnaître les émeutiers, mais eux te reconnaissent et ils savent bien que beaucoup qui se targuent du nom de l'Évangile sont les auteurs de cette guerre. » Ce n'était qu'une demi-calomnie, bien que, comme la guerre des chevaliers, l'in-

Europe of frau. IV.

27

ale.

JN

Not

18.1

1,111

1 July

4300

1,41

jir jik

surrection des paysans se rattache à des causes anciennes et multiples. Chassés de Wittenberg, les prédicateurs mystiques s'étaient répandus dans toute l'Allemagne; leur idéal monastique, fort éloigne de celui de Luther et qui, en réalité, visuit aussi à une restauration du moyen âge, était fort attrayante, dens sa simplicité, pour les imaginations naives. A Orlamunde, à Alstadt, à Multausen, les ouvriers et les paysans tressaillaient aux promesses de revanche d'un Carlstadt et d'un Munzer; leurs regards éblouis epiaient l'aurore de l'ere nouvelle où les richesses et le pouvoir appartiendraient aux humbles et aux pauvres; les dissidences qui separaient les habitants des villes et ceux des campagnes s'effaçaient devant la communauté de leurs espérances et de leurs haines.

Les rencunes populaires étaient surtout vives dans l'Allemigne da sud et de l'ouest, où, depuis le commencement du siccle, les révoltes étaient presque continuelles. Au mois de juin 1521, les paysans de Stuhlingen, près de Schaffhouse, se soulevèrent contre leur seigneur : pure affaire de clocher, où la religion n'entrait pour rien. Les insurgés, grossis par quelques recrues, entrèrent dans la petito ville autrichienne de Waldshut, dont la population, favorable à la Réforme, était en lutte ouverte avec son gouverneur. La révolution agraire se nuança des lors de ralicalisme religieux. La connivence des Zurichois, les intrigues du doc Ulrich de Würtemberg, que l'Empereur avait dépouillé de son duché et qui voulait rentrer dans ses domaines, la faiblesse du pouvoir central et l'inaction de Ferdmand, ou absorbaient les affaires d'Italie, favoriserent l'extension de la révolte : à la fin de l'année la Haute-Souabe entière lui appartenait. Son programme se résumait dans les fameux douze acticles réduction des corvées, suppression des dimes, liberté des forêts et des caux, diminution des cons et des amendes, etc. Les questions matérielles étaient donc prépondérantes, mais les paysans étaient convaincus que l'amelioration de leur sort dépendait de la Réforme religieuse, et ils réclamaient l'observation de la loi de Dieu et la liberté de l'Évangile. Cette fusion des ritérêts matériels et des idées religieuses. attirad à l'insurrection de nouveaux adhérents; elle lui donnait

surtout un caractère mystique qui en augmentait la portee et rendait toute réconciliation impossible avec les seigneurs. Des révoltes analogues éclatèrent en Franconie, en Alsace, en Saxe, en Hesse. Symptôme plus grave, le prolétariat des villes mena çait de donner la main à la démocratie rurale des émeutes se produisaient à Münster, à Osnabrück, Mülhausen, etc., et même dans les cités restées catholiques, Cologne, Ratishonne, Mayence. Peu à peu, les esprits s'exaltaient, les tendances communistes se manifestaient. À l'exception de quelques scènes atroces, les paysans ménageaient les personnes, mais en quelques semaines des centaines de couvents et de châteaux furent rasés, de riches bibliothèques dévastées.

Quelques princes se demandaient sil ny avait rien à tirer de cette force déchainée. Les révoltés, vaguement instruits des sympathies de Frédéric le Sage pour Luther, comptaient sur son adhésion; il se fût résigné à leur triompho, mais il eût regardé comme une implété de les soulenir, au moment où la révolte était à son apogée, il mourut le 6 ma. 1525, après avoir reçu la communion utroquiste. En somme, comme la remarqué très finement le celebre socialiste Lassalle, cea révoltés étaient des réactionnaires et ils poursuivaient la restauration d'un système vienh; ce qui représentait le progres et l'avenir à cette époque, c'étaient les princes qui travaillaient à dégager du moyen age l'État moderne. Les paysans avaient ainsi contre eux la force des choses. Pas plus que les chevaliers du reste, ils ne trouvèrent de chef, et de même que leur programme était indécis et flottant, leurs opérations furent décousues et fortuites Los seigneurs reprirent partout l'avantage : Thomas Münzer, dont les bandes furent écrusées presque sans résistance pres de Frankenhausen, fait prisonnier, rétracta ses erreurs sans parvenir à sauver sa vie, vers la même époque, les bandes de Sonabe étaient dispersées; le duc Antoine de Lorraine, qui avait organisé une expédition contre les insurgés alsaciens, en massacra plus de 18 000 à Saverne; à la fin de juin (1525), tout était terminé.

La vengeance des seigneurs fut atroce : on prélend que, sur le seul territoire de la Ligue de Southe, il y eut avant la fin

af

ηĈ

. 100

n 1º"

100

 $p_{i}t^{*}$ 

Tuln A

£130

+11×24

carad

de 1526 plus de dix mille exécutions. Le joug, que les paysans avaient essayé d'écarter, retomba sur eux d'un poids écrasant · les nobles, libres de toute crainte, multiplièrent les redevances et les corvées, supprimèrent les privilèges qui s'étaient conservés et, suivant l'expression d'un contemporain, firent des paysans allemands une population de misérables esclaves, e gens misera et servilus » Luther, qui avait refusé durement de prendre parti pour les chevaliers, condamna la révolte rurale. avec une brutalité cruelle, approuva les rigueurs impitoyables de la répression, envenima les colères victorieuses. Le peuple ne le lui pardonna pas. Perdu dans sa misère, ruiné et trahipar des théologiens meptes dont le fatalismo louait dans sa détresse la volonté divine, I s'abandonna à son tour, se réfugia dans une protestation farouche, renia le Dieu qui le delaissait. Surtout il se détourna avec horreur des hommes aux promesses desquels il avait cru et qui, après l'avoir trompé, avaient pactisé avec ses ennemis. « Le peuple nous hait », écrivait quelques mois plus tard Mélanchton. Juste et terrible punition de Lucher! Il ressentit vivement l'amertume de cette rupture avec la masse de la nation dont il avait été un moment l'idole et qu'il n'avait pas cessé d'aimer d'un ardent amour. Lui était-ilpossible cependant d'agir autrement? Avait-il le droit de confondre sa cause avec celle d'une révolution qui s'effondrait d'elle même et de partis condamnés d'avance parce qu'ils no représentaient que des regrets surannes ou de confuses et d'irréalisables aspirations? Ses ennemis triomphaient de ses contradictions et du desarroi où les imprudences de quelques enfants perdus avaient jeté les novateurs. Hais derrière les vaincus se constituait une solide réserve; le peuple hors de combat, les princes entrèrent en ligne et ils allaient former le noyau de ce « protestantisme militaire et politique », commel'appelle Ranke, devant lequel se brisèrent les projets de monarchie universelle, cet autre retour offensif du moyen âge.

La diéte de Spire. — La Réforme avait déjà conquis les deux hommes à l'appui desquels elle dut sa victoire. l'Électeur de Saxe, Jean (1525-1532), et le landgrave de Hesse. Tout jeune encore — il était né en 1503. — Philippe de Hesse, d'abord

fort hostile à Luther, avait été amené à la Réforme par une de ces brusques résolutions coutumières à son tempérament. Chezlui, la sincérité de la foi, qui ne saurait être contestée, n'excluait pas le calcul; il ne connaissait pas les scrupules de loyalisme qui si acuvent énervèrent la politique saxonne, et sa volonté résolue acceptait sans hésitation les conséquences logiques de sea actes. Il avait les yeux clairs et l'esprit net . son mérite essentiel fut de voir des le début qu'entre les novateurs et Charles-Quint un conflit était inévitable et d'organiser. son parti pour le chec qu'il prévoyait. Au lendemain du traité de Madrid, qui débarrassait l'Empereur de ses ennemis et avait rempli les catholiques d'orgueilleuses espérances, Philippe se rapprocha des villes, dont il connaissant la force de résistance, et, tramphant à la fois de leurs défiances et des hésitations de la Saxe, jeta à Torgau les bases d'une alliance qui s'étendit peu à peu et réunit dans une même politique presque toute l'Allemagne réformée. Bientôt d'ailleurs la stuation politique. redevint menaçante pour Charles-Quint : la ligue de Cambrai s'organisait, une insurrection se préparait en Italie, sous la direction du nouveau pape, Clément VII (1523-1524). Ferdinand se résigne à un nouvel ajournement et la diète de Spire laisse à chaque prince la liberté « de vivre et de se comporter dans la question de l'édit de Worms comme il croirait pouvoir en répondre devant Dieu et devant Leurs Majestès » (1526) Les princes prétendirent voir dans cette abdication de l'autorité centrale le droit d'organiser leurs églises provinciales.

Pendant que l'Italie occupe Charles Quint, l'Allemagne prend ainsi le pli de l'indépendance religieuse. Les doctrines nouvelles recrutent de nouveaux adhérents; déja le mouvement a gagné la presqu'ile scandinave; le grand-maître de l'Ordre Teutonique, Albert de Brandebourg, donne l'exemple des sécularisations. Magdebourg, Brunswick, Brême, Lübeck un peuplus tard, suppriment les cérémonies catholiques. Les résistances que rencontrent ces changements entraînent çà et la quelques actes de violence. En général pourtant, les réformés laissent la persécution aux céfenseurs de l'église romaine : en Autriche, en Bavière, on expulse les pasteurs évangéliques, quelques

t.

, M

h et

11 1

de

1,134

L. pr

17. W.S

n ha

aper k

PHOME

project.

the all

Electes?

if land

obstinés sont envoyés à la mort. Cruautés isolées et rigueurs incohérentes qui n'arrêtent aucune défection.

Le répit réel dont ils jouissent, les luthériens le mettent à profit pour fixer leur doctrine, régler leurs rites, constituer leur organisation ecclésiastique. La messe, depouillee de son caractère mystique, n'est plus qu'une introduction au préche qui devient la partie essentielle du nouveau culte; la communion utraquiste est partout adoptée; la confession est supprimée et les églises dépoudlées de leurs ornements. Les couvents sont fermes et les biens du clergé confisqués; des superintendants, chargés de maintenir la discipline et l'unité de dogme, remplacent les évêques. Les ames tendres et pieuses s'attristent! Quel vide laisse — dans les campagnes surtout — la disparition de cette incomparable poésie catholique! Comme la parole de l'homme est soche et dure à ces cœurs que berçait le murmure de Dieu. Les nouveaux pasteurs font souvent regretter les anciens curés : l'affranch-ssement de la chair qu'a prêché Luther a pour résultat tout d'abord la liberté du péché; la plais mortelle du clergé luthérien, le servilisme, avilit les aines. Cette révolution, dont le mot d'ordre est liberté, soumet la conscience individuelle à une oligarchie de théologiens pointilleux et intolérants et livre l'Église au pouvoir temporel. Triste rachat de l'appui que les princes prétent aux novateurs! Que de fois Luther, emporté par le courant qui entrainait le siècle, éprouve la nostalgie de l'idéal qu'il avait abandonné. Repris de ses tristesses et de nouveau hanté par la tentation, « il goûta dans toute son horreur, suivant la belle expression de Freytag, l'amertume de la realité : il connut le repentir qui , au soir de leurvie, saisit les hommes qui ont exercé une action décisive sur le monde et qui, apres avoir vu leurs i lusions s'effeuiller au dur confact de la realité, jugent leur seuvre en la comparant à leur rève \*. L. disait lui même qu'apres sa mort on trouverait son cœur tout petit, « raccorni par l'inquiétude et l'anxiété ». Telle était chez lui cependant la force vitale que malgré tout il se reprenait à l'action; ses defaillances n'élaient qu'une haltedans la marche. Marie depuis 4525 avec une nonne défroquée, Catherine Bora, entouré d'amis dévoués, Melanchion, Juste

Jonas, Jean d'Amsdorf, Spalatin, Cruciger, etc., il donnait à tous l'exemple du travail, de la confiance et de la paix. C'est à ce moment que nous le représente le célebre portrait de Lucas Cranach '. Le moine de Leipzig et de Worms, rongé par les macérations et les angoisses morales, a grossi, mais l'embonpoint n'a pas altéré les contours de sa bouche puissante d'orateur et l'éclat de ses yeux « si ardents qu'on ne pouvait en supporter l'éclat »; l'expression dominante, c'est la sécurité, l'acceptation vaillante de la vie et une bonhomie joyeuse que n'ont épuisée ni les incertitudes du combat ni les tristesses de la victoire. Ses Tischreden (Propos de table), dont la grassièreté brutule et la vulgaire sagesse choquent les délicats, sont admirables d'humour, d'esprit, et débordants de santé morale. Leur influence a été profonde et ils ont contribué à fixer le type de la bourgeoisie allemande; fruste de manières, ne comprenant guère de l'art que la musique, vulgaire, mais solule, resistante, dévouée à son devoir et confiante dans ses forces.

Ferdinand d'Autriche et la fondation de l'État autrichien. — Les nouvelles du dehors étaient redevenues mena çantes. L'Italie, épouvantee du sac de Rome (1527), était aux pieds de Charles-Quint. En même temps, son frère, Ferdinand d'Autriche, fondait sur la frontière orientale de l'Allemagne une monarchie qui n'a cessé depuis lors d'être un des principaux facteurs de la politique européenne.

A peine plus jeune que son ainé, — il était né en 1503, — Ferdinand s'était développé plus vite que lui et on le vantait alors volontiers aux dépens de Charles; colui-ci cut quelque peine à ne pas lui en garder rancune et les circonstances mirent plus d'une fois leurs intérêts en conflit. Ils avaient eu quelque peine à se mettre d'accord sur le partage de leur héritage . des troubles qui éclatèrent dans la Basse-Autriche prouvèrent à Charles-Quint qu'à vouloir tout garder il risquait fort de tout compromettre. Par le traité de Worms (1321), confirmé et complété par le traité de Bruxelles (1522), il laissa à Ferdinand les

i Munich, 1323; i faut le comparer avec une gravure du mome peintre en 1520, et une ministère d'une époque posterieure que posseue le mosee de Berna

possessions allemandes de Maximilieu I<sup>st</sup>. Dès ce moment, les Habsbourg d'Espagne et d'Autriche, bien que longtemps étroitement unis, formèrent deux branches distinctes. Le lot du cadet, fort beau, ne lui plaisuit guère; son ambition était inquiète et turbulente; la tendance du siècle et l'exemple de son frère l'invitaient aux combinaisons gigantesques. Jamais las, levé avant le jour, son activité, qu'assagit plus tard l'expérience, tournait souvent à l'agitation. Peu séduisant, assez petit, maigre, pâle, avec un long cou ployé en avant, le nez gros et arqué, la lèvre inferieure proéminente, la lèvre des Habsbourg, il plaisait par sa vivacité, par la fougue de ses désirs et l'impétuosité de sa jeunesse. Il avait une qualité essentielle : le talent de s'instruire aux évenements et de se plier aux circonstances. Les difficultés dans lesquelles il fut jeté calmèrent sa turbulence et trempèrent sa volonté.

Son frère lui avait conflé la garde de la frontière orientale. Après quelques regrets, il s'aperçut que le poste pouvait n'être m sans bonnour ni sans profit. Depuis le moment où Rodolpho de Habsbourg avait détruit la monarchie d'Ottakar, ses successeurs guettaient l'occasion de mettre la main sur les États voisins de leur archiduché; divers symptèmes annonçaient qu'ils approchaient du but convoité.

Maximilien I<sup>st</sup>, en préparant le mariage de ses petits-enfants Marie et Ferdmand avec Louis, roi de Hongrie et de Bohème, et sa sœur Anne, avait pris position. La mort de Louis à Mohaes (1526) prouva que le hasard sert volontiers les politiques qui ne l'excluent pas de leurs calculs. Ferdinand revendiqua l'héritage de son beau-frère. Il avait pour lui la crainte qu'inspiraient les Tures et la tendance générale du siècle qui poussant à la formation de vastes umités politiques. Mais les Magyars et les Telleques, dont l'histoire depuis un siècle et demi n'était qu'une lutte contre les éléments germanques, abdiqueraient-ils leurs haines nationales, et l'el garchie, qui dominait dans les deux royaumes, renoncerait elle à ses traditions d'indépendance? La partie qui s'engagea à Prague décida pour longtemps, suivant les paroles du plus récent historien de l'Au riche, non seulement des destinées des Rabsbourg,

mais de celles du monde. La candidature de Ferdinand fut d'abord assez mal accueillie par la diète. Elevé dans des idées de piété étroite, respecterait-il les droits des utraquistes et accepterait-il les changements que méditaient les plus hardisd'entre eux? On craignait son ambition, on redoutait surtout qu'il ne sacrifiat le royaume à ses intérêts dynastiques et ne réduisit la Bohême au rang de province Ces défiances, dont l'avenir prouva la justesse, étalent fort habilement exploitées par les Wittelshach, qui convoitaient la couronne. La maladresse de François I<sup>ee</sup>, qui se rallia trop turd à la candidature des Bayarois et les soutint mal, l'habileté des ambassadeurs de Ferdinand, plus que tout la vénalité des seigneurs, déjouèrent tous les calculs : le 24 octobre 1526, Ferdinand, à la surprise générale, fut proclamé à l'unanimité roi élu de Bohène. Une aristocratie avilie par l'anarchie et infidèle aux traditions nationales livrait le pays à une dynastie étrangère, incapable de le comprendre et de l'aimer et qui ne pouvait établir sa puissance que sur les ruines des libertés publiques. En Hongrie, l'adversaire des Habsbourg, Jean Zapolya, ne parvint pas à se maintenir et la diète de Pesth reconnut l'autorité de Ferdinand . Le nouveau roi s'appliqua aussitôt à relever dans ses nouveaux domaines l'autorité royale si profondément discréditée et a former une véritable monarchie de cette conféderation de royaumes anarchiques. Sa prudence, son activité, sa persevérance obtinrent des résultats mattendus, et il établit sur des bases indestructibles la grandeur de la maison d'Autriche. La famille des Habsbourg n'a peut-être pas produit de plus remarquable souverain, aucun, dans tous les cas, n'a eu plus d'action sur l'avenir de la dynastie et n'a plus contribué à fixer le caractère de la race.

La situation exigent une patience infinie et une extrême souplesse de main; roi par surprise, Ferdinand avait contre lui les défiances nationales et les repentirs de la noblesse; Tchèques et Hongrois défendaent avec un soin juloux leur autonomie et, rétifs à l'union, paraissaient toujours prêts a rejeter le monarque

<sup>1.</sup> Voir, ci-dessous, les chapitres Hangine et Empire attoinun

pessessions allemandes de Maximilien I<sup>or</sup>. Dès ce moment, les Habsbourg d'Espagne et d'Autriche, bien que longtemps étroitement unis, formerent deux branches distinctes. Le lot du cadet, fort beau, ne lui plaisait guère; son ambition était inquiète et turbulente; la tendance du siècle et l'exemple de son frère l'invitaient aux combinaisons gigantesques. Jamais las, levé avant le jour, son activité, qu'assagit plus tard l'expérience, tournait souvent à l'agitation. Peu séduisant, assez petit, maigre, pâle, avec un long cou ployé en avant, le nez gros et arqué, la lèvre inferieure proéminente, la lèvre des Habsbourg, il plaisait par sa vivacité, par la fougue de ses désirs et l'impétuosité de sa jeunesse. Il avant une qualité essentielle. le talent de s'instruire aux évenements et de se plier aux circonstances. Les difficultés dans lesquelles il fut jeté calmèrent sa turbulence et trempèrent sa volonté.

Son frère lui avait consié la garde de la frontière orientale. Après quelques regrets, il s'aperçut que le poste pouvait n'être m sans honneur ni sans prosit. Depuis le moment où Rodolpho de Habsbourg avait détruit la monarchie d'Ottakar, ses successeurs guettaient l'occasion de mettre la main sur les États voisins de leur archituché; divers symptômes annonçaient qu'ils approchaient du but convoité.

Maximilien 1<sup>st</sup>, en préparant le mariage de ses petits-enfants Marie et Ferdinand avec Louis, roi de Hongrie et de Bohème, et sa sœur Anne, avait pris position. La mort de Louis à Mohaes (4526) prouva que le hasard sert volontiers les politiques qui ne l'exchient pas de leurs calculs. Ferdinand revendique l'heritage de son beau frère. Il avait pour lui la crainte qu'inspiraient les Tures et la tendance générale du siècle qui poussait a la formation de vastes unités politiques. Mais les Magyars et les Tel eques, dont l'histoire depuis un siècle et demi n'etait qu'une lutte contre les élements germaniques, abdiqueraient ils leurs haines nationales, et l'obgarchie, qui dominait dans les deux royannes, renoncerait-elle à ses traditions d'indépendance La partie qui s'engages à Prague décida pour longtemps, suivant les paroles du plus récent historien de l'Auriche, non seulement des destinces des Habsbourg,

mais de celles du monde. La candidature de Ferdinand fut d'abord assez mal accueillie par la diète. Elevé dans des idées de piété étroite, respecterant-il les droits des utraquistes et accepterait-il les changements que méditaient les plus hardis d'entre cux. On craignait son ambition, on redoutait surtout qu'il ne sacrifiàt le royaume à ses intérêts dynastiques et ne réduisit la Bohême au rang de province. Ces défiances, dont l'avenir prouva la justesse, étaient fort habilement exploitées par les Wittelsbach, qui convoitaient la couronne La maladresse de François I<sup>er</sup>, qui se ralha trop tard à la candidature des Bayarois et les soutint mal, l'habileté des ambassadeurs de Ferdinand, plus que tout la vénalité des seigneurs, déjouerent tous les calculs : le 24 octobre 1526, Ferdinand, à la surprise générale, fut proclamé à l'unanimité roi élu de Bohène. Une aristocratie aville par l'anarchie et infidèle aux traditions nationales livrait le pays à une dynastie étrangère, incapable de le comprendre et de l'aimer et qui ne pouvait établir sa puissance que sur les ruines des libertés publiques. En Hongrie, l'adversaire des Habsbourg, Jean Zapolya, ne parvint pas a semaintenir et la diète de Pesth reconnut l'autorité de Ferdinand' Le nouveau roi s'appliqua aussilôt à relever dans ses nouveaux domaines l'autorité royale si profondément discréditée et a former une véritable monarchie de cette confédération de royaumes anarchiques. Sa prudence, son activité, sa perseverance obtineent des résultats mattendus, et il établit sur des bases indestructibles la grandeur de la maison d'Autriche La famille des Habsbourg n'a peut être pas produit de plus remarquable souverain; aucun, dans tous les cas, n'a eu plus d'action sur l'avenir de la dynastie et n'a plus contribué à fixer le caractère de la race.

La situation exigenit une patience infinic et une extrême souplesse de main; roi par surprise, Ferdinand avait contre lui les défiances nationales et les repentirs de la noblesse; Tebèques et Hongrois défendaient avec un soin jaloux leur autonomie et, rétifs à l'union, paraissaient toujours prêts à rejeter le monarque

<sup>1.</sup> Your, endessous, les chapitres Hongrie et Empire attoman.

qu'ils avaient accepté dans un jour de défaillance et de malhour. Le résultat immédiat de l'élection de Ferdinand fut ainsi d'augmenter les embarras des llabsbourg plus que leurs ressources; mais leur confiance s'en était accrue et leurs adversaires étaient quelque peu déconcertés.

On s'en aperçut à la diete de Spire (1529), qui, sans accepter dans toute leur rigueur les propositions impériales, vota des meaures dont les consequences menaçaient d'être graves. L'Electeur de Saxe, le landgrave de Hosse, les margraves d'Anhalt et de Brandebourg, auxquels se joignirent quatorze villes impériales, et parmi elles quelques-unes des plus importantes de l'Allemagne, Ulm, Strasbourg, Nüremberg, - protestèrent contre le décret de la diète : le nom de protestants en est resté aux réformés. Les catholiques reculèrent devant une rupture ouverte; les préparalifs n'étaient pas terminés, et vers l'Est un orage menaçant se formuit à l'horizon Appelé par Zapolya, Soliman le Magnifique marchaît sur Vienne Cette ville, mal approvisionnée, avec des murailles en partie ruinées, fut cependant sauvée par l'héroisme de ses défenseurs et par l'approche de l'hiver. Le 15 actobre 1529, le sultan leva le siège. Date mémorable dans l'histoire de l'Autriche, Longtemps encore elle aura fort à faire pour défendre ses frontières contre les hordes ottomanes et a plusieurs reprises elles reparattront sous les murs de Vienne; mais des lors la marée montante de l'invasion turque cesse de gagner du terrain. La victoire de Ferdinand a déjoué les projets des mécoutents ichèques, dont il mate pou à peu la résistance. Mattres de l'Italie, vainqueurs de la France, debarrassés de toute inquiétude immédiate du côté. de l'Orient, les Habsbourgs disposent d'une énorme puissance et se préparent à la tourner contre les protestants. Philippe do Hesse devina leurs desseins et les déjoua.

La Confession d'Augsbourg et la ligue de Smalkalde. — Ludier et la plupart des princes repoussaient avec désespoir la pensée d'une revolte contre l'Empereur. Philippo n était pas si pusillanime. La fantasmagone patriotique n'avait aucune action sur lui. Pour lui, l'Allemagne n'était pas dans l'Empereur, mais dans les princes, et l'avenir a prouvé qu'il ne se trompait pas : seuls ils représentaient en face du cosmopolitisme de Charles-Quint la nation germanique, que leur défaite eut condamnée à une longue servitude

Convaincre tous ces optimistes impénitents qu'il faudrait défendre leur liberté contre Charles-Quint, la tâche était ingrate. Philippe y réussit pourtant; il avait réussi même à rapprocher les villes et les princes, lorsque tout fut remis en question pur les dissentiments théologiques qui divisèrent en deux camps les réformés. A peu près en même temps que l'Allemagne, une partie de la Suisse, sous l'impulsion de Zwingle, s'élait séparée de Rome '. D'esprit plus libre, moins attaché à la tradition, Zwingle était auspect à Luther par ses audaces rationalistes et ses complaisances pour la démocratie. Les dissentiments, longtemps voilés, éclatèrent à propos du sacrement de l'Eucharistie. Zwingle niaît la présence réelle, ne voyait dans la communion que le souvenir du sacrifice du Sauveur; Luther, tout en repoussant la transsubstantiation, recourant à une interprétation assezcompliquée qui lui permettait de maintenir la parole de l'Ecriture : Hoc est corpus meum. Ce qui s'agitait au fond du débat, c'était la conception même de la Réforme. « Est-il possible au protestantisme, dit Bossaet dans les Variations, de conserver le droit et le devoir du libre examen, s'il veut, comme il le prétend, garder le principe de l'autorite? Le libre examen ne mènet il pas nécessairement en pratique aux exces de l'orgueilindividuel, aux aberrations du sens propre, on théorie à l'indépendance et à la tolérance universelle? » Luther, pour échapper à ces conséquences de sa doctrine dont il entrevoyait déjà le développement, essayait de se cramponner à l'Écriture, n'admettant pas qu'on discutat avec elle ou même qu'on l'interprétat. Par là s'expliquent ses coleres contre Zwingle, son entétement farouche. La Suisse, la Souabe, presque toute l'Allemagne du Sud avaient accepté la doctrine sacramentaire, et cette seission rendait impossible toute entente politique. Philippe de Hesse fit. décider qu'un colloque se réunirait à Marburg (1529) , Luther futinflexible, repoussa la main que lui tendait Zwingle C'était un

<sup>4.</sup> Voir, ci-drasous, le chap. Suiste.

coup de partic pour Charles-Quint. Victorieux de l'Europe qui, lassée, renonçait à la résistance, quelle conjoncture plus favorable cût-il souhaitée que cette désunion de ses ennemis à la veille de la crise décisive?

Très resolu à ne men céder sur le fond des choses, il répugnait aux moyens violents, voulait au moins essaver encore une fois de la conciliation. Lorsque, le 25 juin 1530, on lut en présence de la diète réunie à Augsbourg la Confession célèbre où les luthériens avaient résumé leurs croyances, il crut plus que jamais à la possibilité d'une entente. Les adversaires éprouvaient une sorte d'étonnement à se voir beaucoup moins éloignés les uns des autres qu'ils ne le supposaient. Homme de premier mouvement et de passion plus que de réflexion et de logique, incapable de transaction, mais insoucieux de constance et d'unité, Luther, sous la pression de l'âge et de la vie, avait attenué sur bien des points ses premières opinions; il en eut la perception claire quand il vit ses concessions successives et inconscientes résumées dans la Confession d'Augsbourg, et il en éprouva un peu d'embarros : « Je ne saurais marcher à pas si doux et si comptés », disait-il. La souplesse de Mélanchion avait mis en pleine lumière la bonne volonté des protestants. Ce théologien, qui fut jusqu'à la fin un des principaux collaborateurs de Luther et qu'on a appelé le « Père de l'Église » luthécienne, é ait un humaniste qui avait perdu sa voie. Esprit délicat et critique, rebelle à toutes les exagérations, il fuyait, disait-il, l'absurde et l'hyperbole. Ouvert à toutes les idées et sollicité par toutes les transactions, il ne se livrait à aucus partiet leur devint auspect à tous; ses amis, en admirant sa science, redoutaient sa faiblesse, et dans l'Église dont il fixa le Credo, son autorité fut toujours contextée; il eut le sort commun aux modérés, et les calomnies qui attristerent sa vie, n'ont pas épargné sa mémoire. Inconsistant et fimide, il était très vivement frappé des abus qu'avait entraînés la scission avec Rome. et, toujours pleurant et gémissant, - Luther l'appelait le Jérémie de la Réforme, — il aurait volontiers mus sa gloire à être le trait d'union entre les catholiques et les profestants. Dans la Confession, il avait, avec un art consommé, souligné les points

communs, dissimulé sous l'onction de la forme les dissidences inéluctables; pendant les conférences qui suivirent, il accentuaencore ses dispositions pacifiques. Luther, qui, condamné par l'Empereur, n'avait pas pu venir à la diète, gourmandait son ami « de son désert de Cobourg », avertissait ses partisans des pièges où on les attirait. Sa naïve droiture était plus clairvoyante que la diplomatie de son disciple : « Je suis opposé à toute tentative faile pour accorder les deux doctrines, avait-il dit des le premier jour; car c'est chose impossible, à moins que le pape ne vouille abolir sa papauté. » Depuis Worms, il n'avait rien perdu de son courage et de sa confiance en Dieu : « Si, ce dont le Seigneur nous préserve, écrivait-il, vous no proclamiez pas tout l'Évangile et que, au contraire, vous enfermies dans un sac cet aigle glorieux, Luther accourra et délivrera l'aigle avec éclat. Revenez, revenez même, s'il le faut, maudits du pape et de l'Empereur. Vous avez fait assez et au delă. Maintenant, c'est à Dieu d'agir, et il agit. »

Entre les protestants et les catholiques, la discussion n'avait plus de sens, puisqu'ils n'admettaient pas le même criterium, et les bonnes volontes réciproques des théologiens qui, à Augsbourg, poursuivaient sincèrement l'union, mirent en pleme lumière l'antinomie essentielle des deux doctrines.

Le 15 novembre 1530, un décret impérial ordonna l'application rigoureuse de l'édit de Worms : la juridiction épiscopale scrait partout rétablie et les domaines ecclésiastiques confisques seraient rendus à leurs possesseurs légitimes. C'était une véritable déclaration de guerre contre les protestants, asses peu sérieuse, puisque Charles-Quint n'était nullement décidé à ouvrir aussitôt les hostilités, fort imprudente, puisqu'il savait que la plupart des princes catholiques ne le soutiendraient pas. Elle servit surtout les desseins de Philippe de Hesse. Sous la pression des circonstances, l'Électeur de Saxe oublia ses scrupules, les villes leurs défiances coûtre les princes, les sacramentaires leurs rancunes contre les luthériens. Au mois de décembre 1530, une lique défensive était conclue à Smalkalde, entre la Hesse, la Saxe, plusieurs princes secondaires et les villes de Magdebourg et de Brème. Dans les mois qui suivirent, Strasbourg, Ulm, Constance, Memmingen, Lindau, Lubeck adhérèrent à la ligue: un peu plus tard, Gœttingen, Goslar, Brünswick, etc. La défaite et la mort de Zwingle à Cappel (11 oct. 1831) supprimèrent la plus claire des causes des divisons qui affaiblissaient les protestants d'Allemagne. Les réunions de Nordhausen et de Francfort (déc. 1531) donnèrent à la ligue de Smalkalde son organisation définitive; la Saxe et la Hesse s'en partagèrent la direction politique.

Bien que les villes constituassent peut-être l'élément le plus solide de resistance et que dans tous les cas leurs ressources financieres pussent seules permettre aux princes d'engager et de soutenir la lutte, elles se trouvaient reléguées au second rang. Une double évolution s'accomplissait ainsi parallèlement. Les questions religieuses etaient de plus en plus primées par les questions politiques et la prépondérance de l'élément princier se marquait toajours plus nettement. Ce qui était en jeu, c'était toujours sans doute l'unité catholique, mais c'était aussi la constitution de l'Allemagne. La Ligue avait ainsi pour alliés naturels tous coux qui redoutaient l'ambition de Charles-Quint, à quelque confession qu'ils appartinssent, et, en dépit des répugnances de plusieurs de ses membres, depuis que l'intransigeance de Luther lui avait aliéné les Suisses, elle n'était plus libre de décliner l'appui qui lui venait du dehors. Elle allait donc être amenée à se mêler plus directement à la politique curopéenne.

Elle était à peine nue que les Wittelsbach, malgré la ferveur de leur catholicisme, l'imploraient contre les Habsbourg (oct. 1531), et, au printemps de 1532, la Saxe et la Hesse con cluaient une aluance avec la Bavière et la France. Menacé par Soliman, abandonné par Clement VII, Charles-Quint ajourna encore une fois ses projets de vengeance, et la paix de Nüremberg décida que jusqu'au prochain concile, ou au moins jusqu'a la prochaine diele, les princes dissidents ne seraient pas inquietés, tous les procès entamés par le Tribunal de l'Empire pour cause de religion étaient suspendus (1542). En dépit de certaines clauses restrictives, c'était un succès considérable pour les protestants : pour la première fois, l'Empereur pacti-

sait avec l'hérésic. Très tenace au milieu de ses oublis apparents, il ne renonçait pas à sa revanche, mais il achetait le délai qui lui était nécessure pour vaincre ses ennemis extérieurs : dix ans s'écoulèrent de nouveau, absorbés par les guerres de France et d'Italie, avant qu'il lui fût permis de reprendre ses projets.

Il avait compris qu'il ne vaincrait la Réforme que s'il donnait satisfaction aux besoins légitimes dont elle était sorbe, et qu'il ne retablirait l'autorite de l'église romaine qu'en imposant à la Curie la suppression des abus les plus scandaleux. Il subissait visiblement sur ce point l'influence de l'Espagne, si indépendante dans son dévouement au pape, si aulente et si rigide dans sa piété et d'où partit le mouvement de restauration catholique. Il n'avait d'ailleurs aucun doute sur son droit d'intervention dans les affaires religieuses. La façon dont il comprenait sa mission impériale était très large et très élevée : continuateur de Charlemagne, son haut protectorat, dont il acceptant les charges sans réserve, impliquait des devoirs qu'il comptait reinplir sans faiblesse. Les réformes par lesquelles il espérait ramener les dissidents étaient odieuses à la Curie, dont elles restreindraient l'arbitraire et dont elles diminueraient les richesses; mais, plus encore que les réformes, elle redoutait le concile que réclamant Charles-Quint et qui seul en effet aurant la volonté de les introduire et la puissance de les executor. Les intentions de l'Empereur, qui menaçaient leur absolutisme religieux, étaient d'autant plus malvenues près des papes que leurs intérèts temporels les mettaient déja fatalement en opposition avec lui. Ils s'efforcèrent donc de contrecarrer sa politique par tous les moyens et devinrent ainsi les alliés indirects, mais très efficaces, du protestantisme. L'Empereur fut réduit à faire avant tout la conquête de la Curie : or le seul moyen d'y parvenir était de lui énlever ses appuis au dehors et de lui démontrer à force de victoires l'inanité de tout essai de résistance. La défaite de l'Europe devenait en conséquence une sorte de préface de la soumission de l'Allemagne qui seule d'ailleurs devait la rendre définitive.

Mais, pendant qu'il poursuivant ce mouvement tournant fort

étendu et compliqué, le protestantisme gagnait du terrain. En 1534, le landgrave de Hesse, soutenu par les subsides de la France et la connivence secrète de plusieurs princes catholiques, avait porté un coup retentissant à l'influence autrichienne : grace à lui, le due Ulrich de Würtemberg, dont les Elats étaient occupés par Ferdinand depuis 1520, rentra dans ses domaines; les Autrichiens furent battus à Laufen, sur le Neckar, et la paix de Cadan rendit au duc sa couronne (1534). Les progrès du protestantisme étaient si rapides que la Curie, assaillie de tous les côtés, semblait même renoncer à la luite. Henri VIII, par l'Acte de suprématie, se déclarait chef de l'église d'Angleterre, et François I" invitait Bacer et Mélanchton à venir en France: les rois de Suèdo et de Danemark confisquaient les biens du clergé; en Pologne, les villes et la noblesse étaient en majorité favorables à l'hérésic, que le roi Sigismond couvrait d'une indulgence tolérante; dans les États même de Ferdinand, l'archiduché d'Autriche, la Hongrie, la Bohême, les dissidents avaient la majorité dans les diètes. En Bohème surtout, l'Utraquisme, si longtemps languissant, se transformait au contact des doctrines lutheriennes, et les revendications des protestants étaient d'autant plus menaçantes qu'elles avaient pour écho les plaintes du patriotisme tchèque et de la noblesse, qu'irritaient les empiétements du roi et les premiers essais de centralisation.

Dans l'Empire, la force de propagande du protestantisme s'accroissant de toute l'influence politique de la Ligue de Smalkalde qui, en 1535, avait été prorogée pour dix ans et à laquelle adhéraient le Würtemberg, la Pomérante, l'Anhalt, les villes de Hanovre et Aupshourg Les diverses sectes se rapprochaient : le Concordat de Writemberg (1536), bien qu'il reposàt sur une équivoque et laissat la porte ouverte à de nouveaux conflits, marquait du moins un réel esprit de conciliation et créait des rapports presque amicaux entre les Suisses et les luthériens. Halentie, non pas acrètée dans le Sud par la surveillance des Writelsbach et des Habshourg, la Réforme ne rencontrait au Nord aurun obstacle dans sa marche envalussante. A peine le duc Georges de Saxe, l'adversaire irréconciliable de Luther,

était-il mort (1539), que son successeur, son frère Henri, introduisait dans ses domaines l'organisation ecclésiastique protestante La Réforme s'établissait dans la Nouvelle-Marche (1535) et à Berlin (1539). Dos albés, des évêques passaient à l'hérésic. Ceux qui restaient encore fidèles à la papauté ne redoutaient guère moins les tendances absolutistes de l'Empereur que la victoire des protestants et, pour obteuir leur protection, ils auraient volontiers consenti à leur promettre la liberté religieuse. La hame de Rome a atteint un tel degré, écrivait le nonce Vergerio, qu'elle ne saurait plus s'accroître, et on lui disait à Vienne qu'il suffirant d'un signe pour soulever la nation entière contre le pape, même les femmes et les enfants.

Les Anabaptistes. — Les conversions de la dernière heure n'étaient que rarement déterminées par de sincères convictions religieuses, et les intérêts matériels y tenaient la plus large place. En s'étendant, la Réforme, prisonnière du monde à son tour, perdait sa ferveur primitive. Mais si ses théologiens oubliaient l'idéal primitif de la révolution, tous ne l'en tenaient pas quitle. Les idées radicales et mystiques n'avaient pas complètement disparu dans la révolte des paysans et de temps en temps une explosion violente en rappelait désagréablement la persistance aux meneurs officiels de l'hérésie. Dans l'élatactuel des esprits, ces manifestations devaient aboutir à un échec, mais elles n'en ont pas moins une sérieuse importance. Les princes défendaient surtout l'apparence et comme la forme de la révolution; les sectes radicales en sauvèrent la matière même, et, au milieu de l'affaissement des àmes, furent les dépositaires de la flamme sainte qui avait illuminé la jeunesse de Luthor : d'elles sortirent les guertains, les andépendants, les prétistes et en général toutes les sectes qui, au sein du dogmatisme officiel, maintinrent l'esprit de liberté, d'amour et de vie.

Le plus célèbre des épisodes qui montrent les résistances que la nouvelle orthodoxie rencontrait dans le peuple est la domination des Anabaptistes à Münsler. De toutes les sectes qui, par un amalgame assez singulier d'instincts rétrogrades et d'aspirations hardies, réclamaient la libre interprétation de l'Écriture et prétendaient rétablir dans sa pureté l'ascét.sme

98

monacal du moyen âge, la plus répandue à ce moment était cello des Anabaptistes. Héritiers assex incohérents des mystiques allemands, des Vaudois et des Ilussites, ils mélaient sans hypocrisie des convoitises très apres à leur exaltation religieuse. Ils étaient surtout nombreux à l'origine dans l'Allemagne du Sud, où Carlstadt, Thomas Münzer et le Bavarois Jean Deuck furent leurs premiers disciples. C'est en 1525 qu'ils admirent la nécessité d'un second haptème, qui devint le signe extérieur de leur foi. Ils se recrutaient en général parmi les humbles, les ignorants, les pauvres. Les pouvoirs établis s'effrayèrent de leurs prédications anarchiques et les persécutèrent sans pitié; dans les Alpes surlout et dans les États de Ferdipand, des milliers de victimes furent envoyées à la mort. Ces cruautés exaltèrent les âmes, provoquèrent de nombreux cas de folie religieuse, des visions, des extases. Les doctrines chihastiques étaient encore fort répandues et Luther lui-même croyait prochaîne la fin du monde : comme jadis les Taborites, les Anabaptistes attendaient la venue du Prophète qui réaliserait la loi, frapperait les coupables, vengerait les saints et établirait sur la terre le règne de la justice et du bonheur

La guerre des paysans brisa toute énergie de resistance dans e Sud. Le Nord fut moins éprouvé. Un megissier de Schwæbisch Hall, Melchior Hofmann, avait apporté à Strasbourg les doctrines anabaptistes. De là, elles se répandirent dans la Basse-Saxe et la Hollande. Sous ce ciel triste et brumeux, auprès d'une population portée à la rêverie et à l'exaltation, les apôtres de la révolution firent de nombreux adeptes : les Pays-Bas ont été à toutes les époques une terre d'élection pour les mystiques. Le gouvernement y était fort dur pour les dissidents : Charles-Quint, moins gèné dans ses domaines immédiats que dans l'Empire, avait donné à la régente, sa sœur Marie, des ordres impitoyables, et elle les suivait l'assez près. Les conciliabules des profestants réumssaient des ouvriers, énervés par le danger, desequilibrés par une vie de fatigues et de privations, les disciples d'Hofmann y penetrèrent et hentôt les dominérent Le plus hardret le plus éloquent d'entre eux, Jean Mathys, un boulanger de Harlem, rapprocha les mécontents et organisa.

la propagande. Ils furent assex bien accueillis, en Westphalic surtout, où l'agitation était fort vive depuis plusieurs années. Le peuple, en général favorable à la Réforme, était ou lutte avec les pouvoirs publics et partout les revendications démocratiques se mélaient aux désirs de liberté religieuse. A Münster, l'évêque fut forcé de céder aux reclamations de la foule, autorisa la prédication de l'Évangile (1533). Dans la ville, les exaltes étaient nombreux : quand arrivérent les apôtres de Mathys et a leur tête le jeune et beau Jean Beuckelson de Leyde, ils s'emparèrent du pouvoir. Mathys d'abord, puis, quand il eut été tué, Joan de Leyde soumirent la majorite terrorisée à la tyrannie des saints. Ils proclambrent la polygamie et la communauté des biens. La bonne foi des défenseurs du prophète était réelle : Jeande Leyde lui-même, « Jenn le Juste sur le trône de David », ambilicux et égoiste, croyait, en les exploitant à son profit, aux prophéties qui lui promettaient le gouvernement du monds.

Une année entière, l'évêque de Münster, abandonné à ses seules forces, fut impuissant à soumettre les insurges. Mais ils restatent isolés; les apôtres qu'ils avaient envoyés avaient été arrôtés; les émeutes qui éclatèrent çà et là en leur faveur furent réprimées. Après une resistance héroique, ils succombérent et l'évêque rentra dans sa ville (24 juin 1535) Jean de Leyds et ses principaux officiers périrent au milieu d'épouvantables supplaces. Quelques mois plus tard succombait à Lübeck le hourgmestre Jurgen Wallenwower, en qui avaient un moment reparu la hautaine ambition et l'orgueil démocratique de la Hanse. Un moment les princes avaient tremblé de voir se conclure entre les démagogues de Lübeck et de Münster une alliance dont les conséquences pouvaient être incalculables et qui serait peutêtro devenus le sigual d'un soulèvement populaire général; comme en 4525, les révolutionnaires avaient marché au combat sans préparation, sans plan déterminé, et ils étaient victimes de l'incohérence de leurs efforts autant que de l'outrance de leurs désirs. Même alors les doctrines radicales ne disparurent pas complètement : Gaspard Schwenkfeld d'Ossing (1490-1561), un des précurseurs du piétisme, Sébastien Franck de Donauwærth, le célèbre médecin Paracelse de Hohenheim

(1493-1544), pour ne citer que les plus connus, protestent au nom de la conscience individuelle contre la nouvelle orthodoxie luthérienne. Mais leur généreux courage réservait l'avenir sans rien changer au présent. La défaite des Anabaptistes débarrassait les luthériens de leur extrême-gauche qui les compromettait et les génait; elle constituait ainsi un nouveau succès pour le protestantisme princier. Jamais il n'avait semblé plus fort, mieux établi, plus maître de lui-même. Des signes divers prédisaient cependant l'approche d'une période de décadence et la Ligue de Smalkalde entrait en dissolution au moment même où l'Église catholique faisait de toutes parts face à ses assaillants et où Charles-Quint se retrouvait enfin libre de reprendre ses proje.s.

## III. — La réaction autrichienne.

La guerre de Smalkalde : bataille de Mühlberg. — Pendant que, par une sorte de réveil de l'instinct de conservation, l'Église catholique commençait a se ressaisir, l'Empereur múrissait lentement ses projets d'offensive. La stérilité des colloques de Worms (1541) et de Ratisbonne (1541, 1546) avait accru chez lui la conviction que la violence était le seul moyen de venir à bout de l'herésie, ses victoires récentes lui rendaient plus odicuse l'insolente résistance des princes, et les maladies, qui affligenient sa précoce vieillesse, accroissaient sa piété; il se sentait talonné par le temps et jugeait l'heure venue de terminer son œuvre ici-bas, de mériter ainsi pour son âme la clemence divine. Les protestants, vaguement inquiets, détournaient volontiers leurs regards de l'avenir, grisés par les faveurs persistantes dont les comblait la fortune, complètement maîtres de la Basse-Allemagne, ils conquéraient peu à peu le Rhin: l'Électeur Palatin recevait la communion sous les deux espèces (1546), le duc Guillaume de Clèves-Juliers passait ouvertement

I Sur la reorganization cathering, les Jesu testetes, voir ci-dessons, t. Y, chap  $|t_t|$ 

à l'hérésie, et l'archevêque de Cologne, Hermann de Wied, appelait Bucer et Mélanchion

Les progrès de la Réforme se continuaient par une sorte de vitesse acquise bien plus qu'ils n'étaient le résultat de l'initiative de ses directeurs; les résolutions vigoureuses que permettaient ces succès et qui seules les auraient rendus définitifs. étaient ajournées, la plupart des princes affectaient un loyalisme inconséquent pour se dispenser de sacrifices qui repugnaient à leurs instincts d'égoïsme et d'anarchie. La Ligne de Smalkalde n'avait toujours qu'une organisation rudimentaire. ni les devoirs des couhsés ni les droits des chefs n'étaient clairement délimités, et elle se disloquait pou à peu sous la pression des rivalités intestines. Le landgrave de Hesse, qui en avait cu l'initiative et qui seul la maintenait, s'était comproinis dans une affaire scandaleuse et qui eut un retentissement considérable : fatigué de sa femme, qui lui avait dependant donné sept enfants, voluptueux et mystique, impuissant à resister à ses fantaisies amoureuses et torturé par les repruches de sa conscience qui le tinrent pendant quinze ans éloigné de la communion, il avait eu l'idée singulière et caractéristique pour l'époque de demander aux principaux théologiens de la Réforme l'autorisation de prendre une seconde épouse. Luther, que la superstition de la Bible avait amené parfois a des théories fort larges sur lo mariago, eut la faiblesse coupable d'autoriser l'union du landgrave avec Marguerite de la Sale, une demoiselle d'honneur de sa sieur, et ce mariage polygamique fut célébré en présence de Bucer et de Mélanchton (1540). Il ne tarda pas à être connu et l'affaire fit dans toute l'Allemagne un tapage extraordinaire, encore accru par les dénégations entêtées et maladroites de Luther, qui ne recula pas devant un mensonge public dans l'espoir de couvrir son parti. Déconsidéré, irrité contre ses alliés qui l'abandonnaient sans pitié, Philippe se rapprocha des Habsbourg et entraina avec lui un jeune prince, remuant et ambitieux, que les circonstances allaient bientôt mettre au premier rang, Maurice de Saxe. Dès ce moment, la Ligue de Smalkalde était gravement atteinte et elle n'osa ni protéger contre une attaque des Espagnols Guillaume de Clèves (1543), in souteme ouvertement Hermann de Wied qui, condamné par une bulle pontificale, fut bientôt en grand péril. « L'observation de ces événements, lisons-nous dans les Memoires de Charles-Quint, ouvrit les yeux de l'Empereur; il comprit qu'il n'était pas impossible de réprimer par la force une semblable insolence, mais même que ce serait une tâche très facile s'il l'entreprenait dans des conditions favorables et avec des ressources convenables. » Le Turc était tranquille; le pape offrait des subsides; François I<sup>est</sup> venait de signer la paix de Crespy (1544), et vieilli, occupé par la guerre qui continuait avec Henri VIII, ne semblait plus redoutable. Tout retard eût été imprudent.

Au moment où se formait le plus terrible orage qui eût jusqu'alors menace le protestantisme, Luther, usé par un labeur prodigieux et qui depuis plus eurs années souffrait de la pierre, mourait dans la nuit du 17 au 18 février 1546. Ses dernières paroles avaient été des paroles d'esperance en Dieu et de colère. contre le pape, il clait reste jusqu'à la fin ce qu'il avait été sa vie entière : un grand croyant et un soldat de la vérité. Ses adversaires ont le droit de lus reprocher ses contradictions, les violences de sa polémique et les fureurs de ses emportements; l'Église qu'il a fondée subit longtemps les conséquences funestes de son intolérance et de ses négligences. En dépit de ses défauts, il n'en est pas moins vrai que peu d'hommes ont euen somme sur la marche de l'homanité une influence aussi décisive et que bien peu des acteurs illustres de l'histoire meritent de lui être comparés. Ce ne fut pas un saint, comme l'ent prétendu certains apologistes maladroits, mais ce fut un grand cœur, tendre et fort, vaillant et miséricordieux, ouvert à toutes les souffrances comme à toutes les joies de la vie.

Jours de deuil pour la Réforme! Malgré l'imminence du péril, les protestants ne se réveillaient pas de leur lethargie. Charles-Quint me litait de les surprendre les uns après les autres, d'écraser d'abord la Hesse et la Saxe : réduites à leurs seules forces, elles succomberzient sans combat, et l'Allemagne serait asservie avant d'avoir songe à la resistance. Il s'efforçait de donner à la guerre une conlenr leute politique, affectant de ne combattre

que des rebelles, non des hérétiques. De fait, comme plus tard pendant la guerre de Trente ans, religion et politique étaient étroitement hées. Victorieux des profestants, les Habsbourg supprimaient l'indépendance des princes, transformaient l'Empire et faisaient de l'Allemagne la base solide de la monarchie universelle. Les luthériens étaient en plein désarroi. L'Électeur Palatin leur fournit à peine, de mauvaise grâce, quelques soldats D'autres passèrent a l'Empereur : l'Électeur de Brandebourg, qui convoitait les evêchés de Magdebourg et d'Halberstadt, et Maurice de Saxe, qui jugea le moment favorable pour satisfaire les rancunes des Albertins contre les Ernestins. Fort mal elevé, sans intruction, mais doue d'une remarquable intelligence zaturello, aussi hardi dans les conseils que sur les champs de bataille, Maurice représentait la jeune génération des princes protestants qui s'étaient fornés a l'école de Charles-Quint et des diplomates italiens plus qu'a celle de Luther et qui ne voyaient guère dans l'hérésie qu'un prétexte pour étendre leurs domaines. Dans cette génération très réaliste, peu serupuleuse, dont les besoins religieux étaient faibles et qui n'avait de chaleur d'âme que pour l'ambition, nul n'était plus dédaigneux des préjugés, plus indifférent aux movens, plus perspicace et plus roué. L'Empereur promit l'électorat de Saxe, et Maurice lui amena ses troupes contre ses coreligionnaires.

Malgré tout, la fortune hesita un instant. Les peuples montraient plus de dévouement que les princes : l'enthousiasme des anciens jours se réveil ait; des pamphlets éloquents appelaient la nation à la défense de ses libertés et de sa foi. La puissance de Charles-Quint était réelle, mais instable; un échec lui eût aliéné la plupart de ses affiés, provoqué une nouvelle coalition européenne. Les lenteurs de l'Électeur de Saxe et la médiocrité des chefs protestants, en lui laissant le temps de compléter ses préparatifs, assurèrent sa victoire. Quand Jean-Frédérie de Saxe (Électeur de Saxe depuis 1532) et Philippe de Hesse l'attaquèrent enfin à Ingolstadt, il avant rassemi lé de 30 à 40 000 Espa gnols ou Italiens, qui firent bonne contenance; les princes, après une canonnade insignifiante, se replièrent et leur retraite changes en desastre une escarmonche. Les villes de la Haute-

Allemagne se décourageaient une partie de la grande bourgeoisie était demeurée catholique, l'interruption du commerce
avec l'Espagne, l'Italie et les Index leur causait des pertes
énormes; les Figger, les Welser, le Baumgartner ménageaient l'Empereur, dont ils étaient les créanciers; ils entraiuerent la majorité. Ulm, Augsbourg, Francfort, même Strasbourg lireat leur soumission, payèrent de lourdes amendes;
le duc de Würtemberg et l'Électeur Palatin acceptèrent les
conditions du vainqueur, Hermann de Wied renonça à l'électorat de Cologne. Au commencement de 1547, toute l'Allemagne du Sud et le l'Ouest était aux pieds de Charles-Quint.

Jean-Frédéric espérait une revanche, complait sur une révolte de la Bohème, où les protestants étaient nombreux et qui saisirait l'occasion pour se debarrasser des Habsbourg L'armée que Ferdinand y avail levée contre la Saxe avait refusé de le suivre (décembre 1516). Au mois de mars de l'année suivante, une dieteinsurrectionnelle s'ouvrait a Prague, dressait un programme de réformes qui enlevaient toute autorité au souverain et livraient aux États le gouvernement du royaume, et ordonnait la convocation d'une armée. La résolution des Tchèques s'évapora en discours: les divers ordres étaient fort défiants les uns des autres : les nobles appuyèrent avec beaucoup de tiédeur un mouvement qui avait et son origine dans les villes; les utraquistes modéres détestaient les Frères bolièmes, dont l'influence avait entraîné la diéte. La jonction de l'Électeur de Saxe et des Tcheques cut mis Ferdinand en grand peril, mais Pflug de Rabenstein, qui commandait les Tcheques, exigea un ordre écrit des États; par un scrupule intempestif, ils le refuserent. Jean-Frédéric se décida alors a se replier vers le Nord et à chercher. asile derrière les remparts de quelque ville, de Magdebourg par exemple, qui, quelque temps apres, abandonnée à ses seules forces, brava la colere impériale. Il était trop tard pour échapper à Charles-Quint, qui arrivait avec une armée supéricure. La batail e de Mublicry (24 avril 1517) no fut qu'une série d'escarmouches. Les Saxons, surpris dans une retraite précipitée, se débandèrent au premier coup de feu : l'Électeur blessé fut fait prisonnier A l'exception de Magdebourg,

les villes de l'Allemagne septentrionale firent leur soumission. Philippe de Hesso se rendit à merci (19 juin). L'Empereur, qui avait mérité sa victoire par l'habileté avec laquelle il l'avait préparée et par l'énergie extraordinaire avec laquelle il avait dompté ses horribles souffrances physiques, la déshonora par sa durelé. Ce grand souverain avait une âme mesquine : il le prouva après Mühlberg comme après Pavie. Les vaineus, si médiocres dans la guerre, supportèrent les humiliations et les tortures que leur imposa Charles-Quint avec une dignité et une résignation qui racheterent leurs torts et leur ramenerent les sympathies populaires.

Triomphe des Habsbourg. - Ferdinand ne fat pas moins impitoyable. Après Muhlberg, les États de Bohème s'étaient hâtés de faire leur soumission; les nobles, dont les tergiversations avaient amene la defaite, en rejetèrent le poids sur les villes : elles farent dépouillees de leurs biens, privées de leurs privilèges, soumises à l'autorité du sous-chambellan royal. Les changements apportés dans le culte furent supprimés. Les Frères, qui avaient fourni à la révolte ses orateurs les plus hardis, furent cruellement poursuivis, beaucoup furent forcés de s'exiler et allerent chercher un refuge en Pologne. Ferdinand, trop avisé pour toucher aux privileges du pays, voolait du moins faire résoudre en sa faveur quelques points en litige Avant l'ouverture de la diète, qualre personnes avaient été exécutées sur la place des Hratchang (22 août 4547); la diète en a conservé le nom de duite sanglante. Elle tint compte de l'avertissement, proclama l'hérédité de la couronne dans la famille des Habsbourg, reconnut les usurpations préparees par vingt ans d'une politique avisce et perséverante. « Le royaume. de Bohème est désormais absolument soumis », écrivait en 1518 l'ambassadeur vénitien. C'était un peu dépasser la mesure, et Ferdinand savait bien que l'autorité du pape ne serait pas aussi facile à rétablir que celle du roi. Mais il comptait sur le temps, sur la vitesse acquise, sur l'envahissement progressif des administrations centrales, qui élendaient peu à pen leur action au détriment de l'autonomie du pays. Il avait écrasé ses adversaires les plus redoutables, en frappant les Frères et les villes,

qui représentaient l'élément démocratique et faissient pénétrer un souffle populaire dans les Élats. La nation était désormais complètement éleignée des affaires publiques; les luttes qui s'engagèrent dans la diète ne furent plus qu'un duel entre le prince et une poignee d'oligarques, toujours plus isolés et plus faibles, parce qu'ils n'avaient pour guides que leur ambition ou leurs caprices. La ruine des libertés municipales rendit ainsi inévitable la ruine des libertés politiques, et la bataille de Mühlberg nous apparaît comme la préface de la Montague-Blanche.

Fordinand avait le sens très fin de la réalité des choses; il savait que la fortune, qui aime les audacioux, trahit vite les imprudents. Son frère fut moins sage. L'avènement de Henri II, que dirigenit alors Montmorency, partisan avéré de l'alliance impériale, et la mort de Henri VIII, qui ouvrait pour l'Angleterre une crise redoutable, avaient éloigné ses derniers sujets d'inquiétudes. L'Allemagne attendait ses volontés, accablee et doctle La résistance vint du côté où il la prévoyait le moins : de la papauté. Paul III avait peu à se louer de l'Empereur en Italie; mais, si sa politique était surtout guidée par des considérations de famille, il est un peu puéril de lui reprocher, comme on le fait souvent, d'avoir, dans ces circonstances décisives, sacrifié aux intérêts des Farnèse ceux de la chrétienté. Devait-il consentir, dans l'intérêt même de l'Église, a devenir le chapelain de Charles et ne risquait il pas ainsi de compromettre gravement son autorité merale. La piété, indiscutable, de l'Empereur était fort envalussante; il se regardait comme l'égal du pape, le vicaire du Christ, l'oint du Seigneur, et sa protection tourrait au protectorat. A plusieurs reprises, il avait sineul.èrement depassé les limites du domaine réservé aux laïques, et maintenant encore il prétendait faire du concile l'instrument de sa domination. Ce qu'il exigeait de Paul, ce n'élait guere moins qu'une aldication, et il n'est pas demontré après tout que c'eût été pour le plus grai diprofit de l'Église .

Les princes allemands, dans la diète d'Augsbourg (1548), se montraient plus malleubles, acceptaient le régime religieux que

<sup>1.</sup> You of cosmic positions demonst to Temperenniet du pape & proposituitencie et de pape & proposituitencie et de pape & proposition.

leur imposait le vamqueur. La question était de savoir s'ils tiendraient la main a l'exécution de ses ordres et l'accueil qu'ils rencontreraient dans le peuple. Quelques escarmouches sufflraient-elles à détruire des traditions séculaires d'indépendance et à rayer trois siècles d'histoire! L'Interem d'Augsbourg, ainsi nommé parce qu'il devait rester en vigueur jusqu'à la réunion d'un « concile libre et se régiant exactement sur les ordres de l'Église », bien qu'il permit aux protestants de communier sous les deux espèces et de garder leurs prêtres mariés, était absolument macceptable pour les réformés. Il rétablissait la juridiction episcopale, les jeunes, le culte des saints, les sept sacrements, le peuple vit avec raison dans le rétablissement des cérémonies catholiques la restauration du papisme et se refusaà l'apostasie. Que ques défaillances se produisirent, parmi les théologiens de Wittenberg en particulier. Mais dans la plupart des villes les pasteurs acceptèrent la persécution ou l'exil plutôt que de trabir leur conscience. Dans le Nord, la plupart des cités ne tinrent aucun compte de l'Interim, l'Allemagne était mondée de pamphlets qui attaquaient avec une extrême violence la tyrannie impériale; des prédicateurs couraient les campagnes. On se scrait cru à la veille d'une nouvelle révolution.

Maurice de Saxe. — Charles-Quint ne s'émut pas de ces résistances. La mort de Paul III le débarrassait de son adversaire le plus dangereux (1549), et le nouveau pape, Jules III (1550-1555), plus insignifiant, se montrait plus traitable. Rassure de ce côté, il poursuivit plus energiquement ses projets en Allemagne. Sa santé était fort délabrée et la mort pouvait le surprendre avant que son œuvre fût terminée; son frère, Ferdinand, qui devait lui succéder, assez modéré, lui inspirait quelque défiance, et il comptait davantage sur Philippe, son fils; il l'appela en Allemagne pour préparer son élection à l'Empire. Philippe II se donna beaucoup de mai pour plaire aux Électeurs, tint sa place dans des banquets pantagruéliques, absorba sans trop de grimaces des pintes de bière : malgre tout, il ne réussit guère. Du coup, son cousin Maximilien, le fils de Ferdinand, en devint populaire; en opposait à la raideur embarrassée et a la

morgue espagnole de Philippe la bonhomie de Maximilien, son éloquence, sa bonne grace dans les tournois. Les défauts que luireprochaît son oncle, sa tiédeur religieuse, sa nonchalance, ses goûts de dilettante ne déplaisaient pas. C'était un Allemand, et l'experience de Charles suffisait : on ne voulait plus d'étranger, d'Espagnol surtout. Les princes élaient fort indifférents aux interêts de la nation, mais ils en parlageaient quelquefois les instincts, et l'Allemagne leur doit bien quelque reconnaissance de lui avnir épargne le regne de Philippe II. Ferdinand était d'assez méchante humeur et se jugeait mal pavé de son dévouement. La perte de la couronne impériale menaçait de ruiner la monarchie qu'il avait fondec et qui, sans cosse menacée par la poussée centrifuge des États qui la composaient, ne se maintenait que par l'apput matériel et moral de l'Allemagne. Trop prudent pour se risquer à une résistance ouverte, il comprit à demimot les conseils des princes qui l'avertissaient de ne pas se compromettre pour Philippe. Les Électeurs catholiques n'étaient pas moins hustiles que les protestants aux projets de Charles-Quint, s'irritaient de la presence dans l'Empire des troupes étrangères, de leur insolence, s'inquiétaient des dangers que couraient leurs libertés. En pareille circonstance, toute révolte est dangereuse parce qu'elle a pour elle la connivence de tous Jusqu'en 1517, les divers épisodes de la révolution religieuse. avaient tourné à l'avantage des princes , au moment de toucher au bat qu'ils poursuivaient depuis plusieurs siecles at d'établir. leur souveraineté indépendante, allaient-ils accepter une déchéance qui les ramenerait bientôt au myeau des nobles français et espagnols? La defaite des profesiants avait mis en péril la constitution mêm : de l'Allemagne et les défenseurs naturels de cette constitution en arrivaient a souhaiter un revirement. qui remit les choses dans l'etat où elles se trouvaient avant Mahlberg.

Maurice de Saxe pensait qu'il avait acheté l'électorat assez cher pour que son titre conservat quelque valeur. Il ne faisait ancune difficulte pour assister à la messe et figurer aux processions, mais il n'entendant pas accroître la haine de ses nouveux sujets contre lai en servant trop chalcureusement les

0.500

AL AND

oft I.

re

111

 $Rr^{\mu}$ 

r la

· 12

te-

projets de restauration catholique. Il se définit de l'Empereur, l'accusait de ne pas tenir ses promesses et se montrait fort irrité de la détention prolongée de son heau-père, Philippe de Hesse. Hanté par la crainte d'une révolution qui ramènerait dans ses États l'Électeur Jean-Frédéric, il fut tout naturellement amené a la pensée d'une nouvelle défection qui lui réconcilierait les protestants et ouvrirait à son ambition de nouvelles perspectives; et, comme il avait besoin d'alliés, il songea à la France qui était particulièrement intéressée au maintien de la constitution allemande. On a vu plus haut la genèse des traités de Chambord et de Friedwald et l'abandon à la France des Trois-Évêchés (janvier-février 1532) '.

Charles-Ouint vaincu. - Maurice avait pris au nom de l'Empereur le commandement de l'armée qui investissait Magdebourg, toujours rebelle à l'Interem : il avait ainsi sous la main les forces qui lui étaient nécessaires Charles-Quint, malgré les avertissements qui lui arrivaient de partout, persistait dans sa contiance, à la fois sincère et voulue, et il ne fut même pas tiré de son mertie par l'invasion de Henri II en Lorraine (avril 1352) et l'arrivée de Maurice devant Augsbourg (1" avril). Bien que l'attitude des gran les eites protestantes, q il refusèrent de se joindre à l'insurrection, parût enlever à l'Électeur ses meilleures chances de succès, la puissance de Charles-Ouint s'effondrait. Malade, sans ressources, abandonné de tous, il demeurait à Innshrück, machf, en grand danger. Le 18 mai, Maurice était à Fuessen et dispersait à Reulte les bandes impériales, le 19, dans la nuit, Charles s'enfuyait par le défilé du Brenner. A l'approche des lansquenets, les évêques qui étaient encore réunis à Trente se dispersèrent.

Dans les négociations qui s'ouvrirent à Passau, il ne tint pas à Ferdinand et aux princes catholiques que Maurice obtint toutes les satisfactions qu'il demandait. Comme il est arrivé dans tous les pays, l'idée de la tolérance naissait de l'impuissance reciproque des sectes. Les réformés, dont le zèle éta t fort attiédi, ne songeaient plus à convertir le monde, et les catholiques

I. Volz cl-dessus, p. 126.

ne croyatent pas trop payer leur indépendance politique en concédant la liberté religieuse. Charles-Quint seul fut inflexible; toute son énergie lui était revenue, et il s'attachait avec désespoir aux idées qui l'avaient soutenu sa vie entière : la restauration de l'unité catholique et la soumission des princes allemands. « Jo n'ai jamais hésité, réponda.t-il à toutes les instances, quand il s'est agi de sacrifier mes ressentiments à l'intérêt public, mais ceci est une affaire de conscience, je ne puis y consentir. » Il repoussa les propositions de paix définitive, exigea que la solution des questions politiques et religieuses fût ajournée jusqu'à la prochaine diète Piteux resultat, pour les princes, d'une expédition qui avait débuté avec tant d'éclat! Maurice se résigna. Il connaissait les projets de l'Empereur, mais ses alliés l'abandonnaient et la réconculiation de Charles-Quint et de Frédéric de Saxe, qui ne renonçait pas à l'électorat, le mettait dans une situation difficile. Il pensa qu'il serait malavisé, par la cramte d'un péril éventuel, de se jeter dans un danger certain, et il s'en remit au temps pour compléter sa victoire. Charles-Quint prit à tâche de justifier ses calculs. A peine la trêve de Passau était-elle signée (1552) qu'il ramena sur le tapis l'élection de Philippe : singulier moven de se concilier les esprits. II était déjà fort découragé quand il marcha contre la France, son échec devant Metz (nov. 1552 jany, 1553) détruisit ses dernières esparances. Désormais, il desespéra de sa fortune et se prépara à remettre entre des mains plus jeunes l'entreprise qu'il s'élait épuisé à poursuivre.

L'Allemagne, qu'il abandonna à elle-mème, présentait alors le plus lamentable spectacle : toutes les convoitises étaient déchatnées et, au milieu du debordement des passions égoistes, les questions religieuses, qui avaient éte l'occasion du combat, etaient presque completement oubliées. La révolution, commercée au nom des droits de la conscience et de la morale, aboutissait au triomphe de la cupidite et de la perfitie. L'anarchie universelle sollicitait les audacieux; elle ouvrait des perspectives infinies à Maurice : peut-être entrevoyait il déja dans ses rèves la couronne impériale. Il avait rene ié sos relations avec Henri II, qui ne lui tenait pas rigueur de sa defection,

0.000

Add.

ent in

a TuS

40

44

ß

mais la mort l'avait déjà marqué; gravement blessé à Sievers-hausen dans un combat contre son ancien al.ié, le margrave Albert, il succomba deux jours après (11 juillet 1553). En présence de cette fin prématurée, les contemporains oublierent son égoïsme, son indifference morale, ses per idies, et le pleurèrent comme un héros. L'histoire ne saurait voir en lui qu'un condottière de grande allure; mais, en condamnant ses vices, qu'excuse dans une certaine inesure l'époque troublée où il vecut, elle doit lui tenir compte des services qu'il a rendus à l'Allenagne.

Paix d'Augsbourg. — Charles-Quint se désintéressait des affaires de l'Empire. Depuis la mort d'Édouard VI et l'avènement de Marie Tudor, c'était sur l'alliance anglaise qu'il comptait pour vaincre la Réforme; mais il n'avait plus ni la force ni le courage de conserver la direction des évenements. On a vu plus haut sa double abdication en faveur de son fils et de son frère. Dès 1554, il avait chargé celui-ci de signer la paix avec les protestants d'Allemagne, échappant a.nsi à la cruelle nécessité d'approuver des concessions que blàmait sa conscience et qui révoltaient son orgueil. Après de longues négociations, on se mit d'accord sur un traité incomplet et obscur qui laissait la porte ouverte à bien des difficultés, mais qui du moins donna à l'Allemagne un assez long répit.

La paix d'Augsbourg (1555) reconnaissait aux princes luthériens le libre exercice de leur culte; la juridiction épiscopale ne s'exerçait pas dans leurs domaines et ils conservaient les biens ecclésiastiques sécularisés avant 1532. La paix ne proclamait nullement ainsi, comme on le répete encore souvent, le principe de la tolerance religieuse : les sacramentaires et les calvinistes n'étaient pas mentionnés dans le traité, et le seul droit qu'il accorda aux sujets qui refusaient d'accepter la confession de leur souverain était le droit d'émigrer. Mais la papauté n'en subissait pas moins une grave defaite : la moitié de l'Allemagne lui échappait, l'unité de l'Empire était brisée, et cette scission se traduisit dans la pratique par la formation d'un Corpus catholicorum et d'un Corpus evangelicorum, dans lesquels se groupèrent les divers États. Les protestants ne désespéraient pas d'étendre peu à peu leur influence, et, dans ce but, ils avaient réclamé la liberté du culte pour les sujets protestants des souverains catholiques et le droit pour les princes ecclésiastiques d'embrasser la Réforme. Devant la résistance absolue de leurs adversaires, ils se contentèrent sur le premier point d'une décla ration impériale que n'acceptèrent pas les catholiques et laissèrent même insérer dans le traité le réservat ecclésiastique qui imposait aux évêques qui embrasseraient le protestantisme l'obligation d'abandonner leurs domaines, mais en ajoutant qu'ils ne se regardaient pas comme liés par cette clause. La paix reposait donc sur une double équivoque et les complications incessantes qui en résultèrent rendaient probable une nouvelle collision; elle renfermait en germe la guerre de Trente ans : du moins l'ajourna-t-elle encore de plus d'un demi-siècle.

D'autres stipulations, relatives à l'organisation des Cercles et à la Chambre impériale, restreignaient le pouvoir de l'Empecoir. La tentative de Charles-Quint pour créer une monarchie universelle et relever l'autorité monarchique en Allemagne avait pour conséquence, en dernière analyse, un nouveau progrès des puissances particularistes et une défaite décisive des tendances cosmopolites. La monarchie des Habsbourg, suivant l'expression d'un historien contemporain, subsistait à côté de l'Allemagne plutôt qu'elle ne la dominant La victoire de l'oligarchie princière, que préparait depuis des siècles tout le travail de l'histoire allemande, avait reçu de la révolution religieuse une impulsion décisive. Tous les incidents avaient tourné en sa faveur : le peuple n'avait plus la force ni même la pensée de discuter l'autorité des souverains, qui chaque jour s'appesantissant davantage sur lun; les villes, sans credit dans les diètes et gravement atteintes dans leur prospérité commerciale, perdaient, apres leur influence politique, la direction intellectuelle et morale qu'elles avaient conservée jusque-là. Les Habshourg d'Autriche, absorbes par les soucis de leurs intérèts dynastiques et menacés dans leurs domaines immédiats par les progrès do l'hérésie, ne prétendaient plus en Allemagne qu'a une souveraineté nominale. Les princes, enrichis des dépouilles du clergé et maîtres de la conscience comme des biens de leurs sujets, 'n'avaient en quelque sorte plus d'adversaires. Le champ s'ouvrait librement devant eux, et ils pouvaient réaliser enfin leur idéal de gouvernement et créer de véritables Étals modernes où nulle volonté no génerait la leur et dont toutes les ressources seraient concentrées entre leurs mains.

Comme ces ressources étaient bornées cependant, leurs ambitions furent d'abord modestes, et comme les limites de leurs territoires étaient étroites, leurs regards n'embrassèrent qu'un horizon resserré. Ils sacrifièrent souvent à leur égoiste avidité les intérêts généraux de la patrie germanique, et la victoire de l'oligarchie princière coïncula avec une période d'anarchie et d'abaissement extérieur qui so prolongen jusque vers le milieu du xyme siècle. Les influences étrangères envalurent l'Allemagne, qui ne fut plus que le champ de hataille où les États voisine se disputèrent l'hégémonie de l'Europe. Les mœurs s'abaissèrent, les esprits se rétrécirent, et le mouvement intellectuel, si actif encore au xvº et au xvº siècle, s'arrêta La littérature et l'art perdirent toute originalité et ne furent plus que le pâle reflet de l'art et des littératures latines. Cette décadence, dont on a souvent rendu la Réforme responsable, avait en realité commencé bien avant elle. Elle tennit a des causes très diverses, et a'il est vrai que le protestantisme la précipita en favorisant la victoire des princes, on ne saurait oublier que la dissolution de l'Empire était une condition nécessaire de la formation de la nationalité allemande. Les Étals princiers furent le noyau autour duquel s'est peu à peu constitué le peuple allemand, et il serait étrange d'accuser Luther des résistances qu'opposèrent longtemps encore aux progrès du peuple allemand. les traditions anciennes et comme l'ombre de ce Saint-Empire romain germanique, qu'il avait frappé à mort.

Dans le domaine de la morale comme de la politique, les résultats heureux de la révolution religieuse ne se produisirent qu'avec une extrême lenteur. Les pays protestants, à la fin du xvi siècle, nous présentent un tableau fort triste et de nature à justifier les attaques des polémistes catholiques. Ainsi qu'il arrive après toutes les crises profondes qui bouleversent les

29

ames, une immense lass tude s'est emparée d'elle : tant d'efforts, tant de combats, tant de souffrances, et pour quelles misérables conquêtes. La melancolie qui avait attristé les dernières années de Luther est plus amère chez ses disciples, moins vigoureusement trempés. Les dernières paroles de Mélanchion sont un cride désespoir : « Nos, theologi, ούθεν έχομεν σορόν εί μή δάκρυπ quibus a Filin Dei petimus Ecclesia, priorum familiarum et politicarum gubernationem et protectionem » Le clergé est ignorant, servile, indifférent à ses devoirs; les fidèles, grossiers et dissolus. « Il est fort inutile, écrit un théologien, de leur enseigner que pour leur salut ils ne doivent point compter sur leurs bonnes œuvres, car ces bonnes œuvres, on les chercherait en vain parm, eux. » Devant l'écroulement de l'autorité traditionnelle, le monde s'effare, pris de terreur, et cherche à rétablir d'une main hative le pouvoir qu'il a renversé. En même temps que le concile de Trente, en imposant aux catholiques une formule rigoureuse, supprime toute liberté de discussion et réclame. de la conscience individuelle une abdication que n'avait jamais exigée l'Église du moyen age, si large d'allures et si souple, l'orthodoxie de Wittenberg, aussi tracassière et pointilleuse que celle le Rome, courbe les ames sous un inflexible niveau et frappe sans pitié les dissidents. Sous sa mesquine et plate tyrannie, les esprits s'abaissent, l'art agonise, la littérature et la science perdent toute originalité La Réforme avait en pour origine le réveil de la foi spiritualiste, pour but la régénération de la conscience, pour moyen le libre examen; elle aboutit en fait à l'indifférentisme religieux, au scepticisme moral et à l'intolérance.

Ce n'était dependant, suivant l'expression d'un écrivain contemporain, que les nuées qui au matin d'un jour de printemps voitent les rayons du soleil et qu'il ne tarde pas à dissiper. Au-dessous du protestantisme officiel, un autre grandissait. Après avoir vaineu ses adversaires, Luther triomphe de son disciples régénéres. Ce qu'il avait combattu, ce n'était pas seulement, comme ils paraissaient le croire, la domination d'une église étrangère, mais une conception matérialiste et pharisaique du christianisme, qui, en decharges il l'homme de son д٠.

rab

ċ١

5

1

plus sérieux souci, l'affranchissuit de ses devoirs. Il avait enseigné à sou peuple les droits de la conscience et le sens de la vie : les générations futures, formées à la lecture de la Bible qu'il leur avait donnée, apprirent de lui le goût de la libre recherche, l'énergie virile, le sentiment de la responsabilité, l'acceptation joyeuse du devoir. De Leibnitz à Schiller et de Kant à Gæthe, les grands fondateurs de l'Allemagne moderne sont ses disciples. Cette Allemagne nouvelle est comme la moisson de la semence qu'il avait confiée au sol.

#### IDLADUITA WITE

Pour une période aussi vaste et d'un intérêt si général, il est evident que nous ne saurions pretendre les à dresser une billitographie complete ne meme à indiquer tous les ouveages unportants. Nous nous bornerous à eiter les livres les plus interessants. Il sera facile d'aifleurs de complèter potre liste en consultant les ouvrages generaux : Fabrichus, Centifolium hitheranum, 1728-1730, et Wogel, Hibliotheon biographica lutherana, 1851; Mornog, Realencykiopæihe der protestantischen Theologie, 2º ecition, VAIlgemeine deutsche Biographie; l'Encyclopédie des sciences rengieuses de Lichtonborgor, les grat des histoires de l'Égli-c, qui ont dejà es in lapices. precedemment (voir t. II, thap v et t. III, chap. vi). - Ajouter ; les histoires ecclesiastiques de Gleieler, 5 vol., 1823-1855, Chr. Baur, 5 vol., 1853-1861; E. Ease, 44° edit., 1886 avec une bibliographie tres soignee), [ J. M. Murte, 11° edit., 1890; F. Mertrog, 2° edit., 1890, etc.; Mraus, Lehrbich der Kurchengeschichte, M. & Irt.on, 1887, tres unforme. Pour l'histoire politique : Erones, Handbuck der anter, Geschichte, il fant y sjouter en preuntre ligne, pour les fecteurs français, les articles si substantiels que Storn berst pour la Revus Historique (voir t. XXXII et XLIV).

Période autérieure à la Réforme. — On trouvre l'indication de la plupart des levres utiles à consulter dans Jameson, Gesch. des deutschen Volkes seit dem Ausgange des Mittebilters, 5 vol., 1878 (trois volumes de la traduction française ont paru, 1890). Le Lyre de Janssen a provoqué des polemiques passionnées : il est cent avec un incomfestable talent et on me saurait plus rien écrire sur cette époque sans tenir compte de ses recherches , mais il dolt être consulte avec intiniment de reserve, el il n'a pas reussi à provoquer le revirement absolu qu'il pourseivent, il me fait d'ailleurs que reproduire avec plus d'erudition et moins de mesure les tendances du livre, fort lu su son temps et encore curieux à consulter, de Doullagar, Die Reformation, this tancers Entire to long and thre. Workshipen sm. Emfange des belà Bekenntudaes, 1846-1848. Outre les ouvrages géneraux estes plus lorn, consulter : L. Flathe, Gesch der Vorlgüfer der Reformation, 2 vol., Leipzig, 1836; - C. Ulmann, Reformatoren vor der Reformation, 2 vol. Hambourg, 1861; - Pantor Gesch der Pupste seit dem Ausgung des Mittelatters, 1864. (ouvrage fort important, dinspiration catholique; il en paraît une tradiction franceise de Furny-Raynand, depins 1888 ; - Lochier, Joh. von Wichf. und die Vorgeschichte der Reform , 2 vol., Leipzig, 1873, - Gothain, Folituche und relig Volksbewegung vor der Reformation, Breekau, 1878, Wohen, Das kerchische Finanziesen der Papate, Nordlingen, 1672.

Emmal werk die dente den bedaterenn im Leutspanze von Birkstitter zur Neuzeit, Leipzig, 1882; Ganron, Die christliche Mysisk, 5 vol. Ratisborne, 1836-1852. — Behmätt. Russi zur les mystiques altemande du nitzt nieche, Strasbourg. 1836, et Riuden zur le mystie, allemande (Mem. de l'Acad. den seurces versien. 1846. — Progar bendt die deutschen Mysisk im Butrhitter 2 vol., Leipzig, 1875-1882; — Daohuun, Un réformation outhologue à la fin du nieche, Jean Geiler de Kaisersberg, Paris, 1876.

An pour de van versue per seper Bunhhoim teach der Legaring Ferdnands I, 9 vol., 1834-1838. Ulmann, Katter Man I, 3 vol., 1800 (tresimportant). Adion, Die Organisation der Centralierwollung unter Kaiser Man, I, Leipzig, 1886; — Muhor, Gesch. Chierrotche, i. Hi, 1868, et t. IV, 1892, précieux anna pour la persole auvante. — Ei, untureliement, les

mes ragent penorums solutifs à la fict-seme

Hammantome, On transect or become utiles dues Durukhardt, 4º édit., Lempzig, 1984; Voigt, Die Wiederbelebing des elosoischen Alterthung, Berlin, 1859. - Goigor, Rensistance and Mamanesons, 1882. tracions dependence on le Behard from a des Mandersoff entires monotonibufille ther listance persecutared in Brara tound Mag. tour, there et de Magan. Erionaca, 1812, n'ont pas encore etc remplaces. Parmi les principaux textes, e tons seniement ' Raucohan, Briefwecksel publié par Goigor, Tubingen. 1871. . — Branno, Cherres completes reditions nombreuses; la plus complete est celle de Le Clerc, Leyde, 1783-1706, 10 vol., m-f.); Dirio do Hutton, Opera, il vol puolus per Denokung, Leopzig, 1659-1662, avec, en supplément, les Epistour obsencermit vicarium, 186+1860; - Bahmidt, Mist. litter. de l'Alance à la fin du XV et au commenc du XVP seccle, 2 vol., Paris, 1879. - Strauen, Ulrick von Hitten, 2 vol., Leipzig, 4856 - Sur Leasine : Drumand, Frasmus, his life and tharacter, as shown in his correspondence \*and works, 2 vol., Londres, 1873. Hoffmann, Esses d'une lette d'ouvrages et de dessertations concernant la me et les corus d'Eranne. Bruxelles, 1866 : Punging Ergeme Einfe bie to vielet ben varragen barie. inch. Beuchlen, som Leben und seine Werke, Le prig. 1871.

Lather of th Cohermo. - I save at deather's in recot mountage édition des Œurres de Lather est celle d'Erlangen autres abemandes, 6 and most do two k 1879 of convres latines, incompletes, senis les dergaves a to the dealers agree to the control of the second the designerers ademanded net a tomme de extense reprondent aux exigences de la critique moderne 4 er rendon yrannent scientifique a etc entreprise à l'occasion du 4º centewaire de la naissante de Luther et confice à Emanha : D. Martin Luther's Werke, Kritische Gesammt Ausgabe. Wesmar; il a para 46 volumes. Ses. leures out ste publices par De Wette, 5 vol., 1825-1829, et Seidemann. † vol. , 1856. — Koldo Analesta Lutherana, Briefr und Aktenstücke zur Gesch. Luther i. Gutha, 1881. — Burkhardt, M. Luthers Briefwecheel, mit wielen. unbekunnten fleurfen Lespzig, 1966 - Tischreden (Propos de tables), publica d abord on deax re actions difficulties, é lities en 1822 et 1828 par Formamoun et Burdooil 4 vo.), et en latin par Burdouil, 3 vol., 1963. — Lauterhark's Tageboch, edit par Boidemann, 48°2 -- Vogt, Johanns Bugenha-Corpus Reformatorum Molambtonia opera, gent the electrical team. chites par lin technesier, † 1 Vii. Balle, 1935-1950. — Operlatin, Hist Nachland and Briefe, loan, 18 1. fishada, betiten und Pasquellen aus der Reformafaoristical, 1866 18 A. A. Vel.

Nec new de docum ints eddies par Morthodor, Mandfiengen una Amschreiben...

con den Crus den und dem Fortgangs des frutischen Aragen 1617 par Pontial, 1:1° par Lauscher i 20 — Lauting i natura ramane den Membe 10:4 et Monimenta vallema distorium ecricifanticam sweult XVI illustrantia, bishong 10:4 — Pouritomann, Neues I dumentisch aus Groch der stang Kirchenreform, 18:2, Bahan, Monimenta Reformalismis betherung est latuduris S. Sedis serretis, 1524 1525, Natishonne, 1883; — Driogor, Alenader und Luther, die vereitstwadigten Alemader's Beposchen diete de Worms), Gotha, 1883; — Voigt, Geschichtschreibung über den Smithald. Krieg, 1874; — Laun, Briefnerhoel Philipp von Nessen und Balzer, Leipzi 1880; — Druffel, Briefe und Ahlen mir Gesch, des XVI Jahrh, 3 val., Munich, 1882

Mateires of hingraphics aurienass. Softens Amelia proque en 1-16, Francieri, 1717. — Binidanna, Commentarii de statu religiones et respette a Carolo V Carone, Scrasbourg, 1555 (très important pone l'historre generale. Steplan est profestant, mas s'efforce d'efre unitarial. Buring, Commentarius brevu region in orbe gesturium ab anno valueu 1500 magne in namem 1575, Cologue, talk (c'est une reponse à Sheidan), --Dateoburger, Handickrifti, Gesch. uber Luther und seine Leit, ed.des jur-Nenderken, 0150; — Upalatin, Annal, Reformstrous: pasqu en last . Less 😼 1768 . — Bosanot, Historie des vacintions des Eylises protestantes, sur l'impertance et la valeur de cette œuvre, le livre remanqual le le Robollian, Bottstet, historien du profesioniusme, Paris, 189-); — Nockondoef, Commentorigi historical et apologicu in e Lucke, incomo, (ce) — Malanchim Historia de refa et artes Lock 4, 6 . 46 - Cochimus (Doboreck), Commensario de metar et accipitar dautherii. Mayence dabb (c'est le paracipal meccaal où lesadversaires ou protestantisme ont puise leurs legendes ics plus incpies), — Van der Mardt, Hist. letter. Reformationer, Leiping, 1717.

Our ringen annifermen. -- Travius grootens -- Passinale, et assid tout dong livres qui comptent parmi les chefs-d œuvre de la litterature la 4000que allemande et qui ont necessairement «cryi de base a notre chapitre : d niverd Manha, Beutsche Geschiehte im Zeitulfen des Reformation (in sein ... dans les œuvres completes, 1067), qui est sans doute le plus beau livre du marire, para Darold, Gerch, der dentschen Reformation, dans in erk iccion Oncken, 1886, dont la première partie surtout est admirable. Tr « importants sont aussi les travaux d'Agolhanf, Deutsche Gesch, im Ledalter der Arformation, 2º ed., Herbir, 1988, et Deutsche Gesch, in XVI. Jehrh. dans in Dibliothek Deutscher Grach., 1999 to tome I sem a para). - Hattente, Grant des Euratiers for Before ation four Marte d'Aubigno Notes e de in Reformation en Europe au temps de Culvia (en particulier le tome VIII, Paris, 1978). ~ Magon, Beutschlund's litterarische und renguese Verhiebnisse in Reformationstertailer, 3 vol., 1868; - J. Rollor, Hist. d'Allemagne, t. V. Baumgarton, Seech, Karl's V : I ouvrage a mallicurousement eté mierromon par la mort de l'auteur; 2 vol., 1885-1890, tres important. Avec de nombreux conseignements hipliograph.ques; - Dottigor-Flatho. Gesch. des Kurstantes und Regignente Suchsen, 2º eint , 1867, - Dooynon, Besch, der preussischer Palitik, S. H. 1870, - Noth, Augsburg's Reformation's Genekielde, Manich, 1861; Stadim, Wurtenbergunke Geneh., 1851-187 tas Achriften den Vereina für Baformationa Geschichte . 45 fancis isten outpara deputa 1963, Balle (Baningarton, Karl V and die destiche lieformellion J Both, Th. Hawaran, Boide, etc., our Thomas bur or flan-Buchs, Aleander, etc.,

They empirise the Lastines. Mahadas Messa a de Letter & sat , 1964, - Audin, Latter (sans valeur, ; - Kuhn, Latter, sa use et son auter,

3 vol., Paris, 1883; — Jürgono, Luther's Leben junqu'h de querelle des link ligences), 3 vol., 1856-1857. — Kanalin, Luther, sein Leben und seine Schriften, 2 vol. in-8, Eiberield, 1875 (cent la plus complete et la plus seientslique); — Mon, Luther, 1883. — Pitt und Pourson, Luther's Leben und Verten jumps en talle 1883. — Mothe, Luther auf dem Standpunkte der Psychiatrie besetheilt, 1875; — Monn, Luther als Inbelüherseizer, 1875. — Bohott, Luther und die deutsche Ribel.

theremore particulture. Schmidt Meierchies a felen sad more worklie Schriften, Etherfeld, 1861; - Baum, Capito und Butzer, Edung Iner dans beier gereierftemerte Lieber - B. Olmann Frant iem belaitigen. Lespeig, 1872, - Borthold, Georg von Freundiberg oder der deutsche Assessment or Lat for Betweenten Bambourg (81) - Ed. Bratter Lathern ford and neurong Theory and thre asymmetric problem 3 responsibility gen, Geritungen, 1884; — Diockhoff, Der Ablanstrut dogmengeschichtli dargrafinal distance of 1876 — Cobbatch for hundred to an analysis destroich Nation gregen den riemischen Nof, Brestau, 1886; - A. Baur, Beutschland in den Jahren 1317-1527, 1872; - Janzy, Bentschland in der Becolutionsspecks, 4582 4825, Fribrary, 1851; Wagt, Die Vorgenskichte des Bouern. brieger, Bulle, 1887, - Zimmormann, Aligemeine Gesch. des prossen Benernkergen, 2 of Senticari 1846. Do Bassieron Butotro de la guerre des paysons, 2 vol., 1852, Pares: - Hore, Due Beach der Weekertenfer, Le prig. 1800. — Gornolius. Berickte der Augenzennen über des Wiedertes Printer de Maria de Charles - Balling bereck dur University office com Williager (1801) - Baummn, Que din bur berech, des Boto en beurgen im Ober Befanglein, bis ib. gart, 1977; — Ch. Schweitner, Etade sur la vie et les cracres de Ham Sacht. Namey, 1997.

Theorymentiumflum die Pflegtten. — Course les grandes collections de 1 mais int mitiquoes pour l'histoire de la papante Biudiar, Papat Adrien VI, V = 0 et 1 mais Pastar de la hischen Brunsonsbestrelungen numbered der Regiering Karls V, Friboneg, 1879; — Maurondruchen, Gesch, der kethol, Beformation, 1880 Studien und Skazen zur Gesch, der Reformationszeit, 1875

Philippion West Europa in The John 1982 days have been better time to as Voir in bioleour du chap a de notre t. V

Monnarchio autorichioune. Unitéune. Vor in ichious ader deschap A et Am de noire i ill Pour les règnes de Ferdmand pr., sont surtout à consulter. Bouck, Gesch. des Reparing Ferden. Im Bachman, Prague, 1871.,

Tiofrank, Revolte des Elats Irkeques contre Ferdinand, Prague, 1872. — Boh. Biogor, Les districts et leur organisation. Prague, 1878. — Butchitaky, Memoires, edités par Rezek. Prague, 1878. — Les diétes bohèmis, recuelt de textes publies par Guidely et Rezek, Prague, 1860 (ces 4 derniers auvrages en tohoque). — A. Wolf, Gesch. Odder am Gisterreich, 2 vol., Leipzig, 1866. — Wiodomann, Gesch. der Reformation und Gegenreformation im Lande unter der Enns, Vienno, 1875. — B. Donis, Fin de l'instépendance teterne, 1 R. les Batabourg, Pares, 1860

### CHAPITRE XI

## LA SUISSE État politique. — la réforme

La Suisse au commencement du XVI siècle. dant deux cents aus à partir de leur première Alliance en 1291, les Suisses avaient glorieusement combattu contre l'Autriche pour assurer leur indépendance. Dans leur lutte contre Charles le Téméraire, ils avaient appris à pratiquer la grande guerre, et, sur les champs de bataille de Grandson, Morat et Nancy, anéanti la puissance de la Bourgogne, en révélant aux « chevaliers » la vertu d'un instrument militaire nouveau, l'infanterie. Dans la guerre de Souabe, ils avaient culbuté, en huit batailles successives, dans les Grisons, sur le Rhin, dans le Jura, les forces de l'Empire allemand, tout en se livrant à des excès qui leur firent partiellement perdre les fruits de leurs victoires, mais contribuèrent à leur donner, vis à-vis de l'Empire et non plus seulement de l'Autriche, le caractère de nation indépendante; ils n'étaient plus une des nombreuses ligues au sein de l'Empire; ils devenaient les *Confederés* , tout au plus « parents » de l'Empire. — De toutes parts on recherchait leur amitié. Le dauphin de France, plus tard Louis XI, les avait vus à Saint-Jacques combattre un contre cinquante et « bailler leur âme à Dieu, leur corps aux Armagnacs »; il conclut avec eux, en 1474, la première grande convention de recrutement. — Avec

de ne disense a julta

DAM.

de

J÷₩.

7¢K6

er . hen

15

s/Tr

ЭР. Д

46

. Į . į

ph

ſ.

1

Charles VIII, ils faisaient la conquête du royaume de Naples, · s'avançant, dit un auteur italien, dans un ordre et avec une dignité admirables; leurs armes étaient de courtes épées, mais dix pieds avaient leurs piques de bois de chêne; de leurs deux mains ils faisaient tournover ces instruments de mort de façon à percer ou trancher à leur gré; par leurs chapeaux à grandes plumes, leurs armures éclatantes et leur stature de geants, ils sedistinguaient au milieu de tous. » — Louis XII, dans ses guerres d'Italie, éprouva les effets de leur redoulable puissance aux deux. batailles de Novare, où auccessivement il fut vainqueur et vaincuselon qu'il était ou non leur ami Les Confélérés s'avançaient plus tard jusqu'à Dijon et ne s'arrêtaient dans leur marche irrésistible sur Paris qu'en imposant à La Trémoille une paix lamentable pour tous ceux qui l'ont signée. — Dans le duché de Milan, les Confédérés disposaient du trône à leur gré et le tenaient en réalité sous leur protectorat effectif. — L'Empire et l'Autriche les recherchaient autant que la France, et conclusient avec eux l'union héréditaire de 1511, qui plaçait sous leur « fidèle aurveillance » la Franche-Comté, - à laquelle nul n'osa toucher pendant un siècle et demi et qui ne fut conquise par Louis XIV qu'avec leur complicité. - Le pape enfin, et Venise, et les ducs de Savoie, remplissaient de leurs ambassades les antichambres des Diètes fédérales. -- Il ne se tirait guère de coup de canon en Europe sans leur permission et on les surnommait les a Dompteurs des Rois ». — Même dans leur grande defaite de Marignan, où la mortré d'entre eux n'avait pas paru sur le champ. de bataille et où la lutte s'engages par une sorte de malentendo, ils emportaient dans leur retraite tous leurs trophées.

Voilà le décor, l'apparence extérieure, il ne faut pas en dénier l'importance, car toute cette action politique de la Suisse au dehors, tous ces traités des Confédérés avec leurs divers voisins, ont eu ce résultat de les faire sortir définitivement, quoique lentement, de leur ancien milieu, qui était l'Empire germanique, d'en faire un État autonome.

Mais derrière ce décor, qu'y avait-il si nous pénétrons dans les couches profondes de la vie suisse?

A mesure qu'ils agrandissaient par la conquête leurs terri-

toires, les Confédérés restaient-ils fidèles à leur passé? Eux qui avaient tant souffert pour la liberté, la donnaient-ils aux contrées qu'ils enlevaient à l'Autriche, à la Savoie, à l'Italie. Faisaient-ils de ces nouveaux venus de nouveaux membres de leur Confédération? En aucune façon Les grands cantons gardaient pour eux leurs conquêtes et en faisaient des pays sujets. Quand la conquête était opérée en commun, les nouveaux territoires devenaient des « bailliages communs », administrés à tour de rôle par les cantons conquérants. — Bien plus, la plu part des villes chefs-lieux s'érigeaient en seigneuries omnipotentes, restreignant chaque année davantage la coopération des campagnes à la conduite du ménage commun

D'autre part, les gouvernements étrangers, à mesare que le pouvoir se concentrait dans les oligarchies des villes, exerçaient sur les meneurs une action démoralisatrice qui allait sans cesse grandissant Les pensions, les demandes de levées de troupes, les promesses de toute espèce, s'entre croisaient à Berne, à Lucerne. À Zàrich. Dans chaque chef lieu, on trouvnit un parti du pape, du roi de France, de l'Empereur, entretenu à force de pistoles. Pour amener la signature de l'alliance de 1516, l'ambassadeur de François I<sup>ex</sup> faisait répandre à terre l'or devant les ambassadeurs des cantons, le remuait à la pelle et s'écriait : « Cela vaut mieux que les promesses de l'Empereur. »

La situation générale de la Suisse ressemblait, dans une cortaine mesure, à sa situation actuelle en Europe entre la Triple Albance et la France. D'un côté, l'Empereur allemand, dont le frère était souverain de l'Autriche, et qui était en outre roi d'Espagne, maltre de Milan, des Deux-Siciles, de la Franche-Comté et des Pays-Bas. De l'autre côté, la France, luitant à la fois en Italie et au nord des Alpes. — Et les deux grands partis curopéens se disputaient chaque canton suisse, cherchant à l'at tirer dans leur orbite, purce que la victoire pouvait dépendre des levées de troupes obtenues de lui. La notion de patrie a'effaçait; non seulement l'intérêt commun des Confédérés n'était plus pris en considération, mais les cantons commençaient à être en proie aux factions. La Suisse risquaît de périr si elle entrait dans l'un ou dans l'autre des camps opposés.

Pendant ce temps l'agriculture était délaissée, tous les jeunes gens, soit par goût inné pour le métier des armes, soit par l'appât des énormes primes offertes au recrutement, quittaient le pays avec ou sans le consentement des autorités. Leurs familles restaient dans la misere. Quand ils revenaient, plus d'un avait contracté sur la terre étrangère des maladies que l'on considérait alors comme mystérieuses. La guerre avait ruiné partout le commerce. Souls les puissants des villes insultaient par leur opulence vénale à la misère des campagnards et des artisans

D'ou pouvait venir le remède? — Viendrait il de l'État profondément corrompu dans ses chefs, qui avaient reassi à conclure entre eux, sous le nom de « Convenant de Stanz », une véritable assurance mutuelle contre les reven lications populaires? — Viendrait-il de l'Église, qui avait montré aux conciles de Constance et de Bâle, au milieu même des Confédéres, son impuissance à se réformer elle même? — Les Suisses avaient d'ailleurs commencé à connaître la duplicité des papes dans leurs campagnes d'Italie; et, bien qu'ils eussent reçu le titre de « protecteurs de l'Église », ils avaient appris à leurs dépens, sur le champ de bataille de Marignan, où pouvaient les conduire les habiletes d'un cardinal Schinner.

La Réforme devait être en Suisse non sculement une réaction contre l'immoralité du clergé et une renaissance du sentiment religieux; etle devait être aussi une révolution politique, le triomphe des classes laborieuses sur les chefs de bandes, la victoire de la politique nationale sur ceux qui oubliaient la patrie au profit des princes étrangers. Comme le dit l'historien suisse Vulliemin, « reforme et révolution se confondent si bien dans leurs causes qu'on a peine à les distinguer l'une de lautre. »

Zwingle et Zürich. — L'homme marqué par la Providence pour cette œuvre de transformation de sa patrie fut Ulrich Zwingle (Zwingle). Il était né en 1484 dans une vallée située à l'est du lac de Zurich, la vallée du Toggenburg, au pied de la grande Alpe du Sentis, le chalet où il vit le jour existe encore. Cette maison, grande et spacieuse pour l'époque, siluée non

u Drow

· jar

Die

6.5

1

loin de la ligne de partage des eaux entre la vallee du Rhin et celle de la Toess, était depuis longtemps propriété de la famille. Le père de Zwingle était maire de la commune; un de ses oncles était abbé d'un couvent, un autre curé d'un bourg important. L'enfant ne connut donc pas, comme Luther, la pauvreté et se développa joveusement à l'air libre de la haute montagne. Sous l'influence de ses oncles, l'abbé et le curé, il fut destiné à l'état ecclésiastique, mais, comme il n'était point pauvre, il put faire de bonnes études classiques aux univeratés ou écoles de Berne, Bale et Vienne. Il dit lui-même que c'est à Bâle, chez Thomas Wittenbach, qu'il apprit lentement à comprendre qu'en Christ seul on pouvait trouver le pardon des péchés. Pendant cette périodo il cultiva surtout les langues anciennes et put lire dans les textes originaux les livres sacrés. Devenu prêtre en 4504 et appelé à la cure de Glaris, il s'y heurta directement pour la première fois à un des abus ecclésiastiques de l'époque : il dut racheter sa cure en payant cent florina & un courtisan, auquel Rome l'avait vendue. A Glaris, tout en continuant l'étude des textes bibliques, Zwingle apprenaît à connaître le peuple de plus près. Appelé à faire comme aumônier en 1512 la campagne d'Italie, il se réjouit des succès de ses compatrioles, mais il commence déja à s'indigner des intrigues des ambassadeurs étrangers. Apres la campagne de Marignan, son opinion est faite. Il no veut plus être ni pour le pape ni pour la France; il devient l'ennemi declare des services étrangers. Mais le parti français était puissant à Glaris. Des difficultés sont soulevées autour du jeune prêtre, qui accepte un appel comme prédicateur à Einsiedeln, célebre lieu de pèlermage entre le lac des Quatre-Cantons et celui de Zürich. A Einsiedeln, il continue ses études philologiques sur les Écritures et surtout devient un prédicaleur éloquent. Sa réputation d'orateur arrive jusqu'à Zurich, et, en 1518, il y est appelé à la charge de prédicateur de la principale église.

Il y trouve une ville essentiellement papule; la bannière de la ville avait été donnée par le pape Jules II; en toute circonstance, le Conseil s'était montré partisan énergique du Saint-Siège en Italie. Zürich était au premier rang des États con-

fédérés. C'était là que la plupart des ambassadeurs ou des princes étrangers répandaient leurs largesses. Cet argent facilement gagné était non moins facilement dépensé et la corruption profonde. Zwingle voit toujours plus nettement que le centre de la position est dans le service étranger et c'est contre lui qu'il porte ses premiers coups. A mesure qu'il s'attaque aux pensions, comme source d'immoralité publique et privée, le nombre de ses ennemis va grandissant en haut lieu Mais à chaque jour de marché la foule de ses auditeurs va grandissant aussi. Les événements extérieurs se pressent. Charles-Quint, en élevant des prétentions à la monarchie universelle et en cherchant à mettre sur sa têle la couronne d'Allemagne, provoque les efforts désespérés de la France pour obtenir des troupes suisses. Zwingle supplie ses compatriotes de n'être ni Francais ni Impériaux, d'être seulement Zürichois et Confédérés. Le Conseil sent que le terrain tremble sous ses pieds et décide de consulter toutes les communes. La prédication de Zwingle a porté ses fruits : a l'exception de quatre, toutes répondent par une déclaration de neutralité.

En même temps un marchand d'indulgences, nommé Samson, moine italien, qui avait déjà récolté de beaux bénéfices à Berne, essaie de pénétrer à Zürich. La Diète y était réunie Les prédications de Zwingle, qui affirmait n'avoir trouvé nulle part dans les Écritures le droit de vendre le pardon des péchés, émeuvent la Ditte elle-même. Elle écrit à l'évêque de Constance; celui-ci et le légat du pape s'empressent de déclarer que, si cela pout être agréable aux Confédérés, le frère Samson peut être renvoyé en Italie.

Zwingle profite de ces circonstances pour accentuer sa prédication contre les services étrangers: « Si un mercenaire étranger envahissait ton pays, dévastait les champs et les vignes, enlovait tes troupeaux et les meubles, s'il tuait les fils, déshonorait tes filles, foulait aux pieds ta femme qui, les mains jointes, lui demande grâce pour toi, s'il venait ensuite t'arracher, toi vieillard, de la propre maison, et le transpercer sous les yeux de ton épouse, sans égard pour la vieillesse tremblante et pour les lamentations des femmes de ton entourage, et si enfin il incende.

քց, բ

 $\Pi_{k_0} \models$ 

le

at

t

diait ta maison et ta grange, ne dirais-tu pas, ai le ciel ne s'ouvrait pas pour faire tomber sa foudre sur ces mercenaires, ne dirais-tu pas qu'il n'y a pas de Dieu? Et quand tu fais cela aux autres, tu dis : C'est la loi de la guerre. Tu réponds que la Suisse est pauvre, parce qu'on n'y récolte pas les oranges, le malvoisie et la soie. Mais elle produit le lait, les chevaux, le bétail, le vin, et le blé, et la laine de nos moutons en abondance, et nos fils sont beaux et forts. Le service étranger ne favorise que l'ambition et le luxe; il ne produit que le mauvais fruits : la révolte contre l'autorité, les mœurs dépravées, l'appauvrissement des masses.

Ne sent-on pas vraiment vibrer dans ces paroles l'âme d'un grand patriote \* La Diete décida l'abolition de toutes les pensions et de toutes les alliances étrangères pour vingt einq ans; mais déjà en 1522 elle revenait sur sa résolution. Zürich seule persista dans l'abolition.

Zwingle se voue alors plus énergiquement à la réforme de l'Église. Il prêche que l'obligation de faire maigre ou de jeûner ne se trouve pas dans les Écritures. Il en résulte une certaine émotion parmi les chanoines. Un prêtre du voisinage, ayant purlé contre le culte des saints, fut déféré au tribunal épiscopal Zwingle, pour la première fois, prit parti contre l'évêque. La Diète fedérale s'en mêla et Zwingle offrit une discussion publique au docteur Faber, administrateur de l'évêché. Cette dispute du 29 janvier 1523, dont l'issue fut favorable à Zwingle dans la pensée de ses auditeurs et amena le Conseil à decider qu'il y avait lieu de continuer dans cette voie, peut être considérée comme le point de départ de la Réforme en Suisse.

Une seconde dispute eut lieu, le 26 octobre de la même année, au sujet de la messe et des images; mais l'évêque de Constance ne s'y fit pas représenter et la Diète s'abstint. Le succès de Zwingie sur son contradicteur, le moine Schmid, de l'ordre de Saint-Jean, fut considerable, car Schmid fut amené à défendre seulement l'idée que l'on devait procéder avec prudence dans l'abolition des images, jusqu'a ce que le peuple eût compris de lui-même qu'elles ne servaient à rien. Quant à l'abolition de la messe, Zwingle se ranges à l'avis qu'il était

preférable d'attendre, pour l'abolir, le moment où le peuple serait plus familiarisé avec les doctrines hibliques.

La foule, excitee par ces discussions, se mit çà et là à briser les images et le Conseil dut décider, d'accord avec Zwingle, de punir les iconoclastes. Mais les faits marchèrent plus vite qu'on ne pouvait le supposer. Au bout de très peu de temps le célibat des prêtres fut aboli, et le chapitre des chanoines se transforma de lui-même en faculté de théologie, renonçant volontairement à ses domaines.

Cette marche prudente ne satisfaisait pas tout le monde. Les radicaux de l'époque se livrent à une agitation violente, superment le baptème des enfants, baptisent sans pudeur les adultes dans les rivières, se rou ent sur le sel sans distinction de sexe, parce que Christ a dit : « Si vous ne devenez comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux », ne travaillent plus parce que Dieu saura bien les nourrir, et en général prennent pour la voix d'en haut toutes les inspirations de leur cerveau malade. Cette agitation menaçant de s'étendre sur le terrain politique, parce que cette secte communiste ou socialiste ne voulait plus respecter aucune loi qui ne fût inscrite dans la Bible, des mesures énergiques durent être prises et aboutirent plus repidement qu'en Allemagne à un apaisement.

A son tour, et cela est plus grave, Zwingle abandonna sa politique jusque-là si prudente; on enleva de force toutes les images des églises, on détruisit avec vandalisme de nombreux trésors artistiques, et Zwingle en vint à déclarer que toute demi-mesure, tout main ien d'anciens usages étaient un scandale pour les faibles et une tentation pour les hésitants. Le gouvernement se fit d'ailleurs soutenir dans les principales communes par les votes de la majorité, et, pour parler un langage moderne, fut couvert par un referendum populaire.

Ainsi l'œuvre de Zwingle était achevée à Zürich par le constant accord du reformateur et de l'État. La transformation politique, la suppression des pensions et du service militaire étranger, avait marché de front avec la réforme religieuse.

### La Réforme dans le reste de la Suisse allemande.

وارد

Iser.

le

ıal

e

Dans le reste de la Suisse, la Réforme pénétrait lentement. A Berne, le Conseil « cût volontiers dépouillé le clerge de ses privileges, tout en conservant le peuple dans l'intégrité de sa foi »; mais la puissante aristocratic bernoise dut céder devant la pression des amis de la Réforme au sein de la bourgeoisie et permettre la libre prédication de l'Évangile. Pendant trois semaines, en janvier 4528, tous les prêcheurs de Zürich et de l'Allemagne du Sud se donnèrent rendez-vous à Berne. Le 7 février, le gouvernement fit fondre les trésors des églises et remplacer la messe par le prêche. Partout dans le grand canton de Berne on se soumit, sanf dans quelques communes de l'Oberland, qui ne résisterent pas a l'envoi d'une armée

A Bâle, les evangé iques étaient en minorité dans le Conseil, mais ils s'emparèrent de l'Arsenal et obtinrent du Senat l'abolition de la messe Érasme quitta la ville, dégoûté des mœurs démocratiques nouvelles, et Œcolampade prit la direction du mouvement

La ville de Saint-Gall, une partie de Glaris, une partie des Grisons se joignirent à la Réforme. En 4528, plus de la monté de la Suisse en avait accepté les principes.

La plus grande partie de la plaine était acquise aux idées nouvelles, avec la population la plus nombreuse; mais, des treize cantons, sept étaient demeurés à l'ancienne foi, dont emq situés dans les Alpes autour du lac des Quatre Cantons. Les cantons primitifs, exclusivement forestiers ou agricoles, n'avaient pas eu autant à souffrir que ceux de la plaine des guerres étrangères, parce qu'il n'y existait presque pas de classes industrielles ou commerçantes Le clergé ne s'y était pas livré aux mêmes abus que dans la plaine. Enfin les habitants, peu lettrés, n'avaient guère eu l'occasion de suivre les controverses nouvelles. Comme dans les Diètes on votait par canton, sans tenir compte de l'importance numérique de chacun d'eux, l'ancienne foi avait la majorité légale.

Les «bailliages communs », c'est-a-dire les territoires conquis en commun par les Confédérés et administrés par des baillis appartenant à tour de rôle à chacun des cantons souverains, devinrent la pomme de discorde. Les cantons catholiques chargérent leurs baillis de faire prévaloir l'ancienne foi. Zwingle, de son côté, avait amené beaucoup de communes à se prononcer pour la Réforme. Un disciple de Zwingle fut arrêté, conduit à Schwytz et brûlé vif (mai 1829) Ce fut au feu de son bûcher, dit Vulliomin, que s'alluma la guerre civile.

Ébloui sans doute par ses rapides succes, Zwingle voulut aller trop vite. « Homme politique en mê ne temps que serviteur de Jésus-Christ, il en élait venu à envisager tout moyen legitime en soi comme permis, lorsqu'il s'agissait de frayer la voic à l'Évangile. » Déjà il était trop exclusivement dominé par ses vues théologiques pour pouvoir comprendre l'idée, essentiellement politique, des Bernois, « qu'il était possible et désirable de maintenir, malgré les différences des confessions religieuses, une action politique commune dans la Confédération. > Pour ce novateur religieux, l'État devait être l'instrument destiné à faire triompher la Réforme. Il s'estima donc autorisé à conclure une alhance séparée non seulement avec les cantons réformés mais aussi avec la ville de Constance. Pour mioux attoindre son but, il avait peu à peu relégué à l'arrièreplan le Grand-Conseil et concentré tous les pouvoirs dans un Conseil secret, où il était tout-puissant. Il se mit alors à faire travailler les bailliages les plus rapproches des petits cantons catholiques, puis les terres de l'abbé de Saint-Gall, où Zürich n'avait rien à faire.

Les cantons catholognes répondirent, en avril 1529, par une alliance de cinq d'entre eux avec l'Autriche pour la protection de « l'ancienne et seule véritable foi ». Cette alliance devait être complétée par une autre avec les ducs de Lorraine et de Savoie. Cernés dans leurs montagnes, les petits cantons voulaient faire cerner à leur tour les réformés.

La première guerre de Cappel. — Cette alliance des catholiques avec l'Autriche, contraire au pacte fécéral, fournit à Zwingle l'occasion desirée. Il réclaine la guerre. Berne résiste à ses demandes, et fait observer que « la guerre n'est pas le bon moyen de répandre la nouvelte foi, parce que la guerre conduit la Confedération à sa ruine. » Zwingle ne peut plus

SA PRIME

azko de

Ddu 4

the Bot

 $\mathbf{r}_{-d}/d$ 

-erth

្តីស ១

107.4

le-

·u-

10

ſ

ell reft

comprendre ces raisonnements. Il écrit aux Bernois : « Ne craignez pas la guerre, car cette paix dans laquelle nous vivons, n'est pas la paix; et la guerre que nous voulons n'est pas la guerre. Si nons ne coupons pas le mal dans sa source, qui est l'oligarchie des cantons primitifs, jamais la vérité de l'Évangile ni ses serviteurs ne seront en sûrelé. » Berne refuse d'attaquer, mais promet du secours si Zürich est menacée Les Zürichois envahissent alors la contrée qui sépare leur territoire de celui de Berne, afin d'occuper les passages des rivieres, et Zwingle s'avance, la hallebarde sur l'épaule, avec tout ce que Zürich compte de soldats, La lutte semblait inévitable ; les petits cantons étaient résolus a l'accepter. Mais le chef du gouvernement de Glaris, Aebli, ne peut voir sans émotion ces deux armées, dont les chofs et les soldats avaient si souvent et si glorieusement combattu côte à côte en Italie, sur le point de s'entre-tuer. Les hommes oux-mêmes se demanda ent si la chose élait possible, et, aux avant-postes, on les voyait quelquefois, couchés autour d'un baquet de laitage posé sur la frontière, couper leur pain dans le baquet et le manger en commun, sauf, si l'un d'eux lépassait la frontière, à réprimer cette violation de territoire en donnaut sur les doigts du coupable avec leur cuiller. Aebli l'emporta dans ses tentatives de concilia, tion. Zwingle le lui reprocha vivement . . Ta les crois, et tu fais le médiateur. Tu auras devant Dien la responsabilité de ta conduite Bientôt, lorsqu'ils seront armes, ils ne ménageront plus personne et alors il ne se présentera plus de médiateur. • Ces paroles prophétiques devaient se réaliser deux ans plus tard, mais Aebli avalt raison en soutenant vis à-vis du ministre de l'Évangile que l'arbitrage, aux veux de Dieu, était preférable à la guerre civile et que les interèts politiques de Zürich pouvaient ètre mieux sauvegardés par la paix que par la soumission violeate des cantons catholiques. — Ce n'est pas la paix conclue par Aebli à Cappel qui a été mauvaise et qui a nécessité deux ans plus tard une nouvelle guerre civile c'est l'abus que les réformés et Zwingle ont fait des avantages obtenus par l'acte de paix.

Les conditions de la paix de Cappel (25 juin 1529) avaient été la liberté de conscience, non dans le sens moderne du mot, mais dans ce sens que nul ne pouvait être contraint a abjurer. Dans

30

chaque paroisse, la majorité décidait, et la mmonté devait se soumettre ou émigrer dans une autre paroisse. D'autre part, ce principe de la parité des deux confessions ne devait prévaloir que dans les bailliages communs. Chaque canton demeurait souvernin chez soi en matière de foi, et il était entendu qu'aucun canton n'avait à tolèrer de dissidents aur son territoire. L'alliance des catholiques avec l'Autriche était annulée.

Seconde guerre de Cappel. - Zwingle ne veut pas se contenter de ce demi-succès. De plus en plus, il se complait dans son rôle de dictateur politique. Il se lance toujours plus avant dons de vastes plans pour l'extension de la Réforme en Europe. Il se met en rapport avec les protestants d'Allemagne. Le landgrave Philippe de Hesse devient son grand ami et correspondant. Lorsque la seconde diète de Spire fait ressortir plus vivement les dangers que courent les protestants de l'Allemagno, Zwingle sent la nécessité de frapper un grand coup en tentant avec Luther un accord sur les questions qui les divisaient. Le 2 octobre 1529, ils se rencontrent à Marburg. On a raconté plus haut leur entrevue. Ils ne peuvent s'entendre sur la question de la présence réelle du Christ dans la Cène; Luther refuse la main que lut tend Zwingle, et le landgrave ne peut les amener à se traiter de frères : « Vous êtes animé d un autre esprit », dit à Zwingle l'homme de Wittenberg.

Zwingle rentre à Zürich, poursuivant toujours ses grands projets, écrivant à François I" une lettre qu'on pourrait, dans certains de ses passages, attribuer a un humaniste italien, tant il aftirme énergiquement sa conviction que dans l'éternelle béa titude du ciel on rencontrera les âmes pie ises des fidèles de tous les temps et de toutes les religious, depuis Herenle, Socrate et Aristide jusqu'aux prophètes de l'Ancien Testament. Il chi rohe à nouer des relations politiques avec la France, lui qui avait été l'adversaire a harne des alhances étrangères, et avec les princes profestants de la Ligne de Smalkalde.

A l'intérieur, il devient de plus en plus audacieux, perdant le sentiment des réalités, de la justice, du droit. Il croit fermement que le peuple des cantons catholiques est prêt à venir à la Réforme, qu'il gémit sous la tyranne de ses autorités : ce

, · rl

45.478

PITT-

4

qui était une errour absolue. Il interprête l'article de la paix de Cappel portant que nul ne peut être contraint dans sa foi comme applicable à l'intérieur des cantons catholiques, alors qu'il avait été stipulé pour les seuls bailliages mixtes. Dans son désir de voir péaétror la nouvelle foi dans sa vallee natale du Toggenburg, dont l'abbé de Saint-Gall était souverain temporel. il y provoque, sans droit et malgré les conseils modérateurs des autres cantons protestants, une véritable révolution. Il rêve une transformation de la Suisse, ne donnant plus que cinq voix aux sept cantons catholiques et assurant toujours aux réformés, tant aux diètes que dans l'administration des bailliages communs, les deux tiers des voix. Il propose même le partage de ces bailliages en en attribuant les deux tiers aux protestants. Le theologien passionné, devenu chef d'État, ne rencontrant plus aucune résistance dans son Conseil, dont il avait a peu près exclutous les hommes de quelque autorité ou de quelque expérience. en arrive à effrayer ses alliés. Les prudents Bernois, occupés d'ailleurs à étenure leur influence politique et religieuse dans la direction de l'ouest, sur Neuchâtel et Jans le pays de Vaud alors savoyard, en y secondant les efforts de Farel, de Viret et de Calvin, essaient en vain de retenir Zwingle. Bâle se rapproche de Berne La division se met entre les réformés.

Au contraire, les petits cantons catholiques, justement irrités des continuels empiétements de Zürich dans les baillages mixtes et à Saint-Gall, menacés dans leur existence par un blocus qui risquait de les affamer, décident d'entrer brusquement en campagne. Ils occupent avec leur avant-garde et interceptent les routes conduisant de Berne a Zürich. — Les chefs militaires zürichois, dont quelques-uns étaient secrètement mécontents depuis que Zwingle, ne se sentant plus soutenu aveuglément par les principales familles, s'était appuyé de plus en plus sur des créatures, conduisent mollement la campagne. La petite armée zürichoise prend à Cappel, entre les lacs de Zürich et de Zug, les positions reconnues défectueuses. On decide de modifier l'ordre de balaille. Mais un chef equemi, ancien et habite tacticien des guerres d'Italie, s'aperçoit du mouvement, et fond sur eux avec 8 000 hommes. La bannière de Zürich est

sauvée à grand'peine. La perte des Zürichois est relativement énorme près de 600 hommes, quand les adversaires n'en perdent que 80. — Zwingle, qui avait suivi les siens comme aumônier, est blessé à la tête et reçoit deux coups de pointe dans les cuisses. Des pillards le trouvent encore vivant. Ils lui demandent s'il veut se confesser à un prêtre Zwingle, dont les lèvres paraissent murmurer une prière, répond par un signe de tête négatif. Un capitaine de ces mercenaires qu'il a si souvent stigmatisés le perce de son épec. Un vieux chapelain des catholiques, ancien chanoine à Zürich, ne peut s'empêcher, dit la tradition, de s'écrier devant le cadavre de Zwingle : « Quelle qu'ait été ta foi, je sais aussi que tu as été un fidele Confedéré » Cela n'empêcha pas les cinq cantons de faire brûler le corps après l'avoir écartelé (14 octobre 1531).

Par la seconde paix de Cappel, les Zürichois doivent promettre de laisser vivre en paix, « dans leur vraie et indubitable foi chrétienne », les cantons catholiques. Ceux-ci, ne pouvant songer à une restauration complete, acceptent que les Zurichois demeurent « à leur foi. » — Dans les bailliages communs, le principe de la parité des deux confessions est aussi maintenu, mais une exception était faite pour les bailliages les plus rapprochés ces cantons catholiques, où l'ancienne foi fut rétablie, ainsi que les couvents. D'une façon générale, it fut stipulé que, si une paroisse demandait à revenir à l'ancienne foi, elle pourrait le faire. Berne suit peu après l'exemple de Zürich et conclut une paix séparée sur les mêmes bases. — Elles ont régi les rapports des deux confessions en Suisse pendant près de deux siècles.

La contre-réformation. — Le parti catholique, utilisant sa victoire, profitant de la lassitude, et a issi d'une certaine absence d'hommes de valeur parmi la nouvelle génération chez les réformes, se reconstitue sur de neuvelles hases. Le cardinal Charles Borromee, archevêque de M lan, dont ses adversaires eux mêmes admirent les vertas et l'ardente charité, s'occupe spécialement des Suisses casholiques et sonde pour eux a Milan un collège qui existe encore. Il savorise l'installation à Lucerne des jésuites et d'une noncialure permanente. — Les

sept cantons catholiques constituent entre sux la Ligue Borromée, aussi nommée Ligue d'Or à cause des initiales dorées du manuscrit original, alliance qu'ils déclarent supérieure à tout autre traité et par laquelle ils se prêtent mutuellement appuien toutes circonstances pour la défense de leur foi.

Les conséquences. — A partir de ce moment, il y a deux Suisses, l'une réformée, l'autre catholique. On siège encore en commun, mais chaque confession a ses dieles séparées, plus fréquentes que les diètes générales. Jusqu'à la fin du xvi\* siecle, on peut, à chaque instant, s'attendre à voir les partis reprendre les armes. S'ils ne se font pas la guerre à l'intérieur da pays, ils combattent sous des drapeaux differents à l'étranger, notamment en France Les Suisses sont encore la première infanterie de l'époque. Les catholiques, sous la conduite de Louis Pfvffer, le « roi des Suisses », maintiennent la couronne sur la tête du jeune Charles IX à la retraite de Meaux, un des plus admirables faits de guerre de ce temps. Ils décident de la victoire à Dreux, à Jarnac, à Moncontour, et leur loyauté traditionnelle fait que les deux partis leur confient fréquemment la garantie de leurs arrangements. --- Les Suisses protestants sauvent Henri IV à Arques et le font roi à Ivry, après avoir longtemps combattu clandestinement avec Coligny en s'engageant comme Neuchatelois dans les rangs des réformés français. — La conversion de Henri IV contribue autant en Suisse qu'en France a mettre un terme a la guerre civile toujours latente. - La Suisse, divisée en deux camps dont le plus faible a la majorité officielle dans les Diètes, cesse d'avoir une politique unique. Elle n'a pas réussi à se donner un centre, une volonté. Elle est un corps matériellement fort dont l'aime surait disparu. Elle sera pendant deux siècles le grand réservoir où l'Europe entière viendra puiser d'intrépides soldats. La corruption des gouvernants, murchands de chair à canon, a recommencé de plus belle, sauf à Zurich, où persiste à cet égard l'influence de Zwingle. Et cependant on peut soutenir, sans paradoxe. que le service militaire étranger, par un de ces bixarres retours dont l'histoire offre quelques exemples, a peut-être sanvé la Suisse pendant cette longue periode d'impuissance politique,

en cette longue absence de tout gouvernement central et même de tout patriotisme autre que le patriotisme purement local. Les princes étrangers la laissaient en repos parce qu'elle faisait un commerce, utile pour cux, de soldats disciplinés et fideles, et qu'elle ne prenait parti pour personne puisqu'elle servait tout le monde Pendant la guerre de Trente ans, pendant la guerre de la Succession d'Espagne, les Confedérés proclament, comme un principe de leur politique, la neutralité de la Saisse. en tant que Confederation. Cette politique devient avec le temps une sorte de dogme; la sation s'en imprègne : neutralité et indépendance deviennent deux notions tellement connexes qu'on ne les distingue plus. Quand la notion de neutralité se transformers, quand elle deviendra plus stricte et fera considérer les enrôlements comme contraires à cette même neutralité, le people suisse, qui aura substitué aux anciennes oligarchies militaires des gouvernants tirés des classes moyennes, industrielles et commerçantes, aura acquis, par trois siècles de pratique, un tempérament à lui. Les diverses nationalités qui le composent, les diverses confessions qui le divisent se seront fondues dans une grande pensée commune : « Une politique active nous divisorait; une politique défensive, reposant sur de fortes institutions militaires, nous assure la sécurité. » Et. de son côté, l'Europe aura reconnu que l'indépendance de la Suisse. et sa neutralité constituent une importante sauvegarde de la paix; que la France, l'Allemagne, l'Italie, ont tout profit à laisser la Confédération garder, à ses frais à elle, soixante neues de leurs frontières respectives. La neutralité européenne de la Suisse n'est nullement une création artificielle de la diplomatic, comme celle de la Belgique et du Luxembourg; elle est sortie des entra lles mêmes du peuple suisse, apres trois siècles d'un douloureux enfantement.

Que reste-t-il aujourd'hui de l'œuvre de Zwingle, à côté de cette neutralité de la Suisse qui a été la conséquence de la division des Confederes en catholiques et protestants, de cette neutralité que Zwingle avait d'ailleurs si ardemment prêchée à ses contemporains? Nous l'avons det en commençant ce chapitre : la Réforme en Suisse a été politique autant que religieuse;

elle a été une révolution autant qu'une réformation. Elle s'est accomplie moins comme une œuvre intérieure dans l'aine du crovant que comme une œuvre collective entreprise avec le concours des pouvoirs publics. Ce caractère a persisté en ce sens qu'en Suisse les questions religieuses et les ques tions politiques sont restées constamment connexes. L'Église y est partout unie à l'État (et par État il faut entendre le canton). Le système américain des sectes nombreuses n'a pasprévalu, même de nos jours, dans les cantons protestants. La nation ne s'y désintéresse pas des choses religieuses; elle s'y intéresse même quelquefois avec cet exces d'ardour qui distingue ailleurs les luttes politiques. Dans les cantons catholiques, on se passionnera pour on contre l'infaillibilité du pape en 1870. C'est seulement en 1893 que les questions confession. nelles seront soustraites au Parlement fédéral pour être renvoyées devant le forum plus calme, plus discret, plus impartial aussi, du nouveau Tribunal fedéral. Tout cela est le produit des inconséquences de Zwingle, dont un écrivain zarichois a pudire · • Il n'était pas fondu d'un seul jet, comme Luther ou Calvin Le jeune humaniste, qui considérait comme une révélation divine la sagesse des Grecs et des Romains, a rèvé une sorte d'état theocratique dans le goût des prophètes d'Israel. Celui qui, dans son enthousiasme pour l'antiquité classique, faisait représenter en 4531, dans la langue originale, une comédie grecque, n'a rien fait pour l'instruction des laigues. Le grand esprit qui, dans une lettre a François ler, montrait réunis dans un même ciel les grands hommes de tous les temps, ne tolérait pas de catholiques dans sa ville. Le défenseur énergique de l'amour des hommes les uns pour les autres a poursuivi impitoyablement les adversaires de son œuvre. L'homme qui a mis au-dessus de tout la droiture, la justice et la vérité, a foulé aux pieds le droit public de son pays pour arriver a reformer le Toggenburg et les bailliages communs. L'ami du peuple et des humbles montagnards n'a eu que de la hame pour les populations patriarcales des cantons de la Suisse primitive. Le patriote ardent qui, dans ses paroles et ses écrits, a prouvé son amour passionné pour son pays, a, par sa politique, conduit la Suisse

a deux doigts de sa perte et fomenté deux guerres civiles. Que de contrastest que de contradictions! La clef de l'énigme se trouve dans la conviction de Zwingle que la Bille, la parole de Dieu, la foi évangélique, sont l'étoile dirigeante de la vie publique comme de la vie interieure. Lorsque la parole de Dieu, telle qu'il la comprenait, s'était fait entendre suffisamment haut, il n'y avait plus pour lui de barrières : science, égards politiques amour de l'humainté, patriotisme, tout était réduit au silence » L'action de Zwingle, son influence sur son pays ont été si grandes que les contradictions mêmes de ce caractère expliquent, aujourd'hui encore, certaines anomalies et certains contrastes dans la vie du peuple suisse.

Ce sera seulement au milieu du xixe siecte que le peuple acquerra son unite morde, se donnéra un gouvernement accepté de tous, et mettra définitivement, après tant d'épreuves, la rotion de patrie nationale au dessus des divisions locales ou confessionnelles.

#### **BIBLIOGRAPHIE**

Dendliker, Geschichte der Schreit... 3 volm vos. In. ch. 1865 — Bluntschli, Geschichte des Schreiterischen Bundeswentes Lürich, 1849 2 vol. — Petitpierre de Weschlien, Abregé de l'histoire des Sausses, Neuclatel, 1849 — L. Vulliemin, Histoire de la Confederation susse, Lausanne, 1879 — Segesser, Lade ig Pfoffer und seine Leit, Berge. 1880. 3 vol. — Hoff article sui Zwinglie dans l'Enegelopeite des seiences religieuses de Lientenberger, Paris. 1882 — Moerikofer, Zwingli, Leipzig, 1867 69. 2 vol. — Schweizer, Geschichte der schweizers hen neutraliant. Läuft t. 1894 (en cours de publication). Diverses fundes parises en 1884 à Zhrich à l'occasion du quatrième centenaire a la naissance de Awaighe

## CHAPITRE XII

# LA RÉFORME EN FRANCE PREMIER AGE DE LA RÉFORME FRANÇAISE

Jusqu à l'année 1559.

Pour étudier les quarante premières années de la Reforme en France, moment unique dans l'histoire religieuse de ce pays, il faut commencer par se défaire de deux opinions preconçues qui fausseraient tous les jugements.

La première est de considérer la Réforme en France comme une suite et une dérivation de la Réforme en Allemagne. Il est aujourd'hui hors de doute, grâce aux documents originaux publiés de nos jours, que la Réforme française a ses origines en France. Ce qu'elle serait devenue sans Luther, nous l'ignorons, et il est clair qu'une fois que Luther eut parlé, elle fit cause commune avec lui; mais elle était née avant lui, elle s'était affirmée sans lui. Elle avait eu, dès le début, son caractère propre, et elle le garda. Ce qu'on ne peut lui refuser, c'est d'avoir été, dans le bien et dans le mal, une chose toute française.

La seconde impression inexacte, dont on a plus de peine encore à se défendre, est celle qui nous porte à voir le xvi<sup>e</sup> siècle à travers le xvir<sup>e</sup>, à nous figurer des 4525 un catholicisme et un protestantisme constitués, définis, irréductibles et armés de touto pieces l'un contre l'autre. On a beau être prévenu du contraire, on se laisse toujours aller à se représenter l'Église, la cour, la

magistrature, la bourgeoisie, le clergé, sous Francois I", tels qu'ls scront sous Henri IV ou sous Louis XIV, après qu'un demi-siècle de guerres civiles (et de quelles guerres!) aura profondément altéré le tempérament national, après que la violence de la lutte aura poussé les idées, comme les hommes, à l'extrême. Pour entendre quelque chose à ce premier âge de la Réforme en France, il faut songer qu'il s'ag t du profestantisme avant Calvin et avant les Confessions de foi Tout l'intérêt de ce tableau fugitif est dans sa fragilité même : il fait revivre un moment où toutes les grandes lignes, si fortement accusées dans l'àge suivant, sont encore indécises, se crossant et se contrariant sans cesse, où le trait dominant dans la physionomie mobile des personnages, ce n'est pas encore l'esprit de la Ligue ou l'esprit huguenot, c'est l'esprit français, avec cette apparence de laisser alter qui est, au fond, un merveilleux équilibre naturel.

# I. — Jusqu'à la bataille de Pavie.

Origines de la Réforme française — Le mot reforme ou réformation de l'Eglise, qui éveille aujourd'hui l'idée de schisme, n'avant à aucun degré cette signification au début du xvi siecle. Loin d'être le signal d'une révolte, c'était le cri de tous, le soupir de l'Église et le vœu de la nation, la scule et commune aspiration de tous les gens de bien, cleres et laïques. Des la première moitié au xv siecle, quatre conciles, qui avaient donné de grandes esperances au monde, s'étaient réunis comme « conciles de réforme » , et à défaut de mieux ils avaient laissé dans les esprits et dans la langue cette formule courante , « réformer l'Église dans son chef et dans ses membres. »

Le besom qu'avait i Éxhise de s'amender ainsi ne fait pas plus de doute aux yeux de l'historien qu'il n'en pouvait faire pour les contemporaius. Que l'un recueille les mélancoliques et d'iscretes confidences où s'épanche l'âme blessee de Gerson, « n'espé-

I. Vorgicial saus, t. II, p. 323 (1 se v

rant plus que dans le Seigneur pour sauver son Église », ou que l'on entende la stridente parole des Frères Prècheurs dépet-gnant crûment les mœurs dissolues du clergé, ou que l'on prête l'oreille aux mordantes épigrammes de tant d'obscurs précurseurs de Rabelais qui montrent les dix commandements réduits par l'Église à un seul : « De l'argent! De l'argent! » — partont c'est la même évidence qui éclate : il faut une réforme.

Cette réforme, dans la pensée à peu près unanime de la chrétienté, touchait fort peu au dogme : elle portait principalement sur la discipline. Ignorance grossière chez les uns, cupidité éhontée chez les autres, déhauche en has, simonie en haut, à tous les degres le trafic des choses saintes et un mandat socré devenu une source de richesses, bref tous les désordres qu'entraîne le trop long exercice d'un pouvoir sans contrôle et sans frein : telles sont les plaies de l'Église. Tout le monde les voit, tout le monde veut y porter remède par amour filial pour l'Église. Le remède que les croyants implorent tous les jours dans leurs prières, que le bas clergé appelle de toutes ses forces, que les évêques recommandent, que les papes eux-mêmes l'un après l'autre font profession d'accepter, c'est un concile universel qui remettra l'Église en sa pureté primitive.

Ces dispositions générales sont celles du monde entier. Elles se précisent en France grâce à la situation de l'Église gallicane.

L'Église gallicane — Pour être une des plus respectueuses à l'égard des pouvoirs spirituels du saint père, l'Eglise gallicane n'en était pas moins jalouse de ses franchises nationales. La Pragmatique sanction de Charles VII avait des 1438 dressé tout un plan de défense contre les empiétements du pouvoir papal '. On a vu plus haut avec quelle décision ce clergé avait pris parti pour Louis XII contre le pape Jules II. Le pape et le roi étaient morts sans que le conflit fût réglé. Le premier acte de François I<sup>ex</sup> après Marignan fut de signer avec le nouveau pape Léon X un acte, le Concordat, qui mettait presque à néant la Pragmatique '.

I Voir rislessus, t. III, p. 200.

<sup>1</sup> Voir codessus, p. 69.

<sup>3</sup> Your clidessus, p. 88 et p. 173

Le clergé français, dépouillé par le pape au profit du roi en par le roi au profit du pape, subissant ce marché dont il faisait tous les frans, mus il n'en était que plus ardent à souhanter les réformes nécessaires dans le spiratuel et dans le temporel.

Ce n'élait pas seulement à Rome que nos évêques étaien. connus pour leur indépendance et leurs visées reformistes. Ils portaient le même esprit dans leurs fonctions. Ils ne sont nullement en 1520 ce qu'ils seront des la secondo moitié du siècle. quand la contre-révolution religiouse se sera organisée et quandles guerres de religion auront familiarisé la nation entière, ses chefs en tête, avec des sentiments qui semblent n'avoir plus rien d'humain. A la fin de Louis XII et au commencement de François I", « le clergé français représentait la classe la plus cultivée de la nation, la plus habile en politique et en affaires, la plus tolerante en religion, tres indépendante du siege de Rome, tres patriotique et tres populaire » Ce sont des évêques français que I on trouve au debut de notre Renaissance commepatrons et protecteurs avérés des humanistes. Ce sont eux qui les derniers en Europe réclameront le concile universel, qui les derniers en France feront entendre des paroles de mansuétude et qui mériterant plus d'une fois, jusque sous Henri II, d'être déronces par l'Inquisition, par les Gaise pour « s'acquitter assez petitement » de leur tàche contre les hérétiques et « aller trop leutement » dans la procédure.

La Renaissance française; les humanistes. — En France, plus que partont ailleurs, la Renaissance et la Reforme, au debut, ne font qu'un. Elles se sépareront bientôt, non pas aussi vite qu'en Allemagne; pendant douze ou quinze ans au moins elles se confondent.

Infiniment moins brillante et moins originale qu'en Italie, la renaissance des lettres chez nous se manifeste surtont par la renaissance des études. Les collèges se créent de toutes parts, non pas en antagonisme avec l'Église, mais sous ses auspices. Les évêques amis des bonnes lettres les protegent au besoin contre la mauvaise hameur des couvents, contre « la bar-





I Mer Goige A Freig as Pr. Introduction, p. axxviii.

barie », comme disaient en hon latin les humanistes pleins de confiance.

L'avenement de François Iet est le signal d'une vaste propagande scolaire, au service de laquelle se mettent corps et àme les imprimeurs (ceux de Lyon d'abord), puis un grand nombre de lettrés, latinistes, hellénistes, bientôt même hébraïsants. Ils publient coup sur coup, en des éditions maniables et peu coûteuses (au lieu des in folic), tous les chefs d'œuvre classiques, ceux de l'antiquité profanc d'abord, puis ceux de l'autiquité chrétienne. Car il re s'agit pas de l'art de hien dire : « Les lettres, dit Étienne Dolet, mènent directement à l'étude du bien et du vrai. » Ce n'est pas la langue seute, c'est l'homme tout entier qui secoue la poussière du moyen âge. L'humarité a retrouvé l'Iliade; elle va retrouver l'Écangile. Et du même cœur, avec la même joie qu'ils avaient publié les premières traductions d'Homère, nos humanistes abordent l'Ancien puis le Vouveau Testament. Là nussi, le ir seul désir est de « remonter. aux sources », de retrouver l'original divin.

De la cette vive et touchante impationre qu'ils temoignent de voir l'imprimerie répandre, en latin et en grec d'abord, puis en langues vulgaires, la texte du Nouveau Testament. • Je voudrais, dit Érasme dans une préface adressée à Léon X, que toutes les femmes lassent les Évangiles et les Épitres. Et plût à Dieu que ces livres fussent traduits en toute langue, afin que non seulement les Écossais et les Hilberniens, mais les Turcs même et les Sarrasins les pussent connaître! Plût à Dieu que le laboureur à sa charrue, le tisserand à son mêtier, le voyageur pour sbréger sa route, en chantassent quelque fragment !. •

Avant la Reforme, avant Luther, il est avéré qu'il avait para depuis l'invention de l'imprimerie plus de quatre cents éditions

O breuher sens que vase pour a Fleurer le temps que lus orea Le charretier parmina rue Et l'orusen en se boutique, Avec un psalure ou cantagne En son labour se soulager



<sup>1.</sup> Chement Marot s'est inspire de cu passage dans son « hi dre aux dames de France touchant les Pagimes ».

sont de la Bible entière sont de diverses parties de l'un ou de l'autre Testament. Ce n'etatent presque toujours que des éditions latines, mais le latin était la langue de tous les hommes cultivés. Il faut se representer l'effet que dut produire cette première diffusion des Leures Saints non pas encore dans les masses poputaires, mais dans l'élite de la société laïque. Elle ne connaissant guere les Evangiles, les Épitres que par quelques fragments enchâssés dans les cérémonies du culte : les lui donner traduits comme un autre livre en un texte complet, dans leur suite, dans leur penétrante s'implicité, c'était lui révêler un nouveau monde religieux.

Quelle était la première impression de cette lecture? Des témoignages innombrables nous l'apprennent, ceux des numanistes notamment C'était de dégager, pour la mettre hors de pair, unique et divine, la figure du Christ. Rien de plus naturel, et pourtant c'est la grande surprise de ces premiers lecteurs. Ils étaient habitués à un culte qui attribuait une importance capitale aux observances, aux rites, aux pratiques, qui réclamait leurs dévotions pour la Vierge, les saints et les saintes listisent le texte même du Nouveau Testament, et tout disparaît il ne reste que Jesus Christ, lui seul et toujours lui! Croire en lui, l'aimer, l'adorer, s'inspirer de son esprit, toute la religion est la, le reste passe à l'arrière-plan

Cette decouverte faite, songent-ils à rompre avec l'Église vinon, mais a la reformer. Ainsi la Renaissance, en faisant lire la Bible, avait fourni à la Reforme son grand levier. C'est la devise d'Ésasme qui a ele le mot d'ordre de la Réforme : Christian ex fontibus prædicure. Ce n'etait pas une hérèsie, et c'était le germe de toutes.

Premiers germes de la Réforme française: Lefèvre d'Étaples. — L'homme qui, sans se l'être propose à l'avance, inaugura la Reforme en France avant Lutier en Allemagne. fait un vieux maitre ès arts de l'université de Paris, qui jusqu'a cinquante ans ne s'était adonné, il se le reproche lui-même, qu'aux étades lu maines. Professeur de mathématiques et de physique, honore de la faveur de Louis XII, célébré d'instante l'Europe comme le « restaurateur de la philosophie ».

Lefevre d'Étaples composa en 1508 son Quincuplex psatterium, qu'Henri Estienne s'empressa de publier. La prefuce était un premier appel à la lecture des lettres sucrées dans le texte : « C'est pour les avoir abandonnées que les monastères ont déperi, que la piété est morte et que l'on préfère les biens d'icibas à ceux du ciel. » En 4512 il publie, tou ours en latin, son Commentaire sur les éptires de saint Paul, ouvrage qui marque une date dans notre histoire religiouse. Égalant d'avance l'audace de Luther et de Zwingle, il se permet de joindre à la Vulgate une nouvelle traduction des Épitres, qu'il a faite lui-même sur le texte gree Dans su dédirace il affirme sons réserve l'autorité exclusive de l'Écriture sainte, le salut par la foi et non par les œuvres (« ne parlons pas du mérite des œuvres, qui est bien petit ou nul »), il désapprouve les prières en latin, le célibat des prêtres, les superstitions locales; il ose dire que « l'ablution dans l'eau du baptême ne justifie pas, mais est le signe de la justification par la foi en Christ »; enfin, que « ce qui s'accomplit chaque jour (dans la messe) par le ministère du prêtre, n'est pas tant un sacrifice réitéré qu'un acte de commémoration en l'honneur de la victime unique qui n'a ctéofferte qu'une fois pour le salut de tous ». Michelet l'a dit avec une exagération voulue : « Six ans avant Luther, le venérable Lefevre enseigne à Paris le luthéranisme. »

Ce n'etait pas encore et ce ne fut jamais le « luthéranisme » mois c'était la Reforme française telle qu'il la faisait entrevoir à ses disciples : « Mon fils, — disait-il au plus ardent de tous, Guillaume Farel, — Dieu renouvellera le monde, et lu en seras le témoin » Ce renouvellement, il continue à le préparer, non sans hardiesse, mais dans la mesure et sous la forme qui répond à ses propres idées : ni les écrits de Luther, répandus à Paris dès 1520, ni l'arrêt de la Sorbonne condamnant solennellement ces écrits (le 15 avril 1521, le jour même où Luther faisait son entrée à Worms) ne lui font rien ajouter, rien retrancher à son programme. Après divers opuscules dont la Sorbonne s'était émue, il publie en 1522 son Commentaire latin sur les Évangites, dont la préface a mérité d'être appelée le manifeste de la Réforme en France. Le vieux professeur

adjure tous les chrétiens, pontifes, magistrats, seigneurs et princes, de ramener la religion à sa pureté, de ne plus s'attacher qu'a la parole de Dieu : « Ne men savoir en dehors de l'Évangile, c'est tout savoir. L'Église primitive n'a connu d'autre règle que l'Évangile, d'autre culte que celui du Christ. » Enfin cet admirable vieillard entreprenait de faire pour la France, comme Luther pour s'in peuple, une traduction entière de la Bible en langue vulgaire : il publia le Nouveau Testament en 1523, les Psaumes en 1524 et l'Ancien Testament en 1528.

Pour couvrir de telles audaces, il n'avait pas fallu moins que l'exprès commandement du jeune roi. Or pourquoi François I<sup>er</sup> avait-il pris sous sa protection « le bonhomine Fabri »?

La sœur du roi, Marguerite d'Angoulème. — Dans ces premières années, François le était sous le charme de sa sœur, la douce et fine Marguerite, de deux ans plus âgée que lui! Plus jalouse que la de sa gloire, autant que lui indulgente pour ses défauts, en vraie petite-fille de Charles d'Orleans, elle avait une soif de poésie, une vivacité d'esprit, une grâce de parole et un amour des arts qui lui donnaient un grand empiresur l'esprit du roi. Marguerite, alors mariée au duc d'Alençon, était d'autant plus libre de parole et d'esprit qu'elle était honnête, en un temps et dans un milieu où l'on ne savait plus guère ce que c'était que la moralité, celle des femmes surtout. Ce fut sans conteste la reine et la fée de la Renaissance française, et, comme tous ses conten.porains, elle y comprenait la Renaissance religieuse. Elle avait horrour du fanatisme pedant de la Sorbonne et du fanatisme grossier des moines. Aussi accueillit-elle avec enthousiasme les efforts de Lefèvre d'Étaples pour faire revivre la Parole sante. Elle sentit jusqu'an fond de l'âme la beante nouvelle de cette religion ramenée a ses traits civins. Et sans peine elle y inclu a le roi.

L'évêque Briçonnet et la Réforme à Meaux. — Marguente avait trouvé un évêque selon son cœur C'était Guillaume Brigonnet, le principal négociateur du Concordat. En arrivant

C Vor er dessia p. 8x et p. 22x

dans le diocèse de Meaux, il entreprit d'y introduire des réformes. qu'il avait en vain tentces dans l'abbave de Saint-Germain-des-Prés. Pour remplacer les Cordoliers, Brigonnet appela comme prodicateurs quelques jeunes gens d'élite qui suivaient les leçons de Lefèvre d'Étaples. Il leur tit appliquer le programme même de leur maître lecture de l'Evangile en français, explications familieres, appel au pur sentiment religieux, abandon sans bruit des superstitions populaires. Nulle modification d'ailleurs au cultecatholique. L'effet de cette sollicitude fut très grand : les pauvres gens, qui n'y étaient plus habitués, en furent émus. Ils se pressaient autour des chaires d'où tombait la bonne parole, chaleureuse et vivante. En quelques mois l'évêque fut obligé de faire. venir une quinzaine de nouveaux prédicateurs, « tous compagnons d'école, qui avaient régenté à Paris, hommes éloquents et bien versés aux bonnes lettres : des mains de ces gens a été pétri le levain de l'héresie en France » (Florimond de Rémond). Le menu peuple de la contrée « avait un ardent desir de connattre la voie du salut nouvellement révélee, si que les artisans comme cardeurs, peigneurs et foulons, en travaillant de leurs mains, conférment de la Parole de Dieu...; en sorte qu'on voyait en ce diocèse reluire une image d'Eglise renouvelée, les mœurs se réformaient et les superstitions s'en allaient bas » (Grespin, Histoire des martyrs)

Briconnet, voyant Lefèvre d'Étaples inquiété par la Sorbonne, l'appelle à Meaux, l'installe au palais de l'évêché et bientôt le prend pour vienire genéral au spirituel, au moment même où va paraître son Nouveau Testament français (1523). Il avait fait venir aussi les deux hommes alors les plus dévoués à la même œuvre, deux futurs évêques, Gérard Roussel et Michel d'Arande, puis l'hébraïsant Vatable, puis même le plus intrépide et le moins mesuré des disciples du vieux maître, un jeune noble dauphinois, Guillaume Farel, qui ne devait que passer dans ce groupe timide pour devenir en Suisse le premier chef militant de la Réforme.

Marguerite d'Alençon est la protectrice de ce petit cénacle. Sa correspondance avec l'évêque la montre aussi avide que la plus humble femme du nouvel enseignement évangelique. Elle

31

amène a Meaux sa mère Louise de Savoie, un moment elle intéresse à l'œuvre de Briçonnet la reine mère et le roi luimème ; « Je vous assure, écrit-elle à l'evêque, que le roy et Madame ont bien délibéré de donner à cognoistre que la vérité de Dieu n'est point héresie » (22 novembre 1521). Elle ramène de Meaux, pour lui servir d'aumônier au Louvre, Michel d'Arande. Elle croit toucher à « la réformation de l'Église, où plus que jamais le roy et la reine (mère) sont affectionnés » (décembre 1521). Cette opinion s'accrédite assex pour qu'à cette date le Journal d'un bourgeois de Paris attribue au roi et à son conseil un grand projet « de concile gallical pour réformer l'Église et oster beaucoup d'abus. »

Cependant la Sorbonne s'indignait. Elle obtient du Parlement (juin 1523) l'ordre de faire saisir les Commentaires sur les Évangiles, et elle ette Lefevre, malgré son nouveau titre de vicaire genéral, à comparaître pour répondre sur certaines propositions taxces d'hereste. De nouveau le roi intervient, rompt les poursuites et empêche la suppression du livre.

Mais François I<sup>er</sup> part pour l'Italie, et un premier revirement se produit. Louise de Savoie croit nécessaire de se rapprocher de l'Église Elle accueille les doleances de la Sorbonne, qui se plant d'être persecutée. Elle organise une mission pour « abattre et anihiler les hérésies de Luther. »

La Sorbonne était déja occupée à condamner les prédicateurs de Meaux pour certaines phrases contre le culte des images et la croyance à tel saint guerisseur de telle maladie, quand parut le Nouveau Testoment français de Lefevre d'Étaples, avec son épitre exhortatoire » où éclataient de bien autres héresies : « Le temps est venu que Notre Seigneur, seul saut, vérilé et vie, veut que son Évargile soit purement aunoncé par tout le monde... Il faut que les simples membres de l'Églase, ceux qui n'ont cornaissance que de la langue gallicane, puissent être aussi certains de la vérité évangélique comme ceux qui l'ont en latin. N'allons poirt à autre qu'en Père Céleste par Jésus-Christ est tout, Laissons la mort, prenons la vie. Laissons la muil, prenons le pour »

La Sorbonne crut pouvoir reprendre l'offensive. Pierre Lizet, avocat général au Parlement, déjà connu par son zèle contre l'héresie, intenta de nouvelles poursuites contre Lefèvre et son livre. Dès le 26 avril (1524), arrive de La Fère, ou le roi se trou vait encore, une lettre enjoignant au Parlement defense de passer outre « Le roy veut d'abord entendre que c'est ». Quant a « Fabri, lequel est fort estimé tant en son royaume que dehors, il ne veut qu'on y touche. »

Telle est la situation jusqu'en 1525. Dans les dix premières années du règne, aucun acte de persécution sanglante n'a été arraché au pouvoir. La faveur royale s'attache visiblement aux novateurs religieux, qu'elle défend et contre la Sorbonne et contre les moines. Si peu profondes qu'aient eté ses convictions religieuses, il faut noter à l'honneur du roi de la Renaissance ce premier mouvement, qui était le bon, et qui certaine ment était bien de lui.

## II. - Fluctuations du roi entre les deux politiques.

Affolement et réaction après Pavie — Le desastre de Pavie et la captivité du roi donnent le pouvoir à Louise de Savois : le premier besoin de la regente est ce s'appuyer sur toutes les forces constituées du pays. La politique à laquelle nous l'avions deja vue in liner lui devient une nécessité : la Sorbonne en haut, les ordres religieux en bas réclament a grands cris la répression de l'hérésie. Dès le 20 mars, le président des Comptes, Jean Brigonnet, propre frère de notre évêque, traduisait avec naïveté devant tout le Parlement l'affolement général : de telles calamités ne peuvent que « procéder des péchés enormes qui se commettent chacun jour mesmement en ceste ville qui est grande et faicte de toutes nations ». Le Parlement demande à la Régente d'obtenir du saint-père « un rescrit pour informer mesme contre archevesques, évesques et aultres prélats » (allusion à Brigonnet). Le bref papal du 20 mai délègue des plems pouvoirs a deux conseillers que le Parlement ébra pour juger sans appel les hérétiques une sure importante en ce qu'elle coupait court à tous les conflits entre les deux juridictions jusqu'alors parallèles, laïque et ecclésiastique.

Dispersion du groupe de Meaux : soumission de Briconnet. - L'évêque de Meaux n'avait pas attendu les ordres da Parlement pour réprimer les audaces qui commençaient a éclater dans son diocèse. A Noël, une bulle du pape Clément VII publiant des indulgences avait été dechirée dans l'église et remplacée par un placard où le pape était traiti d'Antechrist En janvier, une main inconnue avait lacére des invocations à la Vierge. L'évêque avait excommuné les auteurs de ces « forfaits exécrables » Le Parlement parvint à cu saisir quelques-uns il les fit fouetter par le main du bourreau et bannir du royaume L'un d'eux, un jeune cardour de laine, Jean Leclerc, fut ramené a Meaux pour, avant d'être banni, « avoir la figur de lys au front a. Au moment ou le fer rouge s'enfonçait dans la chair. une voix vibrante sort t de la foule « Vive Jésus-Christ et ses enseignes » (sa marque)! C'était la mère du pauvre cardeur qui soutenait son courage (mars 1525). Quelques mois après, Leclere, réfugió à Metz, brisait une image de la Vierge et sa bissait héroïquement le plus horrille supplice (29 juillet 1525). C'etait le second « ludiérien » brûlé à Metz. Le premier avait été un moine augustin, docteur en théologie, Jean Chatelain, dont le supplice eut lieu en pinvier devant une foule où figuraient deux évêques et vingt ables : les mœurs étaient encore si peu faites à ce spectacle que le peuple soulevé faillit massacrer les prêtres à leur retour, et, avant que les troupes cussent pu rétablir l'ordre, fit sortir des prisons de l'officialun autre prôtre compagnon de Chalclain 1.

Ce n'était rien d'avoir sévi contre quelques pauvres artisans exaltés, que l'évêque ne défendait pas : il fallait s'en prendre aux chefs et à l'évêque lui-même. Les Condeliers se portèrent accusateurs contre lui Dès le 28 août, le Parlement, sur l'avis conforme de la Sorbonne, rendait un arrêt de principe ordon-

of I'm treasurie polyre, once de sain. Hypocyte on Larmane, We tenna Schultdont les heres, es eta en Tres anal 4 des a celles de 81 couret, fut braie vif & Nancy, le 20 juin 1-23. La Scritonne consulter avait Gouis son avis de 15 mars.

uant la suppression de tous les « livres du Vieil et du Nonveau Testament translatés de latin en français ». C'était condamner en bloc toute l'œuvre de Lefèvre d'Étaples. Le 3 octobre, le Parlement fait arrêter trois des prédicateurs de Meaux et une douzaine de leurs paroissiens; il cite à comparaître devant les commissaires du pape un avocat, un curé, Lefèvre d'Étaples et Briconnet. Pour qu'il ne manque personne, il supplie la régente de lui faire envoyer le prédicateur de Marguerite, Michel d'Arande. Le vieux Lefèvre se réfugia à Strasbourg avec Gérard Roussel. Michel d'Arande, au lieu de comparattre, sut si bien se faire proteger que, quelques mois après, il était nommé évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Quant à Briconnet, après avoir un moment fait bonne contenance, il a pris son parti, qui n'est pas celui de l'héroïsme. Il publie deux mandements, l'un en termes dignes de la Sorkonne contre Luther, l'autre proclamant « qu'il est un Purgatoire, qu'il faut prier pour les trépassés, qu'il faut invoquer le nom de la très sacrée Vierge et de tous les autres bienheureux ». Après ce double gage d'obéissance, il se présente devant le Parlement, demande à être interrogé « en pleine cour ». On le renvoie dédaigneusement aux deux commissaires du pape, comme le commun des accusés. On ne lui ménage aucune humibation, même après qu'il a réinstallé les Cordeliers dans toutes les chaires; on finit par l'interroger sur certaines chansons où les pauvres quailles se consolaient, à la française, de la palmodie de leurs chefs'. Il excommunie les chansonniers anonymes, multiplie les actes de soumission, jusqu'à une cérémonie de rétractation publique dans ses églises de Meaux en présence du premier président et du commissaire papal.

Marguerite n'imita pas la défection de l'évêque. Veuve depuis

1. Chanson noavelle sur l'air : N'allez plus en hois joter » !

No preciez plus la vérite.

Ma tre M chel.

Contenie en l'Evangile.

Il y a trop grand danger

D'être indue

Pedans la Confiergerie,

Lire, lire, Lroafa

peu, elle était allée soigner son frère, traité par Charles-Quint avec si peu de générosité Elle trouva le temps de lui faire écrire du fond de sa prison une lettre digne de lui, ordonnant à la Cour de surseoir à toutes procédures contre Lefèvre et ses principaux compagnons. La lettre royale déclare sans ambages qu'ils sont poursuivis « à l'instigation d'aucuns theologiens qui sont leurs malveillants » et répète que le roi « ne voudrait pour men souffrir que l'abri fast ralomnié, molesté ou travaillé à tort ». L'ordre formel, daté de Madrid, 12 novembre contresigné du chancelier, est officiellement transmis par la régente. Le Parlement répond à la régente qu'il « ne peut honnestement et sans grandement offenser Dieu en ces matières différer ni surscoir » Et le procès continue

Premiers bûchers & Paris (1525-1528). — À Jéfaut des chefs, on commence a brûler d'obscurs hérétiques. Le premier fut un gentilhomme poitovin, de La Tour, qui revenait d'Écosse, convaince « d'avoir semé plusieurs erreurs luthériennes » (octobre 1525); le second, un jeune homme de vingthuit ans, Guillaume Jobert, fils de l'avocat du roi à la Rochelle. qui, pour avoir mal parle de Notre-Dame et des saints, fut « mené à la place Maubert, où il eut la langue percée, puis fut étranglé et brûlé \* (47 février 4526). On ne jugea sans doute pas possible d'assimiler à des luthériens les pauvres gens de Meaux : la plupari furent condamnés a la prison. Le plus compromisd'entre eux était un certain Jacques Pauvant (ou Pavannes). Sollicité par un de ses anciens compagnons de lutte, qu. avait reconquis sa position de docteur en Sorbonne au prix d'une abjuration, Pauvant rétracta aussi ses propos contre le Purgatoire, les indulgences, les cierges et en fut quitte pour la prison perpétuelle ,décembre 1525). Mais, premier exemple d'un phénomène psychologique qui va se reproduire fréquemment, enfermé dans l'abbaye ou il devait subir sa peine, Pauvant « n'eut que regreta et soupirs », se reprocha sa làcheté et ne songea qu'a la réparer. Ramene devant les com nissaires du pape, il s'éleva énergiquement contre la messe et fut condamné a mort. Il fut brûlé vif en place de Greve, le 28 août 1526. De son bûcher il harang ia la foule en de tels termes que le théologien Pierre Cornu disait : « Plût au ciel qu'il en eût coûté un million d'or à l'Église et qu'on n'eût pas laissé cet homme parler! » Une quatrieme victime fut un ermite du hois de Vincennes, lui aussi récidiviste volontaire. Puis viennent un « protonotaire ayant plusieurs bénefices », Lucas Doullon (mars 4527), et un batelier de Meaux (décembre 1528), tous deux brûlés en place de Grève pour avoir mal parlé de la Vierge.

Enfin, dans les premiers jours de 1528, on affichait dans l'église de Meaux une prétendue bulle du pape « enjoignant de lire et de relire les écrits de Luther » Briçonnet s'empressa de signaler le fait au Parlement et, quelques mois après, pour mieux frapper les esprits, le Parlement faisait brûler vif sur la place de Meaux un pauvre homme du village de Rieux, nommé Denis, coupable d'avoir professé sur la messe des opinions luthériennes. On raconta que Briçonnet l'avait été voir dans sa prison, avait essayé de le sauver par une rétractation. Le paysan préféra la mort. Ce fut un des premiers à qui l'on applique un nouveau mode d'exécution : « il fut trois fois levé en l'air sur un petit feu, et toujours pria Dieu jusqu'au dermer soupir » (3 juillet 1528).

Louis de Berquin. — Avec Lefèvre d'Étaples, l'homme que la Sorbonne haïssait et redoutait le plus, était un gentilhomme de l'Artois, aimé du roi, Louis de Berquin. « homme de grandes lettres et d'un esprit fort libre » (Bèze) Il avait le grade de docteur en theologie et le titre de conseiller du roi. Il était lié d'une étroite amitié avec Érasme. Il s'était mis à traduire les traités des réformateurs allemands et à en écrire de pareils Papiers et livres furent saisis dès 1523, en même temps que les Commentaires de Lefèvre. Le Parlement fit arrêter Berquin et commença son procès; mais trois jours après (8 août) le capitaine des gardes de Sa Majesté vint réclamer le prisonnier. La Sorbonne ne put que faire brûler ses papiers au parvis Notre-Dame.

En 1526, les circonstances étant propices, la Sorbonne tit reprendre les poursuites contre Berquin. Il fut de nouveau incarcéré. Marguerite intervent, fit opposer le reto royal et abtent même celui de sa mère. Le Parlement, fort de l'absence du roi, tint bon, décida de ne point relàcher Berquin et de suivre son procès (20 février). Des mois se passent, les ordres d'élargissement se répètent. François I<sup>er</sup>, à peine rentré en France, enjoint de mettre Berquin en liberté (11 juillet 1526). Rien n'y fait. Irrité de cette resistance, le roi ordonne la suppression des livres de Béda, le fanatique et hameux syndic de la Sorbonne, le « roi de la montagne Sainte-Geneviève » Enfin, en novembre, il envoie deux archers de sa garde enlever de force Berquin à la Conciergerie. Il le recueille provisoirement au Louvre, la bonne Marguerite obtient de Montmorency lui-même sa libération définitive, et elle le fait altacher à la maison du roi de Navarre, qu'elle venuit d'épouser en secondes soces.

Par ces premiers actes de François le, on peut croire qu'il rentrait ammé des mêmes intentions, disposé a tenir la balance entre la Sorbonne et les novateurs. Mais, à supposer que rien ne fut changé en lui, tout l'était déjà autour de lui. Il trouvait la Sorbonne, le Parlement beaucoup plus ardents, mieux armés par la nouvelle procédure; le clergé rappelé au devoir par le grand synode dit de Sens, que Duprat lui-même avait dirigé, véritable préface du concile de Trente. Il trouvait au contraire le parti réformiste, d'abord si sage, complètement désemparé par l'humiliante soumission des uns, par la fuite des autres; il ne restait debout que les violents et les intrépides, qui allaient droit, en fait de doctrine, aux conséquences logiques de la Réforme et, pour leurs personnes, au bûcher. François I'r, semblable en cela aux Érasme, aux Marot, aux Dolet et aux Rabelais, n'aimait pas ces fous, ces illuminés, aujourd'hui iconoclastes, demain martyrs.

Un incident acheva de jeter une première fois le roi, encore indécis peut-être, dans le parti des Duprat, du cardinal de Tournon et de Montmorency. Le lundi de la Pentecôte (4 juin 1528), on trouve, rue des Rosiers, une statue de la Vierge mutilee : nouvel exploit sans doute de quelque luthérien. Aussitôt, de couvent en couvent, s'organisent d'immenses processions expialoires, auxquelles il est indispensable que le roi Très Chrétien prenne part. Il va, le cierge en main, demander

pardon à la Vierge et mettre à la place de l'image mutilee une statue d'argent.

Co n'était là qu'une faible satisfaction. La Sorbonne cu réclamait une autre, et à ce moment le roi avait besoin d'elle (pour ses négociations avec le roi d'Angleterre. Elle demanda à ressaisir Berquin, qui poursuivait au grand jour sa campagne pour Érasme et contre Béda. Il avait eu assez de crédit pour faire déférer par le roi (juillet 4527) certaines propositions de Béda au Parlement. A la fin de 1528, on reprit les poursuites contre lui, mais sans oscr l'arrêter : sa fiere et ferme aditude menaçait de faire tourner les debats à son avantage, quand un valet que Berquin envoyait porter des pariers à un ami s'évanouit chemin faisant, sur le pont au Change, juste au pied d'une statue de la Vierge Des passants recueillent le paquet; on le porte a Béda, qui y trouve des héresies. Berquin est arrêlé, mis au Châtelet, et cette fois son proces est mené activement La sentence était prononces dès le 16 avril 1529 : le Parlement le condamnait à la dégradation de ses titres et honneurs, à l'amende honorable torche en man, puis à voir ses livres brûlés et à avoir la langue percée et la fleur de les imprimee au front : après quoi il serant livre a l'evêque de Paris et enfermé le roste de ses jours, « avec défense de non jamais luy bailler livre pour lire ne encre ou plume pour escrire ». L'execution devait avoir lieu immédiatement, et la foule s'amassait déjà sur la place. Mais quand on vist le chercher, le condamné déclara interjeter appel, malgré les instances de son ami Budé-Le Parlement se reunit le lendemain matin (17 avril), revisala procédure et prononça la peine de mort. Le jugement fut rendu à dix heures du matin, exécuté à midi. « Ce fut faict et expédié, dit le Journal du Bourgeon, ce même jour en grande diligence, afin qu'il ne fust secoure du roy ne de Madame qui estoit lors à Blois. · Ainsi disparaissait par un coup de trattrise juridique l'homme qui, suivant le mot de Théodore de Bèze, aurait pu être le Luther de la France.

Fluctuations du roi. — Le supplice de Berquin ramène un instant François l' à lui-même en ravivant sa haine contre · l'ànerie des théologastres ». Sa revanche fut l'institution bien modeste d'abord, mais significative, des « lecteurs royaux » . Le libre enseignement du grec et de l'hébreu, « ces langues hérétiques et luthérifiques », é ait un coup direct à la Sorbonne, qui ne manqua pas, des 1530, de le censurer

C'est à ce moment, 1530-1534, que les circonstances extéricures obligeant François I<sup>est</sup> à se prononcer, il se donne le change à lui-même, comme font les caractères faibles, par une suite de contradictions. Peu convaincu, peu fixé lui-même, se laissant aller au scepticisme pratique des égoîstes non méchants, mettant sur le même plan dans sa vie et dans sa pensée les affaires de l'État et les plaisirs, les intrigues de cour et le grand duel avec Charles-Quint, trop .éger et trop paresseux pour étreindre résolument les grandes questions, mais assex bien guidé par une sorte d'instinct royal pour ne pas les ignorer, facile aux impressions et prompt à en changer, c'est cet homme incapable de se gouverner lui-même dont la fortune des choses fit un moment — court moment qui ne reviendra plus — l'arbitre de la question religieuse en Europe.

Les princes protestants à Smalkalde, Henri VIII en Angleterre recherchent son alliance. D'un mot il peut changer la face des choses, échapper à Charles-Quint et au pape, rester le roi Très Chrétien et devenir le protecteur de l'Église galucane. Sans doute la perspective d'une rupture avec l'Eglise, plus ou moins semblable à celle qu'allait consommer Henri VIII, lui parut une chose qu'un roi de France ne pouvait pas faire. Par quels artifices de diplomatie l'aida-t-on a se determiner en ce sens? Il importe peu : le plus connu et le plus grossier, qu'est trouva suffisant, fut la promesse du Mila nais

L'entrevue de François I<sup>er</sup> avec le pape Clément VII à Marseille (octobre 1533) et le mar age du dauphin avec la nièce du pape Catherine de Medicis \* marquont le premier triomphe de la nouvelle politique, le premier gage serieux donné par le roi a la réaction. Le revirement n'éclate pas tout à co ip. Peut-être était-il de l'intérêt même des vainque irs que le roi ne s'aperçût

<sup>1.</sup> Var cienessus p. 138.

<sup>2</sup> Verraisdessus p. 112 et surv

pas si vite de leur victoire Peut-être se flatlait-il intérieurement de n'être pas le prisonnier du pape, de rester le maître de la situation : au sortir même de Marseille, où il a tout promis au pape (20 novembre), il fait délibérer son Conseil à Avignon (25 novembre) sur un grand projet d'alliance avec les protestants d'Allemagne. Pendant quelques mo s on dirait que sa règle de conduite ait été de tenir la balance égale entre les partis et de réprimer durement le premier qui s'émanciperait. Ce fut la Sorbonne.

La Sorbonne. Tandis que Duprat et les siens s'imposent habilement des ménagements nécessaires, la Sorbonne n'en garde plus , elle s'en prend à la sœur du roi. On la dénonce en chaire, on la joue sur les tréteaux du collège de Navarre (1" octobre 1533) dans une satire effrontée qui la montre subjuguée par un démon nommé Megera, c'est-à-dire Magister Gérard Roussel). Béda ose plus : il fait interdire par la Sorbonne un petit livre de piété composé en vers français par la reine de Navarre, le Miroir de l'âme pecheresse, dont le crime était de ne pas faire mention de la Vierge ni des saints.

De Lyon, François I<sup>et</sup> envoie l'ordre d'exiler à trente lieues de Paris Béda et ses turbulents collègues, de mettre aux arrêts le grand-maître du collège de Navarre, enfin de demander raison à la faculté de théologie de sa censure contre le livre de la reme Le reste de l'Université n'était rien moins que disposé à faire cause commune avec la Sorbonne, dans les autres facultés le parti des réformes avait fait de grands progrès. Le premier acte du recteur qui venait d'être nomme, le docteur Nicolas Cop, fut de faire désavouer expressément par l'assemblée des facultés la censure témérairement prononcée.

A son tour, le parti réformiste se crut trop tôt vainqueur. La faveur de la reine de Navarre et celle de l'évêque de Paris. Du Bellay, lui fit illusion. Le jour de la Toussaint, le recteur Cop prononçait dans l'église des Mathurins un sermon sur « la philosophie chrétienne » qui essayait de dégager les idées fondamentales de la vraie religion : c'était le salut par les seuls mérites du Christ, seul intercesseur auprès du Père, l'obéissance à Dieu par l'attrait de la grâce, non par l'espoir des

récompenses ou la crainte des peines. Ce morceau, qui avait l'allure d'un manifeste, avait été composé pour le recteur par un jeune homme de vingt-quatre ans, nouveau venu à Paris et très lié avec Cop : il s'appelant Jean Calvin.

On ne savait pas encore bien à Paris quels engagements le roi avait pris avec le pape à Marseille. On l'apprit au lendemain de cet éclat. Le roi envoyait de Lyon deux bulles papales réorganisant sérieusement la procédure contre les hérétiques : jusqu'ici « ils n'estoient punis selon leur demérite, au moyen des appellations et subterfuges dont ils usoient. » Désormais deux conseillers délégués à la fois par le Parlement et par l'évêque cumulerent les pouvoirs des deux juridictions (10 décembre). La lettre royale et des instructions très impérieuses de Duprat et de Montmorency ordonnent en outre au Parlement de sévir tout de suite contre les auteurs d'un certain sermon de Toussaint que I on ne connaissait encore à Lyon que par out dire.

Le recteur Cop, auss tôt informé, fit mine d'en appeler au Parlement et de se rendre au Palais Chemin faisant, informé qu'il n'en sorterait pas, il tourna court et prit immédiatement la route de Bâte. Dès le lendemain matin une perquisition se faisait au collège Fortet chez son jeune ami Jean Calvin : il avait disparu, avec l'aide, dit-on, de la reme Marguerite. Le Parlement mit à prix la lête du recteur. Béda reparut en triomphe avec ses collègues disgraciés, et les arrestations commencerent, d'autant plus fac.les que ces quelques mois d'illusions avaient delié la langue à plusieurs, qui allaient payer cher leurs imprudences.

Bûchers en province. — En province, le mouvement de répression catholique, moins géné qu'à Paris, s'était déjà affirmé par les supplices. A Toulouse, dès l'année précèdente, deux professeurs de droit avaient causé une grande agitation : un jeune prêtre licencié en droit, Jean Gadure; l'autre, noble toulousain d'une gran le famille de magistrats, Jean Boyssonné. Le parlement leur fit leur procès avec l'intention de les épargner. Boyssonné abjura en grande solennité et quitta le pays. Jean Ladure refusa : son crime était d'avoir, dans un banquet du

jour des Rois, voulu substituer au refrain banal le roi boit! cette dovise : « Christ règno dans nos cœurs ». On insista, on voulut réduire sa rétractation à quelques mots prononcés devant les étudiants Il réfléchit et opta pour la mort, qu'il subit devant toute une jeunesse indignée mais terrifiée (juin 1532)

En ce moment même (11 décembre 1533), à Rouen, montait sur le hûcher, apres un long procès, un coclésiastique que Marguerite elle-même n'avait pu sauver, le curé de Condésur-Sarthe, Étienne Lecourt, dont nous connaissons les hérésies par les actes du procès. Il avait dit : « Si les os de saint Pierre étaient dans mon église, je les ferais honorablement motire en terre, mais si mes paroissiens les allaient révérer, moi-même je les porterais en un sac à la rivière. » Il avait dit aussi : « La Sainte Écriture a été longtemps cachée sous le latin; mainte nant il faut que chacun ait des livres en français. »

A Lyon, un riche marchand de Genève, Baudichon de la Maison-Neuve, n'échappait à la mort qu'après de longs mois de prison et grâce à l'intervention énergique des Bernois, qu'en ce moment François I<sup>er</sup> tenait à ménager.

Moins heureux, un autre Genevois était brûlé à Paris (mars 1534), ainsi qu'un courageux dominicain converti à la Réforme, Alexandre Canus (juin).

Négociation avec Mélanchthon. — François I\* rentre a Paris (février 1334) après avoir conclu à Bar-le-Duc un traite secret avec le landgrave de Hesse '. Son entrevue avec le héros des protestants d'Allemagne l'a singulièrement adouci à l'égard de ses sujets hérétiques. Il reprend très sincèrement l'idée de faire venir en France le plus modéré des luthériens et le plus savant, Mélanchthon. L'évêque de Paris, Du Bellay, approuve ce projet le son frère, habile diplomate et d'une grande réputation de franchise, Guillaume du Bellay de Langey, part pour l'Allemagne et va négocier avec les princes, avec les Liques suisses le la des conférences, à Strasbourg, à Bâle, à Zürich, avec les chefs de la Réforme et leur représente François I\* comme très accessible à des plans de réformation dont il dis-

<sup>1.</sup> Your ci-dessus, p. 112 et 433

cute les bases; il ne leur demande que de renoncer à traiter le pape d'Antechrist et le papisme d'.dolatrie Mélanchthon, quoiqu'il crût bien peu au succès, écrit le mémoire qu'on lui demande en vue d'une transaction (juin 1534).

A l'interieur la même détente s'opère, au moins à Paris. La Sorbonne avait réussi a faire emprisonner Gérard Roussel (février); le roi le fait acquitter par le Parlement et mettre en liberté (avri.); mais quand le prédicateur veut monter en chaire, le peuple ameuté l'empèche de prècher et crie au luthérien. D'autre part Béda, incapable de refréner sa haine, recommence à irri er le roi, qui le fait remettre en prison, puis renvoyer en exil, au mont, Saint-Michel

En ce moment Marguerite semble avoir rep is tout son empire sur lui, depuis la mort de sa mère. Elle passe pour gouverner la jeune princesse Catherine, qui a, dit on, pour aumônier un Italien acquis aux nouvelles doctrines. Autour de l'évêque Du Bellay se presse tout un groupe d'hommes instruits et modérés, les « lecteurs royaux » en tête. Tous, s'ils ne sont pas « évangéliques », sont encore moins fanaliques : Budé, Vatable, et Danès, futur évêque de Lavaur. L'ancien confesseur du roi. Guillaume Petit, évêque de Senlis, passe pour être « à moitié luthérien. »

La situation restait donc douleuse, et il n'y avait encore rien d'irrévocable : le roi, indécis, ou distrait, ou affectant l'indifférence, ne montrait d'hostilité qu'aux fanatiques des deux partis, — lorsqu'arriva un bien mince evénement, qu'il faudrait à jamais déplorer s'il est vrai qu'il ait été la cause et non pas sculement le pretexte de tout ce qui suivit.

Les placards. — Le 18 octobre (1534) on trouvait affichés en divers heux publics, à Paris et dans plusieurs autres villes, des « placards » \* imprim 's sons ce titre : Articles céritables sur

Au fert on fertices herebyess!

que Gaerent Merettrja nd Construction ne ok με e xezve

Bull at, en Jean ces fos predicateurs!

I Cell is age. Les paten de, a estra den ix e or affichae etal, norment. Les dong parties son servicies d'est a un de ces direccis du vers qui communquit par

La Serbanne pour saint. Desellect des roy dese pour avoir audoires durs cours par nes percards.

les horribles abus de la messe papale. Le roi lui-même, qui était alors au château d'Amboise, trouva ce violent factum appliqué à la porte de sa chambre

Tôt ou tard il fallait bien que cet éclat se fit. Il n'élait pas possible de s'en temr indéfiniment a co semi-luthéranisme qui respectant les rites fondamentaux du catholicisme, en se bornant à la suppression des pratiques superstitleuses. Mais re coup de tête, dà à l'initiative de quelques impatients, venait precipiter les événements, et faire perdre aux modérés des deux partis le fruit de leur longue patience. Le roi, il ne faut pas se le dissimuler, fut cette fois blesse au vif, blessé comme par un affront personnel : le fait seul d'une attaque directe à l'essence même du culte catholique, la grossièreté du ton, le complot que supposait cet affichage simultané, l'audace même des inconnus qui avaient pu pénétrer jusque dans le palais, tout devoit l'exaspèrer et lui faire voir que ce n'était plus à la Sorbonne, ni même à l'Église cette fois, mais à l'autorité royale que s'attaquait une poignée de révoltés. Il dut voir et l'on n'eut pas de peme à lui faire voir la Réforme aboutissant partout a la révolte. Luther était debordé en Allemagne : apres la guerre des paysaus, c'était maintenant celle des Anahaplistes. En France, on avait pretendu jusqu'iei qu'il n'y avait pas de luthériens, mais sculement des évangéliques. Comment nier maintenant que les moneurs no soient des luthériens et pis que celades sacramentaires, peut être l'avant-garde des anabaptistes?

Dès le lendemain une grande procession se faisa t à Paris pour demander à Dieu la docouverte des coupables; le dimanche suivant, nouvelle et imposante procession dans toutes les paroisses. La justice promet cent écus de récompense à qui révélera « celui ou ceux qui ont fisché les placards » et menace du feu ceux qui les recèleraient.

En quelques jours, grâce, parattil, à la trabison d'un ancien « avertisseur des assemblées secrètes des évangéliques de Paris », le Châtelet se remplit de prisonniers. Le 10 novembre, sept condamnations a mort étaient déjà prononcées; on commençait dès le 13 l'exécution, en brûlant l'homme qui pouvait le moins avoir participé à l'affichage, un paralytique, Barthélemy

Milon. Les supplices se succèdent de jour en jour, et l'on s'ingénie a en redoubler la cruauté : c'est alors qu'on maugure la potence a chaînes de fer qui permet de prolonger les souffrances du supplicié en le plongeant à plusieurs reprises, encore vivant, dans la flamme du bûcher. Les condamnes sont pour la plupart d'obscurs artisans : un tisserand, un maçon, un enlumineur, un imprimeur. On brûle aussi un riche marchand drapier, Jean du Bourg. Si le nombre des victimes c'une condition aisée n'est pas plus grand, c'est qu'au premier avis des poursuites tous ceux qui ont pu s'échapper, même les ctrangers, Allemands, Suisses, ont pris la fuite, redoutant également, et à hon droit, la rigueur des tribunaux et la fureur de la populace fanatisée. « Il n'y a presque pas de maison, — écrivait Conrad Gesner, le grand naturaliste, qui avait alors dix-huit ans et qui, avec les autres, jugea prudent de s'enfuir de Paris, — où l'on n'ait fait des perquisitions pour trouver des écrits luthériens. » Lui-même est obligé de se faire proteger par l'un des Du Bellay, frore de l'évèque.

Cette fièvre de persée ation dura tro s mois. Le 29 janvier 1535, le roi, revenu tout exprès à Paris, prenaît part à une nouvelle procession expialoire, mais, cette fois, l'expialion était plus effective qu'en 1528 : tandis que le roi va, le cierge en main, d'eglise en église, sur un signal que lui-même doit donner, six bûchers sont allumés dans Paris : ce sont les reposoirs de la procession

Dès le 25 janvier 1535, le Parlement cite a comparaître, sous peine d'être condamnés au feu par contumace, 73 personnes suspectes, parmi lesquelles se trouvent plusieurs des prédicateurs de Lefevre, ainsi que Clément Marot, maître Mathurin Cordier, le Rollin et le Lhomond de notre xvi siècle, et plusieurs autres humanistes.

Il y a là dans la vie du roi une quinzaine de jours on il se laisse arracher trois choses si graves qu'on peut cire : c'en est fait de celui qui fut François I<sup>er</sup>. La première est cette procession trior phale antour des bûthers, avec le speciacle da nouveau système de supplice a petit feu et à long tourment. — La seconde est l'expression juridique du même esprit : un édit

du 29 janvier 1535 prononce l'extermination des hérétiques et, pour y parvenir plus sûrement, y intéresse les uns, par la peur, les autres par l'appât du gain : les recéleurs de luthériens sont assimilés aux luthériens, les dénoncialeurs recevrent désormais le quart des biens confisques. — La troisieme, enfin, est le fameux édit inspiré par la Sorbonne et qui devait supprimer l'imprimerie : le « Père des Lettres » défendait par lettres patentes (13 janvier) qu'on imprimat dorénavant aucun livre dans son royaume. — Était-ce de l'affolement? Ne fut-ce qu'une signature surprise ou arrachée a quelque moment de colère, d'affaissement ou d'aberration? En tout cas, la répression est terrible à Paris seulement, dix-huit personnes sont brûlées vives de novembre 1534 à fevrier 1536, six autres de mars à mai, sans compter les bannissements, confiscations. emprisonnements et autres moindres peines.

Dans les provinces, et en négligeant les cas isolés, une autre terrible exécution atteste le triomphe de la politique de répression. La persécution contre les Vaudois de la Provence, dejà recommencée depuis deux ans, prend une vigueur nouvelle des inquisiteurs de la foi sont envoyés pour stimuler le zele des evêques; un entre autres, le jacobin Jean de Roma, un monstre de crusuté, fait couler le sang à fiots : en mars 1535, treize malheureux sont livrés au bras séculier et exécutés. La supplique des Vaudois, adressée aux princes protestants (19 juillet 1535), énumère vingt-huit condamnations à mort en quatre ans, et la croisade continue.

Dernier retour à la politique d'apaisement (1535-1538). — C'est au cours même de l'année commences sous de si tristes auspices que, par un dernier effort, François I'' se ressaisit et brusquement revient aux idées de conciliation. Le 23 juin, il écrit à Mélanchthon, le remercie d'avoir accepté son invitation, l'assure qu'il sera le tres bien venu à Paris et pourra conferer de unione doctrinarum avec les dicteurs les plus éminents. L'évêque de Paris, qui venait d'être fait cardinal, insiste aupres de Melanchthon, lui certifiant que « tous les gens de bien du royaume » sont d'accord avec le roi pour souhaiter « ceste pacification » Jean Sturm, le fatur restaura

34

teur des études à Strasbourg, alors professeur libre à Paris, se porte garant auprès de Mélanchthon et de Bucer de la sincerite des Du Bellay Illeur explique très bien les fluctuations apparentes du roi : il sévit cruellement contre des exaltés dont les audaces sacrilèges l'ont passé à bout; la Sorbonne en a profité pour englober bien des innocents dans la même persécution; mais le roi et son enlourage veulent de bonne foi une entente entre les gens éclairés et modérés des deux parlis.

La même opinion se répand dans Paris. « En juing 1535 », dit le Journal du Bourgeois (et ce bourgeois était un curé), « le pape Paul adverty de l'exécrable justice et horrible que le roy faisoit en son royaume sur les luthériens, on dit qu'il manda au roy qu'il pensont bien qu'il le fist en bonne part, néanmoins Dieu le créateur, luy estant en ce monde, a plus usé de miséricorde que de rigoureuse justice et que c'est une cruelle mort de faire truster vif un homme; par quoy le saint-père prioit et requéroit le roy vouloir appaiser sa fureur et rigueur de justice en leur faisant grâce. Par quoy le roy se modèra et manda à la cour du Parlement de non plus proceder en telle rigueur... »

Que l'information sur le pape fût exacte, on n'en a pas la preuve. Mais on ne voit pas pourquoi un pape, Paul III surtout, n'aurait pas eu ce louable mouvement Les écrits du temps attestent que son avenement fut salue comme le signal d'une ère de reforme. Non seulement il n'avait pas eu le temps de démentir cette confiance, mais il semble aveir donné des gages il venait de faire cardinal l'évêque de Paris, le représentant averé de l'apaisement religieux. Il recevait à Rome même, et s'a tachait comme précieateur, un disciple de Gérard Roussel que la reme de Navarre lui envoyait avec confiance. Enfin, choix plus significatif encore, il nominait évêque d'Oloron Gérard Roussel lui-même, c'est-à dire le premier des suspects. L'année suivante, Paul III annoncera l'ouverture prochame du concile que ses prédécesseurs avaient toujours ajourné

Quoi qu'il en soit du pape, pour le roi du moms il n'y cut bientôt plus de doute. « L'ord chanceher », Duprat, vient a mourir (9 juillet). Il est remplace aussitot par un homme de l'autre parti, que se trouva être un homme de bien. « C'est le



roy, dit le *Bourgeois de Paris*, qui de son propre motif, sans être de nul requis, donna l'office de chancelier à messire Antoine du Bourg. »

Le premier acte d'Antoine du Bourg, le jour même de son installation, est un acte d'amnistie, non pas absoluc, il est vrai, et telle que la souhaitait, que l'espérait presque le parti des Du Bellay, mais suspendant du moins les persécutions. L'édet de Coucy (16 juillet 1535) rapporte les terribles dispositions de l'édit de janvier et, sous prétexte que l'hérésie s'éteint d'ellemême, ordonne la mise en liberté des prisonniers et rouvre le royaume aux fugitifs, en leur doanant six mois pour se désister de leurs erreurs.

Guillaume du Bellay de Langey n'attendait que la signature de l'édit pour reprendre les négociations avec les princes luthériens, pour faire venir Mélanchton à Paris. Mais le mouvement des idées et des passions avant été plus vite et plus loin que ne le supposaient les Du Bellay et les Du Bourg. Dans les deux camps on eut vent de ce projet de conférence, et les violents des deux partis s'y opposerent. La Sorbonne fit des remontrances au roi, lui remit un mémoire « quo ostenditur non esse disputandum cum hæreticis », et lai fit entendre que les docteurs allemands pourraient : bien nous tirer à eux plus qu'eux se convertir à l'Église ». De son côté l'Électeur de Saxe refusa à Mélanchthon l'autorisation de se rendre en France. Et le projet fut abandonné. Du Bellay de Langey n'en continue pas moins ses négociations. Il va môme à la diète de Smalkalde. Sturm écrit « Jamais les affaires de l'Évangule en France n'ont été dans une aussi heureuse situation. » Pendant quelques mois tout confirme ces pronostics. Au dehors, la reprise de la guerre avec Charles-Quint a ramené François I'm à ses alliés naturels. Au dedans, Montmorency a perdu de son influence : un comte de l'Empire, luthérien tres convaincu, le rudo capitaine Guillaume de Fürstenberg prend un grand credit auprès du roi. Il en use pour se faire, non sans succès, l'avocat de tous les persécutés, même des sacramentaires, nom qui faisait frémir alors. Il obtient beaucoup de promesses et quelques actes.

Le 31 mai 1536, le roi publie l'éast de Lyon confirmant celui

de Coury et l'étendant aux sacramentaires, jusque là exclus de l'amnistie conditionnelle. Tout l'entourage du roi s'attend encore à « un édit de plus ample grâce » Il est vrai que la justice sui vait son cours, toutes les fois que le roi ne s'avisait pas à temps de l'entraver. Il y a encore quelques exécutions isolées à Besançon, à Lyon, à Grenoble, à Nimes et même à Paris, où l'on brûle, en avril 1538, le libraire Jean de la Garde, pour avoir « vendu quatre petits livres hérétiques et scandaleux », un jeune noble de Toulouse, âgé de vingt ans, coupable d'avoir mangé de la viande en carême et « encore quelques autres », dit négligemment Lizet dans un rappor.. Chaque fois Berne et ses Confédéres mettent en mouvement le comte Guillaume et en appellent au roi mieux informé.

Et c'est à l'heure même où les partisans de la modération semblaient l'emporter que François I<sup>er</sup> va leur échapper sans retour.

## III. — Dernieres années de François Ier.

Revirement final. — C est au milieu de l'année 4538, dans les entrevnes de Nice et d'Aigues Mortes, que des raisons de politique genérale jetérent définitivement François I<sup>ee</sup> dans les bras du parti catholico-espagnol. Le pape le réconcilic avec l'Empereur Toutes les forces conservatrices du monde chrétien forment désormais un faisceau. Le roi de France, qui n'avaît plus d'aître que le Turc, qui se commettait naguère avec les héretiques allemands et suisses, doit reprendre conscience de sa dignité : fils aîné de l'Église, il n'a qu'à la soutenir. Ellemème vient de faire un pas décisif : jusqu'ici, elle aussi, en quelque mesure, elle avait hésité, parlementé avec l'emeute, fait ou promis des concessions. Depuis peu, un homme s'était trouvé qui avait fermé l'ere des tâtonnements. Caraffa avait mis la main sur le pape dont nous venons de voir les intentions

I. Variation essents at all

pacifiques; à force de logique et d'inflexible ténacité, il avait amené le même pontife qui venait de nommer Bembo cardinal et Gérard Roussel évêque à relever en Italie l'Inquisition espagnole. Il avait donné à la papauté, malgré elle, deux forces terribles : le Saint-Office et la Compagnie de Jésus, deux creations de génie qui devaient arrêter net la Réforme Caraffa, grand inquisiteur, plus pape que le pape, avait repris le programme exposé des 1530 par le légat Campeggio : ligue armée de tous les princes catholiques, — destruction des hérétiques par le fer et le feu. — établissement d'une Inquisition sans entraves et sans pitié. C'est plus ou moins nettement à ce plan de défense de la catholicité qu'adhérait François I" dans ces fameuses entrevues d'où il sortit, comme le dépent Michelet, l'ombre de lui-même : « ce n'est plus lui, c'est la réaction qui règne ». Au dedans somme au dehors, toute sa politique est changée. Le parti de la répression violente, aveugle, systematiquement cruelle, le même qui triomphait à Rome avec Caraffa, va triompher à Paris avec Montmorency, les Guise et Diane de Poitiers.

Avant même de quitter Aigues-Mortes, le dernier défenseur de l'autre politique, Fürstenberg essuie les affronts du nouveau connétable et lui laisse le champ libre. Quelques mois après, tout est changé en France : le chancelier Du Bourg est remplacé par Poyet, homme tout devoué au parti nouveau. Les actes ne se font pas attendre. Dès le mois de decembre (1338). un édit rapporte celui de Coucy; des lettres-patentes recommandent aux parlements la répression de l'heresie; des inquisiteurs spéciaux sont nommés pour raviver le zele « d'aucuns prélats et pasteurs de l'Église qui n'estoient pas assex soigneux de pourvoir à si grans affaires concernans I honneur de Dieu ». On prépare un édit general contre les lutheriens (24 juin 1539). qui, complété, deviendra l'acte organique de la persécution sans: merci, l'édit de Fontamebleau (1" juin 1540). Tout y est réglé : plus de « circuit » (renvoi d'une juridiction à l'autre), plus d'appel, plus de doute sur aucun détail; c'est une procédure complète, enrichie d'une clause qui octrois le quart des biens des hérétiques « aux révélaleurs d'iceux ». On créa un mot nouveau pour désigner cette race de gens , quadruplatores. Il me

restait qu'à établir l'Inquisition. On se contenta du possible . le roi reconnut, 23 juin 1540, frère Mathieu Ory comme inquisiteur de la foi pour tout le royaume.

Massacre des Vandois de Provence. — En même temps, pour bien faire entendre qu'il s'agit de mesures générales et d'une nouvelle direction d'ensemble, le parti triomphant met son honneur à obtenir du roi, au lieu de quelques procès isolés, un grand exemple. Il faut en finir avec les Vaudois de Provence, et on y songo des le lendemain d'Aigues-Mortes. Le souverain pontife enjoint à l'évêque de Carpentres, Sadolet, de redoubler d'énergie. L'évêque répond qu'il ne néglige. rien pour ramener les égarés en les éclairant. Un nouveau bref papal lui donne « le droit d'inquisition et de répression avec les pouvoirs les plus étendus » Sadolet remercie de ce témoignage de confiance et déclare qu'il prefère user d'armes plus douces : Co n'est pas la terreur ou le supplice, c'est la vérité, c'est surtout la douceur qui leur fera reconnaître leurs erreure. » Et il s'applique le mot de l'Évangile « Je suis le pasteur de ces peuples, el non le mercenaire; si je m'indigne contre les méchanis, j ai encore plus compassion des malheureux » (26 juillet 1539).

Enfin, le 18 novembre 1540, le parlement d'Aix rendait un arrêt monstrueux : il condamnait à être brûles vifs dix-neuf habitants de Mérindol, que l'on n'avait même pas entendus, et il ajoutait que cette petite ville serait rasée, « les bois coupés et abattus deux cents pas à l'entour ». Cette sentence, en dépit des offres des prelats d'Arles et d'Aix, qui se chargement de l'exécuter manu militari, n'était valable que revêtue de l'approbation royale. François I<sup>ee</sup> donnerait-il sa signature? C'est autour de cette question que se livra la derniere lutte. Elle dura quatre ans. Une premiere fois, le roi céda : le 14 décembre 1540, on lui arracha l'ordre d'exécution; mais le 3 février suivant, sur une démarche énergique de Du Bellay (c'est son dernier triomphe), le roi révoque cet ordre. Les Vaudois, toujours défendus par Sadolet, écrivent une touchante et ferme confession de foi, ils gagnent deux aus de répit. Une seconde fois, celhi qui ava t été le roi de la Renaissance se laissa reprendre sa parole et signa-I odieux arrêt (mars 1543). Sa sœur Margnerite, qui ne comptait

plus à la cour, tenta un dernier effort et obtint de lui des « lettres de surséance » (17 mai). Mais, après le traité de Crespy. où François I<sup>\*\*</sup> renouvelait ses engagements envers l'Église, promettant « d'obvier à l'extrême danger où se trouve notre sainte foy », il n'y ent plus moyen de sauver les Vaudois.

Le 1" janvier 1345, le cardinal de Tournon saisit un de ces moments où le roi malade, hébété, signe tout; il lui conte que les Vaudois révoltés vont prendre Marseille; il lui fait signer une révocation des lettres de surséance. Craignant malgré tout que le roi, même dans cet etat, s'aperçoive de co qu'on lui fait faire. il emporte la pièce, que le garde des aceaux refuse de contrestgner, il y met un scel et un contre-scel subreptices, y fuit ajouter. on ne sait par qui un ordre d'exécution mil taire. Le baron d'Oppède, premier président du parlement d'Aix, tient l'acte secret quelques semaines, puis, à l'improviste, à la tête d'une bande de soldats grossie de malfaiteurs, entame contre une population sans defense une campagne de dix jours, qui épuise toutes les formes de l'atrocité. A Mérindol, tous les habitants s'étant enfuis dans les bois, il les fait traquer et massacrer. Cabrières et une autre petite place forte essaient de se défendre : il fait offrir la vie sauve aux habitants s'ils se rendent, et, les portes ouvertes, malgré le refus de ses propres soldats, il fait égorger hommes. femmes et enfants. Ailleurs il brûle les femmes réfugiées dans une grange; il en fait étouffer d'autres dans une caverne; il fait de sang-froid bacher en pièces huit cents malheureux sans armes et sans défense; il oblige à laisser mourir de faim les enfants qu'on n'égorge pas, entin, le gros du carnage fini, il fait la chasse à l'homme et invente contre ceux qu'on lui amène des raffinements de harbarie !.

Les trois villes vaudoises et vingt-deux villages étaient détruits, trois mille personnes massacrées, deux cent cinquante-cinq exécutées après les massacres sur un simulacre de jugement, six ou sept cents envoyés sur les galères et beaucoup d'enfants vendus comme esclaves. L'armée des égorgeurs se retira enfin, laissant derrière soi une double ordonnance du parlement d'Aix

<sup>5</sup> Tous ces faits, avec lears hideux details, sont lab is caus Fenquête faite sous Henri II.

et du vice-légat d'Avignon (24 avril) qui défendaient que nul, sous peine de la vie, n'osat donner retraite, secours ou vivres à aucun Vaudois. Jamais victimes plus pures ni bourreaux plus infâmes n'avaient apparu dans l'histoire » (Henri Martin).

Des lettres royales approuvérent expressément, le 15 août suivant, la procédure suivie contre les Vaudois François I'r savait-il alors ce qui s'était fait? Il le sut plus tard Une tradition contemporaise, que rien ne permet de démentir, affirme qu'a son lit de mort, reprenant une lueur de conscience, il adjura solennellement son fils « de ne différer la punition de ceux qui, sous son nom et autorité, avaient fait ce dur esclaudre, qu'autrement Dieu en ferait la venceance » La revision du procès eut lieu en effet sous Henri II; mais, sauf un des complices subalternes, tous les coupables furent disculpés, et d'Oppède, réintégré dans ses fonctions, fut nommé par le pape chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Latran. Il est viai que ce pape était Carafla, devenu Paul IV.

Étienne Dolet; les quatorze de Meaux. telles scènes de carnage, sinistre prologue des guerres de religion, est-ce la pe ne de relever les condamnations individuelles contre les luthériens? La aussi la nouvelle procédure commençait a faire grand. Le réseau des mesures préventives et repressives se resserrait avec une rigueur savante. On en avait sentila nécessité en raison du mouvement tres inquiétant qui travaillant un : partie du clergé, du clergé régulier surtout. A Paris seu ement plus de sorxante moines augustins étaient suspects d hérésie, le nouveau recteur, Claude d'Espence, professait un demi-lutheranisme; un des curés les plus armés, François Landev. numérier de « l'hôpital des enfants rouges », fondé par Marguerite, s'abstenait de célebrer la messe, sous pretexte qu'il ne huvait pas de vin et il publiait pour ses éleves un alphabet où il remplaçait la formule de l'absolution par : « Avez confiance en Jésus-Christ que vos péchés yous seront pardonnés ». Il fallait sévir méthodiquement, en commençant par les chefs. Le cardinal de Tournon fait poursuivre Landry et sous la menace da feu l'amene à se rétracter; un de ses principaux disciples, it cordelier Femcois Perrucel, fiert bon et se sauve a

Geneve (il devint le premier pasteur dans une église française en Angleterre). la plupart des autres font leur sonmission; le recteur d'Espence lui-même abjure ses erreurs

Pour prévenir le retour de ces velléités d'indépendance, la Sorbonne fait signer à tous ses membres (20 janvier 1543) un formulaire rigoureux, les 26 « Articles de foy : » ne pas les signer, c'est se condamner à l'exil ou à pis. Les articles sont enregistrés et publiés comme loi d'État (juillet). En août 4844, la Sorbonne publie, à l'instair de Rome, le premier Index librorum prohibitarum, que le Parlement revêt de son autorité (1543). Le roi multiplie les lettres : ordre aux parlements de faire « bonne justice des malsentants de la foy » (2 mai 1542); ordre aux évêques d'activer les poursuites, « sous peine de saisissement de leur temporel » (30 août 1542). Quant aux simples fidèles, les monitoires de Mathieu Ory, lus dans toutes les chaires, les font trembler : quiconque ne dénoncera pas l'hérétique sera traite absolument comme l'hérétique.

Les dernières années de François Ist voient s'allumer les bûchers, que l'on ne compte hientôt plus. Celui d'Étienne Dolet, dressé sur la place Maubert, le 3 avril 1516, montre à quel degré de fureur ou de basse mauvaise foi étaient arrives en si peu de temps certains magistrats le célebre humaniste, si longtemps protégé par le roi, était condamné comme athée pour une traduction d'un dialogue de Platon, et jamais chrétien n'a écrit de profession de foi spiritualiste plus émouvante que les dernières strophes qu'il écrivit dans la conciergerie de Paris! Le crime d'Étienne Dolet c'était d'avoir imprimé et répandu, avec les livres d'Étasme et de Marot, les Épitres et Évangiles des 52 dimanches de l'an de Lefèvre d'Étaples, les Psalmes et le Nouveau Testament français.

Enfin, - comme si le dernier acte de ce règne devait être

Si au besom le monde m'alurdonne....

Dois je en mon oœur pour cela incher neu il f
Non, pour certain, ma s, au ciel lever l'œ...

Sans autre agard
Sus donc, eaprit, aissex la chair à part
Si sur la chair les mondains ont, pouv ur
Sur vous, caprit, men ne peavent avoir
L'œil, l'œil au ciel, faictes votre devoir

l abandon formel des espérances qu'il avait si fort encouragées au début, — ce fut la petite église involontairement fondée par Briçonnet qui fournit le premier contingent aux exécutions collectives dont l'heure était venue. Le 8 septembre 1546, une assemblée secrète d'évangéliques osait célébrer la cène à Meaux en la maison d'Étienne Mangin, ayant pour pasteur Pierre Leclere, frère du premier martyr du protestantisme français. L'assemblée est surprise. Cinquante-sept personnes sont enchânées et menées à Paris. Leur procès fut mené avec la rapidité que requéraient les nouvelles ordonnances : l'arrêt fut rendu sous la presidence du terrible Lizet le 4 octobre. Et le 7, quatorze bûchers étaient dressés sur la grande place du Marché à Meaux. Le reste des accusés, suivant le caprice des juges, fut banni, emprisonné ou torturé.

C'est sur cette scène que s'achève le règne. Et les protestants ont toujours considéré François I<sup>er</sup> comme celui de nos rois qui, s il cut eu du caractère, leur aurait été le plus favorable!...

## IV. — La Réforme à Genève : Calvin.

Jeunesse de Calvin: « l'Institution chrétienne ». — Le jeune et obscur étudiant que nous avons vu fuir de Paris à la fin de 1533 en même temps que le docteur Cop, Jean Calvin, né à Noyon (10 juillet 1509), était le second fils du procureur fiscal de l'évêque. Son père, qui l'avait dès l'enfance fait pourvoir de deux bénéfices, le destinait aux études juridiques, et il s y était livré avec un grand succès à Orléans, pois à Bourges sons la direction d'Alciat, jusqu'au moment où la grande question du temps, la question religieuse, s'empara de lui. A quel moment cessa til de se juger catholique? On sait sculement que des le mois de mai 1534, après un séjour anprès de son ami le curé Du Tillet, après une visite a Nérae où il vit le vieux Lefèvre d'Étaples, il venait dans sa ville natale résigner ses deux bénéfices. Son père s'était brouille avec le chapitre, était mort excommunié. Son frere a.né, chapetain de la cathédrale, avait repris la

lette et allait mourir aussi refusant les sacrements. Calvin luimême, à la suite d'une scène tumultueuse dans l'église, avait eté incarréré, puis relàché. En quittant sa ville natale, il y laissait un groupe à amis et de parents qui fit de Noyon le quarlier général de la Réforme en Picardie.

L'affaire des placards lus fit prendre une première fois le chemin de l'exil. Avec son ami Du Tillet, il se réfagia à Bàle. C'est là qu'il écrivit l'Institution chrétienne, d'abord en latin. Le 23 août 1535, il terminait la célèbre Épitre dédicatoire à François le, qui donnait une doctrine à la Reforme française et une apologie aux réformés. Ce traité résumant en traits saisissants le programme religieux des « evangeliques » : autorité unique et exclusive de la Bible, Jésus-Christ seul médiateur, justification par la foi et non par les œuvres; inutilité et danger de toute pratique matérialisant le culte. Il en parut une edition latine plus complète en 1539, une traduction française faite par Calvin en 1541 et vingt autres dans les années suivantes. Dès son apparation l'ouvrage révéla un maître.

Après un court séjour à Ferrare auprès de la duchesse Renée de France, la fille de Louis XII, aussi gagnée que Marguerite de Navarre aux idées nouvelles et plus hardie à les soutenir, Calvin rentre une dernière fois en France, sans doule à la faveur de l'édit de Lyon (1536). Ses affaires de famille réglées, il se dirige definitivement sur Strasbourg, où il veut s'établir. La vieille ville impériale était alors l'asile le plus sur pour les esprita libres; c'était aussi la seule cité qui donnat l'exemple. du régime mixte loyalement pratiqué entre catholiques et luthériens. L'évêque y avait lui-même applaudi à la création du gymnase protestant et recommandé au Magistrat le premier des pédagogues de la Réforme après Melanchthon, Jean Sturm. Les théologiens de Strasbourg étaient des hommes de concihation, qui se laissaient accuser de trahison par les ardents de tous les partis qu'ils tentaient de rapprocher. C'est au milieu d'eux que Calvia compte aller faire les deux scules choses dont il se juge capable : étudier et enseigner.

La guerre lui barrant la route de Lorraine, il prend celle de Bourgogne et passe par Genève. Il eût sans doute, au besoin, fait ce détour, pour y voir son proche parent Robert Olivetan, qui venait de publicr à Neuchâtel, en s'aidant beaucoup de la version de Lefèvre d'Étaples, la première Bible des réformés français (4535).

Genève avant Calvin. — Genève, après avoir eu long temps deux maîtres, avait réussi à les user l'un par l'autre sous prétexte d'obéissance à son prince-évêque, elle avait d'abord seconé le joug du duc de Savoie, puis, forte de l'appui de Berne, elle avait defendu ses franchises contre l'évêque. L'évêque avait achevé de se perdre en faisant cause commune avec le duc de Savoie. Les Bernois, qui venaient d'admettre la Réforme chez eux, devaient la propager chez leurs « combourgeois ». L'évêque Pierre de la Baume, désespérant de triompher de la résistance déférente, mais tenace, des « syndic et conseil de Genève », était sorti de sa ville épiscopale pour n'y plus rentrer (14 juillet 1533). En même temps que François les s'emparait de la Bresse et du Bugey, les Bernois metlaient la main sur Gex, le pays de Vaud, le Chablais, chassaient l'évêque de Lausanne et occupaient les deux rives du Léman (février 1536).

Genève se trouvait donc former une petite république unique en son genre, jouissant de la plus complete, mais de la plus frèle autonomie, à la merci, croyait-on, de deux, si ce n'est de trois voisins redoutables. Elle fut protégée précisément par ce qui la menaçait : forte de sa faiblesse, isolée, et libre de par son isolemen, elle sut s'appuyer sur tous contre chacun et n'apparteuir à personne.

Dès le commencement de 4534, le plus fongueux des membres du petit cénacle de Meaux, incapable de se plier à la timidité du groupe, Guillaume Farel, après avoir fait écluter la Reforme à Neuchâtel, était ven i la prêcher à Genève, d'abord clandestinement, bientôt publiquement. Après deux ans de tiraillements et de « disputations » (on appelait ainsi les debats contradictoires faits en public entre les partisans des deux doctrines), les conseils de Genève avaient décrete l'abolition définitive de la messe (29 novembre 1535), et le dimanche 21 mai 1536, les citoyens etaient réunis sur la place en conseil general, c'est à dire en plébiseite, à la façon des cantons suisses « 8 ms point d'aultre

voix qu'une mesme, est esté généralement arresté, conclu, promis et juré à Dieu, par l'élévation des mains en l'air, que tous unanimement, avec l'ayde de Dieu, voulons vivre en ceste saincte loy évangélique et parole de Dieu, délaissant toutes messes et autres cérémonies et abusions papales, imaiges et idoles. »

Il s'agissait maintenant d'organiser la cité nouvelle, d'en faire « la cité de Dieu ». Farel, « âme de feu et de foi », impétueux et puissant orateur populaire, « le plus entrainant des réformateurs » (Mignet), sentait douloureusement son insuffisance pour une telle œuvre : il voyait d'avance les luttes intestines où cette pauvre petite démocratie allait s'épuiser et la Réforme avorter avec elle. A peine eut-il causé avec ce jeune Picard de vingt-six ans, à la parole grave, nette et pleine d'autorité, il eut une subite intuition qui fait autant d'honneur à sa portée d'esprit qu'à son caractère : voilà l'homme qui doit prendre sur l'heure la direction de ce petit État évan gélique. Calvin s'est plu à rappeler cette scene dont ni l'un ni l'autre ne songe à se glorifier, tous deux croyant de toule leur âme n'avoir fait qu'obéir à Dicu : « Maistre Guillauine Farel me retint à Genève non pas tant par conseil et par exhortation que par une adjuration épouvantable, commo si Dieu eut d'en haut étendu sa main sur moi pour m'arrêter. Ayant entendaque j'avais quelques études particulières auxquelles je me voulais réserver libre, quand il vit qu'il ne gagnait rien par prières. il vint jusqu'à une imprécation , qu'il plût à Dieu de maudire mon repos et la tranquillité d'études que je cherchais, si en une si grande nécessité je me retirais et refusais de donner secours Lequel mot mépouvants et ébranls tellement que je me désistai du voyage que j'avais entrepris. »

Premier ministère de Calvin à Genève — Quelques jours après, Calvin était étable à Genève comme professet r de théologie. Avant la fin de l'année il redigeait le Petit Catechisme extrait de son Institution, préparaît les reglements ecclésiastiques et disciplinaires, allait représenter avec éclat l'Égliso de Genève à la dispute de Lausanne et au synode de Berne, et devenait pasteur en titre à Saint-Pierre.

Dès le début, Calvin vit bien d'où naffrait la difficulté capi-

tale. « Nous ne considérions pas, dit-il, nos fonctions pastorales comme nouvant se renfermer dans des limites si étroites que nous n'eussions qu'à nous reposer après avoir prêché » C est tout ensemble une reforme de la doctrine et de la discipline dans l'Église, une réforme des institutions dans l'État, enfin une reforme des mœurs dans la vie privee de chacun qu'il a entenduapporter à Genève. Genève, à cette époque, était encore, comme l'appelait une princesse de Savoie, la bonne et joveuse hôtellerie, ville de commerce et ville de plaisir, semi française, semi-italienne, jouissant par son évèque d'une indulgence semblable à celle qu'Avignon devait à ses papes. Sollicitée par le laisser-aller des mœurs paysannes et montagnardes du pays de Savoie, Genève n'était pas plus dissolue que d'autres villes : mais les réformateurs entendaient que l'Évangile, en s'y introduisant, amendat la conduite aulant que les croyances. Avant même que Calvin arrivât, Farel avait exige un certain nombre de mesures de police : il avait fait interdire sous des peines sésères les danses réputées indécentes, les jeux de hasard, les festins trop brayants, l'avrognerie, la débauche, les chansons obscenes, les costumes luxueux, les conflures élégantes, les familiarités des bains publics alors mixtes, etc.

Calvin conçut immédiatement le projet de codifier toutes ces prescriptions, de les rattacher à une organisation plus générale et de leur donner une sanction. De son Petit Catéchisme, il fit extraire par Farot une Confession de foi laquelle tous bourgeois et habitants de Genève doquent jurer de garder et tenir, et il exigea que le Conseil en fit distribuer les exemplaires à domicile, pour requérir l'adhésion personnelle de chaque Genevois à cette sorte de charte político-religieuse, sous peine de bannissement. Le parti des patriotes de Genève, les Endgenois<sup>1</sup>, ne tarda pas à se

I Correction de callemand entrensses. Deral ment compagnous deserment rei fed res. Cost le terme par le prel se designacent entre eux les covernements suisses. A ben ver les entrements ou les entres entre entre de la inne avec les serneis et leurs confideres. On a fait denver le comot celai de hoquenots mais est elettre l'aire ne se lest le pas Theodore de Bear, Pasquier Costeina i sarie au llobe et Est enne. Prefare de l'Applique pour Herosh le attribuent à le soorique tane origine populaire les te frança se. Il ala etc empove qua depoque de la le norme de l'aire de volte de l'altre croit que le premier document où il se trouve est lucitette du romée de l'illars, lieutemant general du françair oct. d'a movembre de l'aire cana les le roments latant le destitue en canalies le roments latant.

récrier : c'était, disaient-ils, « rompre les franchises de la ville » ; c'était rétablir la tyrannie. Farel et Calvin tinrent bon et inirent par arracher a l'assemblée générale (29 juillet 1537) le vote de la Confession de foi.

Les élections de 1538 amènent au pouvoir une majorité hostile aux pré entions des prédicateurs. Loin de faire des concessions, Calvin aggrave ses exigences. Du même coup, il rompt sans ménagements avec le parti genevois à l'intérieur et avec les Bernois, qui seuls auraient pu le soutenir.

Contre le parti des eidgenots, il élève la prétention que les ministres auront un droit souverain quant à « l'admonition des mal-vivants », c'est à dire la surveillance de la vie privée, et qu'il leur appartiendra d'exclure de la Sainte-Cène ceux qu'ils jugeront indignes. C'est ce qu'il appelle « la sainte discipline de l'excommunication »

Contre les Bernois il soutient le droit pour l'Église de Genève d'administrer les sacrements d'après un rite beaucoup plus simple que celui des églises luthériennes, adopté par Berne. Il tenait à rejeter jusqu'au dernier vestige du cérémonial catholique, tout ce qui pouvait paraître conserver une valeur magique à l'eau du baptème, au pain et au vin de la Sainte-Cène.

Sur ces deux points le nouveau gouvernement exigea la soumission des prédicateurs. Ils répondirent par un refus absolu d'obéissance. L'un d'eux, vieillard et aveugle, ayant reçu la defense de prêcher, se fit porter en chaire et prononça un discours de protestation. Calvin et Farel, invités à célébrer la Cène le jour de Pâques avec le pain azyme, monterent en cuaire, l'un à Saint-Pierre et l'autre à Saint-Gervais, déclarèrent qu'ils ne pourraient sans profanation célébrer la Cène. Dès le lendemain ils étaient bannis. En vain les églises de Berne et de Zürich et plusieurs autres intercé-lerent : la sentence fut maintenue par une assemblée générale du 26 mai.

Calvin à Strasbourg. — Calvin se retira d'abord à Bâle, il fut bientôt appelé à Strasbourg pour fonder l'Église feançaise, qui comptait déjà 1 500 réfug és : son rêve était réalisé.

Il était tout entier à ses leçons de théologie et à ses prédications, quand il apprit que le cardinal Sadolet venait d'adresser aux Genevois une épitre très habile et très conciliante pour les exhorter à rentrer dans le giron de l'Église. Il se chargea de la réponse, qui est un de ses ouvrages où il a mis le plus d'éloquence pénétrante, de mansuétude et de modération (1539).

Avant la fin de l'année (1539), le parti des patriotes compromettait son succès en marquant trop d'attachement aux Bernois. On accusa les chefs d'avoir signé des « articles » (un traité) menaçant l'indépendance de Genève. Les principaux « articulants » furent bannis. Un autre, le capitaine général Jean Philippe, à la suite d'une échauffource, eut la tête tranchée (juin 1540). Ces évonements amonèrent le retour aux affaires du parti dit évangelique. Plusieurs assemblées populaires réclamèrent le retour des ministres proscrits; le Conseil decida d'envoyer un des syndies à Strasbourg pour en ramener Calvin. Engagé à cemoment dans les colloques qui eurent lieu avec les théologiens Inthériens à Haguenau, à Worms et à Ratistonne, Calvin refusapendant plusieurs mois « Il n'y a pas de lieu au monde que je redoute plus que Genève, écrivait-il à Viret : non pas que je haïsse cette ville, mais je sais les luties qui m'y attendent, et je ne suis pas en état de les affronter. » Il céda pourtant, sous la pression de tous ses amis, aux supplications touchantes des Genevois. Il rentra dans la ville dont il devait faire la Rome protestante, le 13 septembre 1541.

Retour à Genève : le Consistoire. D'avance il avait fait connaître ses conditions La principale était l'établissement du Consistoire ou tribunal de mœurs, composé de pasteurs et d'anciens, qui aurait charge « des remontrances a ceux qui vivent mul ». Dès le lendemain de son arrivée, il demande « qu'il soit mis ordre sur l'Éghse et ce par escript redigé ». Une commission entreprend aussitôt la réduction des Ordonnances ecclésiassiques, qui furent adoptées sans discussion et promulguées quelques semaines plus tard.

C'est une constitution religieuse qui consacre et organise jusque dans le moindre detail le régime que Farel et Calvin avaient ébauché pendant leur premier séjonr. Le Consistoire, rouage essentiel du gouvernement de l'Église, entre immédiatement en fonctions, toules les semaines il fait comparaître

ceux qui lui ont été signalés, soit pour quelque propos « favorisant la papisterie », soit pour des légèretés de conduite ou de parole, soit surtout pour n'avoir pas fréquenté les sermons. Clément Marot et Bonivard y furent cités « pour avoir joué aux dés un quarteron de vin ». On mande les chefs de la ville aussi bien que des « navatiers » (bateliers), des « ferratiers », des charbonniers, des hommes de peine. On y tance une vieille marchande d'herbes pour avoir brûlé un cierge ou récité des litanies, une autre pour avoir employé des remèdes de bonne femme, un marchand pour avoir vendu son blé trop cher, des jeunes gens pour promesses de manage étourdiment échangées, d'autres pour tapage noclurne, pour festins trop prolongés, pour bruit dans la rue pendant le sermon. Toute cette procédure d'une incroyable minutie n'avait d'autre sanction que l'admonestation devant le Consistoire, l'invitation à fréquenter les offices, ou à prendre la Cene, ou au contraire la défense de a'y présenter, la censure et, seulement en cas de récidive grave. ou de délits de droit commun, le renvoi devant le Conseil, qui pouvait prononcer quelques jours de prison. Si lon juge le Consistoire de Calvin d'après nos idées modernes, c'est une insupportable inquisition : si on le compare à ce qui se passait en France et partout ailleurs pour des délits analogues, c'est un régime paternel.

Gouvernement de Calvin (1541-1564). — Ainsi commença l'œuvre qui devait remplir la vie de cet homme On se la represente mal quand on parle ou de dictature ou de théocratie. Ces deux mots impropres font penser à une organisation définitive, incontestée. C'està peine s'il en futainsi pour Calvin dans les six ou sept dernières années de sa vie Jusque-là il vit en pleine lutte; il est à la merci d'un coup de majorité dans les Conseils, d'une émeute dans la rue, d'un revirement dans les elections, qui lous les cinquis remettaient tout en question. Sa domination est la plus absolue qui se puisse concevoir, mais aussi la plus precaire : c'est une toute puissance qu'il lui faut chaque jour créer à nouveau. Il était tout, aussi longtemps qu'il se faisait accepter; si son crédit baissait, il n'était rien. Le mélange des attributions dans sa petite république plaçait indistinctement

sous son ecrasante autorité l'Église et l'État, la vie privée et la vie publique, les lois, la poice, les édits somptuaires, l'instruction publique, les relations diplomatiques et jusqu'aux intrigues électorales, nerf de la guerre dans les petites démocratics. Mais cette confusion même de toutes choses lui faisait courir à la fois tous les périls du temporel et du spirituel, l'usait dans mille détails, l'exposait sans cesse à se briser.

Les premières années sont jour Calvin un enfer perpétuel. Si la hauteur de son génie s'impose et commande, la petitesse même des difficultés l'irrite et l'énerve. Les bourgeois de Genève qui le soutiennent sont de braves gens dont le zèle tiédit vite. Souvent l'argent leur fait défaut pour les dépenses que Calvin déclare urgentes, collèges, hospices, secours aux réfugiés. Plus souvent encore ils retombent dans leur vieille indulgence pour la vie facile, ils se prennent à regretter les « grandes foires et festes » d'autrefois, ils se laissent aller à rire de cette guerre acharnée faite aux danses et aux jeux; or un telrégime est à vau-l'eau, si l'on en rit. Autre canse d'inquiétude : il lui a fallu improviser un corps pastoral, ou tous n'étaient pas à la hauteur de ses deux admirables compagnons, Farel et Viret. Quelques-uns, anciens prêtres, anciens moines, sont dépeints par lui-même comme des personnages assex peu recommandables. D'autres donnent lieu à des plaintes, provoquent des incidents fàcheux par leur humeur batailleuse, par des propos inconsidéres. Parmi les meilleurs même se manifeste tout de suite l'esprit d'indépendance : un jeune helléniste, Sébastien Castellion, que Calvin avait préposé à son collège en attendant Mathurin Cordier, s'avisc, au moment où il allast être consacré comme pasteur, de soutenir qu'il faudrait rayer du canon des Livres Saints le Cantique des cantiques, qui n'est qu'un poeme d'amour, et rayer du Credo l'article obscur : « Il est descen la aux enfors. » On juge de l'embarras du Conseil de ville, appelé a entendre contradictoirement, sur ces deux points, Calvin et le jeune professeur.

Peu à peu cependant, les murmures augmentent. Un membre du Petri-Conseil (le gouvernement, Pierre Ameaux, avait, dans un repas privé, mai parlé de Calvin, « qui est, disait-il,

plus qu'un évêque ». Calvin exige une réparation sans laquelle il sentait son autorité compromise. Le Conseil hés.te; on porte l'affaire au Grand-Conseil (les Deux Cents), qui se borne à condamner Ameaux à faire amende honorable devant le Grand-Conseil. Calvin répond que « ce n'est point assez que le prisonnier se dédit, et qu'il ne montera point en chaire qu'il n'y ait en réparation et justice patente ». Les Conseils cédèrent. Ameaux dut faire le tour de la ville « en chemise, teate nue, une torche à la main, et venir crier mercy à Dieu et à la justice, genoux à terre, pour avoir meschamment parlé contre Dieu, le magistrat et maistre Calvin, ministre » (1546). Il avant fallu trois mois à Calvin pour obtenir satisfaction. Un autre pasteur, coupable d'avoir pris le parti d'Ameaux, fut déposé.

Malgré ces exemples, le parti des mécontents grossissa.t. La juridiction consistoriale était odieuse à la plupart des vieux Genevois, plusieurs membres du Conseil prétendirent s'y soustraire. Calvin, se sachant perdu s'il reculait, avança résolument Au moment même où il confait à ses amis son péril extrême (« si je faiblis, tout le consistoire croulers »), il demanda au Conseil et obtint la confirmation et la promulgation définitive (16 mai 1547) des Ordonnances ecclesiastiques, étendues désormais à toutes les églises, même à celles de la campagne. Il ne dédaigna pas de comparaître devant les autorités pour exiger l'exécution rigoureuse d'une ordonnance qui interdisait le port de certaines chausses, agrémentées d'ornements à la mode du temps. « Il semble aux jeunes gens, écrit Calvin, que je les presse trop. Mais si la bride ne leur étoit tenue roide, ce seroit pitié. Ainsi il fault procurer leur bien, maulgré qu'ils en aient ».

La même annee (1347), un placard déposé dans la chaire de Saint-Pierre fit à Genève le même effet que les placards de 1534 à Paris. Pour cet écrit et d'autres papiers trouvés chez lui, où il exhalait sa haine contre la tyrannie « du grand hypocrite qui se veult faire adorer », Jacques Gruet, ami, paratt-il, d'Étienne Dolet et probablement dans les mêmes opinions que lui, a la tête tranchée (26 juillet 1347). Le même esprit qui avait allumé naguère le bûcher de la place Mauhert dressait l'échafaud dans la petile cité évangélique.

Beaucoup de moins hardis libres penseurs, notamment les Italiens Alciat, Blandrata, Gribaldi, Gentilis, coururent à mainte reprise les plus grands dangers et n'y échappèrent qu'en sachant se taire ou fuir. Un peu plus tard, c'est le médecin Jérôme Bolsec qui est mis en prison et banni, après un procès qui fit grand bruit, pour avoir nié la prédestination égaré par la haine, Bolsec, redevenu catholique, publia, après la mort de Calvin, un pamphlet plein d'ignobles calomnies. Puis c'est un jeune Genevois, Trolliet, très appuyé par le parti national et coupable seulement d'insubordination à l'égard de Calvin, qui est poursaivi et ne se sauve que par le silence.

Supplice de Michel Bervet. — La plupart de ces condamnations n'eurent guère de retentissement immédiation de Geneve. Au contraire, celle de Michel Servet poss devant toutes les Eglises réformés une question de principe : le droit de mettre à mort : l'hérétique ». Servet était un médecin espagnol, qui avait, comme il résulte d'un de ses écrits, entrevu la circulation du sang Esprit universel, ardent, inquiet, audacioux, n'ayant rien d'ailleurs de l'esprit sceptique des Dolet et des Rabelais, mais au contraire épris de théologie et de métaphysique autant que qui que ce soit parmi les contemporains, croyant exalté, mystique, mais d'un mysticisme philosophique qui lui était propre, il se crut appelé à consommer l'œuvre de la Reforme, qu'il jugeait incomplète. Comme contre-partie à l'Institution chretienne, il écrivit une Resututio Christianismi, qui contenuit, notamment sur la Trinité, des idées incompatibles avec la théologie orthodoxe (catholique ou protestante), et qu'on peut designer, aulant que de tels déhats se laissent résumer en un mot, sons le nom de tendances panthéistes.

C'était chez cet Espagnol une idée fixe, et comme un point d'honneur, d'entamer une discussion à fond avec Calvin, le seul adversaire sans doute qu'il jugeât digne de lui. Il écrivit à Calvin trente lettres, avec l'ébauche de sa Restitutio Il s'offrait à aller discuter avec lui à Genève. « Qu'il n'en fasse rien, écrit Calvin des 1346, car s'il vient ici, pour peu que j'aie de crédit, ja nais je ne souffrirai qu'il en sorte vivant » Malheureusement quand il reçut la Restautio imprimée clandestinement à Vienne

(février 1553), Calvin, révolté des hérésies qu'il y trouve, eut une faiblesse mexcusable : il fit envoyer & Lyon (par un Lyonnais réfugié à Genève), pour être communiqué aux autorités, d'abord un feuillet de l'ouvrage avec indication du nom de l'auteur et de l'imprimeur, puis, ce spécimen n'ayant pas permis de les convaincre, les lettres mêmes que Servet lui avait adressées. Nantis de ces preuves, l'inquisiteur Mathieu-Ory et le cardinal de Tournon, - celui-ci, dit-on, riant aux éclats de voir un hérétique si impatient d'en faire châtier un firent arrêter Servet jusque-là abrité sous le nom de Villeneuve (avril 1553) Servet, qui avait des intelligences dans la place, affecta une attitude très humble et, au bout de deux jours, parvint à s'échapper de la prison, puis de Vienne. Après avoir erré pendant près de trois mois, il eut la malheureuse idée de passer par Genève. Il s'y trouva un dimanche, jour où, en vertu des ordonnances, « tous devaient aller au presche sous peine d'amende ». Peut-être céda-t-il de lui-même au désir d'entendre Calvin. Quelqu'un le reconnut, « et il fut trouvé bon de le faire emprisonner afin qu'il n'infestat plus le monde de ses blasphèmes d'hérésies ». Calvin a toujours déclaré hautement que c'est à sa requête qu'il « fut appréhendé pour rendre compte de ses maléfices ». La loi de Genève exigenit que, dans toute poursuite criminelle, il y eût un accusateur et que cet accusateur se constituât prisonnier en même temps que l'accusé, ce fut un familier de Calvin, domestique ou secrétaire, Nicolas de la Fontaine, qui se porta partie. L'accusateur se fit donner comme avocat un intime ami de Calvin, le légiste Germain Colladon. L'accusé n'obtint pas la même faveur.

Le procès de Servet dura deux mois et demi. B.en que ses hérésies fussent réputées épouvantables, Servet trouva un certain appui dans le parti des opposants. Mais ce parti subit, précisément au commencement du procès, un échec décisif. Philibert Berthelier, un des personnages considérables de Genève (son père avait été le premier martyr de la liberté), avait réussi à obtenir du conseil le droit de se présenter à la Table-Sainte, malgré la défense de Calvin. Cette autorisation remettait, une fois de plus, en question les bases mêmes de la constitution reli-

gieuse. La veille de la communion, Calvin se rend au Conseil et déclare « qu'il mourrait plus tôt que d'endurer cela, contre sa conscience ». Le lendemain, il prêcha en pasteur prêt à tout souffrir et dont c'était peut-être, il l'annonçait lui-même, le dernier sermon. « Et maintenant, terminait-il au moment de descendre de la chaire, si quelqu'un se vouloit présenter à cette sainte table, à qui il seroit défendu du Consistoire, il est certain que je me montrerai, pour ma vie, tel que je dois. » Berthelier n'osa pas se présenter : la dictature spirituelle de Calvin était une fois de plus consacrée.

Du coup, Servet était perdu. En vain essaya til, après un long tournoi théologique avec son adversaire, de se défendre en reportant la question avec une admirable netteté sur un autre terrain : « il met en faict que c'est une nouvelle invention ignorée des Apostres et de l'Église ancienne de faire partie criminelle pour la doctrine de l'Escripture ou question procédante d'icelle. » Il prouve qu'aucune loi ni civile ni ecclésiastique n'autorise à mettre à mort qui que ce soit pour crime d'hérésie. Avec une énergie qui dut faire impression sur ses juges, il se retournait en accusateur contre Calvin, qui a, disait-il, « en me poursuivant pour une matière de doctrine non sujette à accusation criminelle, grandement abusé de la criminalité, contre l'estat d'un ministre de l'Évangile. »

Comme il était d'usage quand la question touchait au spirituel et avait une certaine portée, le Conseil décida que l'on prendrait l'avis des Églises suisses et des cantons combourgeois de Genève (Berne, Zürich, Bâle, Schaffhouse). Leurs réponses furent unanimes à réprouver comme entachés des plus graves hérésies les articles extraits des écrits de Servet : toutes exprimaient le vœu qu'il fût pris des mesures « pour empêcher le poison de se propager » aucune ne se prononçait expressément pour la peine de mort. — Calvin obtint néanmoins la sentence capitale, et le 27 octobre 1553, Michel Servet fut brûlé à la porte de Genève sur le plateau de Champel II n'avait consenti à faire, même au pied du bûcher, aucune retractation : il prinit Dien à haute voix de pardonner à ses accusateurs, de lui pardonner à lui-même ses péchés, et du sein de la flamme on

l'entendait crier : « Seigneur Jésus, fils du Dieu éternel, aus pitié de mon ême! » — C'était la formule même de son hérésie : les assistants, plus rompus que nous au language théologique, remarquaient qu'il lui eût suffi, pour ne pas mourir, de consentir à dire . « Fils éternel de Dieu »!

Maia, dit Théodore de Bèze lui-même, « à peine les cendres du malheureux étaient-elles refroidies, qu'on se mit à discuter dans tous les pays réformés cette question : est-il permis de châtier l'hérétique? » Les écrivains protestants, pour atténuer la faute de Calvin, ont longtemps prétendu qu'il n'avait fait que partager l'erreur de son temps et de son Église. La correspondance des réformateurs prouve le contraire : elle montre que, si beaucoup de théologiens, cédant au grand nom de Calvin, se sont rangés de son avis, la grande majorité des laïques, dès le premier jour, lui donna absolument tort.

Calvin lui-même le sentit si bien qu'un mois après la mort de Servet il jugenit « nécessaire » d'écrire une apologie, et il publiait en laim et en français un de ses plus puissants écrits, qui fut accueilli avec une froideur glaciale : « Déclaration pour maintenir la vraye foy... contre les erreurs détestables de Michel Servet, Espaynal, où il est montré qu'il est lierte de punir les hérétiques et qu'à bon droit ce meschant a esté persécuté par justice en la ville de Genève. » Un admirable pamphlet lui répondit aussitôt, dans les deux langues : « De hareticis, an sint persequendi . Trasclé des hérétiques, à savoir as on les doit persecuter », où se trouvent exposés, avec toute l'abondance et toute la fermeté. qu'on pourrait attendre d'un ecrivain du xix' siecle, les argaments. décisifs contre le supplice des hérétiques et, en général, contre la persécution en matière religiouse. C'était l'œuvre d'un groupe d'humanistes protestants réfugiés à Bale et principalement de l'ancien principal du collège de Genève, Sébastien Castellion, devenu correcteur de grec chez Oporin à Bâle Dans ce petit livre, ainsi que dans une magnifique préface de sa Bible latine adressée à Édouard VI et dans plusieurs autres écrits (dont le dernier fut un Conseil à la France désolée, écrit en 1863, et réclamant « qu'il fût loysible à chacun d'adorer Dieu suivant la foy non d'austruy, mais la sienne »), « ce pauvre prote d'imprimerie posa pour tout l'avenir la grande loi de la tolérance », dit Michelet.

C'est une autre erreur longtemps accréditée que le supplice de Servet aurait marqué l'heurs du triomphe final de Calvin à Geneve. Jamais au contraire sa situation ne fut plus critique qu'en 1551 et jusqu'au milieu de 1555. A ce moment, en effet, sa doctrine de la prédestination souleva non sculement des mécontentements dans l'Église, mais une énergique opposition du gouvernement bernois. Calvin essaya en vain, à plusieurs reprises, d'amener les membres de ce gouvernement sinon a accepter sa doctrine, du moins à la tolérer. Ni l'autorité de sa parole, ni ses adjurations au nom des intérêts communs de la Réforme, ni les lettres pressantes du Conseil de Genève, ni les démarches d'une grande partie du clergé bernois, qui lui était dévoué, n'obtinrent même une demi-satisfaction. L'Amiable prononciation du 3 avril 1555 renvoyait dos à dos les predestinatistes et leurs adversaires, mais le gouvernement bernois, dans la rude langue qui exprime si bien son ferme bon sens populaire, défendait expressément à ses ministres du pays romand, - sons peine de bannissement et aultre plus griofve punition, de mouvoir questions et traiter certaines haultes et subtiles doctrines louchant la prédestination, chose que nous semble non estre nécessaire, ains plus servant a factions et sectes qu'à édification et consolation ». Il interdisait aux sujets bernois des rives du Léman d'aller prendre la Cène à Genève « jouxte les rites calvinistes ». Enfin il prinit ses » très chers combourgeois de Genève de tentr la main que doresenavant leurs ministres se despartent de composer livres... pour perseruter les secrets de Dieu » Pour plus de clarté, il les avertit que, sans avoir l'intention « d'approuver ou réprouver la doctrine du souvent nomme maistre Jehan Calvin », si l'on trouve en terre bernoise quelque livre de lui « contrariant ou répugnant » au texte officiel de la reformation bernoise, « non seulement ne les souffrirons, ains aussy les bruslerons »

C'est à ce moment que Calvin, plus serieusement menacé que jamais, recomut la nécessité de renforcer son autorité à Genève, non plus par le soul prestige de l'autorité morale,

mais en assurant à ses amis une majorité décisive dans cette petite démocratie. Pour la première fois, les quatre syndics élus en février 1555 lui étaient dévoués. Il voulut rendre ce triomphe définitif. Le moyen était bien connu. c'était de faire admettre comme bourgeois de Genève un assez grand nombre de réfugiés français pour qu'en quelques mois ou quelques années tous les pouvoirs publics fussent entre leurs mains. Calvin, ce plan adopte, le mena avec son énergie naturelle . en un mois il fit inscrire 70 nouveaux bourgeois, c'est-à-dur dix fois plus que jusqu'alors on n'avait coutume de faire en un an. Ce n'était d'adleurs qu'une première fournée : on en fit plus tard entrer 300 d'un coup.

Le parti genevois et anti-calviniste s'agita, fit des représentations, chercha à émouvoir la fibre nationale. Bref, une bagarre sans importance, dans la soirée du 16 mai 1555, fut le prétexte d'un grand procès intenté aux chefs du parti opposant, sous l'inculpation de haute trahison. Ce procès, au jugement même des contemporains, fut un simple coup d'État judiciaire. Il commence par les dénonciations que la torture arrache à de malheureux bateliers qu'on so hâte d'ecarteler. Il se poursuit par une série de procédures que le gouvernement de Berne qualifie assez par cette remarque que « les témoins et rapporteurs y sont en même temps juges ». Il se termine par l'exécution sans pitié de deux des principaux adversaires de Calvin, dont l'unétait le plus jeune des frères Berthelier, lui aussi grand adversaire du Consistoire et plusieurs fois tancé « pour avoir malparlé de la prédestination et de la justice qu'on avoit faicte de Servetus » (11 septembre 1555) Les autres chefs du parti s'étaient enfuis sur le territoire de Berne. Le parti calviniste, usant de sa victoire, fit décider en assemblée générale, « par édit exprès, que nul, quel qu'il soyt, n'ait à parler de remettre ny laisser venir dedans ceste cité les dits fugitifs séditieux, à cause que celuy qui en parlera, avancera ou procurera aura la teste coupée » (8 septembre). Cette fois Calvin était le maître. De son vivant les « fugitifs » ne rentrèrent pas à Genève. Vingt fois Borne intercéda pour eux, toujours en vain Klle ne cessade les protéger ouvertement et de les traiter non comme des coupables, mais comme des vaincus. Puis le temps tit son œuvre : les intérêts supérieurs de la cause protestante en Europe commandèrent de jeter un voile sur des souvenirs qui n'intéressaient que Gesève. Et l'histoire elle-même, toujours complice du succès, flétrit cette poignée de patrioles, qui avaient tenu tête à la seconde tyrannie comme à la première, du nom de parti des liberties. »

Doctrines de Calvin. — Calvin part du point où Luther s'est arrêté. Le premier article de sa Confession de foi (1837) a'est pas sans grandeur : « Premièrement nous protestons que, pour la reigle de nostre foy et religion, nous voulons lire la seule Escripture, sans y mesler aucune chose qui ait esté controuvée du sens des hommes, sans la parole de Dieu. Et ne prétendons pour notre gouvernement spirituel recevoir aucune doctrine que celle qui nous est enseignée par icelle Parole, sans y adjouster ne diminuer. » De ce principe découle tout le reste.

Plus préoccupé que Luther de prévenir le retour, sous quelque forme que ce soit, aux abus et aux superstitions, il réduit le culte à une simplicité austère, fait de la prédication l'objet essentiel de l'office religieux, ny ajoute que le chant des psaumes et la prière, bannit tout appareil extérieur, toute cérémonie, tout appel aux impressions des sens. Point d'images, point d'ornements. Le prédicateur a la simple robe qu'en ce temps portent tout docteur, tout professeur, tout maître ès aria : c'est presque un costiune laique. Aucune pompe dans les sacrements. Plus d'eau bénite, plus de pain azyme, plus d'huiles saintes Plus d'autel : le Livre Saint remplace le Saint-Sacrement. La Cène n'est plus ici, comme le veut le catholicisme, un miracle faisant descendre, à l'appel du prêtre, le corps et le sang de Jésus-Christ dans l'Eucharistie, ni, comme le disait Luther, un acte mixte où, quoique le pain reste pain, le corps de Jésus Christ est récllement présent ; pour Calvin, c'est surtout (quoiqu'il n'ait pas egalé sur ce point la netteté de Zwingle) un acte de profond recueillement et par aute de communion apirituelle avec Dieu; non pas sans doute e un signe vide el frustratoire 👣 mois « un repas spirituel, où Jésus Christ nourrit sos ames, bien qu'il soit au ciel et nous sur terre ». Un histomen de la théologie a dit : « La réforme de Luther était une entreprise de dégagement et de restauration : celle de Calvin fut une reconstruction après démolition. » (Vollet.)

A ces grands traits qui constituent la Réforme française, Calvin en ajoute un qui lui est propre; c'est le dogme de la prédestination. — Il n'en était pas l'inventeur : c'est du fond même de l'âme religieuse et non de la poussière de l'école qu'avait jailli au début de la Réforme l'idée de la prédestination. Quand Luther, se repliant au fond de sa conscience, sentit avec désespoir qu'il ne ferait jamais son salut à force de macérations, il fut illuminé et consolé tout ensemble par la mot de saint Paul : « Le juste vivra par la foi. » Le salut est une pure grâce de Dieu, et la foi n'est plus un mérite. Plus de prétention au mérite propre, plus de recours à des médiateurs quelconques; plus rien que l'amour de Dieu, qui pardonne parce qu'il veut pardonner, qui, dans la rédemption comme dans la création, agit et produit ex mihilo, sans coopération de la creature.

Tant que co sentiment reste un cri de l'ame, ce n'est autre chose que l'hommage de la créature s'abimant devant le Créateur. Mais si le croyant, revonu en quelque sorte de cette extase, jette les yeux autour de lui et songe aux milliers d'hommes qui n'ont pas la même foi que lui, s'il en vient à se demander « pourquoi Dieu ne leur a t-il pas donné la foi et, avec la foi, le salut », s'il ne se contente pas de la réponse des simples « Mystère, mystère insondable », alors les théologiens lui en donnent une autre, plus savante, plus précise et toute logique « Dieu, qui fai, grâce aux uns, ne fait pas grâce aux autres. Pourquoi? Parce qu'il le veut ainsi. De toute éternité, il prédestine les uns à la vie, les autres à la damnation éternelle. Ne dites pas que c'est injuste : la justice suprême, c'est la volonté de Dieu. »

Il avait fallu même à Luther et à Zwingle, après saint Augustin, un suprême effort de ferveur religieuse pour aller par moments jusque-là, mais ils ne pouvaient se soutenir à cette hauteur; et si, à genoux, ils adoraient en tremblant ce décret impénétrable ils ne songeaient pas à en repattre les fidèles comme de l'aliment principal de la vie religieuse. Il était réservé à

1

Calvin de tenter cette inconcevable entreprise : faire du point culminant de l'exaltation religieuse le point de départ de toute une théologie, faire passer à l'état de doctrine populaire et obligatoire, faire entrer dans le catéchisme des enfants et dans la prédication de tous les dimanches, le sujet devant lequel les plus grands génies sont restés comme frappés de terreur La « Confession des Escholiers », sorte de formulaire strict que devaient signer tous les étudiants de l'academie de Genève, contenait un article exprès pour affirmer que l'on n'est sauvé que par la foi et que « la foi est un don spécial qui n'est communiqué sinon aux osleus qui ont été prédostines, devant la création du monde, à l'hentage de salut sans aucun esgard de leur dignité ni vertu ». Non content d'énoncer ce principe dans son effroyable clarie, Calvin se plaît à en deduire toutes les conséquences, dont chacune devient sous sa plume un dogme d'airain. Le cutholicisme avait demandé à l'homme de faire, au besoin, le sacrifice de sa raison. Calvin lui demande celui de sa conscience. Il exige que l'on adore comme souverainement juste l'arbitraire divin.

Mais dans ces temps tragiques et pour cette poignée d'hommes bannis de leur pays sous peine de mort et ne vivant que pour y rentrer, y prêcher et y mourir, une doctrine qui supprimait l'homme et sacrifiait tout à Dieu avait cet attrait singulier d'être la seule qui fût d'accord avec leur destinée, la seule qui les endurcit assez contre eux-mêmes, qui leur donnât une foi à l'image de leur vie, qui portât leur courage jusqu à l'insensibilité, la seule enfin qui leur imposât d'assez haut, par ordre de Dieu, de vivre en héros, de mourir en martyrs et de dire sincèrement, se frappant la poitrine au pied de l'echafand : « Je ne suis qu'un misérable pêcheur! »

La doctrine qui devait annihiler I homme a forgé des hommes d'une trempe incomparable. La doctrine qui niait avec frénésie le libre ai bitre a suscité par milliers des martyrs de la liberté : partout où elle a passe, elle a laissé des hommes libres et des peuples libres. C'est que I homme est plus fort quand il menri par devoir que quand il se bat pour son droit il fait pour Dieu ce qu'il ne ferut pas pour lui même. La « volonté de Dieu »

est pour une vie d'héroisme un roc plus solide que la « volonté de l'homme ». Et il s'est trouvé que la véritable manière de rendre invincible la personne humaine, c'est de lui persuader que la personne humaine n'est rien.

Dernières années de Calvin. — Les dernières aunées de Calvin n'appartiennent, pour ainsi dire, plus à Genève. Il est devenu le chef, l'inspirateur spirituel et le législateur de la Réforme: en France (où près de 2 000 églises étaient constituées), aux Pays-Bas, en Angleterre, en Écosse, en Pologne. Sa correspondance seule est un monument incomparable. On est confondu de la somme de travail et de la puissance d'action qu'a pu fournir cet homme souffreteux et indomptable, dont le visage pâle et émacié trahit la santé minée par la migraine et les fièvres, et qui ne cesse pas un jour de se donner jusqu'à la mort.

Calvin mourut le 27 mai 1564. Il laissait la Réforme non plus à l'état d'aspiration, mais constituée. D'une insurrection il a fait un gouvernement; d'un cri d'indépendance, une formule d'organisation Est-il besoin de faire remarquer à quel point le génic français, avec ses qualités et ses défauts, se révèle dans l'œuvre de Calvin? Esprit net avant tout, cet intraitable Picard n'a rien du mysticisme allemand, rien du ritualisme anglais. Sa pièté même est intellectualiste, elle veut comprendre; il lui faut des formules claires et des idées arrêtées. D'autre part, esprit pratique et social, il a l'instinct de la démocratie : son Éghse se fonde hardiment sur ce principe nouveau que les fidèles éli sent leurs anciens et leurs pasteurs; les uns et les autres légifèrent ensemble sur le pied d'égalité, même pour le spirituel. L'Éghse n'est plus la chose du clergé : elle est la chose de tous, la république chrétienne.

Pour la fonder, Calvin n'avait reculé devant aucun sacrifice : d avait enlevé à la Réforme une partie de ses espérances et de ses libertés; il avait rayé de son programme tout ce qu'il jugeait ou chimérique ou dangereux, il avait rompu avec toutes les demi-mesures, dissipé toutes les illusions, répudié toutes les compromissions, il avait même, de haute lutte, amené le protestantisme à désavouer en fait son principe : la liberté de

conscience Mais il l'avait armé pour les combats qui l'attendaient : il en avait fait une Église capable de soutenir les assauts de l'Église alverse et de lui disputer l'empire du monde On a pu dire que, logicien et juriste, il a marqué d'une empreinte trop rigide la religion, dont il faisait presque une théologie, qu'il a été plus biblique que chrétien, plus subjugué par l'idée de la grandeur de Dieu qu'ému de la tendresse divine. « Il a été cepen lant très grand parmi les hommes, parce qu'une puissante idée religieuse, ranimée en quelque sorte, redressée et rétablie dans toute sa grandeur, fortement imprimée dans le cerveau des hommes, est toujours un vif, un durable et un fécond levain de moralité. » (Faguet.)

Dans ses dernieres années il eut pour lieutenant un homme de dix ans plus jeune que lui, Théodore de Bèze, gentilhomme de Vézelay, converti après une jeunesse assez orageuse et arrivé à Genève dès 1548 : il fut le premier recteur de l'académie que Calvin réussit enfin à ouvrir en 1559; c'est la qu'il se prépara au granu rôle que nous le verrons jouer dans les troubles religieux de la France.

## V. — La Réforme sous Henri II.

Politique de répression. — L'histoire de la Réforme sous Henri II n'offre plus trace des variations qui la rendent parfois si incompréhensible, toujours si intéressante, pendant presque tout le regne de François I<sup>er</sup>. Dès le début, c'est la répression à outrance qui prévaut, d'abord avec le cardinal de Tournon et le connétable de Montmorency, puis avec les Guise. L'entourage du roi pousse dans le même sens. La « grande-sénéchale » elle-même, Diane de Poitiers, trouvait son compte dans le produit des confiscations « Tout ce règne, dit Bèze, n'a été qu'une perpétuelle persécution contre la retigion par dedans, et une guerre par debors. » St, dans les péripéties de ses guerres avec Charles-Quint, Houri II a parfois des ménagements à garder avec les princes allemands, sa politique extérieure ne

réagit nullement sur celle du dedans : ce sont affaires parallèles et distinctes. François I<sup>m</sup> avait souvent penché vers la tolérance : son filan'eut jamais cette tentation. On peut se demander si cet homme, « du tout propre à se laisser mener par le nex », a pensé une seule fois par lui-même aux choses religieuses ou plus généralement aux choses de l'esprit. — Le jour même de son sacre (juillet 1547), il avait promis à l'archevêque de Reims, Charles de Lorraine, qui était le jour même nomme cardinal (à 22 ans), « d'exterminer de son royaume lous ceux que l'Église lui dénoncerant et de faire en sorte que la postérité pût dire , si Henri II n'avait pas régné, l'Église aurait péri. »

Son premier acte est d'établir au Parlement une « Chambre particulière », que l'histoire, après les contemporains, a nommée. la « Chambre ardente ». Ce tribunal spécial devait expédier les procès d'hérésie, toujours trop lents au gré des persécuteurs. Établi le 8 octobre 1517, il siègea jusqu'au 10 janvier 1550. On a retrouvé récemment une partie de ses registres et, pour la moihé seulement de cette période, on y relève 439 sentences pour crime d'hérésie, dont soizante condamnations capitales. Il y faut ajouter, d'après le témoignage même des registres, un nombre beaucoup plus grand de prisonniers morts de la peste dans les cachots pendant une épidémie (on enregistre d'une seule fois 66 decès), sans compter ceux qui, renvoyés aux tribunaux ecclésiastiques et aux parlements de province (plus de 60 des janvier 1550), échangèrent les fers de la Conciergerie contre ceux des officialités, dont la procédure plus courte et plus muette laissait peu de traces, mais épargnait peu de victimes.

Un édit du 17 novembre 1549, perfectionnant la procédure pour plus grande et prompte expédition », arme de pouvoirs nouveaux les ecclésiastiques. Mais le chef-d'œuvre classique, le monument de cette législation est l'edit de Châteaulmant (27 juin 1851), véritable code de la persécution. Tout est réglé dans ses 46 articles avec une précision juridique, depuis la surveillance minutieuse de l'imprimerie jusqu'à la dénonciation de teux qui lisent la Bible. Interdiction de tout emploi public, même d'une place de régent, à quicomque ne produirait pas un certificat de bon catholique, ordre aux procureurs généraux de se livrer à

une enquête sur les magistrats et officiers de justice de tout rang, pour sévir contre ceux qui serment suspects de négligence. dans la punition des luthériens; defense aux simples particuliera, que la pitié pourrait égaror, d'adresser aucune supplique ou demande de grace en faveur d'un herétique, interdiction sous les peines les plus graves de favoriser l'émigration à Genève; ot, pour ce que plusieurs sans aucun sçavoir, en prenant leurs. repas ou bien en allant par les champs, parlent, devisent et disputent des choses concernant la foy ou les cérémonies de l'Église. et font des questions curiouses et sans fruit, defense à toutes personnes non lettrées, de quelque estat qu'ils soient, de ne faire plus d'ores en avant telles propositions, questions et disputes »; commandement très exprès a tous d'aller assidument à la messe « avec due révérence et demonstration ». Enfin, comme sanction, outre les pénalités que l'on connaît, une disposition nouvelle : ce ne sera plus le quart, ce sera le tiers des biens confisqués que recevra en prime le dénonciateur.

Il ne restait au parti des Guise qu'un dernier succès à remporter: il ne l'obtint qu'à demi C'était l'établissement en France. do de qu'on appelant, d'un nom trop clair, « l'Inquisition d'Espagne ». Le pape, envoyant à Henri II une épée bénite, le fait presser par son neveu Caraffa d'y consentir. Le cardinal de Lorraine poussa les choses assez loin pour qu'un bref papal du 25 avril 1557 le nommat grand-inquisiteur de France, avec pouvoirs discrét onnaires Il avait eu l'habilete de faire nommer avec lui les deux cardinaux de Bourbon et de Châtillon, dont les opinions modérées étaient bien connues : moyen perfids de les perdre auprès de l'un ou de l'autre des deux partis, et peutêtre de tous les deux. Mais le Parlement résista : une révolte de pudeur le ramena à la tradition nationale. Tout ce cu'obtinrent les hom nes de sang. — résultat qui n'était point à dédaigner, - ce lut un nouvel édit : l'édit de Compiègne (24 juillet 1557) que le Parlement enregistra six mois après, sur la sommation au roi, en maintenant ses reserves sur le bref papal. Ce sinistre édit a'a qu'une clause : les juges, « meux de pitié », lausaient parfois échapper des coupables, désormais il n'y aura plus qu'une peine, la mort, « sans que noz juges puissent remottre

et modérer les peines de façon que ce soit ». Et à qui cette peine unique s'applique-t-elle? « Aux sacramentaires, à ceux qui auront dogmatizé tant publiquement qu'en conventicules secrets, à ceux qui auront fait injure au Saint-Sacrement, aux images de Dieu, de sa benoiste Mère, des saints », — l'énumération continue, — et ensin « à ceux qui auront contrevenu à nos desenses de n'aller à Genève ». L'Inquisition n'était pas officiellement établie. Mais qu'aurant-elle fait de plus?

Progrès de la Réforme : les martyrs. — Cette extra ordinaire extension des mesures répressives suffirait à prouver les progrès de la Réforme L'exaltation religieuse, premier effet ordinaire de la persécution, produisit en France, comme en Angleterre, comme aux Pays-Bas, des miracles d'héroïsme, et d'un héroïsme qui devenait contagieux L'Histoire des martyrs de Crespin est, dans sa naïveté et avec son accent de légende, un document d'histoire vraie, qu'il est impossible de lire sans l'émotion de respect que Michelet a traduite en quelques traits immortels. Jour après jour, « les martyrs faisaient les martyrs ». Entre eux et les bourreaux, c est comme une lutte insensée à qui l'emportera. « Par nostre patience nous vaincrons vostre cruauté », telle avait été la première devise de Calvin; tel fut le mot d'ordre des « évangéliques » jusqu'à la fin de Henri II.

Pierre Lizet dans ses arrêts énumère avec férocité le détail des tortures; on frémit à le lire. Les accusés trouvent des réponses que les juges eux-mêmes ne peuvent plus oublier, et répètent. Sur le bûcher même ils épouvantent ceux qu'ils ne touchent pas. Le roi en fit, dit-on, l'expérience. Il avait en la fantaisie d'entendre un de ces fous, un pauvre couturier (ouvrier tailleur). Il le fait venir au Louvre, et le fait interroper par son lecteur, l'évêque Pierre du Châtel. L'ouvrier répond à l'évêque, avec aplomb, citant la Bible. Diane de Poitiers s'avise de placer son mot. Il l'arrête rudement. « Contentez-vous, madame, d'avoir infecté la France sans mesler vostre ordure en chose tant saincte qu'est la religion. » Le roi furieux jura qu'il irait le voir brûler. Il y alla quelques jours après, et le condamné, sur le bûcher, « le regards si fort que le roi fust contraint de se retirer et tellement esmeu qu'il lui sembloit que cet homme le poursuivoit. »

34

Dans cette lista de héros anonymes, on trouve surtout des gens du menu peuple, des artisans . « lors n'y avoit encores que les fols de petite condition qui se hazardassent de parler en public de la dite hérésie, comme savetiers, menuisiers, cardeurs et drappiers et autres gens mécanicques qui se faisoient hrusler » (Claude Haton). On y trouve beaucoup de tout jeunes gens, presque des enfants, beaucoup de femmes aussi, la plu part invincibles dans leur courage contre la mort et, ce qui est plus, contre des supplices sauvages. Presque pas de nobles, à peine un on deux gentilshommes depuis Berquin; mais beaucoup d'ecclésiastiques, surtout des moines convertis. Bien que le spectacle de ces exécutions attirât surtout une populace abjecte, on craignait si fort les dernières paroles, les dernières prières des condamnés que l'on prit l'habitude d'inscrire dans l'arrêt qu'ils auraient, au préalable, la langue coupée.

Dans ce martyrologe des premiers profestants français un trait est à remarquer. Ils n'ont encore ni confession de foi, ni catéchisme, ni organisation eccléstaatique. Ils n'ont que la Bible. Les livres de Calvin pénètrent difficilement et sont d'ailleurs la plupart en latin; même les autres ne sont pas écrits pour le peuple. Ces gens ne meurent donc pas pour un dogme nouveau. Ils sont chrétiens comme les autres, ont les mêmes livres sacrés que les catholiques, le même Credo, auquel ils ne changent pas une ligne. Ils meurent pour ne pas se soumettre à des pratiques qu'ils jupent matérialistes, à des superstitions qui ternissent à leurs yeux la pureté de l'Évangile. Les plus avancés de tous (et il s'en faut que ce soit le grand nombre) sont des sacramentaires, qui ne voient dans les sacrements de l'Église que des symboles qu'ils respectent : ils les respectent tellement quals ri≤quent leur vie pour aller prendre la Cène en commun. He meurent donc simplement pour ne pas mentir à leur conscience, par droitore, par probité religieuse Jusqu'ici, non seulement ils ne réclament rien, pas même la suppression des abus . ils se contenien, de n'y vontair pas participer. On veut les y forcer et c'est la seule chose qu'on n'obtienne pas d'eux : ils mourront platôt que de feindres.

Dans tous les temps, dans tous les pays, des fanatiques sont

morts soutenus par leur fanat.sme même : en France ce n'est pas pour leur foi, c'est pour leur incrédulité que les premiers huguenots subissent toutes les toriures. Leur doctrine n'a pas encore de nom, ou elle a le même nom que celui de leurs persécuteurs : c'est l'Évangile. Une seule force les soutient : un sentiment religieux qui leur vient du fond de l'âme, comme un cri de la conscience autant que de la raison.

L'Église réformée de Paris: première Confession de foi. A partir de 1555, en dépit des édits et des bûchers, le mouvement de l'opinion est devenu si puissant parmi les « évangéliques », le besoin de se grouper est tel qu'au péril de leur vie ils s'organisent en églises. La première fut celle de Paris Dès 1557 elle avait quatre pasteurs.

Les assemblées, tenues en secret, avaient lieu dans des maisons particulières; le 4 septembre (1857), une de ces réunions fut surprise rue Saint-Jacques; la foule fanatisée assiègea la maison; cent trente-cinq personnes, parmi lesquelles plusieurs dames de qualité, furent menses au Châtelet au milieu d'outrages sans nom. Sept condamnations à mort furent prononcées et exécutées sur-le champ. De Genève, Calvin résolut de tenter un effort auprès du roi une députation, dirigée par Théodore de Bèze, alla supplier les villes suisses et les princes allemands d'intervenir auprès de Henri II pour la défivrance des persécutés. C'est à cette occasion que Calvin et ses amis redigerent, de concert avec un des pasteurs de Paris qui avait pu s'échapper, une sorte de Confession de foi destinée à répondre aux calompies et à prouver aux princes allemands qu'ils pouvaient se porter garants de l'église de Paris. La démarche fut faite et n'eut aucun résultat : les bûchers se rallumèrent

Un secours plus efficace vint d'où l'on pouvait le moins l'espérer. En mai 1858, quelques fidèles s'étant mis à chanter les Psaumes de Marot au Pré-aux-Clercs, des promeneurs se joiguirent à sux; des bourgeois, las enfin de cette tuerie et sans doute touchés du courage de ces braves pens, entonnèrent les versets de Marot. Ils étaient trop nombreux pour être inquiétés. Les jours suivants, même manifestation, toujours crossante Enfin le roi de Navarre et le prince de Conde y prirent part, avec ou après eux tout un flot de seigneurs. Il y eut au Pré-aux-Clercs cinq à six mille personnes. Bientôt le bruit court que deux neveux du connétable de Montmorency se sont déclarés pour la Réforme, le colonel-général de l'infanterie d'Andelot et l'amiral de Coligny. En quelques jours la situation changeait.

Un peu encouragée par ces manifestations de sympathie très superficielle, l'église de Paris ent le courage de convoquer une assemblée générale, un synode des églises réformées de France pour y arrêter enfin une sorte de charte constitutive suivant les projets de Calvin et de Bèze, et dont l'église de Poitiers avait déjà pris l'initiative. Le 25 mai 1559, les délégués de cinquante églises réformées arrivaient à Paris avec des précautions infinies Ils se réunirent le lendemain dans une maison particulière du faubourg Saint-Germain (qu'on appelait depuis quelque temps « la potite Genève »), tinrent quatre jours de délibération et se séparèrent emportant des copies hâtives de la première Confession de foi des églises réformées de France.

Le Parlement : arrestation d'Anne du Bourg. — L'essas d'introduction des tribunaux d'Inquisition produisit dans les parlements un mouvement de répulsion dont les hérétiques bénéficièrent A Paris, dans le Parlement même, deux chambres, par le fait des édits, se trouvaient en concurrence : la juridiction ordinaire ou chambre de la Tournelle, présidée par Pierre Séguier et Du Harlay, et qui comptait Christophe de Thou parmi ses membres, ne voulait plus prononcer la penus de mort pour choses de religion. La Grand Chambre, juridiction exceptionnelle, qui avait succedé à la première Chambre ardente et qui en etait une seconde, « ne vomissant pas moins le feu que la premiere », voulait appliquer l'édit de Compiègne et renvoyer aux nouveaux tribuneux d'Inquisition. Le conflit devint aigu. La Tournelle refusa bientôt non seulement de prononcer la mort, mais même de donner suite aux affaires d'hérésie. Pour I'v contraindre, on l'obligea à statuer sur l'appel de quelques reformés condamnés à mort en leur qualité de sacramentaires, qu'ils proclamaient bien haut : la Tournelle, considérant que les poursuites avaient commencé avant l'édit de Compiègne, leur donna la vie sauve, à charge de sorter du royaume. La

Grand'Chambre réplique en rejetant l'appel, et en les renvoyant devant les inquisiteurs; ils furent déclarés hérétiques, livrés au bras séculier et, après tant d'autres, brûlés place Maubert. Durant tout le carème, les chaîres retenurent d'appels furieux au fanatisme populaire, le plus irresponsable, le plus dangereux de lous : dans une bagarre au sortir d'une église, un prêtre prit la défense d'un malbeureux que la foule assommait sous le nom de luthérien : le prêtre fut mis en pièces par la horde furieuse, qui, disait-on, n'épargnerait pas le roi lui-même (mars 1859). Le Châtelet fit saisir plusieurs des meurtriers et leur fit leur procès. La Grand'Chambre les acquitta en appel.

Pour mettre sin a ce constit de jurisprudence, on décida qu'une sois par semaine, le mercredi, aurait lieu une séance des chambres réunies. Cette « mercuriale » prit très vito une portée imprévue Dès le 27 avril, on y aborda la question du châtiment des hérétiques. Plusieurs des principaux de l'assemblée, à la suite du célèbre jurisconsulte de Toulouse, Arnoul du Ferrier, redemundèrent la réunion du « concile général et libre », tant de sois promis depuis un siècle, et, en attendant, la suspension des supplices. Au bout de six séauces, non seulement il n'y avait plus de majorité à espèrer pour le maintien « de la sévérité accoutumée », mais on avait entendu toutes les nuances de la doctrine nouvelle, depuis le simple appel à la modération jusqu'à la proclamation expresse des idées de la Résorme et de la première de toutes ces idées : le véritable sacrilège, c'est de mettre à mort un homme pour ses opinions religieuses

Un coup d'audace du cardinal de Lorraine et de la vieille favorite fit triompher le parti de la réaction toujours par les mêmes moyens. Le président et les membres de la Grand'Chambre, se voyant vaincus, demandent l'intervention du roi. Le roi se transporte le 40 juin au Parlement, accompagné de plu aieurs cardinaux, des Guise, du connétable. Il veut que la délibération continue en sa présence. Quelques-uns des conseillers, partisans des tendances nouvelles, saisissent avec courage cette occasion unique d'éclairer le roi. L'un d'eux, Anne du Bourg, après un discours énergique, conclut par un appel direct à la conscience de tous : « Ce n'est pas chose de petito

importance de condamner ceux qui au milieu des flammes invoquent le nom de Jesus-Christ. » Les opinions relevées, y compris celles des présidents, le roi, qui avait eu peine à contenir sa colère, se sit donner le procès-verbal, défendit de voter et, ayant pris conseil de son entourage . « Il nous déplati grandement, dit-il, qu'il y ait en notre Cour des gens dévoyés de la foy : nous maintiendrons les bons et châtierons les autres pour servir d'exemple. » Il se leva, donna l'ordre au connétable de Montmorency d'aller lui-même arrêter à leur hanc les deux conseillers qui avaient parlé le plus vigoureusement, Anne du Bourg et Du Faur Le capitaine des gardes Montgomery les conduisit à la Bastille, d'où Anne du Bourg ne devait sortir, après plusieurs mois, que pour monter, intrepide, sur le bûcher, martyr de la tolerance autant que de la Réforme (23 décembre 1559). Quelques houres après la séance, le roi fassait arrêter tous ceux des membres du Parlement qui n'avaient pas pourve à leur sécurité par la fuite, il les déférait à une commission extraordinaire, dominée par l'inquisiteur de Mouchi, le même qui naguères faisait honte au roi de ce qu' « il n'y avait jamais. eu autant d'hérétiques ni moindre paustion d'iceulx ». Le Parlement amai mutilé ne compta plus.

Quelques jours après, Henri II, que la paix de Cateau-Cambrésis livrait non plus soulement au pape mais à l'Inquisition, pressé par le cardinal de Lorraine « de faire paraître au roi d'Espagne su fermeté en la foi », faisuit entamer des pourpar-lers avec le duc d'Albe pour unir les forces des deux monarchies contre l'héresse et contre Genève, « la sentine de cette maladie d'où les sujets français et espagnols étaient damnés », quand, au milieu des fêtes, de la main de ce même corate de Montgomery, un tronçon de lance blessa mortellement le roi, et brusquement ouvrit à la Reforme une ère nouvelle

Celle qui s'achève avec Henri II nous a montré, pendant plus de quarante années, la Réforme en France telle qu'aucun autre pays ne l'a connue : exempte de tout altrage politique, sans une seule tentative de rébellion, sans un seul cri seditioux, ne s'appuyant ni, comme en Allemagne, sur les princes, ui, comme en Angleterre, sur la royauté, ni, comme en Suisse, sur le

patriotisme démocratique, ai, comme silleurs, sur telle famille ou sur telle race. Elle n'est, jusqu'à cette heure, la chose d'aucus parti, d'aucus groupe; elle a eu, par centaines, des martyrs dont elle sait à peine les noms, qui ne se consurent pas les uns les autres; elle s'a pas de chef, pas d'organisation, pas de mot d'ordre, pas de plan d'attaque, ni même de défense. C'est un mouvement spontasé, né çà et là, dans le peuple, de la lecture de l'Évangile et des libres réflexions individuelles que suggère à des gens amples une conscience très pieuse et une raison très hardie. C'est le vieil esprit français, ne craignant rien que Dieu, ne voulant s'incliner que devant Dieu, et d'autant plus intransigeant dans ses revendications qu'il oppose au prêtre non pas l'homme, mais Dieu. A cette première étape, la Réforme française est une des formes de la Benaissance : la Renaissance du sentiment religieux.

## BIBLIOGRAPHIE

Pour les origines de la Réforme française al y a Lea de consulter ; 1º Tout d'abord les ouvrages relatifs à l'Histoire générale de la Reforme (voir ci dessus la Bibliographie du chapière X, L'Altemagne et la Réforme ;

2º Ensuite les recueils de mémoires relatifs à la première moitié du xvr siècle publiés dans la Collection des documents inédits de l'histoire de France, notamment : la Correspondence de Catherine de Médicis, publice par M. M. de la Perrière, les Mimoires de Claude Maten, é lites par Bourquelot, ceux publies par la Société de l'Histoire de France, notamment la Correspondence de Marguerite d'Angoulème, par J. Génia, le Journal d'un bourgeois de Paris, par L. Lalanne. la Chronque de François [7], par J. Guiffrey, etc.,

3º Un document d'une richesse incomparable et d'une valeur sans pareille, autant par le nombre des documents medits que par les notes d'une deu dition consommée qui en doublent le prix la Correspondance des réfrents teurs de langue française, par Morminjard, 8 vol. in-8, de 451% à 1543;

4º La Prance protestanie, des frères Hang, 10 vol., 2º edition eu cours de publication, commencée par M. Henri Bordier, 6 volumes parus,

5º La précieuse collection du Bultetia que publie depuis 1832 la Société d'histoire du protestantisme français, mine inépuisable qu'il faut avoir explorée avec som pour pouvoir truiter avec autorite une période quelconque de l'histoire du protestantisme en France, XLIII volumes, in 8,

6º De nombreux articles de l'Encyclopedia des sciences religienses, dirigée par Lichtenberger, notamment les articles Calvin, Calvinisme France protestante, Geneve (le XVP siècle), les diverses probinces de l'ancienne

France;

7º La correspondance de Galvin dans les Opera Calvini, publics par MM. Rouss, Bann et Canin, volumes X à XXII; P Each un certain nombre de volumes tratant de tout on partie de ce sujet, parim lesquels nous à gnolerons (sans parcer bien entendu des histoires generales de la Reforme, comme celles de Morto d'Aubignô, de Punus, Valliemin, Ruchat, etc., dejà cuers dans la bibliographie du chap. 3): Mignot, Établiocement de la reforme religieuse à Genère, Paris, 1855, in 12.— M. Luitanoth, La Reformation en France pendant la premotre periode, note à stonque, Paris, 1859, in-8. — Vollot-Révillon, Étades hostorques sur l'origine, la formation et l'organisation des églises réformées de Prance, Sansbourg et Paris, 1864, in-8, brochure — Orat, Lejeure d'Étapies, Strasbourg, 1822, 19-8, et dans Mindnor, Leitschrift für hist. Theol., 1852.

Gh. Bohmidt, torond Roussel, Santourg, 18-3, in 4 — Croupin, Instaire des martyre, édition de Toulouse, 1965 — Ploetmond de Balmond, Ristaire de la massance, progres et décadence de thérème de ce seccle, Paris, 1646, in-4.

A. Sayous, Etudes sur les réformateurs, 2º édition, Paris, 1854, 2 vol. m 12 F. Frank, Les Morgnerites de la Morgnerite des princemes. Christia, Etimne Dolet, le mortyr de la Bennimme, wad, de Langt, par C. Steymaki, Paris, m-8 1888 — Amédéa Rogut, Haésers du peuple de Geneue de 1535. à la mort de Calvin, Genève, 6 petits volumes, 1880. - Mme Congnet, La réforme française acent les guerres civil s, f342 f333, Paris, 1890, petit in-8. - M. Woles, La Chambre ardente, 1540-1550 Paris, 1809, petit 19-8 -Baum at Canita, nouvelle ed. con de 1 Histoire gerlematique des églises reformées me royaume de France, de Theodore de Bêze, Paris. 3 vol. in 4, 1889. - Ath Caquaral ils, Précis de l'histoire de l'Egiste réformée de Paris, 17 partie, 4512-1594, Paris, 1948, 1962 Abai Lafrano, La jeungue de A Billiat et Th. Dufony, Le antéchisme de Cai-Cad in, Paris, 1885, in 0 out public en 4537, avec deux importantes Notices, Geneve, 4878. -III Tollin, Das Lehrsystem Buchael Servets, Guterslob, 1876-1976, 3 vol. 40-0. ams que d'autres travanx du meme sur Servot (en allomand) — L. Banko, Histoire de France du XVP secole (edit. allemande) — G. v. Polona, Gerchichte des französischen Cateinismus, Gotha, 5 volumen im 4, 1857-1850 Les deux savants volumes (en danon) de M. V. Sthyr, éveque en Donemark. Refermationens Fortaredelse (Frankry ., (Préliminaires et commencements de la Réforme en France jusqu'a la persocution de 1543), m.0, 1870, et Lutheramerner Frankry, 4524-4526 Les Luthériens en France vendant les années 4524-4336,, m. 0, 4670, don't M. N. Weiss prepare une edition française avec documents complementaires Philippo Godot, Histoire béterure de la Suive frezenise, Paris, 1890, in 8 Em. Paguet, Calvin et Marot, dann les Lindes latifentres mer le XYP soccie, Paren, 1895, 19-18. — P. Buimon, Schnatten. Unstellion, 1545-1563, etade sur les origines du protestantisme libéral en France, Pans, 18vi. 2 vol. m 8 - A consulter augs les monographies sur l'histoire de la Reforme dans les diverses provinces

## CHAPITRE XIII

## L'ANGLETERRE SOUS HENRI VII ÉTABLISSEMENT DE LA MONARCHIE ABSOLUE

(1485-1509)

Né au château de Pembroke, en Galles, le Henri VII. 28 janvier 1457, Henri avait vingt-huit ans quand il devint roi. Il n'avait pas connu son père, Edmond Tudor, mort deux mois avant sa naissance et, en le mettant au monde, sa mère n'avait pas encore accompli sa qualorzième année. Enfant plutôt frèle, il fut toujours d'une constitution délicate. Ses premières années subirent le contre-coup de la guerre civile. Pris par les Yorkistes en 1468, délivré après la restauration éphémère de Henri VI, il dut quitter l'Angleterre quand Édouard IV eut recouvré le trône, car il se pouvait dire maintenant le scul descendant vivant de Jean de Gand. Son oncle Jasper le conduisit en Bretagne, où les soupçons d'Édouard IV le poursuivirent. Réclamé par Richard III après l'échec du complot de Buckingham, où il avait trempé, il dut s'enfuir en toute hâte et si, à la cour de Charles VIII, il trouva un asile sûr, un appui effectif en hommes et en argent, il put se convaincre que l'intérêt seul dicte la politique des États C'est à cette école que se formèrent son caractère et son esprit. Il y apprit qu'il ne fallait pas se fier aux hommes, qu'on peut obtenir beaucoup d'eux en y mettant le prix, mais qu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Sans être soupçonneux, il voulut toujours être exactement informé et sit de l'espionnage politique un instrument de règne, contrôlant d'ailleurs le rapport de sea agents, qu'il se gardait de croire aveuglément. Observateur pénetrant, il aut prévoir les trakisons; mais il n'était ni méchant ni vindicatif. Il était hou sans avoir le cœur très chaud, ambitieux sans être tyrannique; son plus grand défaut suit d'aimer trop l'argent. Au physique, il était de taille médiocre, mince avec un visage long et maigre, une bouche sine et spirituelle, des yeux petits et malicieux. Il ne suit au un homme de guerre ni un profond poutique, mais un homme d'affaires expert, avisé et résolu.

Ses premiers actes le montrèrent tel que toujours il fut. Ses droits au trône étant fort discutables, il se contenta de faire déclarer par le Parlement que « les couronnes d'Angleterre et de France étaient et devaient rester à la personne du roi Henriet de ses héritiers s. Par le consentement de la nation, le fait devenait tout simplement le droit. Le Parlement fut en outre invité à ratifler diverses mesures destinées à fortifier le pouvoir royal , ainsi les aliénations du domaine royal depuis 1435 furent révoquées; les droits de douane (tonnage et pondage) furent votés. comme au début régulier de chaque regne. Coux qui avaient porté. les armes contre lui à Bosworth furent déclarés félons, bienqu'alors il ne fût pas encore roi, et passibles de la confiscation et de la mort; mais, en fait, une amnistie générale vint hientôt. rassurer ceux qui s'empressèrent de demander pardon. Enfin d fut decidé que tout homme pourrait être sommé de jurer, à peine de forfaiture, qu'il ne donnerait aule à sucun traître, qu'il ne distribuerant pas de hivrées contre la loi, qu'il ne prendrait part a aucune assemblee illegale, qu'il ne ferait aucune tentative pour entraver la justice royale. Pour sa sécurité personnelle, il s'entoura d'une garde pareille à celle qu'il avait vue suprès des rois de France. C'était une nouveauté; elle subsiste encore aujourd'hui.

Peu après, Henri, sollicite par les Communes et par les Lords, epousa Élisabeth d'York (18 janv. 1486), mariage qui reconstitueit l'unité de la maison royale divisée depuis un siècle. En même temps le dernier descendant mâle de la famille d'York, le fils du duc de Charence, un enfant qui portait le titre de comte de Warwick, était arrêté et mis à le Tour de Londres.

Les prétendants; Lambert Simnel et la Chambre étoilée. - Il y avait capendant encore une faction d'York, avec laquelle Henri VII eut à compter pendant tout son règne Dans un voyage qu'il fit peu après son mariage, il faillit être surpris par un complot qu'avait ourdi lord Lovel. Le coup manqua et Lovel s'enfuit en Flandre auprès de la duchesse donairière, Marguerite de Bourgogne, qui était une des sœurs d'Édouard IV (1486). Bientôt le bruit se répandit que Warwick s'était échappé de la Tour, et qu'il allait revendiquer le trône les armes à la main. En réalité ce prétendant était un enfant de dix ans, Lambort Simocl, fils d'un modeste artisan d'Oxford. L'enfant fut conduit en Irlande, où Lovel vint bientôt le rejoindre : il fut accueilli avec joie, proclamé roi sous le nomd'Édouard VI et couronné solennellement dans la cathédrale de Dublin (24 mai 1487). Puis Lovel, avec deux mille Allemands, lavés par la duchesse de Bourgogne, et un ramassis d'Irlandais à peine vètus et mal armés, déharqua en Angleterre; il fut défait à Stoke, entre Nottingham et Newark, et tué avec les principaux chefs. Simnel fut pris et, pour toute vengeance, le roi l'admit à un amploi subalterne dans ses cuisines. De retour à Londres, Henri VII institus un tribunal chargé de pour suivre les fauteurs de la révolte et, en général, de punir les crimes de la petite noblesse féodale. Cette cour, composés de plusieurs membres du conseil privé et de deux juges, siégea dans une des salles du palais royal à Westminster, appelée la Chambre étoiles. Par la promptitude et la sévérité de ses arrêts, elle contribua puissamment au rétablissement de l'ordre public Enfin, pour faire éclater à tous les yeux le triomphe que la royanté venait de remporter, Henri fit couronner la reme (25 nov. 1487) et donna des fêtes qui durêrent quatre jours. Il aimait les cérémonies à grand spectacle, pensant d'ailleurs, non sans raison, qu'elles servaient sa politique en frappant l'imagination populaire.

Perkin Warbeck. — La maladie des faux prétendants ne fut pas guérie par la mésaventure du petit Simnel. Pour prouver l'imposture, il avait suffi à Henri VII de faire sortir de la Tourle vrai Warwick et de le montrer au peuple. Il n'en fut pas de même avec un autre qui était tout simplement un Wallon de Tournai, Pierrot ou Perkin Warlieck. Après avoir fait quelques études à Anvers et à Middelbourg, il avant accompagné en Portugal sir Edward Brampton, partisan de la maison d'York; puis il était entré au service d'un marchand breton qui le mena en Irlande (1491) A Cork, il prit les allures d'un grand personnage. en se pavanant en habits de soie empruntés sans doute à la rargaison de son patron. Un étranger de si belle prestance ne pouvait être que d'illustre origine et il est à croire que la vanife de Warbeck se trouva flattée qu'en voulût le prendre pour le fils de Clarence ou pour un bâtard de Richard III. Il nia cependant. Le briet courut alors qu'il était Richard, frère cadet d'Edouard V échappé de la Tour, et cette fois il ne nia plus. Le faux Richard trouve aussitôt des partisans, au premier rang desquels so placèrent deux des plus puissants seigneurs du pays, les comtes de Desmond et de Kildare. Le moment de soulever a nouveau la guerre civile était d'ailleurs bien choisi, carl'Angleterre s'agitait pour une guerre contre le roi de France qui venait d'épouser Anne de Bretagne (déc. 1491). Une armée fut en effet menée par le roi lui-même au siège de Boulogne; mais la ville élait forte, la saison déjà très avancée, les allies de Henri VII occupés ailleurs ; il s'empressa de traiter avec Charles VIII qui lui acheta la paix au prix de 745 000 écus d'or pavables a raison de 50 000 par an (nov. 1492). Cede hâte à transformer une guerre nationale en une bonne affaire perconnelle indisposa le peuple anglais contre son roi et encouragea. les entreprises de ses ennemis.

Warbeck en Flandre; émente de Londres. — Dès que les sentiments hostiles de Henri VII s'étaient manifestés. Charles VIII s'était empressé d'envoyer en Hollande des messagers pour reconnaître le faux Richard d'York et l'inviter à venir en France. Il y vint en effet et fut traité avec tous les honneurs confirés a un prince étranger; mais, la paix signée, il

dut partir. Il se rendit alors auprès de Marguerite de Bourgogne, qui l'accueillit comme son neveu et lui enseigna tout ce qu'il avait besoin de savoir pour bien jouer son rôle. Henri VII se plaignit et, n'obtenant aucune satisfaction, interdit le commerce avec la Flandre et transporta dans Calais le marché aux draps que les « marchands à l'aventure » avaient jusqu'alors tenu dans Anvers. Cette mesure, qui enlevait aux négociants anglais un débouché essentiel, tandis que les membres de la Hanse, les Esterlings, comme on les appelait, continuaient d'introduire à Londres les marchandises du continent, souleva une émeute ouvrière : les Hansards furent assailles dans leur quartier ou Steelyard et durent subir un siège en règle; il fallut l'arrivée du lord-maire avec des troupes pour apaiser le tumulte (1493).

Warbeck en Angleterre, en Irlande et en Écosse. -Warbeck était un embarras; allait-il devenir un danger\* Il tenta d'intéresser à sa cause la rome de Castille, lui promettant l'alliance anglaise contre la France quand il serait roi; on ne lui répondit pas. Maximilien d'Autriche fut moins dédaigneux; il s'entendit avec Marguerite de Bourgogne pour faire les frais d'une expédition destinée a renverser Henri VII; mais celui-ci veillait, prévenu por ses espions : quelques arrestations et deux exécutions capitales retardèrent le projet des conjurés. La petite flotte qui portait Warbeck et son étrange fortune partit seulement en 1495. Quelques troupes furent débarquées sur la côte de Kent, pres de Deal (3 juillet), mais elles furent repoussées par les habitants. Warbeck, qui n'avait pas mis pied à terre, s'empressa de rembarquer son monde et cingla vers l'Irlande. Le comte de Desmond s'empressa de le rejoindre, comme il avait fait pour le faux Warwick et, lous ensemble, ils allèrent assièger Waterford, qui résista. Découragé, l'aventurier s'enfuit en Écosse, où déjà peut-être on l'avait appelé. Le roi Jacques IV le traita d'ailleurs en égal, lui donna en mariage une de ses cousines, fit de grands préparatifs militaires et envahit l'Angleterre (1497). Il espérait que les comtés du Nord, où la maison d'York avait toujours compté de nombreux partisans, se souleveraient au nom de Richard, mais personne ne bouges. Alors les deux alliés se séparèrent : tandis que Jacques IV continuait la guerre pour son propre compte, Warbeck retourna en Irlande, où il ne put rester, puis il débarqua en Cornouailles, où une terrible insurrection avait éclaté quelques mois auparavant. Il réussit à composer une petite armée, qui assieges Exeler, mais au premier bruit que le comte de Devonshire arrivait, il se replia précipitamment sur Taunton. Puis, comme à Deal, le cœur lui faillit : il s'enfuit avant le choc décisif, se cacha dans l'abbaye de Beaulieu et, sur la promosse qu'il aurait la vie sauve, se rendit. Le roi d'Écosse traitait de son côté après une campagne inutile (sept.-oct.).

Supplice de Warbeck. Cette fois encore le vamqueur fut clement. Warbeck, ramené à Londres, fut promené par les rues où la populace put contempler et huer le « garçon », comme on l'appelait, qui par sa couardise uvait déconcerté tant d'intrigues et deçu tant d'espérances. On lui laissa la vie et même une demi-liberté II en profita pour s'évader; il fut repris, obligé de faire la confession publique de son imposture et mis à la Tour. Là il retrouva le veu Warwick, avec lequel il forma un nouveau complot pour tenter encore une fois la fortune. Leur dessein fut découvert et puni · Warwick fut déclaré coupable de haute tralison, bien qu'innocent, et décapité; Warbeck fut pendu à Tyburn (1801).

Les alarmes réitérées au milieu desquelles vivait Henri VII le vieillirent avant l'âge; mais il resta maître de lui-même et quand le cointe de Suffolk, neveu d'Édouard IV par sa mère, après de coupables intrigues à la cour d'Autriche, lui eut éte enfin livré par Philippe le Beau (1506), il se contenta de le garder en prison. Ses prédecesseurs avaient été si indifférents devant le sang versé, si inaccessibles à la pitié, que ses contemporains louèrent sa justice à l'égal de celle de Salomon.

Alliances de Heari VII. Chaque victoire remportée sur les ennemis du dedans augmentait la considération du roi au dehors. Au commencement de 1496, Henri VII conclut avec le duc d'Autriche, Philippe le Beau, un traité celèbre sous le nom d'Intercursus magnus, qui rétablit les relations commerciales avec la Flandre (24 fevrier). À la même epoque, il fut sollicite d'entrer dans la ligue de Venise, forme l'année précédente

pour arrêter les progrès de Charles VIII en Italie. Il hésita longtemps, parce qu'un des principaux coalisés était Maximilien, qui tenait obstinément pour Warbeck. Il se laissa persuader enfin (juillet) en apprenant que Charles VIII préparait une nouvelle expédition italienne Son adhésion excita en Italie un grand enthousiasme et sit reculer le roi de France, qui rappela ses garnisons d'outre-monts. Puis Charles VIII mourut, la lique de Venise sut dissoute et Henri VII sut ramené à l'alliance française par un traité plus avantageux que ceux qu'il avait conclus avec le seu roi. Il inaugurait ainsi la politique de bascule qui devait être si fructueuse avec Henri VIII et son ministre Wolsey.

Les mariages espagnols. — Si Louis XII désirait au moins la neutralité de Henri VII, celui-ci souhaitait ardemment nouer avec l'Espagne des rapports d'amitié au moyen d'un mariage entre les deux maisons. Son fils ainé Arthur (né en sept 4486) n'avait pas six ans, qu'il avait proposé aux rois catholiques de lui faire épouser leur fille Catherine, mais à ce moment il avait besoin de l'alliance espagnole et on la mit à si haut prix qu'il aima mieux attendre. En 1491, pour l'attirer dans la ligue de Venise, les souverains espagnols lui offrirent des conditions qui furent acceptees : le prince Arthur épouserait Catherine dès qu'il aurait accompli sa quatorzième année, et se femme lui apporterait une dot de 200 000 écus. Ce traité, après avoir été plusieurs fois repris et abandonné, au hasard des complications extérieures, fut enfin exécuté en 1501, mais Arthur, en mourant quelques mois après son union avec Catherine d'Aragon. (2 avril 1502), mit son père et son beau-père dans le plus cruel. embarras : l'un désirant conserver l'alliance anglaise et l'autre la dot de Catherine. Ils entamèrent alors une partie diplomatique où la morale trouva rarement son compte, si l'intérêt y trouva le sien. Après la mort de la reine Élisabeth (11 févr. 1503), Henri VII, bien qu'il lui cût toujours témoigné de l'affection, n'eut pas honte de demander presque aussitôt pour lui même la main de sa belle-fille, qu'il retenait en Angleterre. Puis il consentit à signer un traité pour l'union de celle-ci avec sonfils cadet Henri, le futur Henri VIII (1504), à condition que la

dot promise lors du premier mariage fût au préalable entièrement payée en espèces, mais en même temps et par précaution il fit faire par son fils une protestation formelle contre une union contractée avant qu'il fût nubile. D'ailleurs il refusa de fournir à la jeune femme le moindre subside et, comme son père ne lui envoyait rien, l'infortunée Catherine fut pendant plusieurs années contrainte à vivre dans le dénûment. La mort d'Isabelle la Catholique (4504) et colle de Philippe le Beau (4506). lancerent Henri VII sur une nouvelle piste il caressa l'espoir d obtenir le gouvernement de la Castille et de mettre ainsi en échec son compere Ferd nand d'Aragon. D'abord il demanda pour lui la main de Jeanne la Folle, héritière de la grande Isabelle, puis il se rapprocha de l'Empereur et obtint pour sa fille Marie la main du petit fils de Maximilien, Charles d'Espagne, le futur Charles-Quint (21 déc. 1507). Ce fut le cernier triomphe de Henri VII dans cette hontouse chasse au mariage. Il mourut peu après (21 avril 1509) avec la réputation d'un habile homme et qui avait réussi

Sur les flancs mêmes de son royaume, Henri VII avait eu des affaires plus délicates encore à régler, où il parut avoir été moins heureux, mais où, sans le prévoir, il avait travaillé pour l'avenir. Il s'agit de sa politique à l'égard de l'Irlande et de l'Écosse.

L'Irlande. — Avant et surtout après l'expédition de Henri II en Irlande, de nombreux seigneurs anglo-normands s'étaient établis dans l'île, mais l'autorité royale avait fait peu de progrès. Elle était reconnue dans quelques ports de la côte orientale et méridionale, surtout à Dublin, et, autour de cette « capitale », dans un territoire aux limites indécises qui était mai défendu par une large bande de terrains déserts. C'est là ce qu'on appela le « territoire anglais » et, à partir du xv° siècle, le Pale. Ici, les magistiquires, la langue, les mœurs, les sympathies étaient anglaises; au delà, le titre de « seigneur de l'Irlande » que portaient les rois d'Angleterre ne correspondait qu'à une vague réalité. Des seigneurs d'o ignie anglo-normande le roi pouvait encore tirer quelques services féodaux, mais une grande partie du sol demeurait occupée par les chefs des clans indigènes, qui

étaient indépendants en droit et en fait. Ces derniers étaient toujours en guerre les uns contre les autres; l'aventure qui avait amené les Anglais chez eux ne les avait pas corrigés. Leurs dissensions auraient aisément permis aux rois d'Angleterre de soumettre l'île entière, s'ils avaient voulu, mais ils ne firent que des tentatives incohérentes, la conquête, souvent reprise et toujours machevée, ne fit qu'apporter au pays un élément perturbateur de plus. Aux inimities de clan vincent en effet s'ajouter les haines de race. Habitant le même sol, les Anglais et les Irlandais restèrent séparés par d'infranchissables préjuges; les uns étaient jugés par la loi anglaise qu'appliquaient les juges royaux, les autres par la loi irlandaise qu'appliquaient les brehons, et que les Anglais ne reconnaissaient pas. Pour ces derniers, les Irlandais n'étaient donc protégés par aucune toi. Un certain Robert de Waleys (ou le Gallois), ayant été poursuivi pour le meurtre de Jean Macgillemory (1310), avous le fait, mais déclara que ce n'était pas un crime, puisque Jean n'était qu'un Irlandais, et il fut acquitté! C'otait injuste et impolitique, car c'était vouloir rendre impossible la fusion des deux peuples. C'est d'ailleurs dans cet esprit que fut rédigé un acte célèbre, le « stat it de Kilkenny », promulgué en 1367 par Lionel, duc de Clarence. Sous peine de mort en effet, il était interdit aux Anglais de contracter mariage avec des Irlandais, d'élever ou d'entretenir chez oux des Irlandais, de trafiquer, de converser même avec eux. Sous peine de confiscation, défense leur était faite d'adopter les usages irlandais, par exemple quant aux noms de famille, aux vêtements, à la manière de monter à cheval (les Irlandais montaient sans selle), de recevoir et d'entretenir des bardes, des joueurs de flûte, des faucheurs irlandais, sous le prétexte que c'étaient autant d'espions! Même séparation dans l'Église : aucun prêtre irlandais ne pouvait exercer sur le territoire angiais, ni aucun Anglais en terre celtique.

Ces mesures draconiennes avaient été prises pour protéger les Anglais du contact de l'« ennemi »; mais elles frapperent au moins autant les vieux colons, établis depuis longtemps dans l'île. On le voit en effet par le statut de Kilkenny même

35

ils s'étaient peu à peu mêlés à la population indigène; les chefa féodaux avaient fini par adopter les mœurs et la langue des chefs de clan. La fusion des races s'opérait malgré la loi, comme il arrive quand les nouveaux venus sont relativement en petit nombre, qu'ils sont disséminés partout sans faire corps nulle part et qu'ils n'appartiennent pas à une civilisation supérieure ou irréductible. Et quels noms rencontre-t-on parmi les defenseurs de l'indépendance irlandaise aux xive et xve mècles? Des comtes de Kildare et de Desmond, chefs des deux branches principales de la famille Fitzgerald, descendant de Maurice Fils Gérand, un des compagnons de Strongbow; des Ormond, de la famille des Butlers, descendant de Thibaud Gautier, grandbouteiller de Henri II; des Burke, de la vicille famille de Bourg (de Burgo), pour laquelle furent créés au xive siècle les comtés de Mayo et de Clanrickard Pour ces Anglais d'origine, la nation, la cour, le gouvernement anglais ne professaient que du mépris; c'étaient des Anglais « degenérés », et les faveurs, les fonctions lucratives étaient réservées aux Anglais pur sang. En outre, bon nombre d'Anglais, qui possédaient des biens-fondaon Irlande, n'y paraissaient guère. Ils dévoraient aillours les revenus de l'Ir ande, qui ne tirait presque aucun fruit de sontravail. La question irlandaise n'est pas née d'hier; elle s'est lentement préparée pendant des siecles de mauvais gouvernement.

Les guerres contre la France sous Édouard III et sous les Lancastre expliquent en partie l'incohérence de la politique royale en Irlande. Au milieu du xv\* siècle, la plus grande partie de l'île était en réalité indépendante; le Pale était resserré dans les plus étroites limites; les colons, mal protégés, en étaient souvent réduits à payer tribut aux chefs irlandais voisins de la frontière; les vice-rois, pr.s dans la famille royale, se su cédaient rapidement et leurs lieutenants étaient laissés sans ressources. La guerre des Deux Roses vint mettre le comble à cet affreux desordre. Richard d'York, nommé lord-heutenant pour dix ans, se rendit populaire dans l'île, où d'a lleurs il avait de grands biens, uniquement en traitant avec honneur les chefs infandais, en imposant la discipline a ses troupes, en laissant

croire que l'Irlande pourrait avoir un jour ses lois propres, votées dans un Parlement national. Il attira dans son alliance les comtes d'Ormond, de Desmond et de Kildare, qui restèrent fideles à sa dynastie pendant tout le temps du conflit; on a va quel accueil ils firent à Simnel et à Warbeck. Henri VII les ménagea. Il se contenta de demander des serments de fidelité aux principaux chefs, une fois il les invita à sa cour et, lans un splendide banquet qu'il leur offrit à Greenwich, il leur fit servir le vin par le laquais Sonnel, leur roi d'un jour; ce fut tout le déplaisir qu'il leur marqua de leur trahison. Néanmoins il les fit surveiller par ses espions, et en 1494 il leur envoya comme lord-heutenant sie Edouard Poynings. Dans un Parlement assemblé à Drogheda (nov.), sir Édouard fit passer une lot célèbre à laquelle son nom est demeuré : à l'avenir aucun parlement ne devait être tenu en Irlande sans le consentement du heutenant du roi et de son conseil; aucune de ses résolutions ne pouvait être prise sans l'autorisation préalable du lieutenant et sans l'approbation définitive du roi passée sous le grand sceau d'Angleterre. En même temps le statut de Kilkenny fut remis en vigueur, sauf en co qui concerne l'usage de la langue irlandaise, qu'il était impossible d'interdire, puisqu'il était universel. Ainsi l'indépendance politique était solennellement refusée aux Irlandais; leur Parlement n'etuit plus qu'une ombre, un pâle reflet du Conseil royal. Le « Poynings act » n'avait pas en fait une grande portée presente, puisqu'il ne concernait qu'un Parlement composé d'un petit nombre d'Anglais et qu'il ne regardait en rien les Irlandais proprement dits, mais il avait une grosse conséquence pour l'avenir, puisqu'il assurait d'avance la sujétion à l'Angleterre de toute l'Irlande conquise et pacifiée.

L'Irlande réfractaire. — Nul ne pouvait voir les choses de si loin, et en ce temps il sembla qu'il n'y avait qu'une loi de plus dans l'inutile arsenal de l'Angleterre. Le pays gardait ses mœurs, son organisation sociale, ses hames de famille, ses guerres de clan, son impatience de la loi et de tout gouvernement régulier. Les « vieux Anglais » n'étaient pas plus soumis que les vieux Irlandais : le comte de Killarc ayant été arrêlé pour de nombreux méfaits et traduit devant le Conseil, desarma la

sévérité royale par ses sauvages et naïves familiarités. Comme on l'accusait de sacrilège pour avoir brûlé la cathédrale de Cashel : « C'est vrai, répondit-il, mais je ne l'aurais point fait si je n'avais su que l'archevêque était dedans! . Et comme le roi, qui ne manquait pas d'esprit et s'écoutait volontiers parler, l'engageait à trouver un avocat pour défendre sa cause . « Un avocat? répliqua t-il Mais je ne pourrais en trouver un meilleur que toi dans toute l'Angleterre, et par sainte Brigitte, je n'en choisirai point d'autres. • Le roi rit et pardonna. « L'Irlande entière, lui avait-on objecté, ne pourrait venir à bout d'un tel homme. - En bien, il viendra à bout de l'Irlande », répondit le roi, qui nomma Kildarc lord-heutenant. Chor les vieux Irlandais, les mœurs antiques n'avaient pas disparu : en 1451, mourut une dame renommée pour sa munificence et son amour pour les lettres; deux fois, en une année, elle avait invité à sa table tous les savants hommes d'Irlande et d'Écosse : poètes, musicions, brehous, chroniqueurs, la première fois, il n'en vint pas moins de 2 700 qui furent traités royalement et qui reçurent tous un cadeau de prix. Les chefs, féodaux et autres, ne fisaient guère sans doute, mais estimaient les beaux livres : sir Mac Richard Butler, pris dans une guerre privée (1462), donna pour rançon deux psautiers que nous avons encore. Le gouvernement anglais pourra faire du « Poynings act » une réalité, les mœurs se transformerent; mais l'âme irlandaise restera refractaire; on n'avait pas su la prendre.

L'Écosse; les Stuarts. — L'Écosse, pays celtique avec un fort mélange d'anglo-saxon, n'était guère mieux parlagée que l'Irlande. Elle formail, il est vrai, un royaume, royaume indépendant depuis l'echec des tentatives faites par les rois anglais pour l'annexer, mais profondément trouble par la turhalence des harons et les incursions des sauvages Highlanders. Les rois de la maison de Stuart, qui commence avec Robert II, peut-fils de David Bruce, essayèrent d'établir un gouvernement régulier. Jacques I<sup>18</sup>, qui avait passé près de vingt ans prisonmer à la cour d'Angleterre, organisa le Parlement, composé d'une seule Chambre où siégeaient les chefs du clergé, ceux de la noblesse, les délégués des bourgs et de la petite noblesse des ı

comtés : mais le droit d'initiative de cette « Chambre des États » ful conféré à un comité de seigneurs, les « Lords des articles », qui étaient élus par les trois ordres. Les actes de ce Parlement, rédigés dans la langue nationale, furent la source où le roi puisa pour composer un Livre des statuts du royaume, analogue à celui de l'Angleterre. Le Parlement désignait encore trois des quatre juges de la « Cour suprême » chargee de juger. toutes les causes qui suparavant étaient directement portées au Parlement lui-même. Ces institutions pouvaient faire du bien à condition que le roi sût les faire respecter et Jacques I'v y paraissait résolu; mais il fut assassiné en 1437, et ses successcurs jusqu'à Jacques V ourent tous un sort aussi tragique. Après une longue minorité où les barons régnaient en maîtres querelleurs et jaloux, ils essayèrent de rétablir l'ordre et périrent de mort violente : Jacques II, d'un canon qui éclata presde lui au siège de Roxburgh (1460); Jacques III, assassiné (1488), Jacques IV, tué à Flodden (1513). L'Écosse y perdit d'autant plus que ces souverains farent la plupart des hommes remarquables, des lettres : Jacques I" était poète ; Jacques III employa des architectes, des musicions, Jucques IV était presque un savant . il connaissait le latin et plusieurs langues européennes; il avait des notions étendues en médecine et en pharmacie; il favorisa la création d'écoles de grammaire et il sut vouluobliger tous les fils des barons et des tenanciers libres à y faire leurs études latines. Mais la sauvage insubordination des grands, surtout dans les hautes terres, entrava la marche de l'Écosse dans la voie de la civilisation.

Le clergé écossais. — Obligée de recommencer à chaque nouveau règne la lutte contre la noblesse, la royauté trouva cependant un précieux appui dans le clergé, qui lui fournit des agents instruits et rélés et qu'elle récompensa en l'enrichissant, mais cet appui même n'était pas très sûr parce que, pris tout entier par les affaires politiques, le clergé négligea ses devuirs spirituels, tandis que ses grands biens lui suscitaient de nombreux ennemis. Les deux évêques de Saint-André et de Glasgow, récemment promus à la dignité archiépiscopale (1471 et 1492), rivaliserent de pompe extérieure : mauvais moyen pour mériter

le respect d'un peuple pauvre, ignorant, raisonneur et opinitére. La lutte entre l'aristocratie et la royauté, l'impuissance de l'Eglise à satisfaire les besoins religieux du peuple conduiront à la Reforme anstocratique et puritaire du xvi siècle.

Un pays divisé chez soi se laisse d'autant plus facilement pénêtrer par les influences extérieures. Celle de la France fut grande pendant plusieurs siècles, à cause de l'amitié que des intérêts communs avaient nouée entre les deux royaumes. C'est avec les encouragements de Charles VIII que Jacques IV soutint Warbeck Pour désarmer son belliqueux voisin, Henri IV lui fit proposer la main de sa fille Marguerite; Jacques IV accepta et le mariage fut célébre en 1503. Certains conseillers avaient, dit-on, désapproavé ce projet : si la descendance male de Henri VII venait à s'éteindre, n'y aurait-il pas à craindre que la couronne ne tombàt aux mains d'un Écossais\* • En ce cas, réplique le roi, c'est l'Écosse qui serait annexée à l'Angleterre! » Si la prophétie n'a pas été faite après coup, Henri VII avait vu justo, car ce n'est certes pas l'Angleterre qui fut mise à la remorque de la harque écossaise quand l'arrièrepetit fils de Jacques IV eut succedé a la petite-fille de Henri VII

Gouvernement de Henri VII; il régna par lui-même.

- Feconde par ses conséquences lointaines à l'extérieur, la politique de Henri VII fut immédiatement utile à l'Angleterre en lui rendant l'ordre et la paix. Le roi y réussit par la vigilance. et la moderation. Entoure d'ennemia, il aut prévue leurs desseins grace à de nombreux espions; il ne se laissa jamais surprendre et triompha. Vainqueur, il fut clément, le seul meurtre juridique qu'on puisse lui reprocher est celui de Warwick. Les plus compromis dans les soulèvements de Simnel et de Warbeck furent simplement punis d'amendes, comme les chefs de l'insurrection minière de Cornouailles. Après les tueries de la guerre civile et les crimes de Richard III, cette douceur parut un blenfart; elle lur permit d'établir tout doucement un gouvernement absolu sans que l'Angleterre en souffrit. Rien ne fut changé aux institutions anciennes, mais l'équilibre entre les pouvoirs ctart rompu depuis longtemps et surtout l'esprit du nouve in régime differa complètement de l'ancien. C'est main

tenant le roi qui exerce en réalité le pouvoir. Henri VII régnapar lui même. Dans son conseil, à côté de quelques grands sergneurs, ce sont des hommes à lui qui appliquèrent sa politique : ainsi Morton, d'abord évêque d'Ely, qui lui avait doané de précieux avis au temps de l'exil et qu'il recompensa en le prenant pour chancelier et en lui faisant obtenir les dignités d'archevêque de Cantorbéry et de cardinal, ainsi Richard Fox, qui devintévêque, lord du sceau privé et ambassadeur, ainsi Réginald Bray, appelé par quelques-uns « le Père du peuple » à cause de son amour pour la justice; ainsi Richard Empson et sir Edmond Dudley. Le roi les maintint en exercice pendant toute leur vie et la sienne, mais il ne se laissa dominer par aucun d'eux; ils furent les premiers serviteurs de sa volonté. Quant au Parle ment, il put l'associer sans crainte à son gouvernement, car la guerre civile avait énervé le pouvoir de la Chambre des lords et ruine l'esprit public, la Clambre des communes, satisfaite de l'ordre rétabli, ne ménagea pas son concours à un roi qui s'appuyant sur la classe moyenne; au besoin d'ailleurs on eut su peser efficacement sur les élections dans les comtés et dans les bourgs. Le speaker fut toujours un homme du roi. Ce Parlement, qui n'était plus qu'une ombre de lu-même, fut d'ailleurs assemblé rarement; pendant les treize dernières années du règne, il le fut seulement deux fois et personne ne s'en plaignit Le long conflit constitutionnel du moyen age était fint à l'avan tage de la royauté.

La bourgeoisie et le système mercantile. — Henri VII fut le roi de la bourgeoisie Il eut une politique économique inspirée par les besoins du nouveau régime et par les principes de ce qu'on pourrait appeler déjà le système mercantile. Pour régner, il lui faliait un trèsor bien rempli, puisque, sclon Fortescue par exemple, le roi devait vivre de ses propres ressources or l'Angleterre ne possédant pas de mines de métal precieux, il faliait vendre le plus possible et acheter le moins possible au dehors, par conséquent encourager la marine, l'industrie et l'agriculture. De là des traités passés avec le roi de Nervege, qui autorisa les vaisseaux aiglais à trafiquer en Islande (1490), avec Florence, qui demanda et obtirt l'établissement à Pise d'un

entrepôt de laines anglaises, avec les Pays-Bas (l'Intercursus magnus, 4496). De là les encouragements donnés à certaines villes mantimes, à Bristol par exemple, qui en 1494 envoya Jena Cahot à la recherche d'une « tle de Brésil » que l'on plaçait vaguement à l'ouest de l'Irlande. Cabot toucha au continent américain avant Colomb, Quatre ans plus tard, il repartit, cette fois avec une licence royale « super terra incognita investiganta » (1498). Ce nouveau voyage n'eut pas de résultats pratiques, mais il montre combien l'esprit du roi était tourné vers ces expédiaons commerciales qui devaient en une génération ou deux el anger la face du monde économique. C'est ce que le cardinal Morlon disait très clairement devant les Communes. · Le roi vous prie de prendre en considération les choses du commerce et des manufactures du royaume, de telle façon qu'ilpuisse subsister par lui-même, que la paresse soit combattue et que le drainage de notre argent par l'etranger soit arrêté. Vous devez prendre des mesures pour que toute marchandise amenée d'au delà des mers soit employée au profit de ce pays, afin que la richesse nationale ne soit pas dimin ide au profit de l'étranger. Le roi veut vous enrichir; vous ne voudriez pas qu'il fût pauvre. Songez enfin que les royaumes qui nous entourent grandissent de plus en plus et qu'il ne serait pas bon que le roi se trouvât avec un tresor vide.

Politique financière de Henri VII. — Le roi voulait donc remplir ses coffres, à la fois par jouissance personnelle, car il aimait à thésauriser, et par raison d'Élat. D'ailleurs tous les moyens lui farent bons. S'il épargna la vie de ceux qui comploterent contre lui, il frappa leur bourse avec d'autant plus d'àpreté. Pacifique par nature et par calcul, il prenait volontiers des airs belliqueux pour forcer le Parlement à voter des subsides qu'il levait ensuite, et longtemps encore après la paix faite, avec la plus i inplacable por ctualité. Morton s'efforça de modérer cette inquiétante rapacite, mais i, dut la servir, il a denné son nom (Morton's fork) à un argument destiné à augmenter jusqu'aux himites du possible le rendement des contributions : ceax qui depensent beaucoup sont riches et doivent payer, ceux qui depensent peu diss milent leur richesse, et

doivent payer d'autant plus. Vers la fin du regne, Empson et Dadley se rendirent odicux par leurs exactions et, peu après la mort du roi, il fallut les sacrifier à l'indignation populaire Quand les subsides réguliers étaient insuffisants, le roi n'hésitait pas à recourir aux « benevolences » que Richard III avait formellement abolies; il vendit aux villes leurs privileges confisqués; il punit par de lourdes amendes les infractions aux lois. Un jour qu'il avait reçu chez le comte d'Oxford une fastueuse hospitalité, il le remercia gracieusement, pais lui annonça la visite prochaîne de son attorney: le comte dut payer une amende de 10 000 1. st. pour contravention au « statut des livrées ». Pour avoir de l'argent, il alla jusqu'à rogner la monnaie. Quoi d'étonnant qu'il ait pu laisser à son fils une somme, réputée prodigieuse alors, de près de deux millions de livres sterling »

Caractère de Henri VII et de son règne. — Avide, Henri VII n'était pas avare. Il amassait l'argent, mais il savait aussi le dépenser. Sa cour était brillante, sans luxe excess.f. Il donna beaucoup en aumônes, surtout dans les derniers mois de sa vie. Il fit construire des hôpitaux, des églises; au chevet de l'abbaye de Westminster il fit élever une chapelle magnifique où les chapiteaux et les nervures des voûtes s'épanouissent en dentelles de pierre d'une incroyable richesse. Il mangura dignoment ainsi ce qu'on appelle encore aujourd'hui le « style Tudor ». Il eut de graves defauts, mais il n'était pas mesquin. Il n'a été grand en rien, ni dans la diplomatie, ni dans la politique intérieure, ni par les dons de l'esprit ou par les traits du caractère, mais c'était un homme, et il a régné.

#### BIBLIOGRAPHIE

Bocuments. — La medicure chronique sur llenn VII a ciè donnet par le poète laureat e. Insteriographe du roi, Bernard André, de Toulouse (Bernardi Andréae Tholosat s. Vita regis Henriet VII public par I Gardiner, Rolls series, 1808, , a la suite de cette chronique se trouvent divers documents sur les mariages espagnols, la succession de Castille e. le s jour le Prilippe le Beau en Angleterre. La partie de l'Historia anglicana par Polidoro Vergilio qui se rapporte à Henri VII a la valeur d'un témoignage contemporain (edit. H. Ellis, Camden Soc., 1846; elle est la source principale d'Edward Hall, The union of the two nobte families of Laurenter une Vorke

(12 febt., 1412). Les ce al mé des ambassadeurs vénitiens commencent a prendré de l'immortan e pour l'histure d'Angleterre : miss **Charlotto A.** anoyd a traduit une le ces relations cerue vers l'an 1500 par le secretaire de Franc Capella : A relation or rather a true account of the ule of England (Cam len Soc., 1817). Un certain nombre de documents d'archives ont été reun s par le Rev. **Will Campbell Muterials for a history of the reign of Benry VII**. Bolls series, 1873).

Edwiren — La vie de Benry VII par le chanceller Fr. Bason, cerite à un point de vue trop apologe tique, est toujours digue d'être consulée, mais i fant la controler à l'aide des ouvrages modernes de J. Gairdnor, Hemy VII (1889) et de W. Basch, England unter den Tudors, vol. I (1892) — Pour l'instoire constitutionnelle, à la piace de W. Binbba, qui « arrête en (185, l're Hallam, Constitutional history of England (il y en a une trud, en fr.); pour l'instoire eco somque. À Ganningham et à Achloy, spouler Bahann,

Englische Handelspolitik gegen Ende des Mittelatters (2 vol. 1881).

Pour Firlande, Les Irlandaes pousé leut un grand nombre d'annaies dont les plus importantes sont celles dites des Quatre maires, compulees de 1632 à të si au monastere françiscara de Done gal par quatre savants hommes doni le plus important fut le frere Michel O Glery; ils on, uti isé un grand nombre de manuscrits anglus qui ont ele disperses ou detrints pendant l'insurrection de 1674. Cos Annaies ont ete traduites en auglisis et publices avec des notes par le D' John O'Donovan (18) L 7 vol. 464 . Ajoutez les pul reations des Archives irlandaises drich record publications, Rolls series), le Calendar, of demonstrated and to be board to the second of the secon obid., 5 vol., \$174 1307, publics de 1875 & 1886. le Calendar of ancient. records of that ion, public par J. T. Gilbort (vol. 1, 1889) - Pour Perpedition de Henri II: The song of thermot and the Back, poeme anonyme en vers francars, public par G. H. Orpon 1892, el pour celle de Recaned II, un autre porme français sur la Deposition de Richard II publié par J. Wobb dans Archied 354, 1820. Une histoire critique de Hrlande reste encore à écrire. I is a wrages de J. T. Galbort, The receipts of Ireland, et d r Bev. J. T. Stokes. beland and the angle-norman church (1889), and tree unles,

Pour l'hosse, les peneriales chromques et de nombreux curtoiures on etc publies pour le Bandatyne ch. L. k. Martin l'elub, le Boxburgh riub, etc.; les pieces d'archives Laurent dans des Scottish record publications (Bodeser es). Le r. It moderne le paus detaille et le plus sûr est celui de John Eiff Durton, historiographe du reyamme (History of Scotland (2º éditen E vol. 1873), pe et les temps arterne es au x ve son la professer.

E. W. Robertson. Scotland under her eache kings

### CHAPITRE XIV

# L'ANGLETERRE ET LA RÉFORME

De Henri VIII à Marie Tudor (1509-1558)

## I. - Henri VIII : le schisme.

Les réformateurs d'Oxford. — On a vu comment Henri VII fonda la monarchie absolue des Tudor. C'est également sous le règne de Henri VII que se forma a Oxford l'alliance des humanistes, John Colet, Érasme, Thomas More, par qui l'Angleterre fut lancée, dès l'avènement de Henri VIII, dans les voies de la Renaissance et de la Réforme.

John Colet était le fils d'un lord-maire de Londres, riche et religieux. Après avoir reçu les ordres sacrés, il était allé vivre en Italie : à Rome, où il vit les scandales d'Alexandre VI; à Florence, où régnait alors le célèbre Savonarole, qui entrevit et désira, au delà de la renaissance des lettres, une renaissance du christianisme. Le paganisme littéraire de la cour des Médicis ne devait avoir aucune prise sur John Colet, dont l'esprit vraiment anglais, raisonnable et moral, ne vit guère dans l'étude de la langue et de la civilisation grecques qu'un moyen d'interpréter les Évangiles avec plus d'intelligence et de clarté. Colet rapporta de Florence à Oxford l'idée d'une

renaissance religieuse, l'idée de Savonarole, de même que les étudiants tehèques du xiv' siècle avaient jadis transporté d'Oxford. à Prague les hérésies de Wyelisse. A Oxford, il fut le premier à expliquer le texte original des Épitres de saint Paul, sans s'embarrasser des commentaires scolastiques, « comme il aurait expliqué les lettres d'un homme vivant à ses amis ». A quoi bon consulter les autorités? Ne vaut-il pas inteux se désaltérer directement aux sources? « Tenez-vous-en, disait-il, à la Bible et aux Apôtres, et laissex les theologiens disputer entre eux. » Il disait aussi que l'Église avait besoin d'être purifiée; il priait Jésus-Christ de = laver non sculement les pieds, mais les mains et le chef de son Église ». Jamais les Universités anglaises n'avaient encore connu d'enseignement aussi savant, aussi vivant, in aussi passionné. Colet avait une écudition claire, de la simplicité, de l'eloquence. Il eut des disciples et des amis, tant à Oxford qu'à Londres où il se reara quand il cut été nommé doyen de l'église Saint-Paul.

Le plus fameux de ces disciples est Érasme, vieil étudiant de l'Université de Paris, qui, amoureux du grec, longtemps trop pauvre pour entreprendre le pelerinage d'Italie, fut amené par le hasard en Angleterre. Il v arriva plem d'enthousiasme pour la renaissance littéraire, mais sans vues précises au sujet de la nécessité d'une réforme religieuse. Colet lui inocula, en quelque sorte, sa science et sa ferveur. . Quand l'écoute mon ami Colet, écrivait Erasme introduit dans le petit cénacle d'Oxford, il me semble que j'entends Platon lui-même. Que les connaissances de Grocyn sont vastes! Combien profonds et raffinés les jugements de Linacre! Quelle nature plus heureuse et plus sedmisante que celle de Thomas More! . -Admirable était l'umon en Dieu et en l'ant quité de cette phalange de reformateurs groupes autour de Colet, protegés par Warham, archevêque de Cantorbéry et par plusieurs évêques, quand Henri VIII devint roi.

Caractère de Henri VIII. — Il n'y a guère de roi qui ait suscite de plus belles esperances à son avenement. En 1509, tous les souverains d'Europe, Maximilien d'Allemagne, Louis XII de France, Ferdinand d'Espagne, claient vieux ou

rumés par la guerre. Henri VIII était riche des féroces économies de son pere, jeune, beau, populaire. Le peuple l'annait à cause de son goût pour les exercices athlétiques et pour la magnificence : c'était un excellent cavalier, un archer de première force; « il v a plaisir, dit l'ambassadeur vénitien Giustiniani, à le voir jouer au tennis ». A sa cour, ce fut, des les premiers jours, une fête continuelle, bals, mascarades et tournois; les comptes de la maison royale accusent d'énormes dépenses à l'article des velours, des pierreries, des chevaux et des machines théatrales. Les savants et les réformateurs l'aimaient parce que son esprit paraissait libre et cultivé . il parlait latin, français, espagnol et italien ; le secrétaire de Giustiniani, Nicolo-Sagudino, écrit qu'il jouait « divinement » du luth et de l'épinette; il prenait « plus de pla.sir à lire de bons livres qu'aucun prince de son âge »; il était appliqué aux affaires; enfin, il était l'ami personnel de plusieurs membres du cénacle d'Oxford. Pour reconnaître l'élan de joie dont les lettrés saluèrent son élévation, il nomma Colet predicaleur de la cour; Thomas More devint sous-sheriff de Londres; Érasmo, qui était en Ralie, fut rappelé pour occuper une chaire à Cambridge, tous leurs amis, Pace, Grocyn, Linacre, Tunstal, furent pourvus de charges honorables.

Érasme et la réforme religieuse. — Pendant son voyage d'Italie en Angleterre, Érasme avait arrêté les grandes lignes du pamphlet célèbre qu'il écrivit en 1511, dans la maison de Thomas More, sur les folies du siècle C'est l'Éloge de la Folie, « Moriæ Encomium », premier coup de clairon de la Renaissance dans les contrées du Nord : la Folie, coiffée du bonnet à grelots, y tourne en dérision les théologiens scolastiques, les moines, les papes, le dogmatisme, l'ignorance, la superstition, la pédanterie. À Cambridge, il consacra toutes ses forces à la grande œuvre de sa vie, l'édition revisée du Nouveau Testament qui fut imprimée à Bâle en 1516, avec une nouvelle traduction latine en face du texte grec, corrigé suivant les règles de la philologie : entreprise qui ne tendant à rien moins qu'à détruire au nom de la science l'autorité canonique de la Vulgate, à appliquer aux textes sacres les

mêmes procédes de critique qu'aux textes de l'antiquité profane, à mettre de la sorte sous les yeux des hommes « la vivante peinture du Christ • et « la vraie parole des Apôtres ». Colet avait soupiré apres cette résurrection des Livres saints, jusquelà cachés sons une végétation parasite de contresens et de commentaires. La plus grande partie de l'Église d'Angleterre, animée du libéralisme eclairé des Warham et des Fisher, applaudit a l'édition revolutionnaire du professeur de Cambridge '. - Ce n'est pas que Colet, Érasme, Warham et Fisher fussent disposés à embrasser les doctrines nouvelles sur la foi et sur la discipline que Luther allait bientôt propager en Allemagne. Tous étaient catholiques; Fisher et Mere devaient mourir plutôt que de se séparer de l'Église romaine. Il faut savoir que les reformateurs d'Oxford, en matière religieuse, ne souhaitaient nullement un schisme; ils voulaient seulement délivrer l'esprit humain des fers de la scolastique et purifier l'Église. La religion, c'élait pour eux l'amour de Dicu et du prochain; leur rêve, c'était l'union de l'humanité dans une vasie communauté fraternelle et tolérante.

Colet et la réforme de l'éducation. — Si les œuvres d'Érasme caractérisent les tendances religieuses des réformations d'Oxford, l'œuvre de Colet caractérise leurs tendances pédagogiques, et l'*Utopie* de Thomas More leur idéal politique. John Colet consacra sa fortune à fonder une école publique pres sa cathédrale de Saint-Paul, et fit graver sur la porte :

Schola catechizations pur coram in Christi Opt, Max, file et Lones literis.

De cette école, il bannit toute scolastique. Il y abolit la rude discipline les verges, à laquelle il substitua la douceur raisonnée et l'attrait des belles-lettres. Lui-même, aidé d'Érasme, de

14 − 4 Τ β δ, - δ||δ

<sup>4. •</sup> Enssions nors vulle Carest de nos proters veux, uit Érasme dans sa preface nous n'auro as pas une connaissance aussi infinit de son caractere qu'en lisant les Evang les. • Si l'or nous montrait n'importe où l'emprente de ses prois, no is adomnous à genoux. Penrquei pe pas venerer nussi son image dans ces l'vres ou il vit et respire? Nous couvrens d'or et de pierrences, par amour ne lai, des statues qui ne sent que la representation materie e de son corps. tandis que, consides livres, e st son espeit avin qui revit pour nous, »

Lilly et de Linacre, rédigea les livres de classe. « Il n'est pas surprenant, lui écrivait Thomas More, que votre école soulève des cabales; elle est comme le cheval de bois où les Grees se cachèrent pour combattre les Barbares de Troie. » Les cabales, du reste, restèrent sansforce; les public schools modelées sur le type de celle de Saint-Paul se multiplièrent. Les grammar schools d'Édouard VI et d'Élisabeth, qui ont transformé au xvi siècle les classes superieures et moyennes de la societé anglaise, sont nées de la fondation de Colet.

Thomas More et l'a Utopie ». - L'enthousiasme des réformateurs d'Oxford pour Henri VIII avait été sériousement refroidi en 1512 1513 quand le jeune roi, ambitieux de gloire militaire, s'était engage dans le guépier des querelles continentales, bientôt encouragé dans cette voie, si contraire aux désirs des humanistes, par la Journee des Éperons et la victoire de Flodden. Colet avait osé prêcher devant le roi contre la guerre. « C'est le peuple qui bâtit les cités, avait dit Érasme ; c'est la folie des princes qui les détruit »; Thomas More n'avait pas caché son hostilité contre toute tentative de conquête en France. Mais Henri VIII avait eu le bon goût de ne point leur garder rancune de cette franchise : quand la paix fut signée avec la France, More fut appelé à la cour, et entre au service du roj. C'est au moment même où il accepta ainsi une place officielle dans le gouvernement de la monarchie que ce grand homme publia son traité de politique . « Description de la république d'Utopie », dont la première édition, très vite épuisée, parut a Louvain en 1516.

Thomas More avait toujours été l'homme d'État de la petite communauté des humanistes d'Oxford. Ardent, inflexible, il avait débuté à vingt six ans par faire échec en pleine Chambre des communes a la toute-puissante volonté de Henri VII. C'était un avocat renommé, un lettré, un philosophe austère et tendre. Il lui appartenait de créer le mot d'utopae, qui est devenu synonyme de chimère. Le royaume d' « Utopie », que More decrit d'après un voyageur imaginaire, c'est le royaume de Nullepart, et les vertus des habitants de ce royaume s'opposent naturellement aux vices des sociétés réelles. Les gens d'Utopie élisaient

Dur roi à vie : encore pouvaient-ils le destituer s'il essayait de réduire le peuple en servage; ils élisaient le conseil royal ou parlement; ils ne lui permettaient pas de gouverner d'autres pays que le leur, car ils pensaient qu'il avait assez à faire dans leur île Ils détestaient la gierre. Le but du gouvernement, ce n'était pas, à leur gré, l'enrichissement d'un peut nombre de privilégiés et le plaisir du roi c'était le bonheur du peuple. L'auteur de l'Utopos n'est pos moins téméraire quand il aborde les problemes du travail, du droit criminel, de l'éducation et de la santé publiques. Sur tous ces points, Thomas More a devancé les constructeurs modernes de républiques idéales . L'ordre social de son temps la apparaît comme une « conspiration permanente des riches contre les pauvres ». Il parle des ouvriers, dont la societé ne saurait se passer un seul jour, et qui « mènent une vie plus misérable que celle des bêtes ». Toutes ces choses sont dites par More d'un ten calme, sérieux, sans emphase, d'autant plus propre à émouvoir. L'Utopie, malgré la fantaisie de ses théories idéalistes, est un livre très anglais.

Les réformateurs d'Oxford, dans leurs livres et par leurs actes, se montrèrent donc passionnés pour les nobles causes de la justice, de la liberté, de la diffusion des lumières, de la tolérance. Mais les esperances excitées par leurs premièrs succès dans le monde devaient être cruellement déçues. Ils aspiraient à la liberté politique, et il n'y a jamais eu de potentats plus absolus que Henri VIII et ses ministres; ils aspiraient à la tolérance religieuse, à la fraterinté des peuples et rétiens, et ils ont assisté aux sanglantes querelles entre la papauté et la Beforme.

Wolsey et l'Église. — La toute-puissance que Henri VII avait léguce à Henri VIII fut exercée pen lant plusieurs années par un de ces cleres de tendances et d'ap dudes séculières, nés pour les combinaisons politiques et diplomatiques, comme on en

i. En Utoper, la journe e de travai, des ouvriers était fléée à neuf houres, « car é est une des en mines du ponient paire que chacun ait quelques houres de loisir pour : flée un et cultiver son esprit. « — » Si vous sonfrez que les pents di peuple soient unit ensemble et corrompus des l'enfance, et ai vous les pentssez le requits sont devenus des hommes paur des crimes dont ils ont, pour air si dire suce le gernie avec le lait la sons que la société fairique des commules communes plus ride les clib er »

compte beaucoup dans l'histoire d'Angleterre, depuis Roger de Salisbury, le fameux ministre de Henri I''. Fils d'un riche hour geois de Norwich, Thomas Wolsey n'était encore, en 1509, que doyen de Lincoln; mais le jeune roi mit en lui toute sa confiance : en 1515, Wolsey était archevé que d'York et chancelier d'Angleterre. « Il gouverne le roi et le royaume, écrit un ambassadeur. Quand j'arrivai dans ce pays, il disait encore : « Sa Majesté fera « cela ». Peu à peu, il s'est mis à dire . « Nous ferons cela » Il dit maintenant . « Je le ferai, »

L'attitude de Wolsey dans les questions religiouses fut exclusivement déterminée par les besoins de sa politique. Rien de plus instructif, à cet égard, que ses rapports avec la cour de Rome. S'élant proposé d'exercer en Angieterre, au nom du pape, une autorité sans limites sur le clergé, comme il exerçait déjà, au nom de la couronne, une autorité absolue sur les laïques, il obtint de Léon X, en 1516, le titre de cardinal légat dans le royaume dont il était déjà le premier ministre, et le droit d'y visiter et d'y réformer les monastères en dernier ressort. Il tint de la sorte dans sa main les deux glaives, le spirituel et la temporel, et habitua l'Angleterre a cette double suprématie d'un scul homme sur les corps et sur les consciences que Henri VIII devait assumer plus tard. Comme il n'avait désiré la dignité de légat que pour augmenter sa force, il n'en usa que pour satisfaire ses fastucuses fantaisies. En 1523, il résolut de fonder un collège en l'Université d'Oxford (Cardinal College, aujourd'hui-Christ Church), non par amour des lettres, mais par ostentation : il exigea aussitôt du Saint-Siege la licence de dissoudre un certain nombre de monastères et d'appliquer leurs biens à la nouvelle fondation, or, parmi les agents qu'il employa à la suppression de ces monastères, on trouve le nom de ce Thomas Cromwell qui, après la chute de Wolsey et la consommation du schisme. acheva avec une énergie impitoyable la «poliation des ordres monastiques en Angleterre. « Notre roi, dit un contemporain, lord Herbert de Cherbury, emprunta par la suite au cardinal d'York ses arguments pour la dissolution des monasteres, sa passion pour gouverner à la fois l'État et l'Église. » Il n'est pas jusqu'à l'idee même du schisme que Wolsey n'uit pent être suggeree à Henri VIII. Wolsey, en effet, agit à l'egard des papes avec beaucoup de hauteur et de sans-gêne : à la mort de Léon X, il posa sa candidature au siège romain et n'invoqua d'autre argument auprès du Sacré-Collège qu'une promosse de lui distribuer cent mille ducats. Lorsqu'il parut évident, en 1529, que la succession de Clément VII allait s'ouvrir, Wolsey et son maître annoncèrent l'intention de susciter un antipape si les cardinaux refusaient, cette fois encore, d'elire le legat d'Angleterre : « Sa mort, écrivait l'Empereur, en parlant du pape Clement et en songeant aux Anglais, pourrait bien amener un schisme dans la chréticaté.... »

Wolsey, prélat mondain, théologien peu instruit, n'avait aucune raison d'accueillir les doctrines hétérodoxes qui s'étaient répardues en Allemagne. Candidat à la papaute, comment se serait-il joint à ceux qui déclamaient contre le papisme? Il craignait, d'ailleurs, que les doctrmes luthériennes fussent dangereuses pour l'autorite des princes. Enfin, la raison d'Etat lui commandait, ai si qu'à Henri VIII, de rester strictement fidele au catholicisme romain. - Henri VII, en effet, avait cherché a assurer a sa dynastie l'albance du paissant Ferdinand d'Espagne en mariant son heritier Arthur, prince de Galles, avec Catherine d'Aragon, fille de Ferdinand, Arthur étant mort, peut-être sans avoir consommé le mariage, son frère Henri, depuis Henri VIII, fut destine par Henri VII à remplacer le défunt près de la princesse d'Aragon. Henri épousa Catherine. Mais un texte du Levitique semble prohiber les unions entre beau-frère et belle-sœur; il fallut obtenir une bulle du pape, qui annula, dans l'espèce, la prohibition du Livre saint. Quan'l Luther attaqua la validité des décisions du pontife romain, nu nom des textes hibliques, Henri VIII eut aussitôt le plus grand intérèl a compattre le réformateur. S'il n'aimait déjà plus Calherine, son aînce de cinq ons, et qui n'etait point belle, il ne songeatt pas encore a se séparer d'elle; l'alliance avec l'Espagne était encore le pivot de sa politique; et il tenait a garantir a a seul enfant survivant ne de son mariage avec Catherine, la princesse Marie, la qualité incontestable d'heritière légitime de ses Liais. De la la tenacife de Henri VIII et de Wolsey à

ménager, à soutenir le Saint-Siège. Au temps de la diète de Worms, il adhéra à la ligue du pape et de l'Empereur, non seu lement contre la France, mais contre Luther, et il promit à Charles-Quint la main de sa fille Marie.

Tandis que la politique et l'indifference retensient Wolsey dans l'orthodoxie, Henri, qui avait, en même temps que des motifs dynastiques pour ne pas goûter les nouveautés luthériennes, des appétits théologiques, alla jusqu'à polémiquer contre les promoteurs de la Réforme Au mois d'août 1522, il envoya au pape un pamphlet de sa composition (nureus libellus, dit poliment le cardinal Campeggio), qui lui valut de Rome le titre de Défenseur de la foz, et, de la part de Luther, un torrent d'injures. C'est alors que reparaissent en scène, du côté du roi, les survivants du cénacle d'Oxford (John Colet était mort des 1519). Thomas More répondit à la réponse de Luther, sous le pseudonyme Guilielmus Rosseus, par une diatribo (Londres, 1523) pleine d'inectives aussi grossières que celles du réformateur allemand. Érasme et More se sont rangés résolument, a partir de 1523, dans le camp de l'orthodoxie, non sans conseiller souvent la modération aux deux partis. La verve énorme de Luther choquait leur tempérament de lettrés; la guerre des Anabaptistes d'Allemagne les effraya; la rupture de l'unité catholique était en contradiction avec les rêves de leur jeunesse, enfin ces libéraix ne trouvaient aucun libéralisme dans les doctrines si précisément dogmatiques du théologien de Wittenberg-- Ainsi les humanistes et les politiques, Thomas More et Wolsey, furent diaccord avec Henri VIII jusqu'en 1527 en tout ce qui touche la foi, bien que Welsey ait multiplié, sans le vonloir, en ce qui touche la discipline de l'Église anglaise, des précédents nuisibles au maintion de l'établissement romain en Angleterre

L'affaire du divorce. — Tout change en 1527 : Charles Quint a dégoûté Henri VIII de son alliance en épousant l'in fante du Portugal au lieu de la princesse Marie et en relachant François l'après Pavie, alors que Henri se voyait déja roi de France et d'Angleterre. Les plans de la dynastie de Tudor sont à vau l'eau : Henri est brouillé avec l'Empereur, qui

l'a trahi, et avec le pape, qui est un instrument de l'Empereur; il cherche une orientation nouvelle. Pour la trouver, il prend conseil de ses goûts; et, n'ayant plus men à attendre ni à craindre des parents de Catherine, désireux d'avoir des héritiers mâles (ce que la santé de la reine lui interdit d'espérer), il se décide à divorcer. Le projet de divorce avec Catherine d'Aragon apparaît ainsi comme une consequence directe du divorce diplomanque entre la cour de Henri VIII et la cour impériale

Il y avait de la cruauté à invoquer tout à coup contre la reine, après vingt ans d'union, l'argument tiré du Lévitique, mais Henri VIII était un homme dur '. D'ailleurs, si l'iniquité du procédé souleva la désapprobation intrépide de l'évêque Fisher de Rochester, et la conscience d'une bonne partie de la nation, l'entourage du roi, au contraire, applaudit. Wolsey, en secret partisan de l'alliance française, vit dans le divorce un moyen d'offenser cruellement l'Espagne; il songeait à remplacer la reine disgraciée par une princesse de France Mais les familiers de Henri, des seigneurs dissolus et sans scrupules, sir William Compton, sir Francis Bryan, sir Gilbert Pickering, sir Henry Norris, sir Thomas Boleyn, l'excitaient à la fois contre la reine et contre Wolsey. La fille de sir Thomas Boleyn, Anne, une délicate beauté irlandaise,

With black blue Irish hair and Irish eyes, .

avait été présentée à la cour dès 1522, à l'âge de seize ans Les favoris, presque tous ses parents, eurent l'idée de se servir d'elle pour s'attacher solidement le roi, et pour ruiner l'influence de cette cléricature palatine, dont Wolsey était le chef, et qui monopolisait les grandes charges de l'État. Le roi tomba, en effet, dans le piege. Pris aux coquetteries de la fille des

I Les human stes n'avaient pas tarde à s'en apercevoir : - Comme le roi se promenau souven avec sir fhomas More dans les jardins de Chelsea, dit Roper, e bras passe autour du con dir it sir Fhomas je fus très joyeur, car je n'avais encere vu sa trâce en user nous qu'uvec le caro nal q'hora, mais sir Fhomas rir nu en sor riant : « Suche, u.s. Reinr, que pour grande que soit la faveur ent le roi m'honore, si m'a tôte pouvait las procaret le gain d'une forteresse en France, il la femit tomber aussitôt. «

Boleyn, il annonça brusquement à Wolsey consterné sa volonté de l'épouser. Nous avons ses lettres d'amour, il écrivait des 1527 à sa maîtresse: I shall make you my sole mistress, remove all others from my affection, and serve you only.

Deux procédures s'offraient pour la répudiation : ou bien le roi ferait prononcer, par une cour anglaise, la nullité de son mariage, avec assez de célérité et de mystère pour que la reine ne fût point admise à se défendre et fût déclarée conturnace; ou bien le roi demanderait au pape, non pas de déclarer nulle son union avec Catherine, mais de reduire à néant la bulle de son prédécesseur qui avait jadis accordé la dispense au mépris des textes bibliques. Henri VIII aurait préféré le premier parti. Wolsey lui persuada d'adopter le second, et de travailler à obtenir l'annulation solennelle de la bulle que le roi d'Angleterre, fils très cher de l'Égliss romains, avait jadis sollicitée luimême à Rome. On entama donc avec la Curie des négociations où la diplomatie de Wolsey s'épuisa contre les ressources supérieures de la diplomatie italienne. Le pape, qui ne pouvait pas céder au caprico de Henri VIII, et parce qu'il était sous la main de l'Empereur, neveu de la malheureuse femme qu'il s'agissait de sacrifier, et parce qu'il eut renoncé, en quelque sorte, à sa magistrature morale en consacrant une si flagrante violation du droit, le pape épuisa durant deux ans, contre la fureur du roi, l'arsenal des énervantes mesures dilatoires. La disgrace de Wolsey et la sécession de l'Angleterre du corps de la catholicité romaine étaient au bout de ce conflit.

Chute de Wolsey. — Le cardinal d'York s'était fait beaucoup d'ennemis au temps de sa prospérité. Bien qu'il n'eût jamais perséculé la pensée libre et qu'il eût même pouplé ses collèges d'Oxford et d'Ipswich de personnes à tendances libérales, il s'était aliéné, par son « papisme » et par la splendeur de son équipage, le parti de la Réforme. Les écrivains puritains ne lui pardonnent pas les magnificences de ses résidences d'Hampton-Court et de York-House (Whitehall), ni ses relations amicales avec son collègue, le légat Campeggio. Les suppressions de monastères qu'il s'était permises l'avaient brouillé, d'autre part, avec les moines et les dévots de la vieille

Eglise. C'itait la faveur de son maître qui l'avait soutenu longtemps au-lessus des partis; quand elle se reura, il s'écroula. Il avait tout a craindre, car, en exerçant en Angleterro, quoique Anglais, les fonctions et la juridiction de legat pontifical, il avait sûrement violé les anciens actes de Præmunire. Sans doute, le roi avait tacitement autorisé pendant plusieurs années cette illégalité flagrante, mais l'illegalité n'en subsistait pas moins et pouvait entraîner, si c'était le bon plaisir du maître, les penalites applicables au crime de haute trahison. « L'intention des lords du parti de M to de Boleyn, errivait le Français du Bellay, est, quand Wolsey sera mort ou abattu, de se débarrasser aussi de l'Église et de piller les biens de tous les deux. Ils n'en font pas mystere.... » Les biens du cardinal furent, en effet, confisques par provision; et il mourut à propos, le 29 novembre 1530, au moment où, sans doute, il allait être enfermé à la Tour - Ah! maître Knyghton, dit-il sur son lit de mort au lieutenant de la Tour, si j'avais servi Dieu avec autant de zèle que mon roi, il ne m'aurait pas abandonné dans ma vieillesse. Voila la juste recompense de mes peines, car je n'ai travaillé à satisfaire que mon prince, et non Dieu. \*

Norfolk et More. - Norfolk, paren, d'Anne Boleyn, succéda à Wolsey, et sir Thomas More, le chef des humanistes libéraux, fat nommé chancelier Les desseins du cénacle d'Oxford allaient ils enfin s'accomplir? On l'espèra quand on vit sir Thomas, rompant avec la tradition de Wolsey, convoguer le Parlement, et ce Parlement adopter des resolutions conformes aux vœux du chancelier : réforme prudente et respectueuse de l'Église, hostilité contre l'héresie — Cependant Norfolk, trompant la confiance des protestants suivil les errements de Wolsey dans les négociations pour le divorce il s'eflorça d'effraver le pape pour le forcer à complaire au roi dans cette affaire; ii tenta do peser sur son esprit en lui a bressant les plaintes solennelles du Parlement au sujet de la lenteur du proces, les consultations favorables obtenues, à grand'peine, de quelques Universités; mais il ne pensait pas qu'il fût possible de se passer du Saint-Siege, - et le Saint-Sicze, stylė par Charles-Quint, resta sourd. More et Norfolk

furent remplacés, quand le roi désespéra complètement d'arriver à une solution régulière, par l'homme qui, dès le lendemain de la chate du cardinal, avait suggéré à Henri VIII, en audience particulière, un plan nouveau et hardi

Thomas Cromwell; ses premières mesures; ses des seins. - Thomas Cromwell, né vers 1485, fils d'un certain Walter Cromwell, industriel à Putney, près de Londres, avant eu une jeunesse aventureuse. Il avait été soldat, commis, en Italie et aux Pays-Bas. De 1513 à 1523, il avait moné de front. en Angleterre, l'industrie des draps, le commerce de l'argent et les fonctions de scrivener Thomas Wolsey l'avait nommé en 4544 receveur de ses revenus. Homme de confiance du cardinal, il surnagea apres la debàcle de son patron. Il fut présenté à Henri VIII par sir John Russell ou par le duc de Norfolk On dit que, lors de sa premiere entrevue avec le roi, il lui démontra la vamité des sentences papales. Pourquoi le roi ne suivraitil pas l'exemple des princes d'Allemagne, qui avaient rejeté le jong? Pourquo, ne se déclarerait-il point, avec l'aide du Parlement, chef de l'Église nationale! A présent, l'Angleterre, ayant deux maîtres, était un monstre à deux lêtes. Si le roi recouvrait l'autorité usurpee par le pontife, l'anomalie. serait effacée, et le clergé, qui fiendrait désormais de lui sa vie et ses biens, ne se composerait plus que de ministres obéissants de sa volonté. Ces conseils, exposés avec le mélange de déférence et de rudesse (stoutness) que le roi goûta toujours en Cromwell, flattaient les trois passions sincères de Henri VIII . son amour pour Anne Boleyn, son amour de l'argent, son amour de l'omnipotence Cromwell fut aussitôt admis dans l'intimité royale Pendant dix années terribles, il allait désormais gouverner les destinées de l'Angleterre et de l'Église anglaise.

Les premieres mesures prises par Henri VIII, sur l'instative de Cromwell, forent destinces à préparer la rupture avec Rome par la soumission totale de l'Église d'Angteterre à son roi. — Si Wolsey avait violé les statuts de Pramunirs en tenant en Angleterre sa cour comme légat du pape, le clergé anglais avait perpétré le même crime en acceptant comme legitume

l'autorité illégale du légat. Tous les biens de l'Église anglaise tombaient donc sous le coup des confiscations prononcées par les statuts comme châtiment de la violation des actes de Præmusire. Le clergé offrit de paver une amende énorme pour la faute commise : environ deux millions sterling de notre monnair. Cela ne suffit point. Le clergé fut informé que la somme proposée ne serait acceptée comme prix de la violation du Pramanire que s'il adoptait désormais, pour désigner le roi, le titre de « protecteur et chef suprême de l'Église », curus Majestati animarum cura committetur. Après quelques discussions dans les deux chambres de la Convocation ecclésiaslique, le clergé se soumit à cet ultimatum. - La parole fut donnée ensuite au Parlement, toujours hostile aux libertés ecclésiastiques. La Chambre des communes présenta en 1532 sa fameuse « Supplication contre les Ordinaires », sorte d'acte d'accusation dressé contre les abus du clergé, surtout en matière judiciaire et bénéficiale. - Le roi, de son côté, ne déserma pas. De mêmo qu'il avait exhumé, l'année précédente, les vieux statuts de Præmunire, il s'aperçut tout à coup que l'allégeance des évêques envers la couronne était annulée par le serment d'obéissance canonique au pape qu'ils prononçaient le jour de leur consécration. En même temps qu'il exigeait le redressement de cet abus, Henri VIII requit la Convocation de 1532 de reconnaître qu'aucune ordonnance ecclésiastique ne pouvait entrer désormais en vigueur sans l'autorisation royale, et que toutes constitutions antérieurement promulguées étaient sujettes à revision au gré du roi, si elles étaient contraires à sa prérogative ou à la commodité des sujets. Le clergé plia cette fois encore, et, pour faire sa cour à Henri VIII, il poussa la complaisance jusqu'à réclamer lui-même l'abolition des annates, ou « premiers fruits » de tout office ecrlésiastique, qui élaient pavés jusqu'alors à la cour de Rome Les annales furent effectivement abolies par acte du Parlement. Ainsi furent coapées les premières cordes qui rattachaient l'Angleterre à la bacque de Pierre. — Le jour même où la soumission du clergé fut complétée de la sorte, sir Themas More résigna ses fonctions de chancelier. Désenchanté, il se démit avec dignité quand il vit imminente une révolution qu'il désapprouvait. Trois mois après, mourut le vertueux archevêque de Cantorbéry William Warham, dont le dernier acte fut de fulminer un anathème contre les statuts de 1532. trop clairement préparatoires d'une révolution. La scène du monde se vidait ainsi des acteurs qui y avaient joué un rôle à l'avenement de Henri VIII, à l'aurore de la renaissance religieuse. Des personnages bien différents y paraissent et préespitent les catastrophes. Au commencement de l'année 1533, Thomas Cranmer, un des théologiens de Cambridge, devint archevêque et primat d'Angleterre, il sit aussitôt casser le mariage de Catherine et de Henri par sa cour ecclésiastique Trois semaines plus tard, Anne Boleva fut proclamée reine. Le 12 avril, Thomas Gromwell, déjà membre du Conseil privé, mais dont l'influence avait eté jusque là occulte, fut nommé chancelier de l'Échiquier et secrétaire du roi; « ce fut, dit lord Campbell, quelque chose comme l'élévation d'un esclave au vizirat dans un État oriental. .

Le triumv.rat composé de Henri VIII, de Cranmer et de Cromwell travailla ouvertement, à partir de 1533, à transformer l'Église d'Angleterre. Cromwell, qui était en relations avec le réformé Miles Coverdale, et qui, dans sa jeunesse, avait fait son bréviaire du Prince de Machiavel, se proposa d'élever l'autorité absolue de son maître au-dessus de tous les anciens pouvoirs, d'affranchir entièrement le clergé national de l'influence ultra montaine, et de l'orienter vers des croyances nouvelles.

Le schisme; la suprématie royale. — Le premier point était de rejeter la suprématie romaine. Si la reme répudiée introduisait en cour de Rome une action contre Henri VIII pour cause de bigamie, il fallait que son appel fût nul ab initio. L'acte de 1533 sur les appels à Rome (Statute of Appeals) est considéré à juste titre comme le premier coup décisif qui ait été porté au Saint-Siège par le Parlement d'Angleterre. Jusque-là, en effet, on avait limite l'autorité papale dans le royaume, tari par la suppression des annates les revenus que Rome en tirait; maintenant, on abolissait sa juridiction. Il ne s'agiasait plus de limiter, mais de détruire — Le Parlement de 1534

dirigea entore d'autres statuts contre celui que le style officiel qualifiait encore, deux ans auparavant, de Pope's Holiness, mais qui n'était plus appelé désormais que « l'évêque de Rome » Les assemblees ecclésiastiques furent contraîntes de reconnaître encore une fois que l'agrément du roi était néces sa re et suffisant pour la validité de leurs décisions. Un statut consacra le droit du roi de nommer et même de déposer les évêques, sans confirmation canonique. L'Acte de Suprématie ordonna « que le roi fût accepte, regardé, reconnu comme unique et suprême chef, sur la terre, de l'Église d'Angleterre, et qu'à sa couronne fussent joints et unis, pour les posséder et en jourr avec ce titre et cette qualité, tout pouvoir d'examiner, réprimer, redresser, reformer et amender telles erreurs, herésics, abus, offenses et irrégularités qui doivent ou peuvent être réformés légalement par autorité ou juridiction spirituelle ... »

Cependant l'Angleterre n'était pas unanime en faveur du schisme Il y eut des protestations. Élisabeth Barlon, une pauvre servante de ferme dans le pays de Kent, eut des visions, prédit la mort du roi divorcé, souleva la pitié populaire en faveur de la reine Catherine. Henri VIII feignit de croire à une conspiration et versa, dans cette affaire de la « sainte fille du Kent » (the holy maid of Kent), le premier sang des discordes reagiouses. - Une semaine avant l'exécution d'Élisabeth Barton, sir Thomas More et l'évêque de Rochester furent appeles devant une commission, siégeant à Lambeth, et composee du lord chancelier, de l'archevêque de Cantorbery, des dacs de Norfolk et de Suffolk. On leur demanda de prêter serment à l'Act of Succession, le dernier statut du mémorable Parlement de 4534, qui proclamait la nullité du premier mariago, et qui invitait, en outre, tous les sujets du roi à jurer qu'ils croyaient à la validité religieuse du divorce. More et Fisher se dirent prèls à reconnaître le nouvel ordre de succession, qui disqualitiait la princesse Marie au profit des enfants a nuitre d'Anne Boisyn, mais refusèrent de rien ajouter contre leur conscience. Ils furent emprisonnés à la Tour. Le même serment, ou plutôt une formule du même serment, aggravée de mamère à devenir comme la pierre de touche du

papisme, fut déféré vors la même date aux membres du clergé regulier de Londres, soupçonnés, non sans raison, d'attachement à l'Église romaine. Les moines furent invites à déclirer, non seulement que le « chaste et saint mariage entre Anne et Henri » était à leurs yeux juste et légitime, mais encore qu'ils tenaient le roi pour le Chef suprème de l'Eglise d'Angleterre, et qu'ils reniaient l'évêque de Rome, « lequel usurpe dans ses bulles le nom de pape ». Cromwell ne désimit rien tant que de voir les monastères décliner en masse la prestation d'un serment aussi intolérable pour leur foi, directement contraire a leurs règles, afin d'avoir un prétexte pour les dissoudre. Les maisons des frères de l'Observance de saint François, Charterhouse, à Londres, et l'abbave augustine de Sion furent, en offet, tres rudement frappees. Ce fut pis encore quand le Parlement eut voté les célebres statuts qui portent, dans le Statute Book de Henri VIII, le nom de Treason taws Déja les offenses verbales au roi et à la reine étaient crimes de haute trahison desormais. le silence même fut puni de pénalites atroces : c'est sous l'inculpation légale de trahison que, pendant la « Terreur anglaise», furent condamnés tous ceux, aussi bien protestants que catholiques, qui refusèrent de confesser expressément le dogme nouveau de la Suprématie royale. Charterhouse et Sion fourmirent, en 1535, des contingents de martyrs, enchaînés a Newgale, pendus, écartelés à Tyburn. Fisher, dépouillé par le Chef suprème de son évêche de Rochester, avait été élevé au cardinalat par le pape Paul III; Henri le fit executer, et sa tôte pourrit pendant plusieurs jours au pliori du Pont de Londres. avant d'être jetec à la rivière. Elle fut bientôt reinplacée sur le cree par celle de sir Thomas More.

Les horreurs de 1536 dépassèrent encore celles de 1535. Cette année-la, Anne Boleyn fut decapitee, et, le lendemain de sa mort, le roi épousa, en habit blanc, Jane Seymour. L'archevèque Cranmer proclama la nullité du mariage d'Anne qu'il avait, lu-même, célébré. Six mois auparavant, on serait mort pour avoir douté de la légitimité des enfants d'Anne et de Henri; c'eût été, désormais, un crime d'y croire. Le Parlement, toujours docife, vota un nouvel ordre de succession et

s'occupa d'extirper les derniers restes de l'« idolàtrie papiste ». Le temps était venu où tout Anglais, sous peine de mort, devait, comme le roi Jean de Shakespeare, cracher sur la papauté :

Thos, canst not, Cardinal, devise a name So slight, unworthy and ridiculous To charge me to an answer, as the Pope

Bien rares, grâce à la police de Cromwell, sont les voix qui osèrent s elever pour fletrir la tyrannie du prince et la servilité de son peuple. Reginald Pole, de la maison de Tudor, lança du continent contre les apologistes du « Chef suprême », les Sampson, les Tunstall, les Stokesley, sa fameuse « Défense de l'unité de l'Église ». Dans les comtés du Nord, il y eut des soulèvements à main armée. Le Lincolnshire se révolta sous l'abbé de Barling, mais sans succès, et le roi remit brutalement sous le joug les rude commons of a most brute and beastly shire. Le « Pèlerinage de Grâce » — c'est le nom de la révolte des catholiques du Yorkshire en 1536 — ne fut pas plus heureux, parce que les « pèlerins », au lieu de combattre, s'attardérent à négocier. Henri et Cromwell ne trouvèrent plus, après la soumission du Yorkshire et l'exécution du marquis d'Exeter, chef du vieux parti vorkista de l'Ouest, le moindre obstacle à leurs. volontés. En 4337, le roi répondit à la convocation adressée par Paul III au clergé anglais pour le concile œcuménique, d'où le pape espérait voir sorur la pacification de la chrétienté, par une diatribe furieuse, plus semblable à une harangue antipapiste d'un prédicant de Saint-Paul's Cross qu'à une circulaire transmise. au nom du roi, du conseil et de l'Église d'Angleterre à tous les cabinets européens. Ce document mit fin pour dix sept ans aux seculaires relations de l'île auglaise avec le Saint-Siege.

Le culte et la discipline. — Quand l'allégeance envers l'ome ent été dénonce et quand l'Église d'Angleterre eut consent à abiliquer entre les mains du roi ses propies privilèges, le Chef suprême entreprit cette réforme du culte, de la discipline et du dogme que tant de bons esprits durant le moyen age, et récemment les humanistes d'Oxford, avaient appelée de leurs vœux. Celui qui fut chargé de cette œuvre immense et déli-

cate fut ce Cromwell, que les puritains ont honoré plus tard comme un « saint ». Thomas Cromwell fut fait, en 1535, · Vicaire général du Chef suprème de l'Église anglicane pour toutes les affaires ecclésiastiques », c'est-à-dire que, d'après les termes de l'acte qui l'investit de cette dignité, Cromwell et ses subdélégués furent autorisés à visiter a leur gré toutes les eglises, monastères, hôpitaux et fondations ecclésiastiques quelconques; à faire enquête sur la vie, les mœurs et les opiaions de tous les cleres, quel que fût leur rang; à punir les coupables; à faire des ordonnances pour la conservation ou la réformation tant des choses que des personnes, à presider les assemblées du clergé; à indiquer au choix des assemblées les futurs évêques à élire Pendant leurs visitations, Cromwell et ses collaborateurs étaient pourvus du droit d'institution et d'investiture. Ainsi l'Église d'Angleterre fut mise en 1535 sous l'autorité absolue d'un personnage ouvertement favorable aux nouveautés religieuses d'Allemagne, et qui passait pour « le plus impitoyable des hommes. >

L'influence personnelle de Cromwell sur la réformation du culte et de la discipline n'est pas douteuse. Avant 1535 on ne cite dans cet ordre d'idées que quelques statuts parlementaires pour l'abolition des privilèges judiciaires des cleres inférieurs, pour la restriction du droit de citation devant les cours ecclésiastiques, et au sujet des biens de mainmorte. En 1535 commencent la suppression des monastères et la destruction des images

Douze cents monastères environ existaient alors en Angleterre, presque tous de fondation ancienne. Beaucoup de personnes les tenaient pour d'inutiles asiles de la paresse; et des calomnies populaires les représentaient comme de mauvais lieux. Depuis un siècle, ils avaient à pen près cessé de s'enrichir, car les pieuses bienfaisances, depuis le règne de Henri IV s'étaient peu à peu détournées d'eux pour alimenter de preférence des collèges universitaires et des hôpitaux. Mais l'institut monastique, en décadence dans l'Angleterre du xvi siecle, retenait encore d'immenses domaines, témoins de son ancienne prospérité. Les hames dont il était l'objet étaient plus violentes peut-être

qu'elles ne l'avaient jamais été, mais elles n'étaient pas plus justifières, car il n'est nullement prouvé que les mœurs y fassept. plus manvaises que sous les trois Écouard, aux temps les plus florissants de son histoire. - C'est à cet institut, riche et impopulaire, que Cromwell's attaqua d'abord. En octobre 1535, ses agents, les docteurs Bedyl, Legh, Lavion, London, Petre, etc., corimencerent une « visitation » de tous les monastères du royaume, C'etaient des hommes d'une moralité douteuse, comma pour leur avidite, leur dureté, leur grossiereté, dont fait foi leur correspondance. Lavion, d'un caractère gai, raconte à Cromwell, dans ses lettres, les historiettes scandaleuses des couvents de femmes : to make you laugh, « pour vous faire rire » Partout ils recucillirent des medisances et prétendirent constater des énormités, des débauches secrètes. En quatre mois (temps bien court s'ils avaient procède avec soin a une onquête seriense), ils amasserent les materiaux d'un Blockbook qui fut présenté en 1536 au Parlement à l'appui d'une proposition de la Couronne pour la suppression totale des « petits » monasteres et le transfert de leurs biens au roi-« Quand les atrocites des moines, dit Latimer, furent communiquees pour la premiere fois aux Communes, elles parurent si grandes et si abominables qu'un immense cri de réprobation s éleva... ... Un Acte fut aussilôt voté pour confisquer au profit du roi toates les maisons religieuses qui ne possédaient point an revenu unnuel de 200 livres sterling au moins; pour recevoi et administrer la proie ainsi livree au fisc, on crea une cournoi velle, qui reçut le nom expressif de « Cour des Augmenta. tions \* (Court of the Augmentations of the revenue of the King s Crown). — A partir de 1536, la Cour des Augmentations ne chôma plus. Les grandes abbaves avaient été provisoirement res ectees d'abord, mais l'evêque Stokesley avait déclaré a la Chambre des lords que « leur tour viendrait ». Dans presque tons les nonastères, il y avait des momes indisciplinés et mé-

I (a Blackbook can't in a sorte de directe compile dispresses comperta, desta directe cas rapperts of ground des visiteurs, qui present it probabilement unual acid the sorte dispression to dispression to the interest propagate. La Black et dispression depois longitumps, mais nons avons les Comperte, ils feut revinct de que a vait etre le Blackbook.

contents; on sollicita leurs dénonciations; rien ne fut épargué pour rendre aux autres la vie monastique aussi ignominieuse qu'insupportable : on modifia leur règle sous prétexte de la mettre en conformité avec les paroles de l'Écriture; on leur défendit de sortir de leurs couvents; on leur prêcha la vanité de leurs observances . « Ce n'est pas tel ou tel habit, une tête rasée, ce n'est pas le jeune, la prière de nuit qui plait à Dicu, c'est la foi en Christ. » Apres le Pèlerinage de Grace, beaucoupde monasteres du Nord furent rases, sous pretexte de trahison de leurs abbés. Mais l'année 4538 est l'année décisive dans l'histoire de cette rafte prodigieuse des biens du clergé régilier. Legh, Petre et Leighton résumèrent leurs fonctions de « visiteurs » ambulants avec une recrudescerce de zele. Sur leur passage s'écroulèrent les plus illustres fondations : Saint-Albans, Battle Abbey, etc. Un uncien prieur de Longley-Regis, Richard Ingworth, égala, cette année-la, les exploits de ses collègues : son ambition paraît avoir été de « marteler » surtout les Ordres mendiants. Mais tous le cedent au docteur London : aucun visiteur n'obtint autant de surrenders soi-disant volontaires; aucun n'inspira aux malhoureux moines des couvents campagnards une pareille terreur : « il était comme un lion (aicherche sa proie, toujours rugissant et bouffant de colere » Luruine totale de l'institut monastique était completement consommée, par les soins de ces habiles agents du Vicaire général, vers 1510. — Cinq années avaient donc suffi à Cromwell pour démanteler tous les couvents, jeter les moines sur le pavé, verser d'immenses trésors dans le réservoir ouvert de l'Augmentation office. De cette opération sans pareille on ne saurait exagérer l'importance; car le roi ne garda men des biens des monasteres. il les vendit; il les donna à ses courtisans; durant les huit der nières années de sa vic, il aliéna les dépouilles de 420 abbayes ou prieurés. Ces biens passerent par conséquent entre les mains. de la gentry. « Ainsi, dit un historien, toute la haute classe laïque se trouva plus ou moins intéressee au maintien du nouvel. ordre de choses qui lui pro urait de si riches detations. Un fait analogue s'est produit en 1789 dans la masse des paysans français apres le parlage des biens nationaux » (Bontiny). Les

domaines monastiques ont servi en Angleterre à doter l'aristocratie nouvelle, qui a été le plus forme appui de la religion des Tudors.<sup>1</sup>.

Cromwell s'attaqua, en second lieu, aux « superstitions » et aux images de l'ancien rituel. Devant l'assemblée du clergé de 1536. Latimer prononça un sermon qui élait, à cet égard, une déclaration de guerre : « Nos prélats et nos curés altèrent la parole de Dieu en y mélant les rêves des hommes, comme ces taverniers qui brassent le bon et le mauvais dans le même pot. Il y a dans les églises des images couvertes d'or, habillées de soic, illuminées de chandelles de cire en plein midi, tandis que li s vivantes images du Christ souffrent la faim, le froid, la soif dans les ténèbres. » Sous la présidence de Cromwell, cette assembles de 1536 rédiges la premiere Confession de l'Église anglienne. Elle est relativement modérée, puisqu'elle tolère les statues de la Vierge et des saints, le pain bénit, l'eau bénite, les illuminations de la Chandeleur; mus elle fut bientôt suivie d'« injonctions » du Vicaire général qui ne gardent point les mêmes ménagements pour la cérémonial catholique. Chaque églisoparoissale du royaume fut invitée à se procurer à bref délai et à placer dans le chœur une Bible en anglais, celle de William Tyndale D'autre part, les Visiteurs de Cromwell, au cours de leur guerre contre les monastères, ne manquèrent pas de commettre une foule de profanations qu'ils savaient agréables à leurmaître. Ils envoyèrent à Londres des voitures chargées de relques, dimages miraculeuses, truquees pour exciter l'admiration des fidèles, de mamère à remuer les yeux, à pousser des soupirs ou a hocher la têto. La statue de Notre-Dame de Worcester, qui attirait un grand nombre de pèlerins, fut brûlée à Smithfield : . Va rejoindre, dit Latimer en l'expédiant au bourreau, la vicille sœur de Walsingham, et la jeune sœur d Ipswich, et les deux autres sœurs de Doncaster et de Penrice; vous allez faire un joh tas. « L'abbaye de Hales possédait un

It is les frimides les plus consideral les le posquits qui touchent de pres ou de loin à la Chambre des lords, est suren a très peu d'exceptions pres, sous les Tedor, et surain princions remonter à lor gipe de leurs propriétes, nous vertions qu'estes plossements in la sapré toules ses grands esté lissements monastiques « Haram).

flacon plein du sang de Jésus-Christ; les commissaires de Cromwell en retirèrent de la gomme colorée. Les reliques de saint Thomas de Cantorbéry, but du plus fameux pèlerinage de l'Europe, étaient une des gloires de l'Angleterre catholique. une proclamation royale fit savoir que Thomas Becket était un traître qui avait résisté à son roi. Dès 4538, les shériffs et autres magistrats laïques reçurent l'ordre d'inspecter les édifices religieux et d'en ôter les objets de superstition. Les vitraux furent brisés, les tombeaux ouverts et profanés, les statues et les vases du culte fondus ou brisés. Les « injonctions » du Vicaire général pour 1538 sont conçues dans le même esprit iconoclaste et antiliturgique. Plus d'images, plus de pelerinages, plus d'offrandes, toutes ces choses étant des « fantaisies humaines, inconnues a l'Écriture ». Bientôt des évêques comme Hooper se feront scrupule, comme d'un acte d'idolàtrie, de revêtir le surplis.

Le dogme. — Après la décapitation de la hiérarchie catholique par le retranchement du pape, après la transformation du cérémonial catholique, il semblait a priori tres probable que Henri VIII et ses ministres porteraient aussi la main sur les dogmes de l'ancienne Église. Lollards et lutheriens conçurent certainement l'espoir de voir triompher leurs croyances lorsque Henri VIII eut déclaré la guerre au papisme. Mais ils connaissaient mal le roi. Chose curieuse, Henri VIII n'oublia jamais qu'il était le Defenseur de la foi, et, en dépit de Cromwell, leur ami, les protestants ressentirent plus d'une fois les effets de l'horreur du « Chef suprème » pour les opinions singulières.

Le martyrologe du protestantisme n'est guere moins long que celui du catholicisme romain pendant les dernières années du règne de Henri VIII Le premier martyr fut John Frith, en 1533. Choisi par Wolsey pour occuper l'une des chaires de son collège à Oxford, il avait subi de bonne heure la persécution pour cause d'hérèsie, s'était enfui en Flandre, où il s'était marié. Là, il sit la connaissance de Tyndale, l'un des premiers traducteurs de la Bible en anglais, et publia un livre contre la croyance au Purgatoire Revenu en Angleterre, il

écrivit un autre ouvrage « sur le Sacrement de l'autel », qui onvrit en Angleterre cette terrible controverse au sujet de la présence réelle dans l'Eucharistie qui a mis tant de fois la chrétienté a feu et à sang. Cet ouvrage contient la premiere réfutation systèmatique, en anglais, du dogme de la Transsubstantiation. Frith fut traduit à cette occasion devant un tribunal présidé par Craumer, son attitude fut très noble; il déclara qu'il ne croyait ni au Purgatoire ni à la Transsubstantiation, mais que, ces dogmes fussent-ils vrais, il refuserait encore de les admettre comme des articles de foi nécessaires au salut. John Frith mourut done pour établir la distinction, abolie si longtemps par la tyrannie de l'Église romaine, d'un article de for et d'une croyance indifférente. Il fut ainsi, a certains égards, un martyr de la pensée libre. Il fut brûlé le 4 juillet 1533, en même temps qu'un pauvre tailleur de Londres. Andrew Hewett, dont la seule réponse aux questions qu'on lui posa fut a qu'il croyait ce que croyait John Frith ». Parlement de 1534 passa un Statut contre les hérétiques, qui n'abolit nullement les terribles statuts de l'âge lancastrien contre les Lollards: il fit seulement du « très honteux et très détestable crime d'héréste » un crime panissable en common law, et enleva le caractère d'hérésic aux propositions relatives à l'autorité du pape. Mais ce fut tout : six aus après, les commons, survant docilement les fluctuations théologiques du roi qualifiaient encore d'hérésie punissable par le feu la négation de la Transsubstantiation, le dogme le plus attaqué du Credo romain. - En 1536, l'Assemblée du clergé présenta à son président, le Vicaire général, une liste l'erreurs et de blasphèmes (maladogmata), qui étaient alors communément prèchés, on demandant que les prêcheurs fussent châtiés. On disait que l'Eucharishe était une larce (le it anything else but a piece of bread or a little pretty piece round Robin!). L'huile de l'Extrème-Onction élait surnommée « la graisso et le heurre de l'évêque de Rome ». On disait que les prêtres n'avaient pas plus d'autorité pour administrer les sacrements que les laigues, que tous les péchés ctalent véniels et rachetables par les mérites de la Passion du Christ; que Notre Dame étail une femme comme une autre,

que l'homme n'a pas de liberté, que le jeune et les abstinences sont absurdes, etc. Des ennemis de la Transsubstantiation, assistant à la messe, élevaient un chien en l'air au moment de l'élévation de l'hostie. Il parut necessaire au Chef suprème de mettre un frem à ce débordement de blasphèmes, et de rédiger un canondes dogmes reçus dans l'Église d'Angleterre, pour préserver son unité. De là les Dux Articles de 1536, la première des Confessions anglicanes. Cette confession a le caractère d'un compromis entre le catholicisme et les idées nouvelles; mais les hardiesses » des hérétiques sont condamnées; trois sacrements, le Baptême, la Pén.tence, l'Eucharistie avec la Transsubstantiation, sont maintenus. — Un disciple de John Frith, John Lambert, prêtre du diocèse de Norwich, fut jugé en 1538, dans le palais de Whitehall, par le Chef suprême en personne, assisté de son Vicaire, de l'archevêque de Cantorbéry et d'une nombreuse assemblée. Sampson, évêque de Chichester, ouvrit la séance par un discours où il expliqua que le roi, en se séparant de l'Eglise de Rome, n'avait nullement entenduouvrir la porte aux hérésies : « Nous ne sommes pas réunis aujourd'hui pour discuter une doctrine hérétique; mais pour réfuter par notre industrie les hérésies de cet homme. » Lain bert, à genoux, fut interrogé par Henri VIII lui-même : · Réponds, mon garçon, au sujet du Sacrement de l'autel; y crois-tu ou n'y crois-tu pas? » dit le Chef suprême en levant son honnet. — « Je le nie. » — « Mais tu es condamné par les paroles mêmes du Christ . Hoe est corpus meum... Je ne veux pas être le patron des hérétyjues <table-cell-columns> — En 1539, la Chambre des lords étant réunie pour discuter une nouvelle Confession anglicane, Henri intervint au milieu des débats pour jeter dans la balance le poids de sa toute-puissance en faveur de l'orthodoxic Les évêques, comme Cranmer, Latimer, Shaxton, Goodrich, qui auraient désiré compleire à quelques-unes des revendications du lollardisme, furent mis en déroute par cette intervention, à la suite de laquelle fut passé le célèbre « Acte pour abolir la diversité des opinions », communément désigné sous le nom de Statut des six articles, et sous celui de « Bill Sanglant », de « Fouet à six queues », par les hérétiques de toutes

les sectes. Cet acte, qui marquait dans une certaine mesure une réaction dans l'esprit du roi, affirmait plus énergiquement que jamais la Transsubstantiation, l'inutilité de la communion sous les deux espèces, la validité des vœux de chasteté, l'excellence du célibat clérical; il approuvait la confession auriculaire et les messes privées. Toute contravention, même verbale, a ce canon. des croyances, devait être punie de mort par le feu et de confiscation. L'abjuration ne sauvait pas le coupable; et cette disposition moure doublait la sévérité des lois ordinaires contrel'hérésie. L'acte devait être relu dans chaque église tous les trois mois. Ce terrible Statut déchaîna aussitôt une meurtrière persécution qui dura huit ans, avec des alternatives de crise et de rémission. Granmer lui-même, archevêque de Cantorbéry, fut forcé de renvoyer sa femme. Deux évêques à tendances très avancées, Latimer et Shaxton, durent donner leur démission. Les traductions anglaises de la Bible furent soumises à la censure royale, et les marchands de pamphlets luthériens ou anabaptistes pourchassés avec fureur. - Thomas Cromwell assistant impuissant à ces mesures si différentes de celles qu'il cot prises sans doute s'il cot été le maître

Disgrace et chute de Gromwell. — Il n'était pas le maître. Son pouvoir, il ne le gardait que grâce à d'abjectes complassances. Des indiscretions circulaient : on disait que le roi s'emportait souvent contre lui, jusqu'à le traiter de manant et à lui tirer les oreilles. L'ambassadeur de France Castillon entendit Sa Majesté dire à son Vicaire genéral qu'il était peut-être bon pour s'occuper de certaines affaires, mais qu' « il ne lui appartenait pas de se mêler de celles des rois ». Or, il voulut s'en môler, et ce fut sa perte.

Le 10 juin 1310, le duc de Norfolk arrêta Thomas Cromwelt en pleine séance du Conseil, et le conduisit à la Tour L'acte d'accusation qui fut dressé lui impute des malversations, la propagation de livres herétiques, des relations suspectes avec les theologiens ennemis du Chef suprême. Quelqu'un l'avait entendu dire : « Je pousserai si loin les choses que, dans un an ou deux, le roi ne pourra plus arrêter la révolution. » Mais le vrai crime du favori, c'etait probablement son rôle dans la

malheureuse affaire d'Anne de Clèves. Le roi, veuf de Jane Seymour, s'était embarqué, en 1540, dans sa quatrième aventure matrimoniale, et Cromwell, désireux d'établir une alliance solide entre l'Angleterre et l'Allemagne protestante, avait contribué à faire conclure un mariage entre Honri et Anne de Clèves, parente de l'Électeur de Saxe, chef des princes protestants d'Allemagne. Mais Henri VIII fut choqué de la laideur de cette princesse et demanda à ses évêques de prononcer la nullité d'une union contractée à la légère; de leur côté, les princes allemands firent leur paix avec l'Empereur; et Henri se trouva, par suite des échecs répétés des combinaisons de Cromwell, seul en Europe, sans alliés et sans femme. Le dépit qu'il en conçut fut fatal au ministre maladroit, déja compromis par ses opinions malsonnantes. Le « cardeur de laine » (c'est ainsi que Henri VIII l'appela toujours désormats) accabla le roi de basses supplications pour conserver la vie; Henri se fit lire trois fois le dernier placet, véritable ert de détresse, mais, après l'avoir savoure, il donna l'ordre de dresser l'echafaud, le 28 juillet, à Tower Hill

Dernières années de Henri VIII. — Sept années s'écoulèrent depuis la mort de Cromwell jusqu'à celle de Henri VIII, pendant lesquelles le roi exerça la même tyrannie avec la même impunité. On se fatigue à compter ses victimes · la vieille comtesse de Salisbury, mère du cardinal Pole; Grey, lord-deputy d'Irlande, Catherine Howard, la cinquième femme du roi; le fils du duc de Norfolk, le brillant comte de Surrey, etc. Jamais, cependant, l'Angleterre ne fut plus complètement prosternée devant cette idole brutale, couverte du sang de ses femmes, de ses ministres et de ses sujets. Los discours prononcés au Parlement de 1512 par le lord-chancelier et par le speaker des Communes, sir Thomas Moyle, sont des dithyrambes montés au plus haut diapason. La fortune des armes n'abandonna pas non plus Henri dans ses guerres simultanées contre la France et contre l'Écosse.

Quant aux affaires resigieuses, les sept dernières années du règne marquent, sinon un recul, du moins un arrêt dans la marche en avant de l'Angleterre du côté de la réforme protestante. La troisième Confession anglaise, de 1343, est encore plus catholique que la seconde, plus conforme aux auciennestraditions. Le roi se montre de plus en plus attaché à l'uniformité, et, par conséquent, de plus en plus hostile aux dissenters qui n'acceptaient point pleinement le Credo de l'Église établie ou qui ne se servaient point de ses livres liturgiques 1. La reine elle-même (la sixieme), Catherine Parr, qui penchait vers la reforme radicale, failht, dit-on, tomber sous le coup du « Fouet à six queues ». Foxe a raconté cette amusante histoire . le roi, blessé dans sa susceptibilité de mari et de Chef suprème par la théologie de sa femme, lui fil administrer les articles de foi, comme c'était la coutume avec les hérétiques; sur quoi la pauvre dame fut saisie d'une telle terreur que le roi dut se précipiter dans sa chambre pour la rassurer; mais elle resta à genoux, protestant d'une manière pathétique que si elle avait jamais paru contester les opinions de son seigneur, c'était seulement pour lui permettre de déployer devant elle les trésors de sa science invincible et de son éloquence incomparable. D'autres furent moins heureux : Anne Askew, qui professait, comme Frith, que la croyance à la présence réelle n'est pas nécessaire. au salut, fut martyrisee en 1546. Mais il est à remarquer que, si le roi permit le supplice des victimes obscures, il s'opposasouvent à l'exécution des personnages haut placés qui lui furent dénoncés pour violation des Six articles L'année même ou Anne Askew souffr.t publiquement pour sa foi, sir John Blage, familier de la chambre royale, l'un des gentilshommes auxquels le Chef suprême daignait prodiguer l'appellation amicale de · corhon », fut accusé d'avoir medit de la messe. C'était assez pour être condamné au hûcher; le roi arrêta le procès. Il agit de même a l'égard de Cranmer, le seul homme pour lequel il ait éprouvé peut-être une affection sincere. Un jour que le roi traversait la Tamise dans sa harque en face du pulais archiépiscopal. de Lambeth, il fit signe a l'archevêque qu'il avait a lui parler : • Eh bien ! notee chapelain, lui dit-il avec bonne humeur, j'en ai appris de belles sur votre compte; il paratt que vous êtes le

<sup>4.</sup> Le prop et Peaser, on latte de printes of et i de Chalast at a care, avec les blances anglaises de Cramer, part en 1936.

plus grand hérétique du Kent », et il lui montra une dénonciation en règle signée par les prebendiers de Cantorbéry et par les justices du Kent. D'autres tentatives furent faites à la Chambre des communes, et même dans le sein du Conseil privé, pour abattre le crédit de Cranmer, dont la théologie était certainement très peu conforme à celle des Articles henriciens; mais Henri VIII ne souffrit jamais qu'on touchat à son collaborateur préféré. Et comme celui et demandant à être envoye à la Tour pour se justitier : « Ah! sainte simplicité! dit le roi. Ne voyezvous pas que si vous êtrez une fois en prison, vous seriez à la discrétion de vos ennemis? Des bouches qui sont closes maintenant s'ouvriraient. Des gens qui n'oscnt pas vous regarder en face s'élèveraient contre vous, et vous seriez perdu. »

Sur un point seulement l'œuvre de Gromwell fut continuée apres sa mort. Cromwell avait détruit les monastères proprement dits; Henri VIII fit présenter au Parlement de 1545 un « acte pour la dissolution des hôpitaux, des chapellenies et des chan tries », c'est-à-dire de toutes les corporations à deini monastiques qui subsistaient encore. L'acte fut voté, et le Parlement supplia le Chef suprème d'accepter le capital de ces pieuses fondations.

Henri VIII mourut le 27 janvier 1547. Corpulent, apoplectique, il était depuis longtemps menacé de most soudaine. Le lord chancelier annonça en pleurant la nouvelle au Parlement, qui pleura aussi. Toutefois, chancelier et Parlement reprirent bientôt courage en songeant aux vertus précoces du nouveau roi, Édouard VI, fils de Henri et de Jane Seymour, et en écoutant le testament du défunt, qui leur fut lu à haute voix par sir William Paget.

# II. — Édouard VI : la « tyrannie protestante ».

Le protectorat de Somerset. — Le comie d'Hertford, oncle maternel du mineur Édouard VI, s'empressa de violer le testament authentique du feu roi; il en produisit un autre, qui

le créait duc de Somerset, et il s'empara de la régence sous le nom de Protectorat. L'Angleterre, habituée à obéir, fut pour quelque temps dans sa main. Le règne de Henri VIII, en comparaison du sien, fut considéré par les contemporains comme un temps béni de légalité et de justice.

On a vu que Henri VIII, au milieu de tous ses excès, était toujours resté fermement ancré à la foi ancienne L'évêque de Winchester, Gardiner, était, en 1517, le type du théologien « henricien » : il avait approuvé toutes les mesures du dernier règne, l'élimination du pape, la ruine des monastères, même la destruction des images, mais sculement des images fruquées ou soi-disant miraculeuses ; en même temps, il détestait Cranmer. et le « Cranmerisme », et il ne voulait pas aller plus loin que Henri VIII était allé. Or, les persécutions dont il fut l'ol jet sous le Protectorat montrent assez combien la norme de l'orthodoxie fut déplacée par les directeurs de la conscience d'Édouard VI. Dans une série de lettres auressées à Cranmer et au Protecteur, Gardiner s'éleva contre ceux qui, à la nouvelle de l'avènement du nouveau roi, s'étaient empressés, comme le curé de Saint-Martin, Ironmonger Lane, à Londres, de faire blanchir à la chaux les murs des églises, et d'y remplacer les crucifix par des écussons royaux. Cela n'empêcha pas le Protecleur d'instituer, à l'exemple de Cromwell, des Visiteurs généraux munis d'instructions pour présider à la destruction des images et pour introduire des changements dans le rituel. Gardiner opposa encore à cette visitation, dans son diocèse, une protestation qui l'envoya rejoindre à la prison de Fleet-street son collègue Bonner, évêque de Londres, également attaché au Credo des benriciens

On vit alors se succèder les mesures les plus hardies. D'abord, le statut des Six articles fut aboli en Parlement, ainsi que les restrictions mises à la publication et à la lecture de la Bible anglaise. Toutes les vieilles lois sur l'hérésie, depuis le règne de Richard II, furent al olies sans exception. Un statut ordonna d'administrer l'Eucharistic sous les deux espèces. Toutes les associations, ghildes, collèges ou fraternités ayant un caractère religieux, furent supprimées comme l'avaient été les monastères.

et les chantries. Latimer, à qui la prédication avait été interdite depuis huitans, precha, le 1" janvier 1548, à Saint-Paul's Cross, son fameux sermon « sur la Charrue », une très violente distribe contre l'Église henricienne. Des proclamations du Conseil ordonnèrent successivement de respecter le carème, « nonparce que ce respect scrait agréable à Dicu, mais pour encourager la vente du poisson »; de supprimer les céremonies des Cendres et de la Chandeleur, le pain bénit, l'eau bénite, l'adoration de la croix le Vendredi Saint, les images. Las commission fut nommée pour composer un rituel de communion en laugue anglaise. Cranmer appela d'Allemagne Bucer et Pierre Martyr. Calvin adressa de Genève au Protecteur une épitre pleine de conseils et de louanges. Le 14 décembre 1548, s'engagea à la Chambre des lords un grand débat sur la question des sacrements. Cranmer, plut3t luthérien jusque la, s'y montra converti absolument aux idées les plus extrêmes des réformaleurs de Zürich et de Genève. Enfin le premier Book of common prayer, composó par la commission liturgique, fut adopté en Parlement dès le début de l'année 1549. Le Common Prayer Book devait être un instrument d'uniformité : toutes les églises d'Angleterre furent tenues de s'en servir désormais à la place de leurs propres diocésains. De là, le nom d'Acte d'uniformité que recut le statut sur la nouvelle liturgie, the use of the church of England Le mariage des prêtres fut autorisé presque en mème temps.

Tant et de si grands changements, à jet continu, ne pouvaient cependant manquer de fatiguer la patience d'un peuple qui comptait encore beaucoup d'hommes attachés à la religion d'autrefois, et beaucoup de misérables réduits à mourir de faim, par suite de la suppression des fondations charitables, ou par suite de la constitution d'immenses latifundia (« inclosures »), d'où les landlords chassaient les laboureurs pour faire place au bétail et aux pâturages. L'apparition du nouveau Prayer Book fut le signal de la guerre, à la fois religieuse et agraire. Dès qu'il cut été imposé a la place d'usages locaux vénérés, cinq ou six comtés se levèrent en armes : la rébellion fut surtout violente dans l'Ouest, en Devonshire et en Cor-

nounilles. « Nous voulons avoir, dirent les gens de Cornouailles, la vieille religion, celle du roi Henri VIII, jusqu'à ce que son fils soit majeur. » Le Protecteur ne s'en tira qu'en achetant sur les marchés du continent une grosse armée de mercenaires, Allemands, Hongrois Italiens, Espagnols qu'il lança contre les rebelles avec des arquebuses et des canons. Dans cette grande crise de 1549, la réformation anglaise fut sauvée par des coupejarrets en majorité catholiques qui, revenus dans leur pays, so firen, absondre du péché qu'ils avaient commis en combattant pour l'hérésie.

La chute du Protecteur Les révoltes de 1549, autrement sérieuses que le Pèlermage de Grace, curent donc finalement le même sort ; et, cette pierre ôtée du chemin, la marche en avant continua. Le fléa i d'une visitation s'abattit sur les Universités d'Oxford et de Cambridge. G'est de cette époque que date la destruction d'anciennes bibliothèques universitaires et collégiales, dont les manuscrits furent brûlés comme entaches de papisme. Cependant il fallait une victime expiatoire pour les exces commis depuis la mort de Henri. Somerset était désigné pour ce rôle. La gentry ne l'aimait pas parce qu'il etait hautain avec elle et parce qu'il avait des instincts de démagogue; il se posait en défenseur des paysans ruinés par les inclosures, et des défroqués. Pour bâtir un pala s à Londres, Somerset-House, il demolit plusieurs églises. Il fit exécuter comme rebello son frère, lord Seymour de Sudeley. Malgré ses victoires sur les Ecossais, sa politique extérieure avait laissé l'Angleterre fai de et méprisée en Europe Enfin, un homme était prêt à prendre sa place, le comte de Warwick, chef de l'aristocratic terrienne. Somerset tomba sans bruit au mois de décembre, et Warwick devint président d'un nouveau conseil de régence.

Caractère d'Édouard VI. -- Édouard VI était un enfant malingre, pâle, avec des yeux gris, faibles, et un air calme. A treize ans, le pauvre pelit roi, déjà grave et théologien, entendait, chaque jour, les harangues enflammées des Latimer, des Polet, des Knox, des Hooper. Il les entendait avec plaisir. « Il n'y a pas d'étude, ecrivait Bucer le 15 juin 1550, qui passionne

autant le roi que celle des Saintes Ecritures; il en lit dix chapitres par jour avec la plus grande attention » C'était, pour tous les reformes de l'Europe, le nouveau Josias. Mais la science et la fervaur n'allacent pas de pair, chez le fils de Henri VIII, avec la simple bonté naturelle. Nous avons le Journal 1 où il a écrit, depuis son avènement, ses impressions et les incidents de sa vie Au moment de la disgrâce de Somerset, son oncle, le père adoptif de son enfance, il ne songe qu'à noter les fantes qui la justitient : « Ambition, vanité, avidité...; il a voulu faire le mattre... » A la date du 22 janvier 4552, on lit : « Le duc de Somerset a eu la tête tranchée aujourd hui, à Tower Hill, entre huit et neuf heures du matin » Qu'il décrive une fête on une exécution, une peste qui décime le royaume ou une éruption de rougeole sur sa propre personne, Édouard VI raconte toujours du même style laconique, net, impassible. L'enfant-roi n'avait d'amour que pour la Réforme puritaine. Quand la question fatposée de savoir si la princesse Marie, fille de Henri et de Catherine d'Aragon, continuerait a faire célebrer chez elle la messe suivant l'ancien rite, comme l'oncle de la princesse, Charles-Quint, menaçait l'Angleterre d'une guerre si toute liberté de conscionce. n était pas laissé à sa nièce, le Conseil et les évêques, effrayés, avaient été d'avis de céder. Une tradition, peut-être apocryphe, mais significative, veut qu'Édouard VI se soit opposé à cette « L'Écriture, dit il, permet-elle de sanctionner concession l'idolatrie? . ... « L'Écriture parle de bons rois, répondirent les évèques, qui ont permis le culte des faux dieux. > — « Suivons, riposta le jenne roi, les bons exemples des bons rois, et non pas les mauyais. David fut un bon roi, et cependant il séduisit Bothsabée et assessina Uri. Et nous ne devons pas l'imiter en cela. Avez-vous d'autres textes de l'Écriture? » Et comme les évêques restaient mucts : « Eh bien! lant pis pour le royaume, reprit l'enfant inflexible, s'il doit périr de notre résolution. Mais je ne veux pas que l'idolâtrie soit permise. . . . A quinze ans, Édouard méprisait ses propres évêques, comme disqualifiés par les mauvaises mœurs ou l'ignorance; il voulait qu'il n'y cut ni

<sup>1</sup> Your J.-G. Nickers, Literary remains of King Edward the Sirth, Research Club, 1977

mendiants ni fortunes colossales; le philosophe italien Cardone, qui l'entrevit vers co temps là, fut émerseillé de son sérieux et de sa vigueur d'esprit

La mort de Somerset. L'œuvre religieuse du régne. que les puritains ont placé, dans leur martyrologe, à côté do Cromwell, ne donna donc pas le signal d'une reaction religieuse. Le roi, qui arrivait à l'âge de discrétion, ne l'eût pas souffert, et Warwick (qui se lit bient)t conférer le titre de ducde Northumberland) n'ignorait pas que son intérêt et l'intérêt de sa classe lui commandaient de chausser la tradition de Somerset. A peine le Protecteur ent-il dispara qu'une Visitation fut instituée pour enquérir « dans tous les comtés d'Angleterre » sur ce qui pouvait rester, après tant de pillages successifs, des biens d'Église. Joailleries, cloches, ornements de toutes sortes, des centaines d'objets sacrés en métal précieux furent envoyés à la Monnaie. Tandis que l'évêque Hooper de Gloucester recevait pour son zèle anti-liturgique les plus hautes marques de la satisfaction de la cour, le dernier des évêques henriciens, Tunstall, fut enfermé à la Tour. Cranmer lui-même, dépassé à son tour, et retiré dans son diocese, regut du secrétaire d'État Ceciluna lettre assez rude, pleina d'allusiona à l'opulence inconvenante de certains évêques. Les non-conformistes gagnaient tous les jours du terrain. Le but précis de leurs attaques, c'était maintenant le rite qui consiste à s'agenouiller devant le Sacrement. La seconde édition du Prayer Book était dejà imprimée quand le Conseil, regrettant d'y avoir laissé subsister la pratique de l'agenouillement, fit arrêter la vente du livre. Il fallut que Cranmer expliquât, dans une note additionnelle et rectificative, que le geste incriminé par les zélés ne devait pas être interprété comme. une marque de superstition. Il le fit à contre-cœur, car il écrivait avant de le faire : « Il y a des esprits glorieux et inquiets qui trouveraient a redire à notre livre, même si on le modifiait chaque ar née; ils prétendent que l'Écriture ne commande pasde s'agenouiller. Voila la racine de toutes les erreurs des sectaires! S'ils ont raison, plus n'est besoin d'un rituel; ne prenons plus souci d établir de l'ordre dans le culte, on même dans l'Étal. Si l'Écriture n'ordonne pas de s'agenouiller, elle n'ordonne pas

non plus de s'asseoir Accroupissez vons dont sur le sol comme les Tures et les Tarlares. » Malgré ces objurgations, Granmer ne lassa pas de rédiger sa note recuficative. John Knox, le farouche ministre écossais, avant prêché devant le rei contre le rite de l'agenouillement, et avec tant de succès que Northumberland l'aurait promu au siège vacant de Rochester, si ce non-conformiste, plus rigide encore que Hooper, plein d'horreur pour la livrée de la prostituée de Babylone », n'avait pas refusé hautement les ornements épiscopaux.

La deuxième édition du Prayer Book et la nouvelle Confession de l'Église anglicane, qui est connue sous le nom de Quarante-deux articles, tel est le couronnement de l'œuvre religieuse du règne d'Édouard VI Le Prayer Book de 1552 diffère grandement du premier : plus de messe, plus d'autel, plus de crosse, plus d'ornements, un bouleversement complet de l'ordonnance et de la teneur des prieres, notamment dans le rituel de la communion, plus d'extrème-onction, plus de vêtements spéciaux pour les céremontes de l'ordination. Quant aux Quarante deux articles, ils vont plus loin sur plusieurs points que les Trente-neuf articles classiques et définités d'Élisabeth qui sont restés jusqu'à nos jours le Canon de l'Église d'Angleterre. Le sacrifice de la messe y est traité de dangereuse imposture; la Transsubstantiation henricienne y est tournée en dérision.

Cependant, le jeune roi se mourait a Greenwich: A Lon lres, on parlait d'un poison lent que Northumberland lui aurait administré. Avec un roi agonisant entre les mains, et la figure menaçante de la princesse Marie à l'horizon, la position du duc devenait critique. Les mercenaires étaient licenciés, la populace était hostile. Northumberland out alors l'audace de célebrer dans le palais qu'il avait récemment enlevé au siège épiscopal de Durham, Durham House, un mariage destiné à consolider sa position. Il maria Guilford Dudley, son quatrième fils (les trois ainés étaient déjà mariés), a la fille du nouveau duc de Suffolk, Jane Grey, petite fille de Henri VII par Mary, sœur de Henri VIII. Son plan fut désormais d'altérer, au profit de Jane Grey et au détriment des princesses Marie et Élisabeth, filles de Henri VIII, l'ordre de la succession royale Édouard VI devait

être facilement amené a approuver ces changements pour éviter à l'Angleterre le malheur de la contre-révolution que sa sour Marie ne manquerait point, il le savait, de tenter après lui. Il insera dans son testament, inspiré par l'entourage de Northumberland, un legs de sa couronne à la branche de Suffolk. Il s'éteignit le 6 juillet 1553, en récitant une prière qu'il avant composée lui-mème.

Le règne d'Édouard VI, vanté par les uns comme l'âge sacté de la Réforme en Angleterre, maudit par les autres, est raconté aujourd'hui, dans des livres d'histoire rédigés par des dignitures de l'Église anglicane, sous cette rubrique : The protestant misrule, la tyrannie protestante.

# III. - Marie Tudor : la réaction catholique.

Avenement de Marie Tudor — Dès qu'Édouard VI ent expiré, Jane Grey fut proclamée à Londres, mais la nation n'était pas préparée à accepter une asurpation si scandaleuse. L'armée de Northumberland fondit sans combat, et Northumberland lui même, sur la place du marché de Cambridge, jeta son chaperon en l'air en criant : « Vive la reine Marie! » « si gai, dit un contemporain, que les larmes lui coulaient sur la face. » Marie se montra clémente : trois des rebelles seulement, Northumberland, sir John Gates, sir Thomas Palmer, perirent sur l'échafaud; les autres furent emprisonnés, comme Jane Grey, frappès d'amendes, ou acquittes. En même temps, les évêques persecutés sous le regne precédent, Gardiner, Heath, Day, Tunstail, Bonner, revirent la lumière, et Gardiner fut nommé chanceler.

L'Angleterre s'attendant à une réaction religiouse, et, sa cette réaction avait été modérée, clie aurait été accueillie comme une délivrance. Si Marie s'était contentée de restaurer I niformité selon les Suc Articles de Henri VIII, les partisans des Quarante deux articles d'Édouard VI auraient été aisément reduits au silence : car il était alors au pouvoir des princes de la

maison de Tudor d'imposer chez eux leur volonté en matière de dogme et de discipline Mais Marie Tudor, ignorante en théologie, dévote à l'espagnole, forma le dessein d'imposer, au lieu de sa volonté, celle du pape, le retour pur et simple à l'étal de choses antérieur au divorce. Bannir l'« hérésie » ne lui suffit pas; elle se proposa, avec une ferveur passionnée, le mettre fin au « schisme » anglican. C'était là une entreprise désespérée

Ses premiers actes ne laissèrent aucun doute sur ses intentions. Non seulement la messe en latin remplaça le service en anglais dans les Universités et dans un grand nombre de paroisses, non seulement le Parlement, composé de membres élus par les comtés catholiques, abolit tous les statuts d'Édouard VI, rétablit l'ancien cul.e, défendit l'exercice du nouveau; mais le cardinal Pole fut nommé légat du pape en Angleterre, à la requête de Marie, et la reme annonça le projet d'épouser Philippe d'Espagne, fils de Charles-Quint.

Le mariage espagnol et la réconciliation avec Rome. — Le printemps de l'année 1551 fut troublé par des révoltes à main armée que suscitèrent la crainte du mariage espagnol et l'imminence de la restauration du papisme Sir Thomas Wyat souleva le comté de Kent et faillit s'emparer de Londres, le duc de Suffolk, père de Jane Grey, essaya d'ebranler les comtés du centre. Mais ces deux tentatives échouèrent. La répression fut, cette fois, assez rude : Suffolk, Jane Grey, et soixante personnes environ, subtrent le dermer supplice.

Le prince d'Espagne arriva a Southampton le 19 juillet. Le mariage fut célébré dans la cathédrale de Winches et par Gardiner, qui avait préalablement rédigé avec beaucoup de soin, en vue de garantir l'indépendance politique du royaume, les clauses du contrat. Le nouveau roi, conseillé par son père, s'ef força de se rendre populaire; mais sa hauteur, l'extravagante étiquette de sa cour espagnole, sa piélé cérémonieuse exciterent bientôt des sentiments hostiles. Un mot de lui circulait

« Plutôt ne pas régner que régner sur des hérétiques! »

Le moment parut alors venu de la réconciliation aver Rome. L'expulsion des clergymes mariés ayant été accomplic, et l'ancienne liturgie, les anciens dogmes ayant été remis en honneur, il ne restait plus que ce pas à faire pour effacer les dernières traces de la réforme henricienne. Le cardinal Pole débarqua à Douvres le 20 novembre; il fit à Londres une entrée triomphale. Le 28 novembre, au palais de Whitehall, en présence du roi, de la reine et des doux Chambres du Parlement, le légat prononça un grand discours pour exhorter cellesce à révoquer tous les statuts promulgués depuis le regne de Henri contre l'autorite du Saint-Siège et a demander le pardon du pape. Le 30 novembre cut lieu l'absolution solennelle du royaume. Des Te Deum furent chantes a cette occasion dans toute l'Europe catholique

La persécution en 1555. — Qu'étaient devenus, ceperdant, les personnages compromis dans la Réforme ou attachés à la foi nouvelle Beaucoup, comme Pierre Martyr, sir John Cheke, avaient passé la mer; quelques-uns, comme Cranmer, Hooper, Latimer, Ridley, avaient é é incarcérés et soumis à des « disputations » en forme avec les champions du dogme de la Transsubstantiation, sans succès notable. Les « confesseurs anglicans », churchmen et puritains, unus pour résister au papisme , leur ennemi commun, remplissaient les prisons de Londres et d'Oxford quand, le 20 janvier 1355, entra en vigueur le Statut du troisième Parlement du règne : « Pour la punition des héretiques. » Des le 22, le chancelier Gardiner, président d'une nombreuse commission d'évêques et de laiques, commença l'examen des accusés. Ainsi fut manguree la persécution catholique.

Le protomartyr de cette persécution fut un certain Rogers, prêtre marié, qui fut dégradé et brûlé à Smithfie d le 4 février. De plus illustres et de plus haut places subtrent bientôt le même sort un observe cependant que le nombre des viet mes n'a pas eté aussi considerable que pourraient le faire supposer la sevérite du Statut et l'acharnement de la reine.

A Parmules a maltyrs add to use do Macie localic and ament at acties, non-scul menting Praye. Hook is in our minimo et an service on angleis, mus accidences columbates. Los adioes de rafolmes a relais fagitifs qualisation of Alemagno particultures out a him afort product to regar de Minie, farent declarees par de finalis a lasson sous.

Durant l'année 1555, 31 personnes périrent sur le bûcher dans le diocèse de Londres, 10 dans celm de Cantorbéry, 26 dans les autres diocèses (Hooper, Ferrar, Ridley, Latimer, etc.). Les évêques (et même celui de Londres, Bonner, charge des malédictions des historiens protestants) se montrèrent relativement modérés; bien des accusés sauvèrent leur vic en abjurant. Mais les soixante-quinze martyrs de 1555 moururent d'une manière heroïque, tres profitable à leur cause : « Sovez ferme, maître Ridley, disait le vieux Latimer sur le bûcher d'Oxford, nous allons aujourd'hui, s'il plaît à Dieu, allumer un si grand flambeau en Angleterre qu'on ne pourra plus jamais l'éteindre »

La persécution de Marie inspira aux Anglais beaucoup plus d'horreur que la persécution de Henri VIII. Henri avait poursuivi surtout les moines; personne ne se sentait a l'abri de l'inquisition de Marie. Bien des gens avaient gagné aux poursuites, aux spoliations de Henri; le vœu le plus cher de Marie était de restituer à l'Égl se ce qui lui avait été enlevé. les moines furent réinstalles, par ses soins, en plusieurs endroits. Il fut manifeste, dès le mois d'octobre, que les martyrs n'avaient pas souffert en vain : le Parlement, mal disposé, chercha à rejeter sur le clergé l'odieux des lois contre l'hérésie; il refusa d'aggraver les pénalités et d'entrer dans la voie des restitutions.

— La mort de Gardiner enleva vers ce temps là au gouvernement de Marie un homme supérieur, le seul peut-être qui fût de taille à contenir les mécontents.

La mort de Thomas Cranmer. — Cranmer, l'ex-primat de Cantorbery, avait été réservé au jugement du Saint-Siege, examiné par procureur et condamné. Il attendant à Oxford que le rituel de la dégradation d'un archevêque fût envoyé d'Italie. Dans sa prison, ce théologien, auquel tant d'apprentis et de pauvres femmes avaient donné sur le bûcher des leçons de courage, vacilla. Il écrivit successivement six « soumissions » ou abjurations, de sa propre main : les quatre premières, brèves et vagues, en anglais, la uniquième et la sixième,

<sup>1.</sup> Cos chiffres, ainsi que ceux qui sont ind. ques p. 594, sont empruntés à l'excellent suvrage de R.-W. Dixon, lintary of the Church of England voir cellessous la Bibliographie), 1. IV, p. 374, 485.

expresses, formelles, abjectes, en latin Cette conduite du « patriarche les hérétiques » combla de joie les persécuteurs, mais sans les incliner à la clémence. Le 24 mars 4556, Cranmer fut amené à l'église Sainte-Marie pour renouveler oralement la confession de ses erreurs, avant de mourir; mais là, sûr de son sort, il recouvra assez d'énergie pour rétracter au contraire ses abjurations inutiles. « Je les ai écrites, dit-il franchement, par crainte de la mort, pour sauver ma vie, si je pouvais. Je les répudie aujourd hui; et puisque ma main a failli, c'est elle qui sera punie la première; si je suis conduit au bûcher, c'est elle qui sera brûlée d'abord. » Il mourat avec courage, a l'endroit même ou Latimer et Ridley avaient précédeminent souffert, et où s'élève aujourd'hui le Monument des Martyrs.

Dernières années de Marie. — Les dernières années de Marie s'écoulerent très tristement. Séparée d'un mari qui ne l'aimait pas et qu'elle aimait, elle n'avait plus d'autre appui que le valétudinaire cardinal Pole, successeur de Thomas Cranmer. sur le siège de Cantorbéry. La haine croissante de ses sujets la poursuivait de complots et d'insultes. Le Statut contre l'hérésie, plus ou moins sévèrement appliqué survant les lieux, fit en 1556 trente-sept victimes dans le diocèse de Londres, huit dans le diocèse de Norwich, vingt-cinq ailleurs. En 1557, on commençaà déterrer les morts pour brûler leurs os Bucer, Fagius, la femme de Pierre Martyr. Le pape lui même, loin de réconforter la reme, si éprouvée, l'accabla cétait le terrible Paul IV (Caraffa), qui qualifiait Philippe II d'Espagne d' « hérétique » et d' « imbécile ». Ennemi de la maison d'Autriche, très peubienveillant pour Pole, il remplaça celui-ci, comme légat en Angleterre, par un humble franciscain, William Peto, et, sans se laisser émouvoir par les supplications réitérées d'un homme qui avant lout sacrifié pour le Saint-Siège, il fit en sorte que Pole terminal sa vie sous le coup de la censure pontificale. Marie Tudor fut obligée d'interdire, comme l'avait fait son



I Un outer reference illestre sur J ha Cheke, qui fat extendé des Paye-Bus en langeteure, abjurt de même et fin pardenne (1556), Il siègent depuis, la côte de Bonper, caux les proces pour cause d'1 resse

père, l'introduction des messages du pape en Angleterre. Pour comble de malheur, Calsis tomba entre les mains des Français au commencement de l'année 1538. Enfin le royaume fut dévasté par des épidémies, et la reine elle-même, dont la santé était depuis longtemps ébranlée, tomba malade Elle mourut le 17 novembre, et Pole le jour suivant.

Telle était la désaffection générale que la mort de Marie Tudor arriva, dit on, à point pour empêcher une explosion. Le règne de cette reine papiste avait réussi à populariser en Angleterre la cause de la Réforme, compromise par les réformateurs du temps d'Édouard VI. La Réformation anglaise, purifiée et ennoblie par la souffrance, vu triompher sous Élisabeth.

### BIBLIOGRAPHIE

Sources. Les sources principales de l'histoire d'Angleterre, de Menri VIII à Élisabeth, me sont pas les e troniques contemporaines, secres ou partiales de Holinahed, de John Foxo (History of the acts and monuments of the Church), etc. On consultera surtout les documents originaux reunis dans les publications survaites. J.-S. Brower et J. Gairdner, Calendar of letters and papers, foreign und domestic, of the reign of Henry VIII (3 vol. de 1500 à 1558). Londres. 1862-1892, 118, W.-B. Turnbull, Calendar of State papers, foreign series, of the reign of Edward VI 1547 (55d), Londres, 1861, in-8, — du même, Calendar of State papers, foreign series, of the reign of Mary (1863-1358, Londres, 1861, in-8, — St. Ehres, Ramacha Dakumente zur Geschichte der Ehescheulung Heinrichs VIII von England, Paderborn, 1893, in 8

Les portraits de soixante-neul personnages de la cour de Henti VIII, par Holbein, ont été reproduits avec beaucoup d'exactitule et de somptuosite dans : Portraits of illustrious personages of the court of Hency VIII, engraved in initiation of the original drawings of Hans Holbein in the Collection of his Majesty, publ. par E. Lodge et J. Chambarlaina, Londres, 1828, in 5.

Heres. — Il n'y a plus à tenir compte des celebres histoires de la Reforme en Angleteire qui out été écrites durant les deux derniers siècles par Fuller, Burnet, etc. Les livres classiques de John Strype renlent encore, cependant, des services, à cause des documents qui s'y trouvent inserés. — J-A. Froude est l'autene d'ine History of England, from the fall of Wolsey to the defent of the Spanish Aemada (Londres, 1870, 12 vol.), dramatique mais très peu sire, aujourd hui demodec.

Lepoque des Indors a ete récemment l'objet d'un grand nombre de bons travaux d'ensemble. Voir surtout : J.-B. Brewer et J. Gairdner. The reign of Henry VIII from his accession to the death of Wolsey, Londres, 1885, 2 vol. 18-8, — R.-W. Dizon, History of the Church of England from the abol tion of the roman parasilation, Londres, 1885-1891, 5 vol. 18-8; — G.-W. Child.

Church and State under the Tudors, Londres, 1890. 10-8. — K. Brosch. treschichte von England, t. VI., Gott a., 1890. 10-8. — W. Busch. England unter den Tudors, 187 vo., Stuttgart, 1892, 10-8.

Le nivre de M. Creighton (anjourd'hat éveque de Peterborough : The Tudors and the Reformation, Lordres, 1888, 11° édit, in, est tres elements reclaires been que celui de Fr. Seebohm. The era of the protestant revolution, Londres, 1887. — M. Seebohm a public un travail plus original, tres recommandable, sous ce ti re: The Oxford reformers, Londres, 1887. n-8.

On join ha à ces ouvrages genéraux des monographies telles que relles de F.A. Gasquet Henry VIII and the english monasteries, Londres, 1884-1889, 2 vol. in 8, — de T.-E. Bridgett, Life and writings of sir Thomas More, Londres, 1891, in 8, — de E. Bapst Deux gentilshammes poetes de la cour de Henry VIII de. Boleyn, vicomte Rochford, et Henry Howard, comte de Sairey), Paris, 1891, in 8, — de F.-A. Gasquet et E. Bishop, Eduard VI and the Book of common proyer, Londres, 1890, in 8 — et de A. Zimmermann, Marot die Ratholosche, eine Skizze ihr. Lebens und ihr. Regier og, Fribourg, 1890, in 8 — On remorquera que presque tous ces ouvrages ont èle rediges par des cuta diques, celai de A. Zimmermann est nettement apologistique.

Il ny a pas de periode de l'histoire d'Angleterre qui soit aujourd'hoi l'objet de plus de recherches savantes que la première moitié du Ayissiècle Voir notamment, dans la confection de l'English historical revieur, 1892, p. 258, The visit of Philip II, 1554, et 1893, p. 53 (Mary and Anne Boleyn).

Le Dectonary of national hography, pulle à Londres sons la direction de M. Leshe Stephen, en cours de publication, conficut de remarquables articles sur les vies de Colet, de Granmer, de tromwell, d'Edonard VI, de Fisher, de Gardiner, de Henri VIII et le la plupait des personnages qui sont minutes dans ce chapitre.

## CHAPITRE XV

### LES ROYAUMES SCANDINAVES

De 4481 à 1559.

Déja proclamé du vivant de son père Christian I<sup>er</sup>', Jean (ou Hans) lui succéda, le 21 mai 1481. Il fut reconnu par les États, en Danemark, à Kallundberg, en Norvège, à Halmstad, après de nombreuses concessions à la noblesse, mais sans difficulté sérieuse. Il fut moins heureux dans les duchés de Slesvig et de Holstein, et en Suède Lubas, il fut obligé, après de laborieuses négociations, d'abandonner la moitié des duchés à son frère Frédéric; ici, il dui, pendant longtemps, se contenter d'une ombre de royauté. Quatorze ans s'écoulèrent sans qu'il pût prendre possession de son royaume, dit la chronique d'Olaüs Petri... Il y eut, pendant ce temps, beaucoup d'assemblées des seigneurs des trois royaumes : on y prit des mesures pour que la paix ne fût pas troublée, et que le roi pût faire enfin son entrée en Suède; mais ces négociations éprouvèrent des retards : le départ du roi fut ajourne, ce qui fit croire que les Suédois ne voulaient pas de lui. » Effectivement il ne put entrer à Stockholm qu'en 1497, après un long siège, une victoire sur Sten Sture, à Rotero, et un traité par lequel il assura au vaincu, en échange de sa soumission, des ficfs immenses.

1. Voir ci-dessus, 1 III, chap, xiv

Cette autorité, tard acquise, ne dura pas longtemps. En 1500, le roi Jean s'avisa de soumettre les pêcheurs, jusqu'alors indépendants, de la côte occidentale du Holstein, les Ditmarshes. Dans ce pays à demi inondé, coupé seulement par d'étroites chaussées faciles a défendre, la chevalerie danoise se fit battre si complètement que son étendard national, le Danebrog, resta aux mains des ennemis. Le contre-coup de cette autre bataille de Morat ne se fit pas attendre. Sten Sture rentra triomphalement dans Stockholm. Puis la Norvège elle-même essaya de se révolter et ne fut soumise, par le prince héritier Christian, qu'après de sanglantes exécutions.

Jean fut plus heureux dans une guerre contre les Hanséates, amenée par ses efforts pour développer les relations directes du Danemark avec la Hollande et l'Angleterre. Pour la première fois, les Hanseates furent battus. Par le traité de Malmö, en 1542, ils durent s'ongager, d'abord à payer une indemni é de guerre, ensuite à rompre leurs relations avec les rebelles de Suede.

Le regne de Jean finit donc sur un succès Les chroniqueurs l'attribuent à ses qualités personnelles. Il avait, assurent-its, l'âme haute et généreuse. Il n'y parut point, en tout cas, dans ses rapports avec son majordome (regshofmester), Paul Lamand, qui avait été pour lui ce qu'en France Jacques Cœur avait éte pour Charles VII. On essaya de l'assassiner; puis, le coup manqué, on l'accusa de haute trabison, et l'on saisit tous ses biens. Plus tard ses enfants obtinrent la revision de son proces la réhabilitation de sa mémoire, mais le fisc ne rendit pas les biens confisqués.

Christian II. — Christian II (1513-1533), successeur de Jean, avait trente-trois ans quand il monta sur le trône. Il s'élait déja fait connaître, comme prince royal, par l'énergie cruelle avec laquelle, en 1502, il avait réprimé l'insurrection norvégienne. La cruauté était chez lui à la fois un effet de tempérament et une maxime politique : « On ne fait rien de bon avec la douceur, disait-il à Érasme; les moyens les plus efficaces sont ceux qui ébranlent le corps. »

Reconnu roi après avoir juré de respecter les droits des

ordres privilégiés, il ne tarda pas a se montrer leur implacable conemi. Tout le pouvoir passa à des conseillers de basse extraction, parfois étrangers : au bourgeois Hans Metzenheim, surnommé Bogbinder (le relieur), au Westphahen Didrik Slaghöck, à la Hollandaise Sigbrit, mère de la maîtresse du roi, la belle Dyveke. La chronique montre les nobles attendant en hiver, sous la neige, à la porte de Sigbrit, que le roi voulût bien les recevoir. Il yeut bientôt des complots, et Dyveke mourut empoisonnée Le roi se vengea cruellement, le gouverneur du château de Copenhague, Torben Oxe, d'une des plus grandes familles du royaume, accusé sans preuves, fut saisi, jugé, décapité, sans qu'aucune des formes prescrites par les capitulations royales cût été observée

Systématiquement, Christian II favorisa bourgeois et paysans aux dépens des autres ordres. Il supprima ou réduisit les exorbitants privilèges commerciaux de la noblesse, augmenta ceux des villes, unifia les poids et mesures, supprima le droit d'épave, améliora les routes, attira les artisans et les négociants étrangers, établit près de Copenhague, dans l'île d'Amager, une industrieuse colonie de Nécrlandais. Enfin, comme ses prédécesseurs, il s'attaqua aux Hanséates.

Il ne sit pas moins pour les paysans. Il désendit a leurs seigneurs de les vendre « comme des tréatures irraisonnables », consirma et étendit à tout le royaume leur droit — qui s'élait toujours maintenu en Scanie — de passer librement d'un domaine sur un autre, les dispensa, pendant la récolte, des charrois et des battues des seigneurs, etc. Ces mesures protectrices des paysans, et, d'autre part, l'accueil favorable fait par le roi aux prédicateurs luthériens, furent les causes de la révolte de la noblesse et du clergé Elle éclata au premier échec de la politique suédoise de Christian.

Oppression et révoltes en Suède : chute de Christian. - Nous avons laissé la Suède en 1502, au moment où Sten Store, profitant de la guerre des Ditmarshes, rentrait lans Stockholm. Il y conserva le pouvoir jusqu'à sa mort, mais, à vrai dire, un pouvoir fort restre nt, qu. s'appayait moms sur la noblesse et le clergé que sur une partie des paysans. Il en fut

de même de ses successeurs. Svante Sture (d'une autre famille que Sten), et son fils, également nommé Sten et surnommé le Jeune. Ce dernier out a réprimer de formidables révoltes, suscitées par l'archevêque d'Upsal, Gustavo Trolle, qui, vainou, fit appel au pape et à Christian II Le pape excommunia Sten Sture, et Christian prépara contre lui une véritable croisade.

Une première tentative pour secourir Trolle, en 1518, n'eut d'autre résultat que l'enlèvement par trahison, devant Stockholm, d'un certain nombre d'otages suédois, parmi lesquels se trouvait le jeune Gustave Eriksson, fils d'un des sénateurs du royaume. C'est ce même Gustave Eriksson que nous connattrons bientôt sous le nom de Guetave Vasa. A la fin le 1519, Christian revint avec des mercenaires recrutés en Allemagne, en France, en Écosse, et une artillerie telle que le Nord n'en avait jamais vue. Le 20 janvier 4520, dans une rencontre sur la glace du lac Asunda, Sten Sture fui battu et blessé. Quelques jours après, il mourut, et, lui mort, Christian ne rencontra plus d'adversaire sérieux. Le 7 mai, à Upsal, la noblesse le reconnut roi de Suède, sous promesse d'une amnistic générale : promesse que Christian renouvela quatre mois plus tard, lorsque Christine Gyldenstierna, veuve de Sture, lui remit le chêteau de Stockholm, apres une résistance héroïque.

Il ne restait à Christian qu'à se faire couronner. En octobre, il convoqua à Stockholm, pour les fêtes du couronnement, tous les grands du royaume, prelats et sénaleurs. Le dimanche 4 novembre, il fut couronné en leur presence; le lundi et le mardi on festova; mais le mercredi, alors que tous les invités. étaient réunis dans la grande salle du château, l'archevêque Gustave Trolle se leva, et, se portant accusateur de Sten Sture et de ses partisans, réclama leur punition d'abord, puis une indemnité pour les pertes de l'Église et les siennes. La veuve de Sture, Christme Gyldenstierna, defendit la mémoire de son mari et rejeta la responsabilité de ce qu'avait pu souffrir l'archevêque sur les sénateurs, les évêques et les bourgeois qui l'avaient jadis, autant que Sten Sture lui-même, jugé et déposé. C é ait ce qu'attendait Christian : il fit aussitôt saisir, juger et condamner a mort, comme hérétiques, pour leur révolte

contre l'Église, — les personnages désignes par Christine. De cette façon il pouvait prétendre ne pas manquer à ses promesses solennelles d'amnistie générale.

Le même jour, les condamnés furent exécutés sur la place du Grand Marche. L'évêque de Strengnüs, Mathias, fut decapité le premier, puis l'évêque de Skara, Vincent, et treize sénateurs, parmi lesquels Érik Johansson, le père de Gustave Ériksson dont nous avons déjà parlé, enfin, pèle-mèle, de simples nobles, des bourgmestres, des bourgeois, même des spectateurs qui avaient exprimé trop haut leurs sentiments : un témoin oculaire compta jusqu'à 94 têtes. D'autres exécutions eurent heu les jours suivants. Tous ces corps entassés furent emportés de la ville le samedi soir , on y ajouta les corps déterrés de Sten Sture, celui de son enfant, né alors que Sten était déjà excommunié, celui de son secrétaire, et le tout fut brûlé ensemble.

Le bain de sang de Stockholm (Stockholmer blodsbad) s'étendit ensuite aux autres parties du royaume. On pendit et on decapita jusqu'en Finlande. Il semblait que la Suede fût domptée à tout jamais. En réalité, Christian II venaît de tuer l'Union.

Il était à peine reatré à Copenhague qu'il y apprit la révolte des mineurs de la Daleiarlie, sous la conduite de Gustave Ériksson. Dès l'année suivante, toutes les garnisons danoises de Suède étaient bloquées, et Christian, engage dans une guerre avec Lübeck, ne pouvait les secourir. La noblesse et le clergé du Jutland profitèrent de ce moment pour se révolter à leur tour. Christian aurait pu lutter; il lui restait les îles, la Norvège, les villes surtout, qu'il avant comblées de faveurs Mais il fut pris de peur et, le 15 avril 1523, il s'embarqua avec sa feinme et ses enfants, a Copenhague, soi-disant pour chercher des secours chez son beau-frère, Charles-Quint. Sa finite livra les trois royaumes aux révoltés, et marqua le début d'une nouvelle période de l'histoire du Nord

Gustave Vaca proclamé en Suéde. La révolte suédoise, dont les premiers succès avaient provoqué la chute de Christian II, avait pour chef le fils de ce sénateur Érik Johansson décapité à Stockholm en 1520. Gustave Ériksson était né en 1496, au château de Lindholm <sup>1</sup>. En 1509, il avait commencé ses études : à Upsal. En 1514, il était déjà au service de Sten Sture et se baltait avec lui contre les Danois. En 4518, denné en otage, avet plusieurs antres personnages de marque, à Christian II, il avait eté emmené traîtreusement en Danemark, et là, mis sous la garde d'un seigneur du Julland. En septembre 1519, il avoit réussi à s'évader et à gagner Lübeck. Les Lübeckors, qui ne craignaient rien tant que l'union définitive des royaumes du Nord sous Christian II, fournirent à Gustave les movens de gagner la Suède. Arrivé à Kalmar, il fat aussitôt obligé de quitter cette ville, que menaçant l'amiral danois Séverin Norrby, et de gagner le Smaland. Mais les habitants de cette province, qui avaient conclu avec leurs voisins danois du Bleking un traité de neutralite, refuserent de l'accueillir. Il s'enfuit donc vers le nord. En rouie il apprit les massacres de Stockholm et la mort de son père

Heureusement il touchait a la Dalécarlie. Séparée des autres provinces par des marais et de larges rivières, prospère pourtant grâce à ses mines de cuivre et de fer, cette province lui offrait un asile a peu près sûr. Il y courut probablement heaucoup moins de périls que ne le vent la légende. Au bout de quelques mois, il y avait formé des bandes, avec lesquelles il se mit à courir le pays, à saisir les caisses royales, à contisquer les marchandises danoises et quelquefois aussi les au res. On le vit bien après ses premiers succes, et l'enfévement de la ville de Vesteràs, eu amis et ennemis furent indistinctement pillés.

La révolte fit tache d'huile, au commencement de 1522, elle avait deja grigné le sud, et la plupart des garnisons danoises etaient bloquées; Stockholm même était menacée; mais, bien que le gouverneur danois n'y pût compter que sur ses soldats et quelques marchands allemands, les paysais de Gustave étuent trop indisciplines pour un siège régulier. Du reste, Severin Norrby tenait la mer et ravitaillait librement la place.

La guerre aut ait pu durer longtemps ainsi, et Gustave, qu'une partie de la noblesse venut, à Vadstena, de proclainer régent

il Leinom de Nasa n'o lle pome ni par un ni par ses quedires, il vicin da num succlos de la gezhe Nase) qui figurant sur non rei ason

du royaume, aurait eu difficilement raison de son rival, si celuici n'avait été occupé, d'abord par les Libeckois, ensuite par ses sujets révoltes. Le triomphe de ceux ci détermina celui de Gustave. Le 15 juin 1323, il fut proclamé roi à Strenguis, le 20 du mêms mois, il entra dans Stockholm. La dernière garnison danoise capitula dans Kalmar, le 7 juillet. Pour la première fois, depuis la royauté incertaine et troublée de Charles Knutsson, la Suède avait un roi national.

Le nouveau roi n'avait pas à craindre de retour offensif des Danois. Le successeur de Christian à Copenhague était tropsoucieux do se ménager des alliés contre son formidable rival pour se brouiller avec ses voisins de Suède. Gustave n'eut à se préoccuper, dans les premières années de son regne, que des Hauséates, qui lui réclamaient de grosses sommes, prix de leur concours contre Christian Pour paver ces creanciers rapaces, il fallait beaucoup d'argent, et la Suède ae semblait guère en état de fournir cet argent à son roi. Les guerres continuelles l'avaient réduite à la dernière misere « Les châteaux et les places fortes. sont en ruines, déclara le chancelier Laurentius Andrea aux États, en 4527: les revenus de la couronne ont été dilaridés. les douanes n'existent plus, les mines de cuivre et d'argent sont en décadence, l'industrie des villes est morte... les dépenses annuelles de la couronne excèdent les revenus de plus du triplo. » A Stockholm même la moitié des maisons était déserte : il v avait quatre fois moins d'habitants qu'au commencement du siècle

Pour se rétablir, la Suède avait besoin d'un roi fort Or. Gustave avait très peu d'autorité. Le peuple des campagnes, qui venait de sauver l'indépendance nationale, ne voulait plus entendre parler ni d'impôts ni d'autorité centrale. Les nobles, qui avaient mis Gustave sur le trône, ne voulaient, pas plus que le peuple, prendre leur part des charges léguées par la guerre civile et la guerre étrangère : où Gustave prendruit-il les ressources nécessaires pour gouverner?

La Réforme; premières prédications. — Dans la misère générale, le clergé soul était resté riche; il possédant, disant-on, les deux tiers du sol de la Suède. Ce clergé si riche était resté indifférent ou hostile au mouvement populaire qui avait cu pour résultat l'expulsion des Danois Les Danois expulsés, plusie irs prélats avaient cu l'imprudence de parattre vouloir reprendre, à l'encontre de Gustave, le rôle qu'avait joué jadis Gustave Trolle à l'encontre de Sten Sture. En 1526, à la suite de plusieurs conspirations, Kanut, archevêque d'Upsal, et Sunnanväder, évêque de Vesteras, furent condamnés à mort et exécutés. Le prince besogneux qui châtiait amsi les plus hauts dignitaires de l'Église suedoise devait être fort disposé à reprendre contre leurs biens les plans que Charles Knutsson avait songé à executer, longtemps avant qu'il fût question, en Sucde, de réforme religieuse, et des doctrines de Luther.

Ces doctrines avaient pénétré en Suède dès 1518. Cette annee-là, deux clercs suédois, les frères Olaus et Laurentius Petri, etaient revenus prêcher à Stockholm, après avoir étudié à Wittenberg. En 1523, leurs prédications avaient déjà eu tant de succès que l'évêque de Linköping, effrayé, demanda au nouveau roi l'établissement de l'Inquisition Non seulement Gustave n'y consentit pas, mais il fit d'Olaus un magistrat de Stockholm, et de Laurentius un professeur à Upsal : cette protection accordée ouvertement aux fauteurs des nouvelles doctrines ne l'empècha pas, du reste, de châtier la population de Stockholm, quand, à l'instigation de Kinpperdolling, plus tard un des chefs des Anabaptistes de Munster, elle essaya de saccager les églises.

Olaŭa Petri s'était marié des 1523, et son exemple trouva beaucoup d'imitateurs. Momes et nonnes commencèrent à déserter leurs monasteres : en 1526, le roi accorda une lettre de protection collective à tous ces fugitifs de la vie monastique. Les villes étaient tout acquises au mouvement : les magistrats de Stockholm avaient déjà interdit l'emploi du latin dans les offices ; les campagnes étaient moms bien disposées. Le roi se garda de choquer leurs sentiments. Avant d'attaquer directement l'Église, il s'adressa aux mécontents, leur expliqua sa conduite : « Quelques momes et cleres nous ont accusés de mauvaises intentions, parce que nous ne permettons pas qu'ils agissent centre les préceptes de la religion... Ils refusent de donner les sacrements à leurs debiteurs au lieu de se conformer à la Loi a cet égard : si

un pauvre prend un oiseau ou pêche le dimanche, l'Église le condainne a payer une amende a l'évêque et au curé, sous prétexte de la profanation du sabbat... Le clergé possede beaucoup de biens qui sont à la couronne et s'attribus la part du roi dans les amendes. » (Lettro aux habitants du Helsingland, 1526.)

Diete de Vesterie. — Le grand comp fut porté l'année suivante, à la diète de Vesteras. 4 évêques, 4 chanoines, 15 séna teurs, 129 nobles, 32 hourgeois, 14 mineurs et 104 paysans y assistaient. Dès qu'ils furent réunis, le chancelier Laurentius Andrew, lui aussi ancien étudiant de Wittenberg, se plaignit, dans un long discours, des embarras du tresor, de la mauvaise volonté des sujets à lui venir en aide, et surtout des résistances du clergé qui, detenant presque toutes les richesses du royaume, ne voulait men donner et ne craignait pas de recourir a la révolte, comme jadis Gustave Trolle. Il fallait passer outre à ses résistances, réformer des abus dont tout le monde était las, et mettre le roi à même de puiser, pour subvenir aux besoins du pays, dans cette masse énorme de biens improductifs.

Cette belle harangue fut froidement accueillie. Le doyon du sénat, Thure Jönsson, répondit que s'il y avait des abus, il faltait les corriger, sans toucher à l'Église, à sa constitution, & ses rites, et que les devoirs envers le roi ne devaient pas faire oublier les devoirs envers le pape Cette réponse, qui exprimait le sentiment presque unanime des Etals, mellait le roi dans une situation difficile. Il ne pouvait ai rester sur sa proposition repoussée, ni faire un coup d'Élat à la fois contrele clergé et les autres ordres. Il feignit d'abdiquer. Surpris par cette abdication, les Étals discutèrent quatre jours sans arriver à rien. Les bourgeois penchaient pour le roi; les nobles hésitaient, travailles par l'espoir d'avoir leur part du butin; les évêques argumentaient sans toucher personne. Finalement la majorité decida qu'on supplierait Gustave de reprendre la couronne. Il n'y consentit qu'après s'être fait bien prier, et lorsqu'il fut sur de l'adhésion des États à toutes ses propositions.

Le Recès de Vesteras. — Quelques jours plus tard fut promulgué le Reces de Vesteras Les ordres y contractaient l'engagement de s'unir pour réprimer toute révolte, reconnaissaient

le droit du roi de disposer des châteaux et des terres des évêques et de leurs chanoines, de s'emparer des couvents, de toucher les amendes ecclésiastiques; ils reconnaissaient également le droit des nobles de reprendre les biens jadis possédés par leurs aïeux, et passés au clergé depuis le temps de Charles Knutsson. Le clergé ne protesta que par un acte secret enterré sous une dalle de l'église de Vesteräs, où on le retrouva quinze ans plus tard.

Le Reces fut complété, bientôt après, par un édit qui prescrivit la recherche des rentes des évêques, des chanomes et des couvents, dont le roi aurait à prélever su part, et déclara, en outre, que toutes les fonctions ecclésiastiques seraient désormais à la nomination du roi, que les cleres seraient justiciables des tribunaux ordinaires; que dans toutes les écoles l'Évangile serait lu régulièrement, que tous les prédicateurs seraient libres d'annoncer la parole de Dieu.

En résumé, a part ces derniers articles, ces édits s'occupaient fort peu de matières doctrinales. Ils étaient, avant tout, des édits tiscaux, au profit du roi et de la noblesse. Immédiatement la curée commença. Les châteaux des évêques, leurs terres furent saisis. Puis le roi s'empara des deux tiers des dimes. Les canonicats furent supprimés et leurs biens confisqués, au fur et à mesure de la disparition des bénéficiaires. Quant aux convents, le roi y avait touché avant même le Recès de Vesteras : dès 1524, il avait exercé son « droit de reprise » sur le monastere de Gripsholm, fondé par un de ses ancêtres. Enfin, en 1541, il s'empara de l'argenterie et de l'orfévrerie des églises.

Les nobles, de leur côté, s'élaient mis à l'œuvre avec autant d'entrain que le roi. Le roi fut même, à plusieurs reprises et notamment en 1528, obligé de les arrêter. Les conflits entre les convoitises royales et celles des nobles durèrent autant que le règne lui-même.

Réorganisation de l'Église. Au milieu de ce pillage général, la réorganisation de l'Église suédoise passa presque maperque. Le fait capital en fut la suppression des évêques, qui devinrent des ordinarie. Il ne resta qu'un seul dignitaire de l'ancienne hierarchie, l'archevêque d'Upsal. Au-dessous des ordinarie, il y eut dans les paroisses des pasteurs, qui furent,

au début, singulièrement recrutés. Souvent Gustave dut sévir contre eux, en faire emprisonner comme ce Jean Kökesmestare qui, de moine Jéfroqué, était devenu curé de Stockholm. A la longue pourtant se personnel s'épura : Gustave y contribua beaucoup par le soin qu'il prit des écoles d'Upsal, et par l'envoi d'un certain nombre d'étudiants dans les Universités protestantes d'Allemagne.

La doctrine de la nouvelle Église ne se forma que lentement. Les principes en avaient été, des le début, ceux des protestants allemands : comme eux, Gustave n'admettait ni le culte des saints, ni le salut par les œuvres, ni le rachat par les messes, n. le célibat des prètres, ni l'autorité du pape ou des conciles. Il faisait de la lecture de l'Ancien et du Nouveau Testament, devenus les sources uniques de la Loi, le devoir strict du chrétien. Du reste il s'appliqua à modérer le zèle parfois irréfléchi des prédicateurs, conserva, malgré eux, beaucoup de cérémonies qui n'étaient pas en contradiction avec la parole de Dieu », évita, le plus possible, ce qui pouvait choquer la masse de ses sujets, dont les dispositions peu favorables à la Réforme, n'étaient pas douteuses. « Nous sommes étonnés, écrivait-il aux paysans, en 1514, de votre attachement a vos anciens prélats et à vos anciennes coutumes C'est à nous, en qualité de roi chrétien, à vous tracer des règles. » Il comptait cependant, pour vaincre les résistances, moins sur son autorité que sur le temps et les progrès de l'instruction. Ce fut sculement à la longue, et a rès lui, que s'accentua le c'ité religieux et dogmatique de la réforme suédoise.

Gouvernement de Gustave Vasa. - Il porta dans tous les actes de son gouvernement le même esprit que dans la réforme religieuse. Pour reconstituer une fortune royale, pour se donner les ressources nécessaires à l'exercice du pouvoir, tous les moyens lui furent bons, jusqu'à l'altération des monnaies. Il se garda bien, du reste, de donner a son autorité des allures despotiques qui, dans la Suède de ce temps, auraient tout compromis; il s'efforça constamment de gouverner d'accord avec la noblesse et le peuple, ou, tout au moins, de le leur faire croire.

Avec les nobles, il cut peu de difficultés. Il était leur étu, et le partage des dépouilles du clergé lui donna les moyens d'entretenir leur dévouement, et d'ob enir deux l'affermissement légal de sa royauté d'occasion. En 1540, a Orebro, il fit prêter serment de fidélité, par les sénateurs et bon nombre des chefs de la noblesse, à ses fils Jean et Érik. En 1544, à la diète de Vesteras, l'hérédité de la couronne de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, entra définitivement dans la constitution de la Suède.

Quant aux paysans, les premiers auteurs de sa fortune, Gustave les ménagea singulièrement, du moins dans les premières années. Il eut toujours l'air de tenir à leur rendre des comptes, non seulement dans les diètes, mais encore dans toutes les reunions populaires, dans les foires, par exemple. Quand il n'y paraissait pas en personne, il y envoyait un sénateur, avec des lettres où il exposait à ses fidèles sujets l'état des affaires, quelles qu'elles fussent. A veui dire, ces exposés n'étaient pas toujours exacts. Les Dalecarliens se plaignirent souvent de ne pouvoir y démêter la vérité : de bonne heure ils perdirent confiance dans la parole et aussi dans les amustics royales. Gustave en arrivavite, en effet, à mesure que son pouvoir s'affermissait, aux mesures de répression. En 1533, après deux révoltes impunies, il frappa sévèrement les Dalécarliens, révoltés pour la troisième fois. Mais si, à partir de cette année, la Dalécarlie resta tranquille, les troubles continuèrent, jusqu'à la fin du règne, dans d'autres provinces, provoques moins par l'attachement du peuple aux anciennes contumes religieuses, que par la politique fiscale mangurée en Suède par Gustave Vasa.

Comme il avait mis la main sur les biens du clergé, il la mit aussi sur les biens considérés jusqu'alors comme communaux, les bois, les rivières, les pêcheries, les mines. Il posa en principe que toule terre inculte appartenait « à Dieu, au roi et a la couronne ». Il declara que les propriétés de ses sujets n'étaient que de simples contessions, révocables si les concessionnaires n'en faisaient pas bon usage. « Vous croyez, écrivait il aux paysans, que parce que vous tenez par héritage ou autrement des terres censitaires, vous pouvez en user comme bon vous semble. Nous répondons

que nous laisserons les terres et les maisons à ceux qui les tiendront en bon état; dans le cas contraire, elles nous reviendront... »

Ces prélentions curent au moins cette conséquence heureuse que Gustave s'efforça de developper les richesses de la Siède, qu'il considérat comme siennes. Il créa de nouveaux villages dans les provinces du nord et en Finlande, fit dessécher des prairies, planter des houblonnières; il appela du dehois des architectes, des maçons, des artisans de toute espèce, etc., intervint dans l'administration des mines, tracassa les compagnies allemandes qui les exploitaient, réglementa minutiousement leur industrie, fit venir d'Allemagne des fondeurs et des mineurs, pour exploiter lui-même. C'est par lui que furent créces les premières scieries hydrauliques de la Suède.

Aussitôt après le reglement de ses démèlés avec les Lübeckois, il s'efforça de développer les relations des ports suédois nonsculement avec l'Allemagne, mais avec les Pays Bas, l'Angleturre, il fréta lui-même des vaisseaux pour Lisbonne. Il conclut des traites de commerce avec l'Angleterre, la France, le Danemark, la Russie. A la fin de son règne, la Suède exportait du fer, du cuivre, des planches, des mâts, du goudron, des suifs, de l'huile de poisson, des fourrures, des chevaux, etc., etc. Elleimportait de France du vin et du sel; d'Angleterro, des draps, du plomb, du une; des Pays-Bas, des toiles, des épices; de Danemark, du salpêtre et du houblon; d'Allemagne des armes, de la mercerie, etc., etc. Tout ce commerce se faisait par Stock holm, qui regagna rapidement son ancienne prospérité, par Kalmar, par Abo, par le port nouveau de Helsingfors, créé pour faire concurrence à Revel et à Riga, par Elfsborg, sur le Sund, ou Gustave aurait bien voulu faire aboutir le commerce anglais qui commençait, des cette époque, à prendre la route J'Arkhangel.

Malheureusement ces efforts furent contrariés, d'une part, par l'humeur peu mercantile des Suédois, dont Gustave se plaint souvent dans ses lettres, de l'autre, par ses excès de réglementation et ses abus de pouvoir. Il trafique de tout et ne paya pas toujours ses fournisseurs. De la même façon, dans les campagnes, il lui arriva de s'emparer par force des domaines qui lu convenaient, de s'attribuer l'héritage de familles qui n'avaient aucun lien de parenté avec les Vasa. Sous son petit-fils Charles IX, les terres dites gustaviennes comprenaient encore, en plus de l'apanage du duc Jean d'Ostrogothie, plus de 2500 villages, et les descendants des gens dépouillés par Gustave faisaient encore à la couronne des proces en restitution.

Tout n'est donc pas à louer dans son administration. Il faut reconnaître pourtant qu'il lui cût été impossible, en agissant autrement, d'acquitter les dettes énormes qui pesaient sur le royaume à son avènement, et de créer les ressources grâce aux quelles la Suède, si longtemps une sorte de colonie anarchique du Danemark, a pu joner son rôle dans les grandes affaires européennes.

Politique étrangère de Gustave Vasa. — Cette époque d'expansion n'a pas commencé sous Gustave. Il a évité le plus qu'il a pu les entreprises qui auraient été en désaccord avec sa politique de thésaurisation.

Avec les Danois ses rapports furent bons, et même intimes (traité de Brömsehro, 1541), tant qu'un retour offensif de Christian II fut possible; mais, en 1544, après la mort de celui-ci, la situation changea Christian III montra alors quelque velléité de reprendre la vieille politique du Danemark à l'égard de la Suède, mais n'osa aller jusqu'à la guerre.

Aussitôt après son couronnement, ils exigèrent ou le remboursement immédiat des sommes prètées, à interêt usuraire, pendant la guerre contre Christian II, ou la confirmation des anciens privilèges qui leur livraient le commerce suédois Gustave céda, mais ne tint pas ses promesses. Les Lübeckois, oublies par les autres Hansentes, que divisait la Réforme religieuse, divisés eux mêmes, dans Lübeck, par des querelles entre patriciens et plébéiens, appauvris par la concurrence de l'Europe occidentale, ne furent plus en état de maintenir par la force leur position des siècles précédents.

Gustave sortit aussi facilement d'une guerre contre les Russes, provoquée par leurs incursions en Finlande Cette guerre, qu' dura trois ans, sans aucun fait notable, fut terminee en 1557, par le traité de Moscou.

Le fait capital, dans l'histoire extérieure de la Suède, en ce temps, c'est le commencement de ses relations amicales avec la France. En 1544, alors que Christian III de Danemark s'efforçait de faire appuyer par Charles-Quint ses prétentions sur la Suède, François I<sup>er</sup> et Gustave Vasa conclurent un traité d'alliance, par lequel chacun d'eux s'engageait à mettre à la disposition de son allié, en cas de besoin, 20 000 hommes et 20 vaisseaux : en outre, la Suède promettait de fournir au roi d'Écosse un secours de 6000 hommes s'il était attaqué par les Anglais; enfin des clauses commerciales stipulaient, pour les sujets des doux royaumes alliés, une liberté réciproque et illimitée de commerce

Enfin, de même qu'il a créé les finances et la politique sué doises, Gustave a commencé l'organisation de l'armée qui devait valoir de si beaux succès à ses successeurs. En même temps qu'il a régularisé et refondu les vieilles lois relatives à la levée des paysons, il a créé une armée permanente, d'une quinzaine de mille hommes, il a fait construire par des ouvriers vénitiens, attirés à grands frais, des vaisseaux qui ont été utilisés, d'abord contre le Danois Séverin Norrby, ensuite contre les Lübeckois.

Il a donc été, de toute façon, le préparateur de la grande époque suédoise du xvn° siècle; il a fait de la Suède un État moderne. La grandeur des résultats acquis doit lui faire pardonner ses moyens parfois peu scrupuleux, et l'on peut souscrire au jugement porté sur lui, peu après sa mort, par un envoyé de France en Danemark, Danzay « C'était un prince... d'une peine et labeur intrédible... Ses grandes et mémorables entreprises, sa prudence pour les conduire, sa sage administration et con servation dudit royaume, et l'heureux succès de tous ses desseins le recommandent tellement qu'il doit justement avoir surmonté toute envie. »

Danemark: Frédério I...—Nous avons laissé le Danemark au moment où Christian II, à l'annonce de la révolte du Jutland, quittait Copenhague pour se réfugier aux Pays-Bas. Cette fuite livrait le royaume à son oncle et rival, Frédéric de Holskon. Fort des ressources de ses duches, allié des Lübeckois, appuyó par la noblesse et le clergé, auxquels il avait promis, à Viborg, le respect de leurs privilèges et le maintien du catholicisme, bientôt acclamó par les Norvégiens, après qu'il ent reconnu la couronne de Norvege élective comme celle de Danemark, Fréderic ne trouva de résistance que dans les îles et en Scanie. Il ne put entrer à Malmô et à Copenhague qu'après de longs sièges vaillainment soulenus par les bourgeois, qui n'avaient pas oublié les bienfaits de Christian II, à Go land, il lui fallut plusieurs années pour se debarrasser, avec l'aide des Suédois et des Lübeckois, de Séverin Norrby et de sa flotte. En 1527 seulement, Norrby abandonna cette île pour aller chercher, dans toute l'Europe, de Moscou à Maurid, des secours pour son maître. Il périt, en 1530, sous les murs de Florence.

La retraite de ce redoutable adversaire ne suffit pas pour aftermir Frédéric I<sup>ce</sup> sur le trône. A plusieurs repriscs, il eut à réprimer des jacqueries de paysans révoltés au nom de Christian II. En 1330 enfin, l'ex-roi reparut lui même sur la côte de Norvège. Les Hollandais, a l'instigation de Charles-Quint, son beau frère bii avaient fourni une flotte et de l'argent ; les Norvégiens, travailles par l'ancien archevêque d'Upsal, l'exilé Gustave Trolle, se soulevèrent en sa faveur. Fredérie se hâta d'appeler a son arle Gustave Vasa et les Lübeckois. Cette coalition n'aumit peut-ètre pas empêché le succes de Christian, s'il s'était drugé droit sur Copenhague, mais il perdit du temps en Norvege, y usa ses forces, s'y la ssa blequer, et finalement se livra. au commandant de la flotte de Frédéric. Il avait un sauf-condad : on ne l'en enferma pas moins au château de Sonderborg, dans life d'Alsen. Il y vecul encore vingt-sept uns, dans une etroite captivite.

Fredéric I<sup>er</sup> ac survecul pas long temps à sa victoire définitive. Il mound, en 1533, au châh au de Gottorp, et sa mort fut le signal d'un nouvelle guerre civile

L'interrègne et la « guerre du Comte » ; Christian III.

— Il arnva, en effet, que les nobles et les prêtres qui l'avaient porté au trône ne purent s'entendre sur le choix de son successeur. Son tils a.ne. Curistian III, le can l.dat des nobles, claif

luthérien : le clergé réussit à faire ajourner l'élection, et ret interrègne permit aux partisans de Christian II de tenter un nouvel effort.

Dans tout le royaume les paysans s'agitérent, à Copenhague et à Malmö, les bourgeois se révoltèrent, appuyés cette fois par les Lübeckois. Une révolution avait éclaté, en effet, à Lübeck : la plèbe y avait arraché le pouvoir aux patriciens : du reste, tous les partis y étaient mécontents des concessions faites par le feu roi Frédéric aux Hollandais. Enfin les révoltés et leurs nouveaux alliés eurent la chance de trouver en un parent de Christian II, le comte Christophe d'Oldenbourg, un général capable de faire un semblant d'armée avec la bourgeoisie des villes et la jacquerie des campagnes

Il débuta par des succès Après avoir mis le Holstein a feu et à sang, il passa dans les îles : bientôt les États provinciaux de Seleand et de Scanie prêtèrent serment de fidélité à Christian II, loujours enfermé à Sonderborg, pendant que la jacquerie attenguait le Jutland. Cette situation perilleuse força les évêques à changer d'attitude : ils consentirent à l'élévation sur le trône de Christian III. L'armée du nouveau roi, commandée par Jean Rantzau, cerasa les passans jutlantais, puis passa dans les îles, pendant que Gustave Vasa, de son côte, envi hissait la Scanie La révolte était léjà à Jemi vaincue quand les troubles à Lübeck y ramenèrent au pouvoir les patriciens, qui se hâtèrent de reconnaître Christian III. En 1535, après la reddition de Copenhague, il se trouva maître de ses deux royaumes de Norvege et de Danemark.

La Réforme en Danemark. — La conséquence naturelle de son succès fut l'établissement le la Réforme en Danemark. Les évêques se trouvèrent, plus encore que les partisans de Christian II, les vaincus de « la guerre du Comte. »

Depuis longtemps déja les doctrines de Luther étaient prêchées en Danemark. Leurs premiers propagateurs avaient été un moine, Jean Tausen, que son couvent avait en l'imprudence d'envoyer étudier à Wittenberg; puis un autre élève de Luther, Georges Sadolin, et enfin un hourgeois de Lind, Chaude Mortensen Les premières prédications avaient été bien accueillies,

non sculenient par les bourgeois, qui, en 1525, défendirent Jean Tansen contre l'évêque de Viborg, mais encore par les nobles : quant au roi Frédéric, depuis longtemps il protégenit les novateurs. En 1526 et en 1527, dans deux diètes tenues successivement à Odense, il avait été décidé que les évêques demanderaient la confirmation de leur dignité, non plus à Rome, mais à Lund; et que désormais ils paieraient au roi les sommes que précédemment ils devaient payer au pape. En 1528, un pas de plus avait été fait, le haut clergé avait du abandonner, en échange de promesses illusoïres, le montant des amendes împosées aux paysans de la couronne et de la noblesse par les-Inbunaux ecclésiastiques. Pendant ce temps, les monastères s'étaient vidés : les nobles s'étaient saisis de leurs terres : dans beaucoup d'églises, tombées aux mains des partisans de la Réforme, les offices ne se célébraient plus qu'en canois. Les traductions des livres saints, faites aux Pays Bas par les exilés de la suite de Christian II, se répandaient partout. Les paysans cessaient de payer la dime. A la fin du règne de Frédérie Ier, il ne restait plus qu'à constater officiellement la défaite du catholicisme en supprimant le pouvoir politique des évêques.

Diète de Copenhague. — A peine entré dans Copenhague, en 1536, le nouveau roi s'entendit secrètement avec les mombres laïques du Rigernad, pour en exclure les évêques et confisquer leurs biens. L'entente faite, tous les évêques furent arrêtés, le même jour, et gardes en prison jusqu'au moment où ils s'engagèrent par écrit à ne protester contre aucune des innovations que pourrait décider la diète convoquée à Copenhague, pour le 15 octobre de la même année.

L'œuvre de cette diete, composée en grande majorité de nobles, fut a la fois politique et religieuse. D'une part, l'établissement du servage y fut definitivement consacré, par l'abandon que le roi tit aux nobles de tous ses droits sur les paysans autres que ceux de la couronne; moyennant quoi il obtint la reconnaissance de son fils Frécéric, comme héritier présomptif. D'autre part, la révolution religieuse y fut ratifiée par les bourgeois et les paysans. Dans une grande réunion publique, tenue sur la place du Vieux-Marché, le roi leur pro-

posa de reinplacer les évêques par des « surintendants » sans pouvoir temporel, et de confisquer les biens épiscopaux pour payer les dettes du royaume et réduire les impôts. Il était certain d'avance que l'assemblée populaire, consultée seulement pour la forme, approuverait les propositions royales.

En conséquence le pillage des biens du clergé continua de plus belle. Comme en Suède, les nobles en prirent largement leur part, sous couleur de rentrer dans les domaines indûment abandonnés par leurs ancètres. Il convient, du reste, de remarquer qu'un certain nombre de couvents, encore occupés par leurs anciens possesseurs, furent respectés : tel le couvent de Maribō, qui ne fut supprimé qu'en 1621. De même, les biens des canonicats ne furent confisqués qu'au fur et à mesure de la disparition de leurs bénéficiaires. Quant aux dimes, à la différence de ce qui s'était fait en Suède, elles furent réservées à l'entretien des écoles et de l'Église réorganisce.

Réorganisation de l'église danoise. — Cette réorganisation de l'Église se fit sous la direction d'un professeur de Wittenberg, Bugenhagen, que l'on fit venir tout exprès, en 4537 Il choisit les surintendants de la nouvelle Église, un peu au hasard, — l'un d'eux, l'Allemand Wandal, ne savait pas un mot de danois, — et les consacra. Enfin il prépara la «Kirkeordonnantsen», la nouvelle loi ecclésiastique du royaume, qui fut promulguée en 4539.

D'après cette ordonnance, les pasteurs durent être elus par leurs paroissiens, sauf dans les villages où le seigneur s'était expressément réservé ce droit, et les surintendants ou évêques devaient l'être, à leur tour, par les pasteurs En fait, leur désignation appartint presque toujours au roi. À côté d'eux, des « hailis diocésains », désignés eux aussi par le roi, devaient administrer les dernières ressources des églises.

En définitive, l'établissement du luthéranisme a été, en Dancmark comme en Suède, la conséquence moins d'un besoin de rénovation religieuse que de certaines circonstances politiques. Les convoitises de la couronne et de la noblesse ont été pour une grande part dans son succès. Il est juste d'ajouter que la force de résistance du catholicisme aurait été tout autre, sans les abis, sans les ambitions politiques dans lesquelles le clergé s'était usé depuis deux siècles. Nulle part le peuple ne s'est armé en sa faveur, si ce n'est en Islande où il y eut, entre adversaires et partisans de la Réforme, une lutte terminée par l'exécution de l'évêque Aresen.

Le règne de Christian III n'a pas eu d'autres incidents notables. Tout entier occupé par sa lutte contre le catholicisme, ce roi ne s'est mèlé aux affaires générales de l'Europe que pour contrecarrer, auprès des cours allemandes, les efforts de l'Électeur palatin, gendre et héritier de Christian II. Libre de toute inquiétude de ce côté, après la pax de Spire conclue avec Charles Quint, en 1554, il parut vouloir ressusciter les vieilles prétentions du Danemark sur sa voisine du Nord, mit dans ses armoiries les trois couronnes de Suède, mais n'alla pas plus loin II mourat presque en même temps que Gustave Vasa, en 1559.

#### BUILDORATION

Pour la Stade — L'Histoire de Sie de de Geijer, trad nie en francais par Lundblad, Paris, 4817 — Les tomes II et III de l'Histoire de Suede ellustree, publies le lome II (13:0-1-21) par Hans Hildebrand, le tome III (13:0-1-21) par Gear Alin, S ockholm 1880 — J'Histoire du peuple suédois sous les reis de la maison de Vasa, par Strinholm, d vol., Stockholm, 1819-1823.

Fritin I H storre de Gustare I<sup>st</sup>, de Celsius. 2 vol., Stockholm, 1775-Tous ces ouvrages sont en sue le s. — J. Wondling, Schwedische Geschichte un Zeitalter der Reformation, Gotra, m.-8, 1882.

Pour le Dauemark, la Sa de et la Norvege, l'ouvrage capital J'Allen, Ristoire des trois royaumes septenti anaux sous Jean, Christian II, Fréderic friet Gustave rasa, 5 voi , jasqu'en 1/26, Copenhague, 1865-1873 (en danois) — Bu raeme, l'Histoire du Banemark, traduite en franjais par Beauvois, Copenhague 1879 L'étoine premier de cet à néage con tent aux l'ible graphie très cot q'etc de toute l'aisso re du Nacd à cette époque.

## CHAPITRE XVI

# LA HONGRIE SON DÉVELOPPEMENT NATIONAL LA RÉFORME

(1492 - 1559)

Pendant plus d'un demi-siècle, le peuple que les Hunyade avaient porté si haut connut une période de décadence, puis une période d'écrasement Mathias Corvin meurt en 1400, au comble de la puissance, mais sans réussir à assurer sa succes sion dans sa famille. En trente-six ans la nation magyare, mal gouvernée par deux rois venus du debors et mal naturalisés, livrée aux rivalités oligarchiques et à d'affreuses haines sociales, s'achemine de Vienne conquise au « cimetière de Mohacs » Puis la division brutale du sol en trois Hongries, turque, autrichienne, transylvaine, inflige au malheureux pays toutes les calamites d'un demembrement, pendant que le mouvement de la Réforme et les progrès de la langue vulgaire développent vigoureusement son caractère national, et pendant que ses souffrances mêmes, en refenant l'invasion musulmane, continuent à servir la chrétienté.

Le roi Vladislav: les dietes et le légiste Verbœczy.

– Un roi sans volonté, Vladislav Jagellon, succedant au plus volontaire des monarques, Mathias Corvin, laissant rapidement

<sup>!</sup> Voir or lessus, ! III, p. 15 et surv.

tomber le pays lans son fléau intermittent . l'anarchie oligarchique. Mais le noble peuple des Hunyade n'était pas mort il le prouva de son mieux, chaque fois qu'une diéte fut convoquée, depuis celle de 1496 jusqu'à celle de 1525. Son chef, dans ces assemblées et dans l'intervalle de ces assemblées, fut un légiste, Étienne Verbuczy, l'un des types les plus originaux de sa race, l'un des plus grands noms nationaux, bien que l'histoire générale de l'Europe l'ait à peine retenu. Son esprit, au lieu de se tourner comme celui de Mathias Corvin vers le dilettantisme de la Renaissance, cherchait toujours pour son patriotisme une formule juridique. Trop monarchiste pour refuser son obéissance à un roi même étranger, pourvu cependant que ce ne fût pas un Autrichien, il donnait volontiers l'exemple d'une opposition légale, fût-il revêtu lui-même des plus hautes fonctions. Catholique résolu, enacmi de l'hérésie comme de l'Islam, il préférait encore un musulman, ou plus tard un protestant, à un Habsbourg. A ses voux, la petite noblesse était le vrai peuple : il se défiait des grands dynastes comme des paysans trop fiers. Grace à lui, plusieurs dietes s'opposèrent aux ambitions autrichiennes sur la succession de Vladislay, toujours prêt à les accueillir L'alliance française sembla écarter ce péril, par le mariage du roi avec Anne de Foix, nièce de Louis XII (1502) puis par la naissance de la princesse Anne et du prince Louis (1506). Vaine illusion! Vladislav devait terminer son règno par le double mariage autrichien de ses enfants, l'un des plus heureux. succès de la politique de Maximilien, l'un deceux qui ont inspiré. l'habile ciseau chargé de décerer le tombeau de cet empereur à Innsbrück. Les patriotes pouvaient, dans les assemblées, se plaindre éloquemment des ingérences étrangères : leur énergie restait impuissante devant la faiblesse du roi.

Le primat Bakacs; croisade et jacquerie — Parmi les sept ou huit grands personnages qui, dans la nullité du trône, démembraient entre eux la force publique et annulaient un royaume encore si puissant en apparence, le plus intelligent était le primat Bakacs, homme de goût, instruit, bien intentienné peut-être, mais imprudent et funeste. C'est lui qui, malgré l'ambassadeur de Fraice, empêcha son gouvernement de pro-

fiter de la ligue de Cambrai pour reprendre aux Vénitiens les côtes de l'Adriatique, lui qui rapporta de Rome, à défaut de la tiare par lui convoitée et qui venait de passer de Jules II à Léon X (1513), un projet de croisade riche en conséquences désastreuses. Ce n'était pas seulement dans les rangs de l'oligarchie, ou entre elle et la petite noblesse, que la discorde sévissait; c'était plus encore entre les paysans et la noblesse, grande ou petite. Dans toute l'Europe centrale, le début du xvi siècle a été l'âge des jacqueries, comme la fin du xiv' dans les États d'Occident. Au servage devenu plus dur répondait la pleberurale devenue plus flère. La noyau prêt à la guerre sociale se rencontra dans les montagnes de Transylvanie : là vivaient les Szeklera, de racc et de langue magyare, qui se regardaient, dans leur vie libre et primitive, comme les égaux des nobles. L'un d'eux, Dozsa, se sentait capable de grandes entreprises. Lorsque la croisade fut préchée par le Primat, lorsque quarante mille guerriers accoururent de toute part, c'est à Dozsa que Bakacs. confia la banmère blanche à croix rouge. La guerre éclata, non contre les Turcs, mais contre les nobles. Les maux communs a toutes les jacqueries se déchaînèrent sur les châteaux; puis lorsque les Bathory, les Zapolya, les Perényi, réconciliés par le danger, eurent écrasé les rebelles, la répression, comine toujours en pareil cas, fut impitoyable. Il en resta des haines profondes et une impuissance générale.

Le « Decretum tripartitum juris ». La diète de 1516, peu de temps avant la mort de Vladislav, accueillit fort bien un grand travail de législation que Verbœczy n'avait pas achevé sans y marquer l'empreinte des colères récentes. Verbœczy établit fortement, et le droit des Magvars sur leur sol, et le droit de la noblesse à ses privilèges, noblesse et couronne étant d'ailleurs étroitement unies, et dépendant l'une de l'autre. Le noble magyar perd tous ses droits et tous ses biens s'il encourt la note d'infidélité, qui équivant à une mise hors la loi; mais on ne saurait lui infliger cette note pour avoir résisté à des actes illégaux de l'autorité. Les personnes cléricales doivent aussi être soumises à la loi et au roi. Ni le souverain pontife ni l'Empereur des Romains ne peuvent rien contre le roi et

le peuple magyars. Le roi ne fait ure loi valable que s'il y a consentement du peuple, et cette loi le lie comme ses sujets. Le populus doit être distingué de la plebs Les habitants des villes ont certains privilèges, mais non pas égaux à coux des nolles. Quant aux paysans, on s'exprime sur enx en paroles très dures : « Ils jouissaient de certaines libertés, telles que celle de changer de séjour, une fois libres de toute dette. Mais de nos jours, la sédition contre toute la noblesse, sous prétexte de croisade, sedition dirigée par un brigand scelerat, les a notes à perpétuité d'infidélité, leur a fait perdre toute liberté, et les a soumis à leurs seigneurs en servitude pure, simple et perpétuelle. Le paysan ne possède aucun droit sur les terres de son seigneur, en dehors du salaire de son travail et des récompenses qu'il peut recevoir. Tonte propriété appartient au seigneur terrien. Il n'a pas le droit de citer un noble devant la justice. » Peu encourageante préface à des épreuves suprêmes, qui allaient réclamer le devouement de tout le peuple chretien

Louis II: Mohács « tombeau de la nation ». — Les dix années du règne du pauvre neveu de Gaston de Foix, • né trop tôt (avant terme), marié trop tôt, roi trop tôt, mort trop tot », se passent sous la menace continuelle du cimeterre, et au milieu des progrès incessants de l'anarchie aristocratique. Les grands no songenient qu'à se disputer la tutelle de l'enfant royal, l'Empereur ne songeart qu'à l'accomplissement de l'union de cet enfant avec sa petite-fille Marie d'Autriche. Les commandants militaires luttaient les uns contre les autres, fut ce dans Belgrade assiégée. On voyait jusqu'a deux assemblées rivales et contradictoires dans deux villes différentes : c'était à peu près le régime des pacta conventa, qui devait plus tard perdre la Pologne. Il n'entre pas dans le plan de ce chapitre de raconter les negociations du lomatiques qui prerédèrent les deux desastres de Belgrade et de Mohies, encore moins ces deux désastres eux-mêmes, dont on trouvera ailleurs le récit. Notre but était de les expliquer par la complète dissolution interieure du royaume de saint Étienne. Au moins une élite magvare, et le brave, le tem raire archevêque Tomori, s'abi-

mèrent avec le pauvre roi dans le massacre sans nom, qui amortit pour un instant l'invasion de Soliman le Magnifique. Ce qui rentre bien dans notre sujet, c'est de recueillir quelques-uns des échos de la muse populaire qui, pendant trois siècles, ne se lassa pas de pleurer sur le « cimetière de la nation ». Voici au moins deux de ces echos : « Mobács, Mobács, vieille plaine couverte de sang!... Quand je pense à toi, je pleure des larmes de fureur... Noble patric, jadis rempart de l'Europe, dix royaumes s'inclinaient devant tes armoiries... Devant toi tremblut le paien; le chrétien espérait en toi. A peine brilla t ton glaive, déjà la victoire était remportee ... Hélas, malheur! Louis, Louis, ou es-tu, chamnant jeune roif... Étoile des Magyars, rameau de fleurs orné avec la figure si douce et si royale, toi dont la vie était si délicate, où es-tu?... Seigneurs du royaume, grands barons, héros, maîtres et seivileurs.. toutes vos joies ont été enfermées dans une tombe! Cesse, musique refentissante; prends du repos, résonnante guitare. joyouses valées, forêts vertes, champs fertiles, affligez vous ... Braves d'élite, vous vous êtes levés en ce jour de deuil, vous êtes allés à la mort, los collinos de Mohács vous accabient, elles couvrent vos os.. Florissantes filles et femmes des Magyars, faites entendre d'unanimes lamentations de douleur. Avec une couronne de roses flétries, pleurez tristement vos morts en robes de denil .. Païen, Turc, image maudite de Dieu, cruel sauvage nourri du lait des tigresses, n'avoir pas epargné une si belle et si noble troupe, crois-tu que ce soit de la gloire?... Le jour du malheur arrivera pour toi aussi..., notre âme nous le prophétise » ---· Je te salue en soupirant, Moháes, plaine funebre, roagie du sang de nos héros, elmetière de notre grandeur nationale Tomori, superbe capitaine, pourquoi as-tu quitté ton siege d'archevêque? La gloire, la fleur de notre patrie, ne serait pas morte avec toi. L'ardeur du combat précipita ta course vers un carnage certain; combien de héros ont été immolés à cause de tori... Repose sur tor la fortune trompeuse exerça ses caprices Que la tombe conciliatrice recouvre légerement la poussière!... La se trouve Louis, notre malheureux roi, de funchte mémoire, sous le poids de son coursier couvert d'airain. C'est en vain

qu'il étend ses manus : il n'y a personne pour le retirer. L'abime s'entr'ouvre, l'or de sa riche armure se ternit, et son corps écrasé est recouvert d'écume et de fange. C'est pourtant ainsi que tu es tombé, jeune aigle royal, et, avec ton trépas, le soleil du ciel hongrois s'est couché pour longtemps. Tu étais jeune, tu ne connaissais pas l'abime... Que ta poussière repose en paix! • Rien n'est exagéré dans ces lamentations qui forment tout un douloureux eye e magyar. Jamais une seule bataille na été si funeste à un peuple Toutefois, de même que nous avons montré que ce désastre était préparé par la désorganisation intérieure, de même nous allons montrer qu'il fallut quinze ans de désorganisation croissante pour que de ce désastre sortissent tous ses résultats funestes. Nous continuons à laisser de côté l'histoire proprement militaire et diplomatique de cette époque importante.

Les deux anti-rois (1526-1540). Pendant que Soli man, vamqueur, dirigeait une première démonstration au delà de Bude, d'où il rapporta les statues et les livres de Mathias Corvin, tandis que, sur le double passage des armées turques, les paysans montraient un héroïsme dont Michel Dobozy, meurtrier de sa femme pour la soustraire à une captivité deshonorante, est demeuré le type populaire, deux partia acharnés réun ssaient leurs forces, moins pour sauver le pays que pour opposer dièle à diete, roi à roi. La jeune reine veuve, Marie, protégeait son frère Ferdinand, frère aussi de l'empereur Charles-Quint, avec l'énergique solidarité de famille qu'on a toujours remarquée dans la maison d'Autriche. Verbœczy ne voulait, à aucun prix, d'un étranger, surtout d'un Habsbourg Ce légiste avait pour lui un texte, une décision de la diète de 4525, excluant tout candidat non magyar. Le candidat de Verbæczy était le plus grand seigneur du royaume, Jean Zapolya, et la diète de Tokay, c'est a dire la Hongrie purement magyare des bords de la Theiss, lui donna raison. Le couronnement de Jean I'r eut lieu le 5 novembre. La diète de Prosbourg, c'està-dire la Hongrie voisine de l'Autriche, répondit en proclamant Ferdmand I", des le mois de décembre. Dans les années suivantes, aux intrigues etropéennes se joignirent les intrigues

des partis pour effectuer le démembrement intérieur du pays, pendant que Soliman préparait et accomplissant su célèbre expédition contre Vienne (1529). Les haines politiques l'emportaient à tel point sur les haines religieuses que l'on vit le protégé de Verberczy haiser la main Ju sultan, et le primat Varday faire campagne avec les Tures. Pourtant le sentiment de la dignité nationale finit par se ranimer, et si la diéte patriotique de Veszprim (1532) sentit son impuissance entre les deux anti-rois, le pape et la chrétienté espérèrent une réconclitation definitive lors du traité de Varad (1538), qui laissait le trône à Zapolya jusqu'à sa mort, et ensuite à Fordinand. Ma heureusement le roi Jean, avant de mourir (1540), eut un fils de sa jeune épouse Isabelle de Pologne

Bude turque et les trois Hongries (1541-1559) — Le royaume allait-il être reconstitué dans son unité, ou l'enfant Jean-Sigismond allait-il continuer la serie des anti-rois? La reine-veuve Isabelle, le remuant Frère Georges, devenu plus tard le cardinal Martinuzzi, Valentin Tœrœk, chef de l'armée, enfin le vieux Verbœczy, prirent la tres grave responsabilité de rendre le schisme définitif Soliman, toujours houreux de diviser les chrétiens, prit l'enfant sous sa protection et vint en personne le défendre contre les Autrichiens. Mais, une fois à Bude, le troisième larron se tailla une troisième Hongrie, la Hongrie centrale, tandis que la Hongrie occidentale constituait le royaume de Ferdinand, et que la Hongrie orientale formait la principauté de Transylvanie. Ainsi se trouvaient réglées les choses pour environ un siècle et demi, non point dans la paix, mais au contraire dans un état de guerre ou de brigandage presque continuel La Transylvanie, relativement heureuse quand elle n'était en proie ni aux guerres civiles, ni aux razzias des Tertares, devenait un Élat très singulier, bigarré de races et de costumes, de langues et de religions. La Hongrie autrichienne commencait ou continuait une existence terrible et glorieuse, mêlée de hauts faits de croisade et de luttes parle mentaires, tantôt heureuses, tantôt impuissantes contre le despotisme politique et religieux de la maison d'Autriche, plus fort que la modération personnelle de Ferdinand.

Le régime de l'occupation turque. — Dans la Hongrie turque, la plus malheu euse des trois, les Magyars ont subi une lourde oppression d'environ un siècle et demi. Une calamité assez rare, mais non sans exemple en cas de résistance, c'était la transplantation d'une cité entière. Plus ordinaires étaient les enevements individuels, les enlevements d'enfants chrétiens surtout, pour recruter le corps des jamissaires, suivant une exécrable tradition. Ces jamssaires, au nombre de quelques centaines, parfois de quelques milliers, gardaien, les grandes villes. Les soldats irréguliers étaient un fléau pire encore, d'autant plus que les Ottomans n'ont jamais montré l'intention de former en Hongrie d'autre établissement que des campements : i s n'avaient donc point à ménager l'habitant, comme ailleurs, en vue de l'avenir; ils ne le ménagement pas non plus. L'impôt principal avec ses trois parties, la capitation, la contribution foncière, la contribution sur le revenu, ne dispensait pas de l'impôt impérial du cinquième et des exactions variées, des avantes. Le brigandage des pachas et de leurs inférieurs glanait ce que ce régime financier avait pu laisser echapper.

Chose étonnante, conforme pourtant à tout le système des Osmanlis, quelque autonomie subsistait. La division lu sol conquis en vinglicing sandjaks et en qualre cialets n'était qu'à l'usage des conquérants, qui lassaient fonctionner, à l'usage des Magyars, les comitats et leurs assemblées. Les deux populations restaient profondément séparées, les mariages mixtes extremen ent ran a et, naturellement, au profit de l'Islam. Bienque le costume des chretiens se fut rapproche de celu des misulmans, comme le prouvent les gravures du xvi° et du xv i° siecle, nul chretien n'avait la permission de porter le turban, s'il le mott út un seul jour, fût ce en plaisantant, il se vocait converti de force. Les deux races ne se mélaien, donc pas plus que les deux religions. Il y avait, en effet, une populat on turque, immigree a la suite des expéditions militaires. no amment à Bude même. Cette ville, unguère si brillante, torrbark rapidement, grace a lineurie officiame, dans une imononde sileté,

La Réforme en Hongrie. — Le mouvement de la Réformation chez les Magyars, comme aussi chez d'autres peuples du royaume, est inséparable de l'histoire intellectuelle et littéraire de cette période; et d'autre part les événements politiques l'ont puissamment servi.

La première Réforme, toute allemande, fut naturellement répandue par des Allemands et parmi les Allemands. Les colonies des Karpathes et de Transylvanie avaient conservé des relations avec les Saxons de l'Empire, c'est-à-dire avec la province natale des premiers novateurs religieux. Les doctrines luthériennes se propagèrent donc de bonne heure dans ces colonies et parmi les Germains des grandes villes. Ce caractère étranger les rendit odieuses à Verhœczy aussi bien qu'au roi-Louis II. Seule, la reine Marie d'Autriche passait pour leur être favorable. On disait que cette chasseresse portait jusqu'au fond des forêts un Nouveau Testament et des psaumes, envoyés de Wittenberg Des bûchers s'élevèrent, çà et là, pour la punition des nouveaux Ilussites. Mais le desastre de Mohacs les aida à plus d'un point de vue. Les évêques tués dans cette journée ne furent pas remplacés immédiatement. Les grands seigneurs, puissances rivales, trouvèrent leur avantage dans un système qui leur permettait des sécularisations au moins partielles. Certaines populations rurales passèrent à la nouvelle Église en même temps que la famille seigneuriale, en vertu du principe cujus regio ejus religio. Joignons à cela des changements personnels et sérieux, et l'on comprendra qu'il se suit organise de houne heure une Église hongreise de la Confession d'Augsbourg, composée surtout d'Allemands et de Magyars, non sans un bon nombre de Slovaques, Hussites plus ou moins convertis en apparence depuis les croisailes de Mathias Corvin. Aucun des deux anti-rois na devint luthérien, ni même l'amides luthériens, Jean Zapolya moins encore que Ferdinand. Dévay, le principal propagateur du protestantisme, fut même emprisonné successivement par les deux princes; mais aucun d'eux ne pouvait ni peut-être ne voulait persécuter franchement. Honter établit solidement la Réforme à Hermanustailt et à Cronstadt. Il y établit aussi (1533) des presses venues de

Leipzig; et l'imprimerie au service des doctrines nouvelles fit de si rapides progrès qu'avant la fin du siècle on comptait vingt huit imprimeries en Hongrie. De bonne heure, à côté de la langue théologique allemande, la langue magyare, théologique, puis profane, en profita.

Cette impulsion devint plus forte lorsque le calvinisme, nu en style officiel la Confession helvétique, vint réclamer sa place, sa grande place, à côté de la Confession d'Augsbourg. Il réussit particulièrement dans la population purement magyare. concentrée sur les deux rives de la Theiss, où il est encore aujourd'hui en majorité. Il trouva une Genève dans la ville de Debreczin, un Calvin dans le pasteur Juhasz (1558), qui traduisit son nom en celui de Mélius. La Hongrie, ou plutôt la Transvlvanie, cut aussi son Servet, mais sans bücher. Les doctrines unitariennes, venues de Pologne, éloquemment défendues par David, ami et protégé de Jean-Sigismond, prirent plus fortement à Kolozsvár (Klausenburg) et aux environs que sur aucun autre point du continent européen. Elles se heurtérent contrele calvinisme de Mélius dans la célèbre Dispute de Vúrad. Finalement la constitution transvivaine reconnut quatre religions : catholique, luthérienne, reformée, unitarienne. Cela n'empêchapas l'organisation, par Mélius, d'un solide système presbytérien. synodal, qui dure encore aujourd'hui. Tous ces événements ecclésiastiques a'accomplissaient près des armées turques, ou sous leur tyrannie. Les inusulmans ne se faisaient pas faute de brûler les collèges protestants, d'envahir les temples pendant le culte, d'emmener en captivité pasteurs ou laiques, toutefois, la politique ottomane était intéressée à maintenir une sorte d'équilibre : ce qui achève d'expliquer que le protestantisme hongrois fût parvenu, vers 1560 et dans les années suivantes. à son apogée.

Développement de la langue et de la littérature nationales. — La necessité de célébrer le culte en langue vulgaire fit éclore en peu d'années toute une litterature religieuse magyare, et les nécessites de la contraverse entre Églises redoublérent ce mouvement : traductions particles ou totales de la Bible, par des catholiques, puis par des protestants, explica-

tions, discussions, traductions de psaumes, traductions d'hymnes. latines, cantiques originaux. De la, par des transitions fort naturelles, on glissa dans la littérature profane, prose ou poésie. La sombre contemplation des calamités publiques inspira des « Jérémiades », des lamentations sur les épreuves infligées par Dies à son peuple, comme jadis au temps des malheurs des Juifs. Les leçons morales, les apologues traduits d'Ésope par Heltai complétaient séculièrement cet enseignement religieux. Les désastres inouis des Magyars, leurs traits d'heroisme, suscitaient une muse ép que, sans talent, mais non sans flamme ni sans conscience, telle que celle de Sébastien Tinódi, qui parcourait le pays et les ruines, son bâton à la main, vérifiant les lieux et les choses, constatant les hauts faits, puis ébauchant de grossières chansons de geste, que les ménestrels, les hegedæs, allaient chanter de marché en marché, de château en château, là où il y avait encore un château debout!

D'autres cherchaient des sujets plus gais, on des genres plus amusants. Le baron Valentin Balassi de Gyarmath chantait le printemps, et fondait ainsi la poésie mugyare proprement dite Le drame satirique s'attaquait au célibat des prôtres, au clergé catholique, à mo ns que, se retournant contre les réformateurs, il ne se moquât du « pape de Debreczin », c'est-à-dire de Méhus La prose s'essayait à l'érudition; dans des grammaires ou des dictionnaires, elle rapprochait le magyar du latin. Dans la chronique de Heltai, elle se consacrait à l'histoire du passé; sous la plume de Verancsies, elle racontait les ambassades, l'histoire contemporaine. On pout dire que, vers 1560, la littérature magyare recevait le plus large développement qu'elle ait commu avant la fin du xvm\* siècle

#### BIBLIOGRAPHIE

Cette bibliographie est borme à ce qui concerne l'instoire ai eroure de la Hongrie

Documents. — Outre les Annales de Pray et d'autres retuculs generaux, on peut consulter pl. sieurs series des Monumenta Hungaria historica publies d'année en année en noi l'es, y volumes par l'Academ e hongroise.

Coogle

Or a N'VERSITY les Tacakmagyar Emlekek, les Monuments comitalia, et dans les Scriptores, surfout les ecrits de Verancsies et de Szeremi, et les recueils de lettres de Hatvani et de Simonyi - Gévay a publie à Vienne, en 1838, les Urkinden zur Geschichte der Verhæltnisse winschen Æsterreich, Ungarn und der Pforte Sur l'epoque qui a precede le désastre de Mohaes, deux recueils le lettres sont instructifs, comme les commentaires déjà eites de Tubero à savoir Petrus de Varda, Epistolæ, Presbourg, 1776, et Pray, Epistolæ procerum, Presbourg, 1806 Dans ses Historiæ de rebus ungarieis. Cologne, 1622, Istvans nous renseigne sur les plaintes des Diètes, Ursinus Velius raconte les événements militaires dans le De bello paunonico, Vienne, 1762 Les Scriptores rerum transdianicarum montrent ce que devenait une partie lésormais importante de la lloi grie Le Decretum triparlitum juris consuctudinara, souvent réimprime, est précieux pour qui veut connaître les institutions, et l'esprit des contemporains de Verbœczy. Enfin les textes en vienz magyar se trouvent, par exemple, dans les recueils de Toldy

Livres. — Outre Szalay it. III et IV) et les autres historiens hongrois de leur pays, outre l'Histoire générale en français de Ed. Sayous (t. II. ch. v du livre IV, et ch. i, n. ii du livre V), eutre l'Histoire de l'empire vitomon de Hammer, utile même pour la Hongrie à l'intérieur, on peut citer quelques ouvrages spéciaux, dont plus d'un n'est guère accessible directement au lecteur français : tels seut ceux de Balamon sur l'occu pation turque Magyarorizag a tarork hódias korában), Pest, 1864; de Jazzay sur la nation magyare après Mohàcs, de Balogh sur le protestantisme, notamment sur Milius (A Magyar protestans egyhaz Varténebur, Debreczin, 1872) Ed. Sayous les a résumes dans son Histoire genérale, comme il a résumé un travail de Fraknoi sur la Hongrie et la Lique de Cambrai dans le Bulletin de l'Académic des Sciences morales de 1883. En allemand, deux livres in persants, l'un sur le protestantisme, l'auxe sur la littérature, sont li Geschichte der evangelischen Kurche in Ungarn (Anonyme), Berlin, 1854, et

6esch, der ung. Litteratur de Schwicker, Leipzig, 1889.

## CHAPITRE XVII

### LA POLOGNE SOUS LES DERNIERS JAGELLONS

 $(1492 \cdot 1572)$ 

Jean I<sup>er</sup> Albert (1492-1501); prépondérance de la szlachta. — A la mort de Casimir IV Jagellon, la Lithuanie et la Pologne renoncent à l'union personnelle et reconnaissent chacune un souverain différent. Les Lithuaniens, en dépit des conventions autérieures, él.sent Alexandre, le quatrième fils de Casimir, les Polonais, le second, Jean Olbracht ou Albert. Élève de Callimaque Buonacorsi, imbu des idées italiennes sur le prince et le principat, Jean Albrecht rève d'affaiblir l'oligarchie des pan ou seigneurs, de fortifier l'autorité royale. Il s'allie avec son frère Vladislav de Hongrie; ils s'engagent mutuellement à se secourir contre leurs nobles ou sujets révoltés. Jean Albert a une haute idée de son pouvoir, et les témoignages de déférence qui lui viennent de tous côtés ne sont pas faits pour affaiblir cette idée. Il reçoit à Thorn l'hommage du grand-maître de l'Ordre Teutonique, à Poznan (Posen), les envoyés du doge Dandolo et du sultan Bayezid II.

Pour lutter contre l'oligarchie des pan, il s'allie avec la szlachta, avec la noblesse rurale. Aux deux diètes de Piotrkow (1493 et 1496), il complete l'œuvre des Statuts de Nieszawa'. organise les tribunaux civils, réduit le forum ecclésiastique.

<sup>1</sup> Voir ci-dessus, t III, p 771.

exempte la salachta des droits de douane et des redevances au trésor, restreint pour les paysans la faculté de se déplacer, donne au seigneur le droit de les représenter en justice, celui de former des détines ou dietes provinciales dans certaines localités déterminées. Ces assemblées ont pour objet de déterminer les impôts à lever en cas de guerre.

Des dispositions spéciales ont pour objet d'amoindrir la situation des bourgeois des villes. Ces bourgeois étaient pour la plupart des étrangers, des Allemands, ils détenaient une grande partie des richesses du pays, ils possédaient des domaines ruraux; mais ils se dérobaient aux charges militaires. Ils arrivaient parfois aux hautes dignités ecclésiastiques et, par suite, à la possession des gros bénefices. Désormais la salachta aura seule le droit de s'élever à ces dignités; ainsi ceux qui nourrissent le pays et ceux qui l'enrichissent sont écartés desormais des carrières militaires ou écclésiastiques.

La szlachta constitue seule, avec les pan, le pays légal. Certains membres de cette easte privilégiée sont d'ailleurs fort pauvres : on distingue la szlachta à cheval et la szlachta à pied (choducz kowa). Le plus clair de ses revenus, c'est le trafic de son suffrage lors de l'élection des rois. Beaucoup de pauvres diables ont intérêt a ce que cette élection ne se fasse pas toute seule. La multiplicité des candidats est pour eux une source de bénéfices.

Jean Albert achete, en 1191, le duché de Zator; il réunit celui de Plock à la couronne après la mort de Janusz II. La Mazovie est encore indépendante sous la dynastie des Piast; mais elle reconnaît la suzeraineté du roi.

La noblesse, pour appuyer ses prétentions, avait invoqué l'interêt mulitaire du pays. Elle ne les justifia point lors de l'expédi ion que Jean Albert entreprit en 1497 contre Étienne le Grand, voiévode de Moldavie<sup>4</sup>. La Pologne fut, l'année survante, ravagée par les Turcs, qui ponssèrent jusqu'à Sandomir.

La szlachta reconnut en purite ses torts et, à la diète de 1501, elle accorda au rou le droit de convoquer proprio motu l'armée

I. Voir ex bessus, t. Ill. p. 8at

nationale, la levee en masse (pospolite russenté). Les invasions des Turcs et des Tatars contribuèrent d'ailleurs à ressorrer les liens de la Pologne et de la Lithuanie. Isolée de la mer Noire, la Petite-Bussie no pouvait trouver le déhouché de ses produits que dans le bassin de la Vistule. D'autre part, les Lithuaniens comprirent qu'en présence des dangers qui les menaçaient au Sud de la part des musulmans, et à l'Est de la part des Moscovites, ils avaient interêt a se rapprocher de la Pologne. En 1499, ils renouvelèrent l'union des deux pays et, quand Jean Albert mourut en 1501, les Polonais se hâtèrent d'elire son frère Alexandre, déjà grand-prince de Lithuanie.

Les deux États se promirent de tenir des diètes communes, de ne pas faire la guerre l'un sans l'autre. C était, sous le régime de l'union personnelle, une véritable alliance offensive et défensive. Effrayé par les progres des Tures, Jean Albert avait songé à chercher des alliances jusqu'en Occident. Il avait proposé à Louis XII un traité qui confirmant les traités de la France avec la Pologne et en vertu duquel les deux royaumes devaient s'aider contre les Osmanlis et autres ennemis communs.

Alexandre I"; la Constitution « Nihil novi ». — Alexandre I" (1501-1506) avait vecu en Lithuanie et connaissait mal la Pologne. Il avait éponsé une princesse russe et orthodoxe, Helene, fille du grand-prince de Moscou, Ivan le Grand. Mais il n'avait pas les idées de son beau-frère en matière d'autocratie. Son règne est encore une periode de décadence pour la couronne, une période de triomphe pour la haute noblesse, pour l'oligarchie des pan.

Une série d'actes législatifs consacre et codifie les conquêtes des magnats et organise définitivement le sénat. Le printège de Mielnik constitue la Pologne en république aristocratique. Le roi n'est plus désormais « qu'un doge de Venise (Caro) ». Au cas ou le roi refuse d'écouter ses conseillers ou ne rend pas la justice comme ils l'entendent, ils sont déliés de toute fidélité; les membres du sénat ne sont soumis qu'à la juridiction du sénat, les starostes ou gouverneurs doivent prendre conseil des sénateurs de province; le sénat u la garde de la couronne et des insignes royaux. Il ne comprend que les plus hauts digni-

taires de l'État, les évêques, les palatins, les castellans, le chancelier, les maréchaux et les trésoriers. Il s'intitule le plus souvent « Conseil de Sa Majesté » Tout procès entre un sujet et le souverain doit être décidé par la grande diète. Du texte assez confus de cet acte on tirera plus tard la clause de non prestanda obedienna qui sera imposée à Henri de Valois.

La diète de Piotrkow (1504) restreint pour le roi la faculté d'engager les biens de la couronne ou d'en disposer. Les Jagellons étaient en général assez prodigues, or leurs biens étaient le plus clair revenu de l'État. Cette diete determine en outre les attributions des fonctionnaires de la couronne, du maréchal, grand-maître de la cour, commandant de la garde, chef de la justice royale, du trésorier et de la chancellerie.

La Constitution dite Nihil novi, élaborée par la diète de Radom (1505), codifiée par le chancelier Jean Laski et imprimée en 1506 à Gracovie sous le titre de Commuse inclyts Polonie regni privilegium, consacre l'abaissement de la royauté.

Le roi et ses successeurs ne pourront rien établir de nouveau (nihil non) sans l'agrément du sénat et des sonces ou députés des provinces. Les bourgeois des villes (sauf pour Cracovie), les paysans, le clergé inferieur ne figurent point à la diète, ne comptent pour rien dans l'élaboration des lois. Une seule caste décide de tous les intérêts du pays. Le texte de la Constitution est assez obscur et n'explique pas tres bien comment fonctionnent ces trois facteurs : le sénat, la szlachta, le roi.

La diéte se réurit sous la présidence du roi, ses séances sont généralement assez courtes, elle ne s'occupe que des impôts extraordinaires ou des ci angements dans les lois existantes; le séna, seul peut aussi se réunir, mais comme simple conseil de souverain. Au-dessous de ces hautes assemblées, il y a des diètes provinciales ou particulières, dont le mécanisme est assez complique. Elles se rassemblent avant la grande diète pour nommer les députes qui doivent y suger et leur donner des man lats impératifs. Il y a aussi pour certaines régions des diètes générales. Telles sont celles de la Grande-Pologne, qui se réunit à Kolo sur Warta, celle de la Petite-Pologne, qui se réunit à Nowy-Korciyn. Parfois tel député, mécontent de leurs décisions,

en appelle à l'ensemble de la noblesse. Parfois les diétines se réunissent après la grande diete et rejettent ses conclusions, parfois aussi ce sont elles qui les exécutent.

Cette Constitution ne s'applique qu'à la Pologne proprement dite; elle n'a rien à voir ni avec la Prusse, ni avec les provinces lithuaniennes et russes. Elle résume toutes les évolutions politiques de la Pologne; elle est la base sur laquelle elle vivra pendant un siècle et demi. Tandis que partout les souverains, en Angleterre, en France, en Espagne, en Russie, fortifient le pouvoir royal, la Pologne, la Hongrie et la Bohème font la dangereuse expérience du régime parlementaire. Cette expérience leur coûtera cher. La royauté peut, il est vrai, s'appuyer sur la azlachta pour maintenir l'oligarchie qui l'étouffe et la paralyse. Mais à cette oligarchie elle risque d'opposer l'anarchie.

La constitution polonaise est d'ailleurs viciée par des clauses qui dénaturent singulièrement le mécanisme de l'État. Les fonctionnaires, qui doivert être les exécuteurs des volontés royales, sont nommes à vie et par conséquent indépendants du souverain. Les rapports des divers organes législatifs, diètes ou diétines, ne sont pas clairement établis. Les diètes genérales sont, par suite du mandat impératif, soumises aux diétines provinciales, qui peuvent n'avoir pas une idée nette des besoins de l'État; ces députés représentent les intérêts locaux d'été ments peu éclairés, la lumière ne saurait juillir des discussions d'une assemblée enchatnée d'avance.

Bigismond I. — Le règne de Sigismond I. (1506-1548), celui de son frère Sigismond II Auguste (1548-1572), constituent en apparence une des périodes les plus brillantes, les plus glorieuses de l'histoire polonaise. Cependant on y peut déjà découvrir les véritables causes de la décadence de la Pologne, les raisons qui l'empêthent de constituer un État capable de vivre au milieu des redoutables voisins qui grandissent autour de lui.

Sigismond I'' est le frère cadet des deux princes précédents : la Lithuanie et la Pologne l'élisent tour à tour pour grandprince et pour roi. La tache du nouveau souverain n'est pas aisée : à l'intérieur, il s'agit de gouverner avec les institutions nouvelles; au dehors il faut lutter contre les Moldaves, les Tatars, les Moscovites.

En ce moment même, la maison d'Autriche s'apprête a recueillir, en Bohème et en Hongrie, l'héritage de V.adislav Jagellon. Pour affaiblir la Pologne, Maximilien I'r excite les chevaliers Teutoniques à lui refuser l'hommage. L'occasion eût peut-être été bonne pour conquérir définitivement le pays prussien, mais Sigismond hésita et se laissa jouer par le grandmaître, Albert de Brandehourg. Il lui permit de se séculariser, de se faire protestant et de se proclamer prince héréditaire de Prusse sous la suzeraincté de la Pologue. En 1526, Albert prèta, sur la grande place de Cracovie, un solennel nommage. La Prusse était née. Un an plus tard, la maison d'Autriche mettait la main sur la Hongrie et la Bohême. Des esprits clairvoyants aperçurent le danger qui menaçait la Pologne. « C'en est fait du rôle du roi de Pologne parmi les princes chrétiens », disait le chancelier Gattinara au poète Dantiscus, et le jeune Hosins écrivait ces vers :

> Quis mayis est demens invicto reye potono? Hostilem potuit qui quim fudisse cruorem Abstinuit tamen et vulta suscept amano Viscera quem seivit deripuisse sua.

La Prasse, l'Autriche, la Moscovie prennent à la fois leur essor. Ce début du xvi siècle est vraiment une période critique pour la Pologne. Pour le moment, elle semble trouver une compensation dans l'annexion définitive de la Mazovie. A la mort du prince Janusz III, dernier descendant de la dynastie des Piast, le duché fait det nitivement retour à la couronne. Il garde encore certaines traces de son ancienne indépendance, un gouvernement autonome, un statut spécial. Ce n'est qu'a dater de 1576 qu'il acceptera la législation générale du royaume. La capitale de la Mazovie, Varsovie, mise à la mode par la reine Bona, deviendra, a dater de 1569, la capitale de l'État

Le règne de Signsmond le continue l'œuvre legislative de ses

Google

<sup>1.</sup> Pour les guerres contre la Miscovia, ve rile ciapi re suivant

prédecesseurs : la Constitution dite Laux majestation assure l'inviolabilité des nonces et des sénateurs : les diètes de Thorn et de Bydgosc (Bromberg) (1520-1521) attachent les paysans à la terre qu'ils sont tenus de cultiver. Par suite de l'union conclue avec la Lithuanie, les paysans avaient une tendance marquee à émigrer pour aller cultiver les pays russes (de même que plus tard les paysans russes émigrèrent vers la Sibérie). Les biens des nobles restment en friche. Des prescriptions sévères enjoignirent de courir sus aux rétractaires et leur ordonnérent de travailler. un jour par semaine pour le seigneur. Les nobles s'adjugérent le droit d'acquérir les biens des communes rurales. Ces communes perdirent leur autonomie judiciaire et furent soumises aux tribunaux de la noblesse. Sigismond essaya, d'ailleurs vainement, d'imposer au royaume une législation complète et uniforme. Le statut dit de Nicolas Taszycky, qui completant celuide Laski, fut bien imprimé à Cracovie en 4532, mais il restaà l'élat de simple projet

« En Occident le paysan, lui aussi, avait éte associé à la terre, astreint à la corvée; mais en Occident le noble, qui asservissait le paysan, so reconnaissait en même temps le serviteur du monarque. En Pologne, la selachta se proclamait maîtresse absolue dans ses domaines, et en même temps se refusait solemellement à reconnaître le pouvoir absolu de roi » (Bobrzynski).

En revanche, la Lithuanie accepta, en 1509, le statut dit Lithuanien II était rédigé dans la langue s'avonne-russe des provinces occidentales et traduit en latin et en polonais II dérive plus du droit polonais que du droit russe.

C'est du règne de Sigismond I' que date le premier essai d'une armée permanente. Autrefois, au moment d'une guerre, on procédait par levee en masse (pospolité russense), soit dans une province, soit dans le pays tout entier. Les travaux des champs étaient interrompus. En 1512, 1515, 1527, on s'essorça d'établir des impôts réguliers pour l'entretien de troupes permanentes. Cette résorme échous devant la mauvaise volonté universelle. Elle sur ajournée au règne de Sigismond II. Elle s'opéra plus facilement en Lithuanie.

Sigismond avait éponsé en secondes nuces une princesse ita-

lienne, Bona Sforza, fille de Jean Galéas, duc de Milan, et d'Isabelle d'Aragon. Belle et artific.euse, elle exerça une influence tout ensemble heureuse et nefaste sur la société poloraise. A côte des élégances italiennes elle introduisit la corruption. l'immoralité. En souvenir du Bari d'Italie elle avait fait construire un château qui, plus tard, devait donner son nom à la fameuse confedération de Bar. Elle excita de grands mécontentements et Sigismond en éprouva le contre-coup.

En 1535, il avait convoqué la salachta pour une guerre contre le voiévode de Moldavic. Une fois en armes, les nobles se refusèrent à marcher contre l'ennemi qui, d'ailleurs, ne venait pas à leur rencontre, ils ne firent couler d'autre sang que celui des volatiles qu'ils rencontrèrent dans les basses-cours et cette expédition héroï-comique reçut le nom de Guerre aux poules. Ils ne désarmerent point avant d'avoir obtenu du roi certains engagements, notamment celui de ne plus convoquer la pospolite (la levée) sans raison sérieuse, et de renoncer à certains impôts Ce fut une cruelle épreuve pour la majesté royale.

En somme, le règne de Sigismond avait été surtout une longue lutte contre les magnats et contre la szlachta. Quand il monta sur le trône, la rovauté manquait des trois organes essentiels d'un gouvernement : l'armée régulière, le trésor, l'administration. Il ne réussit pas à les constituer. Le dermer et le plus savant historien de la Pologne résume en un mot la formule de son règne : ce fut l'abdication du pouvoir royal. De fait, ce pouvoir fut exercé par le sénat, les senateurs, qui auraient dû être les exécuteurs des volontés du souverain, s'appliquaient uniquement a les contrôler ou à les contrarier, et Sigismond ne sut trouver un contrepoids ni dans la noblesse, ni dans le peuple, in dans une bureaucratie, ni dans une armée sérieusement organisée

Sigismond II Auguste et Barbe Radziwill. — Sigismond II Auguste (1548-1572) avant été elu et couronné ron de Pologne du vivant de son père en 1530. Fils de l'Italianne Bona, il appartenait par elle au sang des Sforza. Il avait reçu une brillante éducation. Il park it l'Italian comme le polonais. Marié

d'abord à une princesse autrichienne, il avait épousé, en 1547, la veuve du palatin de Novogrodek, Barbe Radziwill. Les magnats virent avec peine la femme de l'un d'entre aux monter sur le trône. Sigismond ne put la faire couronner qu'en 1550. Elle mourut peu de temps apres, empoisonnée peut-être par la reine douairière Bona. En 1526, l'artificiouse Italienne quitta la Pologne pour retourner en Italie. Elle emportait avec elle des joyaux et des trésors inestimables. A différentes reprises, les Polonais s'efforcèrent de rentrer en possession de ces richesses Ils ouvrirent, avec Bruxelles, Vienne, Madrid et Naples, des négociations qui durèrent fort longtemps et restèrent infructueuses. Bona laissa en Pologne un mauvais souvenir.

Signamond II Auguste n'est pas un de ces princes qui n'ont pas d'histoire. Son règne est une période de perpétuelle fermentation. Les problèmes les plus graves ne cessent d'être soulevés dans l'ordre religieux ou dans l'ordre politique.

Progrès de la Réforme. — La Pologne n'était pas restée indifférente au mouvement de la Réforme. Dès le xv° siècle, les doctrines des Hussites, l'Utraquisme notamment, y avaient pénétré; les Frères Bohèmes s'étaient établis dans la Grande-Pologne. Les meilleurs esprits étaient travaillés, les uns par le scepticisme, les autres par le goût des nouveautés religieuses Certaines églises avaient été le théâtre de faits scandaleux. Depuis longtemps des conflits avaient éclaté entre la noblesse et le clergé à propos des dimes et de la juridiction. Les jeunes gens qui allaient étudier en Allemagne revenaient imbus de l'esprit de Luther. Ils demandaient la suppression du célibat des prêtres, la communion sous les deux espèces, l'introduction de la langue nationale dans la liturgie, sans prétendre d'ailleurs détacher la Pologne de l'Église romaine.

En 1551, Socia arrive en Pologne: la Réforme prend une allure agressive; on chasse des prêtres pour établir à leur place des ministres calvinistes ou luthériens; on dépoullle les églises. Non seulement le pays reçoit les hérétiques étrangers, mais il en expêdie au dehors jusqu'en Hollando.

L'homme qui contribua le plus à sauver le catholicisme fut

Stanislas Hosius: l'Églisc, se sentant menacée, avait entrepris de se réformer elle-même. En 4554, au synode de Piotekow, les délégues des chapitres insistent avec énergie sur la décadence morale du clergé, le déchn des études théologiques et de la piété. A l'occasion de ce synode, Hosius publia une Confessio fides qui fut comme le torsin du catholicisme menacé. Elle n'eut pas moins de dix sept éditions dans les divers pays d'Europe. Hosius représenta la Pologne au conche de Trente, et en revint avec le légat pontifical Commandoni (1562). Sigismond Auguste, après avoir rèvé de constituer une Église nationale, accepta les décisions du concile. En 1565, introduits par Hosius, les premiers jésuites arrivèrent à Braunsherg, peu à peu ils s'etablirent à Posen, à Pultusk et à Vilna. Ils allaient hientôt couvrir de leurs missions toute la Pologne et la Lithuanie.

Pour le moment, la tolérance était à l'ordre du jour. Les sectes no farent point persocutios, en depit d'Hosius, qui admirait la Saint Barthelemy. Elles essayèrent de se grouper pour se défendre. Au synode de Sandomir elles conclurent une umon (consensus sandomoriensis), où les trois communautés des Frères Bohèmes, des calvinistes, des luthériens, s'entendirent pour rédiger une confession de foi commune. Cette confession fut repoussée par le roi a la diete de 1570. En revanche, cette diète refusa au roi les réformes qu'il lui demandait. La Pologne ne devait avoir ni une Église catholique ni une Église réformée. nationales. Il siv établit de fait une certaine tolérance vis-à-visdes hétérodoxes. Mais suivant la remarque d'un historien peususpect (M. Bobrzynski), cette telérance n'élait qu'une preuve de la faiblesse de l'État. Le protestantisme s'émietta en une infinité de sectes, toutes s'entendaient pour maintenir l'unarchie dans le royaume; elles sentaient qu'un pouvoir fort devait nécessairement être redoutable pour elles.

Essais de réformes politiques — En somme, la Réforme religieuse échoux, la Pologne resta au pays catholique et ultramontain. Le règne de Sigismond Auguste vit tenter des essais de réforme politique, financière, économique, qui furent plus heureux. La couronne avait depuis de longues années gas éllé ses biens, qui constituaient le plus clair de ses reve-

nus A l'instigation de la diète, le roi procéda à une revision sévère de ces dangereuses libéralités. Les domaines qui ava ent été aliénés depuis 1564 firent retour à la couronne, ils furent affectes aux besoins du roi, aux dépenses publiques et, pour un quart, à l'entretien d'une armée permanente.

Cette réforme importante faisait partie d'un ensemble de mesures beaucoup plus vaste, qu'on appelait dans la langue politique du temps l'exécution des droits (De juribus publicis et privatis, sive stabiliendis, sive corrigendis, et de corum executione). Il s'agissait le mettre en ordre et en harmonie toutes les anciennes dispositions législatives, de codifier le droit public polonais, de régler les rapports définitifs de la royauté et des diètes, des diètes et des diétines, d'améliorer les conditions des paysans. Malheureusement Sigismond Auguste manquait d'esprit de décision. On l'appelait le « roi du leademain », parce qu'il ajournait toujours ses résolutions. Il laissa prendre aux diétes plus d'une facheuse mesure. La Pologne était un pays essentiellement agricole et peu industriel. Pour se procurer à meilleur prix les produits du luxe étranger, la szlachta proclama le principe du libre-échange absolu; la Pologne fut inondée d'objets étrangers et l'industrie nationale absolument ruinée.

Les négociants furent soumis à des règlements qui leur imposaient un prix maximum; le commerce en fut paralysé. Toute opération commerciale fut interdite aux nobles établis dans les villes et aux bourgeois possesseurs de terres; les Juifs seuls profitèrent de ces prohibitions. L'occupation de Constantinople par les Turcs et du littoral de la mer Noire par les Talars avait fermé aux Polonais les voies commerciales du Sud et ne leur laissa de débouchés que sur l'Ouest et le Nord. Dans son aveuglement, la szlachta alla jusqu'à interdire aux négociants indigènes d'aller chercher les marchandises au dehors; elle préférait les recevoir directement des fournisseurs étrangers. L'avenir économique de la Pologne fut à jamais compromis.

Les réformes d'ordre purement politique ne réussirent guère mieux. La diète ne réussit ni à s'affranchir des diétines, in a se débarrasser du sénat. Le roi restait hésitant, indécis entre ces trois organes rivaux. Il se produisit des scènes scandaleuses où la majesté royale fut singulièrement déconsidérée. Dans l'ordre judiciaire, les essais de réorganisation et de codification n'aboutirent pas. Un jurisconsulte, Herburt, cut l'idée de publier en 1563 un recueil alphabétique des lois existantes. Ce recueil fut traduit en polonais en 1570 et admis dans la pratique judiciaire; mais ce n'était pas un code officiel.

Les diètes s'occupèrent également de la question de l'éducation publique. L'Université de Cracovie était en pleine décadence. En presence des progrès de la Réforme, elle se cantonnait dans l'explication d'Aristote et les formules étroites de la scolastique. On demanda l'établissement d'une commission spéciale qui s'occuperait de l'organisation des écoles. Elle échoua. Les diverses confessions ouvrirent des instituts pour leur compte; et les jeunes nobles continuèrent à fréquenter les Universités étrangères ou ducale.

L'union de Lublin. — L'œuvre la plus importante du règne de Sigismond Auguste, ce fut l'union politique conclue entre les différentes parties de l'État polonais. Cet État était loin d'être homogène. It se composait de trois groupes principaux : le Royaume ou la Couronne, la Lithuanie, la Prusse royale, sans compter la Prusse vassale ou ducale.

Pendant longtemps la Prusse royale, a montie allemande, avait refusé de siéger dans les diètes polonaises. Elle y consentit enfin à la diète de Lublin en 1569. La Prusse ducale renouvela à cette même diète l'hommage solennel de sa vassalité et reconnut au roi de Pologne le droit de reviser en appel les jugements rendus par le duc. En 1566, la Livonie avait été annexée au royaume. La Prusse semblait tout entière englobée dans la Pologne. Malheureusement, en 1563, Sigismond avait reconnu à l'Électeur de Brandebourg et à ses héritiers mâles un droit de succession sur la Prusse ducale. C'etait là un acte impolitique au plus haut degré : le roi n'en avait guère soupçonné les consequences redoutables.

La grosse question était la régularisation des rapports avec la Lithuanie. Le catholicisme et la Reforme avaient aussi pénétré dans ce pays orthodoxé, ils avaient contribué à y répandre la langue polonaise : des intérêts économiques le rattachaient à la Pologne; la colonisation polonaise avait fait des progrès considérables dans les provinces de la Petite Russie. En Lithuanie comme en Pologne, le pays légal était constitue par la noblesse; les villes ne comptaient pas, les paysans non plus. Les villes avaient été dépouillées de leurs terres par les hoïars et ravagées par les Tatars. Le dernier des Jagellons paraissait devoir mourir sans enfants et la noblesse des deux pays craignait de voir se relacher un lien qui n'avait d'autre garantic que le principe de l'union personnelle. Les Polonais auraient désiré une incorporation absolue, mais les nobles lithuaniens ne l'entendaient pas ainsi. Sigismond Auguste s'appliqua sérieusement à concilier des intérêts en apparence divergents, il visits à diverses reprises la Lithuanie, réforma le statut qui régissait la principauté. Les négociations durèrent plusieurs années. Elles furent reprises à la diète de Lublin, qui dura du 23 décembre 1568 au 11 août 1569.

Les magnats lithuaniens se montrèrent peu favorables à l'union et, après s'être présentes à la diète de Lublin, ils la quittèrent en protestant. Le roi alors proclama de sa propre autorité l'union des pays russes à la couronne, invita la selachte lithuanienne et pehte russienne à l'accepter. Il réussit et les magnata sentirent e que le sol so dérobait sous leurs pieds ». Cette fois ils donnèrent leur adhésion, quelques-uns la mort dans l'âme, mais à condition qu'on leur laisserait un gouvernement particulier. Une diète commune aurait été le seul organe de l'union. Malgré l'opposition de la szlachta polonaise, Sigismond Auguste accepta ces conditions. Les deux États n'en formeraient désormais qu'un seul : la Volynie, la Kiovie et la Podlachie étaient définitivement cédées à la Couronne Le souverain, roi dans l'un, avait dans l'autre le titre de grandprince, toutefois la Lithuanie conservait ses fonctionnaires, son trésor et son armée; la diète, la monnaie, la représentation et les actes diplomatiques étaient communs aux deux membres de l'union.

L'orthodoxie restait tolérée dans les pays dont elle était la religion primitive; mais on lui faisait entendre qu'elle n'était qu'une religion inférieure, on considérait les orthodoxes comme

44

des schismatiques qu'il faudrait tôt ou tard ramener à l'Église de Rome.

Bien des questions n'étaient pas résolues. « Les fondements de l'État restaient inachevés » (Dzieduszycki) En somme le régime adopté était à peu pres celui qui existe aujourd'hui dans l'Autriche-Hongrie sous le nom de dualisme. En Lithuanie comme en Pologne, le roi ne jouit d'ailleurs que d'une autorité insuffisante. A côté de ses fonctionnaires, il y a des fonctionnaires locaux, qui souvent les tiennent en echec. Les siens sont nommés à vie et ne sont responsables que devant la diète La diète est tour à tour en conflit avec le roi, avec le sénat, avec les diétines. A ne jeter les yeux que sur la carte, la Pologne semble un des grands États de l'Europe : mais cet État, qui touche à tant de voisins, n'a point de places fortes, il touche à la mer et n'aura jamais de marine. Il a une noblesse vaillante, mais n'entretient qu'une faible armée.

Des esprits clairvoyants poussent des cris d'alarme. Dans un discours prononcé en 1556, Orzechowski dit: « Si nous voulions exammer tous les défauts de ce royaume, nous crierions avec Isa.e : de la tête aux pieds il n'y a point de santé chez lui, car il n'y a point d'unité... Il a six états : le paysan qui la nourrit, l'artisan qui l'habille, le marchand qui l'enrichit, le chevalier ou gentilhomme qui la défend, le roi qui la juge, le prêtre qui l'instruit. Que quelqu'un me dise si ces états sont en bon ordre, s'ils ont leurs droits et leur liberté, s'ils font ce qu'ils doivent faire... Nous en sommes arrivés en Pologne à un tel point qu'il faut, ou se taire et périr, ou parler et être sauvés. » Le poète Krzycki (Gritius) écrit l'épitaphe de la république :

Publica res jaret hie morius extacta duobus.

« Li git la republique, morte de deux maladies : des querelles entre les freres, des discordes dans le gouvernement. D'où viennent ces deux maladies? Des exces de la liberté, du mépris de la loi. N'y avait-il point de remède pour les guérir? Oui, la foi et la vertu royale; on leur a be les mains et le pays est mort. »



La Livonie vassale. — La Pologne jouit sous le règne de Sigismond Auguste d'une paix relative. Protégée contre les invasions des Tatars par l'organisation des Kosaks, elle n'eut sérieusement à lutter que du côté du Nord. La Livonie, germanisée depuis le xur siècle, appartenait à l'ordre des chevaliers Porte Glaive Le grand-maître, menacé par les prétentions de l'archevêque de Riga, invoqua le secours du roi de Pologne et conclut alliance avec lui (1557) Les attaques des Moscovites, sous Ivan le Terrible i, déterminèrent le grand-mattre Kettler à se reconnaître vassal de la Pologne (1561). L'ordre des chevaliera Porte-Glaive fut dissous; Kettler garda la Livonie à titre de prince héréditaire. Cette province entra donc dans le système de l'État polono-lithuanien , elle gardait sa liberté religiouse, son administration et ses tribunaux. Peu après Kettler fut déposé; la Livonie s'unit à la Lithuanie et reçut un gouverneur lithuanien (1566).

La civilisation polonaise. — Le xvi siècle voit pénétrer en Pologne l'esprit de la Réforme et celui de la Renaissance. La langue latine est toujours en honneur; elle règne encore dans la vie politique; elle est maniée avec un talent classique par des poètes humanistes, comme Dantiszek (1485-1548), Critius ou Krzycki (1477-1587), Janicki (1516-1543).

Ils s'appliquent à rivaliser avec les maîtres de l'antiquité et parfois ils y réassissent Les gentilshommes vont faire leurs études à Bologne et à Padoue; ils en rapportent le goût et les élégances raffinées de la culture italienne. Les réformateurs comprennent qu'il faut s'adresser au peuple dans sa langue maternelle; à l'exemple de Huss, de Calvin, de Luther, ils traduisent les livres saints, impriment des écrits polémiques. De Cracovie l'art typographique se répand sur tous les pays de langue polonaise et sur les provinces russes de la Lithuanie. On imprime aussi des livres polonais à Anvers, a Cologne, à Paris, à Prague, à Breslau

Pour résister à la propagande de la Réforme, les catholiques sont obligés d'imiter son exemple. Aux traductions protestantes

<sup>4.</sup> Voir endessous, L. V. chap tre Russe

de l'Écriture ils opposent des traductions orthodoxes. Celle de la Bible par Wujck est un des monuments les plus remarquables de la prose polonaise. Les Kancjonals ou recueils de cantiques se multiplient. C'est pour rivaliser avec eux que Kochanowski entreprend de traduire les Psaumes de David. Cette traduction révèle à la Pologne un poète tel qu'elle n'en avait encore jamais eu.

Trois hommes de génie dominent le xvr siècle polonais; ils émancipent définitivement l'idiome national, ils léguent aux siècles futurs des modèles qui n'ont pas été souvent égalés. Jean Kochanowski (1530-1584) est le Malherbe de la Pologne, Rej de Naglowice (1505-1577) en est le Montaigne, Skarga (1536-1612) en est le Bossuet. Autour d'eux se groupe une pléiade qui n'est pas indigne de rivaliser avec celle de l'Occident.

Kochanowski est tout ensemble un poète lyrique, élégiaque, dramatique, et même satirique. Les stances les plus exquises de Malherbe dans l'Ode à Duperrier peuvent seules donner une idée du charme mélancolique des Thrênes où le poète polonais pleure la mort de sa fille Ursule; le Congé des Ambassadeurs grecs est un drame classique, d'une allure vraiment grecque et bien supérieur à ce que le xvi siècle a produit dans notre pays.

Rej de Naglowico est le type du szlachere polonais éclairé par l'esprit de la Renaissance sans être dépravé par le cosmopolitisme; dans sa Vie de l'honnéte homme, il nous expose non seulement la condition sociale de la noblesse rurale, mais la situation politique du pays. Son style est d'une saveur exquise, d'une naïveté charmante. — La partie plus intéressante de la carrière de Skarga n'appartient pus a l'époque qui nous occupe en ce moment.

A côté de ce glorieux trio, une place d'honneur appartient à Lucas Gornicki (1528-1602). Son Courtises polosais n'est pas une simple imitation du Cortigiano de Balthazar Castiglione; c'est un livre vraiment original où l'histoire peut puiser à pleine main. Il complète l'ouvrage de Rej.

Les historieus proprement dits ne manquent point à la periode des Sigismon I. Il suffit de citer Martin Bielski (1495-1575), auteur d'une Chronique universelle, Mathieu Stryikowski. (1347-1583). L'intérêt que la classe dirigeante porte aux affaires politiques se retrouve dans les écrits latins ou polonais de publicistes tels que Modrzewski (1503-1590), Orzechowski (1515-1566), Sarnicki (mort en 1594). — Martin Kromer (1512-1589) écrit l'histoire et la description de son pays. — L'Italien Guagnini, naturalisé Polonais (1531-1614), dans sa Descriptio Sarmatise europses, complète l'œuvre de Kromer.

Parmi les représentants de l'humanisme, on peut nommer le pédagogue Marycki, et Luc Gorski (1525-1585), le commentateur de Cicéron.

Dans les sciences la Pologne peut citer un nom glorieux entre tous, celui de Copernic (1478-1543). L'Allemagne a essayé de le lui disputer : ce qu'il y a de certain c'est qu'il était né à Torun (Thorn), qu'il commença ses études à Cracovie et qu'il ébaucha dans cette ville son grand ouvrage sur les Révolutions des globes célestes. Sa famille était d'ailleurs originaire d'un pays foncièrement polonais, la Silésie.

Une société élevée à l'école de l'Italie ne pouvait ignorer ou négliger les beaux-arts. Cependant le xvr siècle ne vit pas fleurir en Pologne d'artistes vraiment nationaux. On se contenta d'importer des œuvres étrangères, d'appeler des artistes allemands ou italiens. Tout au plus la Pologne pourrait elle citer comme lui appartenant quelques graveurs ou sculpteurs de second ordre. Les catholiques ne construisirent plus d'églises : en ce temps de querelles religieuses, on ignorait aux mains de quelle confession elles pouvaient tomber; les hotérodoxes s'établirent dans des maisons particulières. La fermentation des idées théologiques favorisa le développement de la mus.que sacrée : la Petito-Pologne donna quelques compositeurs originaux, notamment Gomolks, qui mit en musique les psaumes de Kochanowski. Le goût de la vie de société se répandit sous l'influence de la reine Bona et de son entourage italien. On rompit avec les traditions patriarcales; on se plut à imiter la pompe et le luxe des étrangers, les grands seigneurs eurent de véritables cours.

<sup>1.</sup> Your ci-dessus, p. 316.

La développement de la litterature et de l'esprit public exerça une heureuse influence sur les habitants des valles. Ils taient presque tous Allemands; ils commenchrent à se poloniser Quelques-uns d'entre eux demanderent à l'étranger des titres de noblesse, et leurs noms figurent aujourd'hui sur le livre d'or de l'aristocratie polonaise.

#### BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages généraus. Disodusyoki, Ber Patriotomus in Polen, tracovie, 1885 — Bohismann, Busskind, Polen und Leviend, it vol., Berlin, 1886-1887, coll. On hen - Ch. Pornter, Pologne, dans l'Univers Patrioque, Paris (188). — Saujeki, Bussier de Pologne en polonaus, 4 vol., 1862-1864. — Bohismanki, Histoire de Pologne (id.), 2 vol., 1880 — Caro, Beschichte

Polem, 3º partie, Gotha, 1888

thuy wagen apécinus. - Carry Let reques d'Albert et d'Alexandre, en pelona s., tracovie, 1872 | Knisziolnoki, Johann Albert, Kerny von Polen, m seinen ersten Regierungspahren, Leipzig, 1870. — Beujakt, La Renaissance. Inbionowski, Les offerres el la Reforme , en polona.s., Cracovie, 1980. de Valuchie 2008 les Jugetlons en polonaiss, Varseyie, 1874 — Licke, Etudes sur l'Austoire du LYF sacte (en poiona s., Posen, 1967. — Warnko, De ducis Michaelia Glinson rebellione, Berlin, 1868. - Tarnownki, Les écrevains poliaques au XVP alecle, en polonais), Lancovie, 4886. - Du mêma, Jana kochanowski, Cencovic 1988. - L. Logue, Jean Kackanowski, dans les Nouvelles etodes sleves, Paris. 1986. - Alexandro Penodesocki, Les princeses Jugetfonce du XVP sterfe e'n polonais), Cracovie, 1868-1878. — **Biohhorn**, Der erminendis he Bischof una Cardinal Stanistan Houns, 2 vol., Mayenco, 18-5. - Joukovitch, Le cardinal Hostus et l'Eglise polonaise de son temps (en russe , Petershourg, 1982 — Month Epistote, publices par l'Acudemie de Cracovie, 18:9 et années suivantes - E do Monillon, Henri de Valois et fa Potogue, 3 vol., Paris, 4867. - W. Zakezowski, Let origines et le detekoppement de la Reforma en Pologne (en polonais), Laipzig, 1670. — Laoubovitch, Histoire de la Reforme en Pologne (en russe), Varrovic, 1883. - 3 Bukowski Histoire de la Reformation en Pologna (en polorous), I voi , Cracovie, 1983 1996 - Kaphal, Esquisse d'une distoire du mouvement réformateur et de la réaction catholique en Popujue (en russe), Morcon, 1886 Dambinuki, Die Bes hiektrug des Tradentinums durch Pilen und die Frage tem Nationalconed, Breslay, 1883. — Kantocki, Die neupolitan sche Summen, Posea, 1886. — Lansuster nussi l'Encyclopedie ceclémastryne de Pologne, Varsevie, une vinglaige de volumes, en coues de publication, et les lablacgraphies de M. Pawaiski dans in Reine Historique de Monod.

Mistoire de la littérature polonaise dans ses rapports ever l'hainire de la nation (in polonais), Varsoire, 1888. Pypine et Spasovitéh, Mistoire des littératures staires en rasse 1, 10, Petersbourg, 1881, Irad. allemance. I (prig 1882) - Lavolton de poetis latino-polonie, Paris, 1872. Ou meme, Let poesie totine en Pologne, Paris, 1874. Roya. Lowwonfold, Liebusz toranche du stan, 1884.

## CHAPITRE XVIII

# LA MOSCOVIE LA REVANCHE CONTRE LES LITHUANIENS ET LES TATARS

(1462 - 1556)

## Ivan le Grand.

La Moscovie en 1462. — L'État que le grand-prince Vassili l'Aveugle 'léguait à son fils Ivan III ne peut pas s'appeler la Russie, car la plus grande partie des pays russes restaient en dehors de sa domination. Il est simplement la Moscovie. Il s'est formé autour du bourg de Moscou par un long et patient travail de réunion, qui a duré près de deux cents ans, « e la fin du xm° siècle a la fin du xv°. Ce travail n'a cu prise que sur les pays de la nouvel.c Russie de l'Est ou des Forèts, aux confins de la colomisation slave et des races allogenes (finnoises et lurques), dans la région qui s'appelait alors la Sousdaire. Avant Ivan III, huit règnes de princes y avaient déjà été employés .

Voir ci-dessas, t. III, p. 777 et suiv.



<sup>2.</sup> Daniel (mort en 1363) ajorta au noyau moscovite la ville de Rojoman el la principante de Pereïastavi Zanesski, ses fils Georges (1303-1326) el Ivan 1326-1340) Procurent, l'un de Mojatsk, l'autre d'Ouglitch, Galitch et Biclozersk (sur le lac Bianc,; (après Simeon le Superbe et Ivan la Débonnaire, Dmili le Houskoi,

L'État moscovite, à l'avenement d'Ivan III, occupait le cours supérieur de plusieurs des grands fleuves russes, celui de la Dvina septentrionale, du Volga et de l'Oka, du Don; mais il ne comprenait pas même tout ce qui s'est appelé plus tard la Grande-Russie ou la Moscovie; car dans cette Russie, qui reconnaissait au souverain de Moscou le titre de grand-prince (telliku-kniaz), il y avait au moina sept États qui gardaient à son égard une complète autonomie. C'étaient d'abord les trois républiques de Novgorod-la-Grande, Pakof<sup>4</sup>, Via.ka (celle-cidépendante de Novgorod). Ces republiques accordaient au grandprince de Moscou le titre vague de gospodine (seigneur), mais non le titre plus précis de goçouder (souverain). C'étaient ensuite les quatre principautes de Tver, Rostof, Iaroslavi, Riazan, dont les titulaires ne lui accordaient que le titre, non moins vague, de frère aine. Contre deux d'entre elles, Riazan et surtout Tver, les prédécesseurs d'Ivan III avaient soutenuune lutte pour l'existence, tantôt sur les champs de bataille. tantôt devant le tribunal du khan de la Grande-Horde

Une partie encore plus considérable des pays russes, presque tout ce qui avait formé la Russie primitive, celle de saint Vladimir et de laroslaf le Grand, n'était même pas reliée à Moscou par ces liens precaires de vassalité ou de frateratté. Conquises autrefois par les Lithuaniens, unies avec la Lithuanie ellemême à l'État polonais, toutes ces Russies professaient, comme Moscou, la religion greeque orthodoxe, mais elles avaient un autre chef religieux : en face du métropolite de Moscou se dressait le siège métropolitain de Kief, le plus ancien des pays russes. Quoique de langue russe et de religion orthodoxe, ellesformaient le support de la puissance la plus redoulable à leurs frores de Moscovie : elles étaient une partie intégrante de ce vaste empire qui, formé de trois nationalités différentes ( nême

du reste de la principaule de Galitch, d'une partie du pays mecutcherak, pentietre no Madamir-sur-bliazma, Vassili Dmitrievilch, de Mourom, Sousiai Naj i-Novgorod, de plusieurs cantons en eves aux princes de Teheringof, enda Vassili l'Avengie, de Vologda, d'Oostioug et a Élutz desetz, sur le Don.

t. Dans les volumes precedents les terminations analogues à celle-ci étalent en p au Lou d'etre en f. — Les deux formes, destinces à reproduire un son rasse qui est intermed à re entre k e et l'f, se justitiont également. Il n'y a de viete a que les transcriptions par m on par f

de quatre avec les Allemands de la Prusse polonaise), pourrait s'appeler l'empire polonais-lithuenien-russe. Aussi les Mosco-viles en arrivèrent à confondre leurs frères orthodoxes de l'Ouest dans la haine qu'ils portaient à la Lithuanie conquérante et à la Pologne catholique. Toutes ces Russies, pour eux, étaient la « sombre Lithuanie » ou « l'infidèle Pologne. »

Cet empire ennemi, s'étendant de la mer Noire à la Baltique, barrait absolument à la Russie de l'Est les routes vers l'Europe, les accès de la civilisation. Ce blocus de la Moscovie était complété par l'ordre allemand des chevaliers Porte-Glaive, maître de la Livonie, de l'Esthonie, de la Courlande; par la Prusse orientale, qui appartenait à l'Ordre Teutonique et qui devait former le noyau de l'État prussien; ensin par les possessions de la Suède, formant lisière depuis les bouches de la Néva jusqu'au fond du golfe de Bothnie.

Du côté de l'Est, la Moscovie était également cernée par les hordes ou tearate musulmans de Kazan, de Sarai et Astrakhan, des Nogais, des Tatars de Crimée, ceux-ci se prolongeant des bouches du Dniester au détroit d'lénikalé. Les khans de Crimée, ayant accepté le protectorat du sultan osmanli, pouvant compter à l'occasion sur le concours de ses janissaires, de sa flotte et de sa formidable artillerie, formaient comme l'avant garde en Russie de l'immense empire ottoman.

Ainsi la Moscovie des grands-princes formait un État qui, avec les enclaves de Rostof et Iaroslavl, n'était pas même compact. Du côté de l'Ouest, elle restait très en deçà de la Dina et du Dniéper. Elle était tenue loin de toute mer : la mer Blanche était novgorodienne; la mer Baltique, suédoise, allemande, polonsise; la mer Noire, tatare et turque; la mer Caspienne, tatare et persane. La Moscovie était donc un État tout terrien, tout rural, très limité d'horizon. Et sur cet État pesait toujours le joug tatar, car il restait une province de l'empire mongol; il devait toujoure l'obéissance et le tribut au khan de la Grande-Horde. Il était, malgré sa religion, bien plus asiatique qu'européen. Il regardait plutôt vers l'Asie, d'où lui étaient venues tant d'invasions, et au seuil de laquelle siégosit le khan de Sarai, son suzerain musulman.

Tout allait changer avec Ivan III. Ses prédécesseurs ont mérité le surnom collectif de « rassembleurs de la terre russe ». Lui, il est, par excelience, le Rassembleur. La terre russe dispersée, il allait la rassembler aux dépens : 1° des princes apanugés de sa propre maison, 2° des maisons rivales de la sienne; 3° des républiques russes; 4° de l'État polonais-lithuanien-russe. Surtout, il allait émanciper la Russie d'une odieuse suzeraineté, mettre fin au joug tatar.

Lutte contre les princes apanagés. Uno cause intime de faiblesse pour la grande-principauté, c'est que ses souverains ne s'étaient pas encore élevés à l'idée de l'État indivisible. Les plus apres à « rassembler la terre russe » démembraient ensuite leur domaine, continuant à le distribuer en apanages entre leurs fils. De cette erreur politique, personne n'avait pu faire une aussi cruelle expérience que le père même d'Ivan III, Vass.li l'Aveugle Cela ne l'avait point empêché de revenir aux constitutions d'apanages. S'il laissait la couronne et la meilleure part de l'horitage à son fils ainé Ivan III, il avait assigné aux autres des domaines : à Iouri, Dmitrof, Mojaisk, Serpoukhof; à André le Vieux, Oughtch; à Boris, Borovsk; à André le Joune, Vologda; à sa veuve, un vaste douaire. Il fallut qu'Ivan III reprit contre ses frères ce travail de Pénélope : la destruction des apanages. Avec une politique tenace et inexorable, il mona l'œuvre à bonne fin. En 4472, Iouri mourat sans enfants males. Ivan III mit la main sur tout le domaine. Ses tros autres freres prirent les armes; il les apaiss en leur donnant quelques bribes de terri oire. Sur un autre point encorol'ancien droit fut modifié. Jusqu'alors les boïars, enfants-boiurs (hommes d'armes) et serviteurs de condition libre avaient gardé la faculté de passer du service d'un prince de la maison régnanto a celui d'un autre prince; Ivan III n'admit plus que l'on quittat son service, même pour celui d'un de ses freres. La question se posa à propos du prince Lyk-Oholenski, un des officiers d Ivan III, qui crut pouvoir porter son allegeance à Boris. Aux yeux du grand-prince changer c'était trahir : c'est depuis cette epoque que le mot russe izmienti a pris ce double sens. Ivan III fit enlever le « traitre » et le mit aux fers dans

Moscou. Pour soutenir l'ancien droit, le droit d'hériter et le droit d'accueillir les serviteurs d'autrui, Boris et André le Vieux prirent les armes. Ils firent une chose plus grave : ils s'entendirent avec les Novgorodiens rebelles, ils appelèrent à leur aide le roi de Pologne, offrant de passer à son service Cette façon d'entendre le droit de changer était bien, dans le sens moderne du mot, une trahison Ils provoquaient une invasion lithuanienne, au moment même où Moscou était menacée d'une invasion tatare. Ivan III, devant un tel périt, fut encore obligé de transiger.

Cependant le nouveau droit qu'il prétendait imposer premut chaque jour plus d'autorité. Ceux même qui l'avaient si ardemment contesté n'osaient plus passer outre. Quand André le Jeune mourut sans enfants, en 1481, il laissait un testament qui attribuait tout son héritage au grand prince. Quand la grandeprincesse douarière mourut en 1484, lyan III occupa ses domaines. En 1491, André le Vieux, dont Ivan III avait requis le contingent pour combattre les Tatars, n'envoys pas ses hommes. Après la victoire du grand-prince, il fut pris de terreur et courut à Moscou, en suppliant. Ivan III l'accueillit bien, l'invita à diner, s'entretint longuement et familièrement avec lui. Après le diner, Ivan sortit; alors entrèrent dans la salle à manger des hommes qui mirent la main sur André. Il fut jeté en prison, et y mourat (1494). Quand Ivan III apprit cette mort, que ses ordres avaient peut être hâtée, il réunit le clergé, et, les yeux baissés, le visage ruisselant de larmes, fit une confession publique, s'accusant d'avoir été cruel pour son frère. Il accepta humblement une pénitence. Mais il ne relàcha pas les fils d'André, qui avaient été aussi arrêtés, et garda tout l'héritage Quand, peu de temps après (1497), le quatrième frère, Boris, mourut, Ivan III s'adjugea son apanage, mais ilédommagea les deux fils en leur donnant d'autres terres, dispersées ch et là, de façon à ce qu'ils n'eussent point de domaine compact L'un des deux fils de Boris mourut en 1508 et par testament laissatout son héritage à son oncle. Enfin un oncle d'Ivan III, le prince de Véréia, mourut en 1485, forcé de laisser par testament son État au grand-prince, déshéritant ainsi son propre fils. Les princes apanagés de la maison de Moscou avaient cessé d'être des rivaux pour le grand-prince.

Les princes des autres maisons : Tver, Riaxan, Inroslavi, Rostof. — Des autres maisons russes, la plus puissante était celle de Tver. Elle commandait le Volga en amont de la Moscovie; elle pouvait armer 40 000 cavaliers. Ardente avait été autrefois sa rivalité avec la maison de Moscou : le prince Michel de Tvor (saint Michel) avait été exécuté en 1319 à la Horde, à l'instigation de Georges Danilovitch de Moscou; son fils, Dmitri aux yeux terribles, en 1325, y avait aubi le même sort pour avoir vengé son père sur Georges Danilovitch; son second fils, Alexandre, avait vu ses États zuinés par les Tatars et par Ivan de Moscou, et avait été exécuté à la Horde, en 1338, avec son fils Feodor. Alors ses autres héritiers, courbant la tête sous la double contrainte de la Horde et de Moscou, avaient abjuré toute prétention à concourir pour le titre de grand prince de Soudalie; ils avaient envoyé au Kremlin de Moscou, en signe de soumission, la grosso cloche de Tver. La lutte avait recommencé sous Dmitri Donskol : Michel de Tver avait pris le titre de grand-prince de Tver, s'élait allié avec Olgeré de Lithuanie et trois fois avait porté le ravage jusque sous les murs du Kremlin. Assiégé à son tour dans Tver, il avait dù signer le traité de 1375, où il reconnaissait Dmitri Donskoï comme son frère atré et s'engageait à avoir mêmes ennemis et mêmes amis. Le souvenir de ces exécutions et de ces guerres était encore vivant au temps d'Ivan III. A la cathédrale de Tver, la châsse de saint Michel, le princemartyr, rappelait ce que la dynastie et la principauté avaient souffert par Moscou. Cependant, à cette époque, le prince de Tver, Michel Borissovitch, était presque un enfant, et Ivan IIIétait le mari de sa sœur; les rapports entre les deux pays étaient bons; le contingent de Tver avait plusieurs fois combattu sous les drapeaux de Moscou. Précisément cette paix si profonde devait être funeste au plus faible des deux États. Les vassaux de Tver, princes boiars, enfanti-boiars, ennuyés de leur inaction forces, sentant d'ailleurs que les jours de l'indépendance tvérienne étaient comptés, passaient l'un après l'autre au service d'Ivan III. La principauté se vidait d'hommes, surtout d'hommes de guerre, au profit de Moscou. Quand Michel de Tver eut atteint sa majorité, il comprit que l'alliance de Moscou était pour lui un marché de dupe. Jusqu'en 1477 il ne confinait que d'un côté à la Moscovie; mais lorsque celle-cieut conquis Novgorod et Pskof, Tver se trouva comme enclavé Il p'avait plus de frontière libre que du côté de la Lithuanie Le prince de Tyer résolut de profiter de cette dernière chance : il conclut avec le roi Casimir IV un traité d'alliance, demanda la main de sa fille. Ivan III aussitôt lui déclara la guerre. L'issue n'en pouvait être douteuse : le Polonais était loin, le Moscovite tout près. De plus cette alliance avec la catholique Pologne soulevait contre Michel ses propres sujets, très attachés à l'orthodoxie, surtout le clergé qui voyait dans le métropolite de Moscou son chef religieux. Pris au dépourvu par l'invasion moscovite, Michel implora la paix; il l'obtint, mais à desconditions qui consecratent sa sujetion (1483). Tout de suite après il recommença ses négociations avec Casimir IV; mais ses lettres furent interceptées. Ivan rentra en campagne, cette fois avec un puissant train d'artillerie, que commandait l'Italien Fioraventi. En septembre, il campait sous les murs de Tyer; trois jours après, ce qui restait de princes et de boiars au service de Michel sorut de la ville et supplia le grand-prince de le prendre à son service. Abandonné de tous, Michel s'enfuit avec une poignée de guerriers et alla finir ses jours en Lithuanie. Tout le pays se trouva, sans effusion de sang, réuni à Moscou.

La principauté de Riazan était plus solide que celle de Tver, parce qu'elle avait 400 ans d'existence et que, sous l'égide de la dynastie, avait pu se former une petite nation. Ses princes, eux aussi, avaient eu à lutter contre Moscou et à souffrir par elle. L'un d'eux, Iaroslaf, était mort dans les prisons de Georges Danilovitch; le fils de Iaroslaf, à l'instigation d'Ivan Danilovitch, avait été exécuté à la Horde. Les princes de Riazan se révélèrent, en général, moins scrupuleux ou plus habiles que ceux de Tver; ils avaient souvent la Horde pour alliée. Ainsi Oleg, qui, à l'époque de la bataille de Koulikovo, trahit la cause

de la Russie et de l'orthodoxie par excès de patriotisme riazanais, et qui ensuite aida les Tatars à prendre la revanche de Koulikovo Cependant Riazan aussi avait commencé, sous le père d'Ivan III, à subir l'ascendant de Moscou : en 4436, Vassili l'Aveugle s'était fait livrer, pour l'élever à la cour, l'héritier de la principauté, Vassili Ivanovitch, et faisait administrer le pays par des namiestaiks (vice-rois) moscovites. On pouvait craindre qu'Ivan III n'all'at plus loin que son père et dépouillat le jeune prince; mais il comprit que retenir le prince ne lui donnerait pas la principauté, que le patriotisme riazanais se revolterait et feruit appel aux fatars. Il renvoya Vassili dans ses États, après lui avoir fait épouser sa sœur Anna. Il eut en lui un allié fidele et vaillant Quand Vassili mourut (1483), après avoir partagé le pays entre ses deux fils, Ivan III se trouva, par sa sour Anna, le tuteur des jeunes princes. L'un de coux-ci, Feodor, mourut en 4503, désignant comme son héritier son oncle maternel, c'est-à-dire le grand-prince de Moscou, Ainsi, sans coup férir, lyan III réunissait à son domaine le tiers de la principauté, et, par cette acquisition, enveloppait le reste et l'isolait de la Horde. Pour ce reste, il n'avait qu'à patienter.

Encore moins de difficultés lui donnèrent les principaulés de la costavi et de Rostof. Colles là ne touchaient ni à la Horde, ni à la Lithuanie, et n'avaient aucun secours à en attendre : elles étaient de simples enclaves dans le domaine de Moscou. Ce fut par negociation, presque par achat, qu'Ivan III acquit la première en 1463 et la seconde en 1475.

Novgorod la Grande. — De tous les États russes, à part Moscon, le plus puissant était Novgorod la Grande '. Situee sur le Volkhof à sa sortie du lac Ilmen, placée au centre d'un réseau de lacs et de cours d'eau, à l'abri des pirates de la mer, mais communiquant avec la Baltique par le Volkhof, le lac Laduga, la Néva, cette ville était l'intermédiaire obligé du commerce de toute la Russie avec la Hanse germanique, c'està-dire avec tout l'Occident. Par les fleuves russes qui se dirigent vers le Sud, elle communiquait, à travers la Russie lithua-

I Il serall plus exact country. Novgorod le Grand 'Norgarod Lehkir

nienne et les territoires tatars, avec la mer Noire, avec l'empire hyzantin ou ture, avec l'Orient. Dans le nord de la Russie elle possédait tout un empire qui enveloppait la mer Blanche et commençait à dépasser l'Oural L'autre république, Pskof, était son frère cadet et Viatka était sa colonie.

L'organisation de Novgorod est des plus singulieres. C'est une république et, en même temps, c'est une principauté. Comme dans la Russie primitive, dont le nouveau système moscovite tendait à abolir le souvenir, le pays reste distinct du prince. Ce sont deux gouvernements juxtaposés : le seul rôle du prince est de défendre le pays contre l'emerni du dehors et d'y faire régner la paix à l'intérieur. Il est là comme le podestà, appelé du dehors, dans telle république italienne. En prenant possession de sa charge, il doit jurer l'observation des lois et privilèges octroyés par Jaroslaf le Grand. Cela ressemble aux pacta conventa de cetto autre république princière, la Pologne Les droits du prince sont rigoureusement déterminés : il perçoit le produit de certaines amendes judiciaires; il a l'administration et le revenu de certains bailhages, mais non des autres. Il a donc ses finances à lui; il a ses tribunaux a lui. où siègent ses tiouns (thanes, comfes, juges); il a son armee à lui, qui est sa droujina

En face de lui, le pays conserve son organisation. Le pays a sa vetche ou assemblée des citoyens, qui se réunit à l'appel du beffroi, et où l'on délibère tumultueusement sur les affaires publiques, où souvent la majorité emploie la force pour soumettre ou détruire la minorité, car, comme en Pologne, existe la pratique du liberum veto. Il a sa milice nationale, formée les hoïars et des bourgeois. Il a ses magistrats : le possadnih ou bourgnestre, qui dirige la diplomatie et commande en chef la milice; le tysatski ou herzog, commandant en second de la milice et président du tribunal bourgeois; les sotnihi ou centeniers, capitaines des compagnies, les starostes, sorte de maires d'arrondissement, à raison d'un par quartier. Il a sa loi particulière, qui est la Soudebnata Gramota, attribuée à Iaroslaf le Grand.

Le pays n'est guère uni Novgorod a ses classes sociales : ses

des villes italiennes; ses enfants-boiars, petite noblesse militaire, sorte de sziachta à la polonaise; sa tehem, le « peuple noir », la plèbe. Les boïars ont leurs drougenas, ou bandes armées; les marchands et artisans sont groupés en ghildes : excellente organisation pour la guerre civile. Ajoutez à cela une Église, tant séculière que régulière, très riche, très indépendante, très nationale, très novporodienne, et dont le chef, l'archevêque, n'est pas toujours très docile à son superieur naturel, le métropolite de Moscou. - Tel est « Monseigneur Novgorod la Grande », dont ses mombres disent volontiers . « Qui peut s'égaler à Dieu et à Novgorod la Grande? »

Ces républicains n'ont jamais su se passer du prince. Ils ne savent vivre ni avec lui, ni sans lui. Plus d'une fois ils l'ont combattu, emprisonné dans le palais archiépiscopal, expulsé, « le saluant et lui montrant le chemin ». Tout de suile après, ils se sont mis en quête d'un autre prince. Jadis ils s'adressaient indistinctement à toutes les maisons princières de Russie, mais la Russie occidentale et méridionale ayant été conquise par les Lithuaniens, leur choix s'est trouvé restreint dans la maison de Moscou. Ils ne contestent pas la suzeraineté de celle-ci ; c'est à elle qu'ils versent leur quote-part du tribut tatar; c'est d'elle qu'ils acceptent des princes. Mais la maison de Moscou représente un système de gouvernement de plus en plus contraire au leur. Peu à peu, elle fait sentir son joug à ces fiers républicains. Chez eux elle se fait représenter non pur un prince de son sang, mais par un namicituik, qui est une sorte de vice-prince, quelque chose de plus qu'une simple voiévode (gouverneur) Dejà Vassili l'Aveugle avait forcé Novgorod à reconnaître la suprématie du métropolite de Moscou en matière de juridiction ecclés astique, à biffer les actes de la vetché qui tendaient à limiter le pouvoir princier, à sceller du sceau du grand prince les actes de la république (traité de Jajelbitay, 1456). En outre il avait installé un de ses fils comme prince à Pskof, obligé Viatka à payer le tribut et à fournir le contingent militaire. Toutefois, jusqu'à présent, le grand-prince de Moscoun'est toujours que gospodose, le vrai goçondar, c'est toujours

Novgorod. Cela fait une situation singulière: par sa langue, qui est le dialecte grand-russien, par son respect pour le sang princier de Moscou, par son tribut qui va à Moscou, par sa soumission spirituelle au métropolite moscovite, Novgorod fait partie du système de la Russie du Nord; et cependant, par ses mœurs républicaines, ses classes sociales qui reproduisent celles de Pologne sa vetché qui est un diminutif de la diète polonaise, par ses habitudes de turbulente liberté, par la conviction que la prospérité de son commerce tient aux institutions libérales. Novgorod serait bien plutôt attirée vers la république royale de Pologne De là ses perpétuelles oscillations entre la Pologne et Moscou. Elles lui seront imputées à crime : elle aussi se verra accusée de changer, de trahir, et en sera cruellement punie.

Soumission de Novgorod et Viatka. Quand naquit Ivan III, en 1440, un vieux moine eut a Novgorod la révélation instantanée de ce fait et vint dire à son archevêque : « C'est aujourd'hui que le grand prince triomphe. Dieu lui a donné un héritier... Il soumettra les princes et les peuples. Mais malheur à nous! Novgorod tombera à ses pieds et ne se relevera pas. »

Les ambitions d'Ivan III furent favorisées par l'anarchie croissante de la cité. Comme dans les républiques italiennes de la décadence, les partis novgorodiens étaient arrives à une telle complication, par la prédominance des intérêts prives sur l'intérêt public, que l'historien ne peut plus s'y reconnaître. Cependant il y en a deux qui semblent s'élever au-dessus des autres l'un, qui tient pour les droits de Moscon, dans l'intérêt de la paix publique; l'autre, qui, par effroi de l'autocentie naissante. tend à se rapprocher de la Pologne. Au premier appartiennent l'archevèque, le clergé, le moyen peuple, opprimé par les grands. au second, les boîars, les enfants-hoïars, une partie des négociants qui redoutent les exigences et les caprices financiers de Moscou, enfin ce qu'il y a de plus turbulent dans la plèbe. A la tête de ce secona parti se place une femme, María, veuve du possadnik Boretski, mere de fils déjà grands, tres riche, audacicuse et éloquente, commandant en souveraine à de nombreux clients. Ce parti se démasque à la mort de l'archevêque Ionas.

4.9

tout dévoué à Moscou. Il travaille à remplacer le namestruk d'Ivan III par un prince appelé de Lithuanie; pour la succession au trône archiépiscopal, il veut que le nouvel élu soit consacré non par Philippe, métropolite de Moscou, mais par Grégoire, metropolite de Kief. Or Pimène, son candidat au trône archié piscopal, fut battu, le parti moscovite sit élire le sien, Théophile, et décider qu'il irait chercher à Moscou la consécration.

Cependant María excitait les boïars et enfants-boïars, prodiguait l'argent et le vin à la plôbe. On sonnait les cloches, on réunissait de brayantes assemblées, on y criait. Plus de grandprince! Nous voulons le roi! A la fin une vételié tumultunire decida que le roi de Pologne serait reconnu prince de Novgorod On conclut avec lui un traité sur la base des anciens pactes avec Moscou, mais, par égard pour les préjugés orthodoxes, on y introduisit certaines garanties : le namiestnik du roi devrait être de religion grecque, il pourrait se faire accompagner, comme à l'ordinaire, d'un tioun, d'un deoretski (maréchal du palais) et d'une droujing mais cette garde ne devai, pas dépasser l'effectif de 50 hommes.

Ainsi, dans Novgorod, la Pologne se substituait en lieu et place de Moscou. Ivan prit l'affaire en mains, mus avec toute sorte de précautions et de menagements, écrivant aux Novgorodiens pour leur rappeler les traités antérieurs, les droits séculaires de la maison de saint Vladimir. Par le métropolite il fit écrire à l'archevêque, au clergé, aux boiais, aux marchands leur père spirituel les adjurait de « se tenir fermes à la cause de l'orthodoxie ». Ces exhortations produisirent leur effet aux la mijorité de la population; mais le parti Boretski persistant à crier . « Novgorod est-elle le patrimoine du grand-prince? Nous sommes des hommes libres! Nous voulons le roi. »

Ivan III rassembla son armée. Il eut soin d'emmener avec lui le drak Stéphane Borodaty, tres versé dans les chroniques russes, et qui saurant rappeler aux Novgorodiens les précédents historiques. Il avant requis le contingent des Pskoviens, ceux-ci, compresant que la chate de la liberté novgorodienne entraînerant la leur, demanderent d'abord à faire valor leur inédiation à Novgorod. Ils n'y furent pas écontés. Novgorod comptait sur les secours de Casimir IV il ne l'ada pas mieux que plus tard les Tvériens Pskof, « le frère cadet », envoyait son contingent à l'armée du grand-prince.

Rien n'arrêta l'invasion des Moscovites. Ils battirent d'abord, à Korostyne, la cavalerie de Novgorod. Exaspérés contre ces trattres à l'orthodoxie, ils coupaient à leurs prisonmers le nez, les lèvres, les oreitles, et dévastèrent cruellement le pays. Sur les bords de la Chélona la grande ar née novgorodienne avait pris position; elle comptait 30 000 hommes; mais il y avait la quantité de gens de metier, charpentiers, potiers, corroyeurs, que le parti Boretski avait enrôlés de force, menaçant de jeter les récalcitrants dans le Volkhof. Un seul corps de l'armée de Moscou, 5 à 6000 hommes, suffit a les défaire. Les vainqueurs ramassèrent une masse de prisonniers, et parmi eux un fils de Marfa et la plupart des meneurs nobles (juillet 1474). Ivan III fit décapiter le Boretski et plusieurs chefs; d'autres furent mis aux fers; il rendit la liberté aux petites gens.

Novgorod était à la merci d'Ivan III: le parti de Moscou y reprit le dessus et decida qu'on enverrait au grand-prince une ambassade pour traiter de la soumission. Il la reçut à Korostyne. Là, en août 1471, fut signée la paix : l'ancien ordre de choses fut rétabli, c'est-à-dire qu'on en revint au traité de lajelbitsy; en outre, les Novgorodiens s'engageaient à ne plus intri guer avec le roi de Pologne, à toujours faire consacrer leur archevêque auprès du tombeau de saint Pierre à Moscou. Ils pavaient une lourde contribution de guerre. Le grand-prince leur restituait tous les territoires conquis sur eix. Ivan III n'entra point dans Novgorod, se contentant d'envoyer un hoïar recevoir le serment des habitants.

Il usait donc modérément de la victoire; mais il se réservait de laisser s'en développer les conséquences. En apparence, les relations normales entre le grand-prince et la république étaient simplement rétablies. Mais Ivan III avait maintenant dans la ville un parti puissant, victorieux par la victoire de Moscou. En 1475, les deux factions en vinrent aux mains, ses partisans furent battus et pillés. Tout à coup, à l'automne, il parut avec une suite imposante sous les murs de la ville. Il y fit son

entrée en grand appareil, alla prier à Sainte-Sophie, s'installa dans le Goroditchtche (château princier). A la suite d'une enquête, il fit arrêter un Boretski et trois autres meneurs. Un certain nombre d'autres furent laissés en liberté, mais aous caution. Il fit juger les coupables conformément à la loi de laroslaf Tout se passait donc en toute légalité; mais ce qui était nouveau, c'est que les coupables fussent dirigés sur les prisons de Moscou. Puis Ivan III repartit.

Le fait qu'il avait tenu en personne un lit de justice à Novgorod était gros de conséquences. Maintenant quiconque aurait à formuler un plainte ne s'adresserait plus à la justice locale : il irait trouver, au Kremlin, le juge suprême. La route de Novgorod a Moscou fut bientet couverte de plaignants : Ivan les accueillait et jugeait. C'était par la justice qu'il faisait a distance la conquête de Novgorod.

En 1477, se présentèrent au Kremlin Nazar et Zacharie, se disant envoyés par l'archevêque et tout le peuple de Novgorod. Dans leur pétition ils qualifiaient Ivan non plus seulement de gospodine, mais de goçoudar. Le grand-prince saisit l'occasion. Il envoya là-bas deux boiars, accompagnés du diak Vassili Dalmatof, charges de demander aux citoyens « comment ils entendaient ce goçoudarisvo »

Le parti oligarchique comprit qu'on lui tendait un piege, une tumultueuse vetché se reunit; tous ceux qui avaient été se fa re juger à Moscou et qu'on accusait d'avoir donné du goçoudar au grane prince furent arrêlés, maltraités, quelques-uns massacres. On tit s'gnitier à Ivan III qu'on n avait jamais entendu le qualifier de goçoudar et que ceux qui lui avaient donné ce titre venaient de subtr la peine de leur trabison

Ivan reunit au Kremlin une grande assemblée de prelats, de bours, de marchands, il y exposa l'injure que lui faisaient les Novgorochens, en l'accusant d'imposture; la guerre fut votée d'inthousiasme, comme une guerre sainte contre les alliés de la Lithuanie et de Rome. A l'approche de l'armée moscovite (octobre 1578), nombre de bours et d'autres citoyens sortirent de Novgorod et passerent dans son camp. Un traversa le lac limen sur la glace (covembre) et l'on vint camper devant la

ville. Novgorod, divisée, désarmée, impuissante, fut contrainte à négocier. Déjà l'archevêque Théophile, au nom du clergé paroissial et des monastères, était venu saluer Ivan III comme goçoudar et « grand-prince de toute la Russie ». La tâche des négorialeurs novyorociens, qui élait de sauver l'indépendance, n'en devenait pas plus facile Ivan III leur fit signifier en ces termes sa volonté : « Puisque vous vous repentez et demandez quel goçoudarstro nous prélendons exercer dans Novgorod, notre patrimoine, sachez que nous entendons que ce soit le même que chez nous à Moscou » Puis, comme ils insistaient, avant peur de comprendre, il leur fit cette réponse d'une clarté terrifiante : « Voici quel sera notre goçoudarstvo : à Novgorod, il n'y aura plus de vétché na de possadnik; toute autorité nous appartiendra; les districts et les villages seront administrés comme chez nous, dans la Moscovie. » Toute une semaine encore les Novgorodiens se débattirent contre l'inéluctable dénouement.

Il leur fallut bien reconnaître leur impuissance. Leurs députes vinrent faire leur soumission, les boïars se bornant à demander. le maintien de leurs privilèges et possessions : ce qui leur fut accordé. Ils prièrent alors le grand-prince de jurer l'observation. da traité : il refusa net. Ils se rédusirent à demander qu'aumoins ses boiars jurassent pour lui : nouveau refus; - que du moins le futur samiestuck prôlat serment : nouveau refus. Bienplus, Ivan III relint pendant deux semaines, comme otages ou comme prisonniers de guerre, les envoyés novgorodiens. Il a tendant que, dans Novgorod étroitement bloquée, la discite eût dompté les dernières velléités de résistance, provoqué les dernières défections. En janvier 1479, il sit comparattre les députes prisonniers, leur confirma ses conditions. Comme ils repartaient pour Novgorod, il fit courir après eux. On leur dit que le grand-prince exigeait encore de nouveaux districts, « car. sans cela, le souverain ne pourrait soutenir son autorité dans Novgorod la Grande, son patrimoine ». Le traité fut enfin signé : il garant ssait aux Novgorodiens leurs vies, leurs biens, l'exemption du service militaire dans l'intérieur de l'empire; il consacrait le droit d'appel à Moscon. En se retirant, Ivan III emmenant

la cloche de la *vétché* et un grand nombre de prisonniers, parmilesquels Marfa Boretska.

Les debris du parti républicam ne purent se résigner; leurs intrigues avec la Pologne provoquèrent de nouvelles répressions. En 1481, des boiars furent torturés et suppliciés, et 8000 Novgorodiens transplantés en Moscovie; ils furent remplacés à Novgorod par des Moscovites. Ainsi Novgorod avait perdu ses libertés, son empire, jusqu'à sa population. Elle perdit bientôt sa prospérité : en 1495, à la suite d'un démèlé avec les Porte-Glaive, Ivan III fit arrêter dans Novgorod des négociants esthoniens et confisquer leurs marchandises. Les nurchands, de longtemps, ne repararent plus dans la ville

Pskof avait été plus prudent, plus docile, que son « frère ainé ». Le grand-prince ne toucha point à sa constitution, qui était à peu près la même que celle de Novgorod. Il lui laissa la vetché et la cloche. À l'autre bout de l'empire novgorodien, Viatka fut réduite en « bonne ville »

Maintenant l'empire de Moscou, héritier de celui de Novgorod, touchait, vers l'ouest, à la Lithuanie, au nord, il devenait riverain de la mer Blanche et de l'océan Glacial, à l'est, il alteignant les monts Oural. En 1499, les voïévodes d'Ivan III en franchirent les défilés, par un rigoureux hiver, sur des traineaux attelés de chiens, et envahirent les territoires des Vogouls et des Ougres, ces frères des Hongrois. De ce côté, un nouveau monde s'ouvrait aux Russes.

Lutte contre les Hordes. — Malgré la dissolution de l'empire mongol, la Grande-Horde (Horde d'Or ou Kiptchak), suzeraine de la Russie, subsistait toujours sur le bas Volga, autour de Sarai. De cette Horde, au temps de Vassili l'Aveugle, etaient sortis un cerlain Oulou Makhmet, qui fonda le khanat de Kazan, aux souverains duquel les Russos donnaient le titre de tsars, et un certain Asi, qui fonda le khanat de Crimée. D'un pavsan qui lui avait sauvé la vie. Asi prit son nom nouveau de Gharée, et ce fut celm que porterent tous les princes de cette dynastie. Un certain Nogai donna le sien à des tribus tatares qui erraient sur le Don et fonda le khanat des Nogais.

La Grande-Horde et celle des Nogais étaient formées surtout

de Turcs nomades. Les khanais de Kazan et de Crimée présentent une formation ethnographique des plus curieuses. Le premier étendait sa domination sur les anciennes peuplades finnoises que nous trouvons installées en ces régions dès les origines : Votiaks, Tchérémisses, Tchouvaches, Mordves, Bachkyrs. Kazan avait pris sur le Volga l'importance qu'y avait eue autrefois Bolgary la Grande, alors en ruines; ce qu'on appelle Tatars de Kazan est un mélange des anciens Bulgares du Volga, de Tchouvaches et d'immigrés mongols. En général, les Tatars, ce ne sont pas seulement les Tatars d'origine, mais tous les indigènes convertis à l'Islam. — Le khanat de Crimée englobait, sous ce même nom de Tatars, non seulement des Turcs émigrée d'Asie, mais toutes les anciennes peuplades du Sud : descendants des Khazars, qui avaient gardé le judaisme sous les formes karains ou karaite; descendants des colons grecs, qui avaient abjuré le christianisme; enfin descendants des Goths, laissés là par les invasions du 1ve siècle. Il y avait encore à cette époque des églises chrétiennes dans les ravins près de Bakhtchi-Séraï; un prince juif-karaïte occupait la forteresse de Tchoufout-Kalé (Citadelle des Juifs), un autre Juif élait prince de Taman; une colonie et un prince gothiques subsistaient à Mangoup-Kalé. Encore au xvr siècle on parlait un idiome gothique en ce canton

Tous ces tsarats, ces khanats, ces hordes étaient alors en proie à l'anarchie: lutte des khans et tsars contre l'oligarchie des mourzas, tsarévitchs, etc., lutte entre les princes de la même famille pour la possession du trône. Beaucoup de chefs de bandes, bannis de leur pays, venaient offrir aux grands-princes russes des services toujours appréciés. Souvent ils se faisaient baptiser et échangeaient le titre de mourza ou de tsarévitch contre celui de prince. Nombre de familles princières, dans la Russie d'aujourd'hui, n'ont pas d'autre origine. Vassili l'Aveugle, en 1452, avait fondé pour un prince tatar, Kasim, le khanat de Kasimof Ivan III, en 1473, constitua en fief, pour un certain Moustafa, la ville de Novgorod-de Riazan.

Kazan avait été très redoutable au temps de Vassili l'Aveugle, qui y fut amené prisonnier. Sous Ivan III, au contraire, il y a

toujours dans la villo un parti qui fait appel à Moscou; et à plusieurs reprises le grand-prince y disposa du trône.

Depuis que régnait en Crimée ce même Menghh-Ghirei qui avait reconnu la suzeraineté ottomane, les rapports de cette Horde avec Moscou étaient amicaux. Ivan III, dans sa correspondance avec le khan, le traite de tsar et lui adresse ses messages sur un toa très humble, le ton de la tchélobitié (battement de front, pétition,. Ses envoyes comblent de présents le khan, sa femme Nour-Sultane, ses fils, ses mourzas. Cependant les deux souverains sont des alhés, des amis, des « frères ». Une des conséquences de cette alliance, c'est que le grand-prince soutenant à Kazan les beaux (ils de Menghli (les fils de Nour-Sultane, d'abord femme d'un tsar de Kazan). L'autre fut que l'umitié de Menghli assura le grand-prince du côté de la Lithuanne Entin elle lui garantissait la paix du côte du sultan osmanli, « souverain de la mer Noire. »

Fin du joug tatar. — L'ennemi c'etait la Grande-Horde, qui se souvenait d'avoir eu les princes russes pour tributaires et justiciables. L'épouse grecque d'Ivan III, Sophie Paléologue, lui disait souvent : « Serais-je longtemps encore l'esclave du khan des Tatars\*... J'ai, à cause de toi, refusé ma main à des princes et rois, riches, puissants, et je t'ai épousé. Tu veux maintenant faire de moi et de mes enfants des tributaires! As-tu donc si peu d'armée\*... Quand t'armeras-tu pour ton honneur et pour ta foi? »

Depuis longtemps Ivan III négligeait de faire porter le tribut à Sarai. Il y était encouragé par les divisions et l'anarchie de la Horde, il était sûr de la contenir par Kazan et par la Crimée; en 1477, il avait envoyé, pour lui susciter un nouvel ennemi, le Vénitien Marco Ruffo auprès d'Ouzoan dassan, de la dynastie du Mouton-Blanc, le maître de la Perse.

La situation changea tout a coup. Le khan Ahmed (ou Akhmet) refit l'union dans la Horde. Son premier soin fut d'exiger le tribut rasse. En 1774, il envoya au grand-prince l'a nhassadeur Karakoutchoum, avec une suite de 600 guerriers et 3200 n'archards. On ignore le resultat de cette mission. En 1476, nouvelle ambassade, chargée d'exiger le tribut et de

mander le grand-prince à la Horde. D'après une chronique, Ivan III aurait fait un coup d'éclat, foulé aux pieds la basma (image?) du khan et m.s à mort tous les envoyés, sauf un qu'il chargea de porter la nouvelle. Ce récit, pour lequel nous n'avons qu'un soul témoignage, ne s'accorde pas avec le caractère prudent et méticuleux d'Ivan III. La chose certaine, c'estqu'il refusa le tribut. Le khan se mit aussitôt en campagne Il avait fait alliance avec Casimir IV. Pour lus barrer le chemin de Moscou, Ivan prit position sur l'Oka, puis, les Tatars avant tourné vers l'ouest, sur la rivière Ougra. Il avait 450 000 hommes et l'arbilerie de Fioraventi. Cela ne l'empêchait pas de méditer sur le basard des batailles et de se remémorer le triste lendemain de la victoire de Koulikovo. Il laussa l'armée et revint. à Moscou, sous prétexte de mettre la ville en état de défense. Il fit partir pour le lac Blanc sa femme et ses trésors. La présence du prince et le départ de Sophie inquiétèrent et irritèrent le peuple. On criait à Ivan : « Quand tu règnes sur nous en tenipa de paix, tu lèves de grosses amendes pour les moindresdélits; et maintenant que tu as irrité le khan par le refus du tribut, tu nous livres a lui et aux Tatars! » Sa mère, le métropolite Géronte, l'archevêque Vassian de Rostof le pressuent de retourner à l'armée. Vassian, avec la liberte d'un père spirituel. envers son pénitent, le traitait de « fuyard ». Ivan n'osa resteren ville, et se retira dans sa maison des faubourgs. Son fils Jean, qu'il avait voulu rappeler de l'armee, refusa d'obéir. Alorsil revint vers l'Ougra, mais se tint a Kremenciz, assez loin de l'armée. De la il envoya un message et des presents au khan. Ahmed exigea que le grand-prince vint haiser son étrier, puis il déclars se contenter que ce fût son fils, puis, simplement, un boîar. Ivan III entendait ne rien accorder de ce genre. Cependant le bruit de ces negociations était parvenu « l'archevêque Vassian. Il se hata d'écrire au grand-prince, l'adjurant de tenirferme contre « le maudit, le loup plem d'astuce, le jaien et besserman (nusulman) Ahmed », lui rappolant l'exemple héroïque de Dmitri Donskor, qui avait e exposé sa vie pour le salut du peuple chrétien ». On accusait Ivan de couardise, mais il y avait heu pour lui de réflechir, rien d'incertain comme une balaille

contre les nomades; et puis il craignait l'arrivée du roi de Pologne, et enfin il attendait des nouvelles de ce que ferait son allié Menghli-Ghiréi. Ahmed n'était guère plus soucieux que le grand-prince de courir les hasards; il annonçait que quand les rivières geleraient, il surprendrait le passage de l'Ougra. En octobre, l'Ougra gela. Aussitôt Ivan III prescrivit à l'armée russe de rétrograder sur Kréméneix. De leur côté les Tatars, trop égèrement vétus, souffraient cruellement du froid; Ahmed a avait pas de nouvelles du roi de Pologne et commençait à s'inquieter de ce que pouvait bien faire Menghli. A son tour, il donna l'ordre de la retraite. Ainsi finit pour la Russic, non certes par quelque action d'éclat, le joug tatar.

L'évenement donna raison aux temporisations d'Ivan III. Ahmed, chargé de hutin, inspira de la jalousie aux autres pillards le la steppe. Ivak, chef de la horde du Chiban, épia le khan, l'assaillit a l'improviste et le tua. Un fils d'Ahmed, Chig-Ah, lui auccéda. En 1501, allié aux Lithuanieus, il voulut venger son père en ravageant la Moscovie; mais alors Menghli se jeta sur Sami et la detruisit (1502). Ce fut la fin de la Grande-Horde; le ses debris naquit le khanat d'Astrakhan

Ivan put s'occuper alors de Kazan. Sous son regne, plusieurs expéditions avaient déja été dirigées contre cette ville. En 1469, le khan Makhmet-Ibrahim dut rendre tous les prisonniers enlevés en terre russe depuis quarante ans. A la mort de ce tsar, tout de suite après la grande affaire de l'Ougra, Ivan III intervint (1487) entre ses deux fils, intronisa Makhmet-Amin, beau-fils de Mengli, et chassa Alégam (ou Ilgam). Quand Makhmet fut expulsé par les mourzes, Ivan III etablit son frère Abd-ul-Létif, également fils de Nour-Sultane (1497). En 4502, sur les plaintes des Kazanais, Abe ul Létif fut detrôné et Makhmet rétabli. Celui-catrompa les espérances du grand-prince : en 4505, il laissa piller les marchands russes, puis, comme Ivan était au lit de mort, il poussa ses ravages jusqu'à Nijni Novgorod.

Première guerre contre la Lithuanie. — Les pays cusses appartenant à l'agrégat lithuanien-polonais avaient conservé l'organisation russe primitive. Sur tous continuaient à reguer les descendants des maisons issues de saint Vladimir ou du Lathuanien Gélimine Chacune des anciennes principautés n'avait cessé de se démembrer en apanages : il y avait presque un prince souvernin pour chaque canton. Ces Russies, comme la Russie novgorodienne, étaient tiraillees entre deux tendances la grande et la petite noblesse s'accommodaient fort hien de la liberté et même de l'anarchie polonaises, tendaient a se poloniser, tout en restant orthodoxes; le peuple et le clergé, au contraire, gravitaient vers l'orthodoxe Moscou.

Tant que vécut Casimir IV, la paix s'était maintenue, au moins en apparence, entre la Moscovie et ses voisins de l'Ouest, mais nous avons vu la main du roi Casimir dans les affaires de Novgorod, de Tver, de la Grande-Horde; nous trouvons celle du grand-prince dans les perpetuelles incursions des Tatars de Crimée en territo re royal : en 1482, ces mécreants pillerent Kief et le saint monastère des Catacombes.

Quand mourut Casimir (1192), il y eut comme un démembrement de son Etat : son fils Albert régna dans Cracovie, comme roi de Pologne, son frère Alexandre, dans Vilna, comme grand-prince de Lithuanie. Cette séparation dura jusqu'au moment où Alexandre réunit les deux couronnes (de 1501 à 1506). C'est surtout avec Alexandre qu'Ivan III eut affaire. Dans leur rivalité, tantôt sourde, tantôt déclarée, ils firent appel à des allies : le grand-prince de Moscou pouvait compter sur Menghli, le khan de Crimée, sur le sultan Bavézid II, sur Étienne le Grand, voiévode de Moldavie. Des que coururent les premiers bruits de guerre, les defections se manifestèrent du côté d'Alexandre : plusieurs princes de la Russie occidentale transportèrent leur allegeance à Moscou : tels furent les princes do Vorotinsk, Viasma, Bélef, Mézetsk. Au reste, à ces confins des deux empires, les dynastes locaux se faisaient aussi peu scrupule de changer que les seigneurs gascons ou bretons, pendant la guerre de Cent ans, de « se tourner Anglais » ou de se tourner Français ». Dans un pays qui ne se défendant pas, la guerre fut très courte. Elle aboutit au traité de 1494, par lequel Alexandre n'eut qu'a reconnaître les faits accomplis, a sanctionner les changements, la frontière moscovite fut portée à la Desna, affluent de gauche du Dnieper. Par ce même traité

fut conclu le mariage d'Alexandre avec Hélène, fille d'Ivan III. Comme celui ci, dans le mariage d'une princesse orthodoxe avec un prince catholique, voyait surtout un moyen d'action sur les sujets orthodoxes de la Lithuanie, il eut soin de supuler qu'Hélène no changerait pas de religion, que dans son palais elle aurait une chapelle et un aumônier du rite grec. Hélène, en qu' les Polonais avaient d'abord vu un gage de paix perpetuelle avec Moscou, devint ainsi une nouvelle cause de discorde.

Deuxième guerre contre la Lithuanie et la Pologne. La seconde guerre (1500-1503) eut, en effet, deux causes : les pretendues tentatives des Polonais pour convertir Hélène à la religion catholique, la question des transferts d'allégeance qui multipliaient les occasions de conflit Cette fois c'étaient les primes de Bielsk, Mossalsk, Khotatof, Tchernigof, Rylsk, Novgorod-Séverski, Starodoub, les holars de Miensk, Serpeisk, qui se tournaient Moscovites. Dans tout le pays entre Desna et Soja, nulle résistance. Quand entin paraît l'armée polonaise, elle est battue à Dorobouge, a Mislavi. Elle se maintient seulement dans les places de Vitepsk, Polotsk, Orena, Smolensk, Les Moscovites échouent au siège de cette dernère ville (1500).

Les Polonais appelerent à leur secours les chevaliers Porte-Glaive. Ces Allemands avaient aussi leurs griefs contre Moscou; le grand prince avait latti la forteresse d'Ivangorod pour commander Narva; leurs marchands avaient été pillés (1495) à Novgorod. Leur grand-mattre, Hermann de Plettenberg, réunit ses « hommes de fer » et une formidable artillerie : une armée de 40 000 Moscovites fut etrasee sur la Sritsa, pres d'Isborsk (1501). Ils prirent leur revanche, l'année suivante, sous les murs de Pskof. Alexandre, qui venait être élu roi de Pologne, se lassa de cette guerre. Alors le paps Alexandre VI et le roi de Hongrie offrigent leur médi du n. On conclut non une paix, mais une trève le six aus (1503) : elle fixa la limite de la Moscovie à la rivière Soja. Amsi une grande partie de la Russie primitive était, suivant l'expression des historiens russes, « recouvrée » par la Russie nouvelle de Moscou.

Le mariage grec : Sophie Paléologue. — On suit que les frères du dernier empereur hyzan.in, les despotes de Morée.

avaient été dépouillés par Mohammed le Conquérant !. L'un d'eux, Thomas, so réfugia auprès du pape Pie II (1460). L'ne de ses filles avait epousé, en 1446, Lazare II de Serbie. L'autre s'appelait alors Zoc. A la mort de Thomas (1465), le pape Paul II paratt, de concert avec le célebre cardinal grec Bessarion. s'être préoccupe de l'élablissement de Zoé. En mariant celle-cià Ivan III, Bessarion espérait préparer une revanche de l'hellénisma et paut-êtra l'Union des deux Églises. En février 4469, un Grec nommé Georges, peutêtre Georges Trakhamote, parut au Kremlin avec une lettre du cardinal. Ivan III accueillit avec empressement la projosition de ce mariage. Il renvoya en Italia. un artiste ou ingénieur italien, que les chroniques russes appellent Ivan Friazin, mais qui n'est autre que Gian-Battista de la Volpe, de Vicence. Gian Battista vit la princesso et jugea qu'elle scrait au goût du grand prince. Le poète italien Luigi Pulci nous la décrit comme « une montagne de graisse et de lard »; mais les Moscovites de ce temps avaient les mêmes goûts esthétiques que les Turcs : ils aimaient les femmes massives et grasses. Le pape Sixte IV constitua à la fiancée du grand-prince une dot de 6000 ducats et lui fit beaucoup de présents. Il lui forma une suite imposante, formée de la légation russe, de Grees, parmi lesquels Georges Trakhaniote, et d'Italiens, dont le cardinal Antonio Bonumbre. Cette a caravane hétérochte » traversa l'Allemagne. s'embarqua à Lübeck, débarqua a Revel, puis s'achem.na sur Moscou, par Pskof et Novgorod (eté de 1472). Quand on approchade Moscou, des difficultes survincent : les Russes élaient scandalisés de la présence d'un légat, devans lequel on portait la croix latine. Le grand prince consulta les boïars et le métropolite Philippe. Celui-ci lui dit : « S'il entre avec sa croix pur une porte de Moscou, moi, ton père, j'en sortirai par l'autre. • Ivan III sit inviter le cardinal à cacher cette croix. Les siançailles et le mariage furent célébrés par le métropolite a l'Assomption de Kremlin : Zoé prit le nom de Sophie. Si le pape avait espéré amener les Moscovites au catholicisme, il s'était trompé. Son légat le vit tout de suite. Quand les théologiens russes lui propo-

<sup>1.</sup> Voir ci-dessis, E. III, p. 850. Ivan III avait perdu, en 1637, sa premiero femme, Maite Borissovna, une princesse de Tver.

serent de discuter sur l'Union, il eut le bon esprit de répondre : « Je n'ai pas apporté mes livres »

Le mariage gree eut pour la Moscovie d'autres conséquences. d'une portée incalculable. Les Russes, dès ce jour, se considérèrent comme les héritiers de Byzance et ses vengeurs désignes : c'est alors que le grand-prince adopta pour ses armoiries l'aigle. à deux têtes des Paleologue. La civilisation russe qui, par le marrige grec de saint Vladimir et la conversion de son peuple au rite orthodoxe (x\* siècle), avait déjà ses origines byzantines, s'vretrempa de nouveau. Sophie apportai, au Kremlin l'orgueil de ses ancètres; nous l'avons vue poussant son mari à secouer la suzerameté tatare, les boïars l'accuseront de lui inspirer des idees autocratiques. Le cérémonial de la cour moscovite va se modeler, dans le dernier détail, sur celui de la cour byzantine. Ce mariage n'est pas moins important par son influence sur la civilisation russe. la Paleologue n'amenait pas seulement des Grecs, mais des Italiens, pas seulement les élements vieillis de la culture byzantine, mais les éléments jeunes et vivants de la Renaissance européenne.

Relations avec l'Europe. - Ivan III entra en relations avec Venise à propos d'un ambassadeur de cette république, Trevisano, chargé par elle d'une mission auprès du khan de Sarai, et que le grand-prince de Moscou avait arrêlé et condamné. à mort. Le senat vénition out le temps d'intervenir. Il écrivit a Ivan III que le succes de la mission Trevisano serut fort utile aux Busses, pusqu'elle avait pour objet de lancer contre les Ottomans le khan de la Grande Horde et de leur reprendre cet empire d'Orient, lequel, « à défaut d'héritiers, revient au duc de Moscovie par suite de son illustre mariage ». Trevisano fut remis en liberté (1474). Un autre ambassadeur de la répullique parut à Moscou, en 1576 : c'était Contarini, qui revenait d'une mission au rès d'Ouzonn-Hassan. Il fut très bien accueilli par Ivan et a gardé de lui l'impression la plus favorable. Le grandprince ne pouvait se lasser de l'entendre parler de l'Italie et de l'Occident : « Lorsqu'en lui parlant je me reculais par respect, nous dit le Vémilien, le grand-prince s'approchait toujours de moi et prétait une attention singulière à ce que je lui disais, a

Ivan III maria sa fille Hélène au roi de Pologne Alexandre, son fils Ivan à une fille d'Étienne le Grand de Moldavie II reçut, en 1486 et 1489, deux ambassades de l'empereur Frédéric III: celui-ci lui demandait la main de sa fille pour son neveu le margrave de Bade. Il offrait de nommer Ivan « roi de la Russie »; mais Ivan répondit qu' « étant institué par Dien il n'avait jamais désiré et ne destrait pas davantage, a l'avenir, recevoir de qui que ce fût un tel titre ». Cependant, a son tour, il envoya, en 1489, un ambassade ir, Georges Trakhamote, à Maximilien, successeur de Frédéric III II fut aussi en correspondance avec Mathias de Hongrie, avec le roi de Danemark, dont il recherchait l'alliance contre la Suède, avec plusieurs papes, avec le sultan Bayézid II · Pléchtchéef fut le premier ambassadeur de Russie à Constantinople

Tels furent les débuts de la diplomatie russe. Ivan IV employ à des Grecs, comme Georges Trakhaniote, Manuel Doxa, Démétrios et Manuel Ralo, des Italiens, comme Marco Ruffo, son ambassadeur en Porse; mais, en 1474, il députe à Venise un vrai Busse, Sémen Tolbouzine, en 1193, Manuel Mamyref; en 1499, Golokhvastof.

Caractère d'Ivan III. — Ivan III fut un conquerant qui parut peu à la tête des armées et évita toujours de risquer des batailles. Son compère Étienne de Moldavie disait de lui « Ivan est un homme étrange : il reste tranquille chez lui et triomphe de ses ennemis; et moi, continuellement à cheval, je ne puis défendre mon pays. » Par là, Ivan III rappelle notre Charles V et notre Louis XI.

Sous ce règae, il y eut, soit par la force des choses, soit sous l'influence de Sophie Paléologue et des idees byzantines, quelque chose de change dans les rapports du prince avec les sujets. Le premier, Ivan mérita le surnom de Terrible, qui finit par rester accolé au nom de son petit-fils. Herberstein a oui dire qu'un regard de lui faisait s'évanouir les femmes. Quand, a table, il sommeillait après le repas, ses boiars gardaient un silence terrifie. Des procès accompagnes de tortures, des supplices atroces achevèrent d'intimider les récalcitrants. Karamzine a dit sur Ivan III un mot profond : « Il pénétra le secret de l'autocratie. »

## II. - Vassili Ivanovitch.

Vassili avant son avenement : une crise successorale. - Vassili, successeur d'Ivan III, avait connu l'infortune : avant de monter sur le trône, il avait langui en prison. Le défunt grand-prince avait été marié deux fois : d'abord à Marie Borissovna, princesse de Tver; puis à Sophie Paléologue. De la première il avait eu Jean (Ivan le Jeune), de la seconde, Vassili. Jean mourut en 1490, laissant une veuve, Helène de Moldavic, et un fils, Dmitri La cour d'Ivan III se trouva bientôt partagee en deux factions, avant chacune à sa tête une femme : Hélène pour son fils Dmitri, Sophie pour son fils Vassili. Du côté de celle-ci, étaient les enfants-boïars et les diales (secrétaires d'Etat) ; du côté d'Hélène, les principaux boiars, qui haissaient en Sophie son origne étrangère son orgueil autocratique de Paléologue. Ces boïars rendirent suspects à Ivan III et son fils Vassili, qu'ils accusaient de mediter une révolte, et mên e la Paléologue. Le grand-prince éloigna Sophie de sa chambre à coucher, fit jeter Vassili en prison et décapiter six de ses partisans. Il procéda, en grande solennité, à la proclamation et au couronnement de son petitfils Dmitri, désormais associé a l'empire (février 1498) Puis un revirement se fit . Ivan III sévit contre les boiars qui avaient contribué à l'elevation de Dmitri. Ses scapçons et ses rigueurs s'étendirent bientôt a son petit-fils Dmitri et à sa bru Helène; il fit effacer le nom de Dinitri dans les prières publiques, enferma Helene. Vassili, sorti de prison, fut declaré prince héritier, associé à l'empire et couronné avec autant de solennité que naguere Dmitri. - Amsi l'absence d'ane loi successorale bien établic laissait carrière à l'arbitraire du prince et à de cruels caprices , n se passait à Moscou des scenes qui rappelaient celles de la cour ottomane. Elles annoncaient les drames du xym<sup>\*</sup> sibele.

Caractère de ce règne — Quand Vassili succèda enfin à son père (1533), son premier som f it de resserrer la captivité de

son neveu Dmitri. Elle fat si dure que le jeune prince y mourut. Vassili avait encore quatre frères : Sémen, André, Dmitri, Iouri (Georges); mais son père avait réglé sa succession de telle sorte qu'ils ne furent jamais un danger pour le nouveau souverain Ivan III ne leur avait laissé aucun pouvoir politique dans les domaines qu'il leur legua; ils ne furent que les premiers sujets de leur frère.

Ce règne de vingt-huit ans (4505-4533) fut de tout point la continuation du précedent. Le père de Vassili avait anéanti, sauf une, les principautés rivales : Vassili supprina la derniere principauté autonome de la Russie moscovite, Riazan (1520), ainsi que la plus puissante principauté de la Russie de l'Ouest, Novgorod-Séverski (1523). Son père avait mis fin à l'indépendance de Novgorod : il mit fin à celle de Pskof. Son père avait, aux depens de l'empire polonais, porté sa frontière jusqu'à la Soja : il la porta jusqu'au Dniéper. Son père avait brisé le joug de la Horde d'Or : il resserra le tsarat de Kazan et brava la Horde de Crimée, Son pere, mari d'une Grecque, avait favorisé l'introduction en Russie des principes byzantina de gouvernement et de civilisation : fils d'une Greeque, demi-Grec, Vassili accent to l'évolution. Son père, tout en gouvernant avec les boiars, les terrifiait. Vassili se fit crandre d'eux jusqu'à pouvoir se passer de leur concours. Les relations diplomatiques avec les Élats d'Occident, inaugurees sous Ivan III, prirent sous Vassili un developpement encore plus vaste.

Soumission de Pskof. — La république de Pskof, comme la principauté de Novgorod, était en hordure sur la frontière moscovile du côté de la Lithuanie. Cela causa sa perte Lanarchie, endémique dans les républiques russes, ne cessait de fournir au grand-prince des occasions d'intervenir. En 1509, Vassili envoya comme namiestnik à Pskof le prince Repnii-Obolenski. Il semble qu'il ait choisi à dessein un homme de caractère hautain et despotique. Bientôt les plaintes de Pskoviens affluèrent à Moscou contre les exactions et les violences du vice-roi; les plaintes aussi du petit peuple contre les boiars. De son côté, le namiestnik portait plainte contre l'insolence

43

el l'indocinte des citoyens. En 1509, le grand prince vint s'installer a Novgorod, accompagne de boïars moscovites et de beaucoup d'hommes d'armes. De là il manda aux Pskoviens, très inquiets de cette subite arrivée : « Comme vous avez pétitionné contre votre namiestnik et ses hommes, prélendant qu'ils n'agissent pas chez vous survant l'ancienne coutume et qu'ils commettent des violences, et comme votre namiestnik a pétifionné contre vous, alléguant que vous ne le traitez pas avechorneur et vous immiscez dans ses jugements et impôts. jenvoie à Pskof un de mes akolnitchié (gens des entours impériaux) et un diak. Ils vous entendront, lui et vous, et décideront entre lui et vous » Les deux missionnaires n'ayant rien pu arranger, le grand prince invita les Pskoviens a lui envoyer les plaignants, tous les plaignants, et « quand nous ver ons qu'il y a beaucoup de plaignants contre le namiestrik, nous le mettrons en accusation devant nous ». Comme la moitie de la ville et du pays accusait l'autre, on vit arriver à Novgorod des masses de plaignants, se trainant l'un l'autre devant le tribunal du grand-prince : les possadniks, les boiars, les marchands, le petit peuple. Vassili ne leur donna pas encore andience : « Gens qui vous plaignez leur faisait il dire, attendez à la Bénédic ion des caux (le 6 janvier, vieux style); alors je rendrai justice. » Le 6 janvier arrivé, tout ce monde se trouva rassemblé dans la cour de l'archevêché. « Y étes-vous bien tous\* demanderent les Moscovites - Oui! - Alors entrez. » Mais on ne laissa entrer que les chefs, laissant à la por e le nonu fretin. A ceux qui éta ent entrés les Moscovites dirent : 9 Vous êtes les prisonniers de Dieu et du grandprince p

Presque toute l'aristocratie nobiliaire ou bourgeoise de Pskof venait d'è re capturée d'un coup de filet. Quand la nouvelle parsint à Pskof, on sonna les coches, on convoqua la vetche Les plus hardis de dire : « Levons le bouclier contre le qui motar : » Les autres . « Oui, mais nos frères, les possadniks et hoiais, sont en otage aux mains du prince! » Bientêt leur airis ait un message des prisonnièrs, les adjurant de ne pas resister. Alors ils adressèrent une lettre tres humble à Vas-

sili : « Nous ne sommes pas opposés à toi, goçondar ! Dieu et toi, goçondar, vous êtes les maîtres chez nous, tes petites gens ! »

Le 12 janvier 1510 arrivatt à Pskof le diak Dalmatof II invita les citoyens à réunir la netché. Il dit à l'assemblée : « Le grandprince veut deux choses : d'abord qu'il n'y ait plus de vétché et que la cloche de la véteké soit enlevée, ensuite qu'il n'y ait plus de possadnika, et qu'il y ait dans la ville deux namiestnika de lui, et dans les faubourgs ses namustrates » Si les Pakoviens resistaient à ces deux volontés du grand-prince, des forces étaient prêtes pour les réduire, et le sang versé retomberait sur leurs têtes. Ils demandèrent un délai jusqu'au lendemain pour delibérer. Le lendemain ils réunirent, pour la dernière fois, la vétché, et dirent à Dalmatof : « Dans nos chroniques il est écrit que nous avons prêté tel serment aux ancêtres du grand prince. Les Pskoviens ont juré de ne jamais s'éloigner du goçouder qui est à Moscou, m pour la Lithuanie, ai pour la Pologne, ni pour les Allemands, ni pour d'autres; autrement la colère de Dieuserant sur nous, et la faim, et le feu, et l'inondation, et l'invasion des Tatars. Et si le goçoudar, de son côté, ne gardait pas son serment, pareil anathème scrait sur lui. Maintenant Dieu et le goçoudar sont les maîtres sur Pskof et sur notre cloche. Pour nous, nous n'avons pas trahi notre serment. »

A ce langage si digne et si touchant Dalmatof ne répondit rien. Il fit descendre la grande cloche et l'envoya à son maître. Dans la ville, dit une chronique, « personne qui ne pleurât, même les enfants à la mainel e. »

Quelques jours après, le grand-prince arrivait à Pskof. Il fut reçu aux portes de la ville par le clergé, les boïars et tout le peuplo. Les salutations furent échangées : « Comment vous portez-vous, mes enfants? — Dieu te donne la santé, goçoudar, notre grand prince, tsar de toute la Russie! » Puis Vassili alla prier dans l'église de la Trinité. Le lendemain il convoqua les possadniks, boïars, marchands et notables qui avaient échappé au coup de filet de Novgorod. Il leur dit . « Je veux vous combler de ma faveur, mais cela dans la terre de Moscou », et il les consigna prisonniers à ses hommes d'armes. Alors 300 familles pskoviennes du premier rang furent transplantées

en Moscovie, où elles requient des terres et des établissements. On les remplaça dans Pskof et le pays pskovien par des familles moscovites de même rang. Dans la Ville-Haute, Vassili installa ses voïévodes, ses magasins, son artillerie, une puissante garnison, refoulant le reste de la population dans les parties basses, déplaçant même le célèbre marché. Puis il partit, emmenant avec lui la seconde cloche.

Lutte contre la Lithuanie : première guerre; les Ghnski. — La reduction de cette libre république en « bonne ville » du grand-prince fut comme un épisode, entre deux guerres lithuaniennes, dans la lutte scharnée que soutint Vassili contre ses voisins de l'Ouest.

A la nouvelle de la mort d'Ivan III, le roi Alexandre avuit espéré obtenir de son beau frere Vassili la restitution des provinces conquises. Sur son refus, il essaya, mais en vain, de renouer l'alliance avec le grand-maître Plettenberg. Il eut hientôt chez lui, en Lithuame même, de grosses difficultés. Michel Glinski, grand seigneur lithuanien, était un des esprits les plus éveillés, les plus cultives et les plus remnants du xvi siècle. Il avoit voyagé en Europe, séjourné en Espagne et en Italie : a Rome il avait abjuré l'orthodoxie pour le cathohoisme. Il avait servi à la cour ou dans les armées de l'empereur Maximilien Revenu en Lithuanie, il avait gagné la faveur d'Alexandre et, par lui-même ou par ses freres, acquisde grandes charges et de vastes domaines. Cette faveur fut la raison ou le prétexte d'un soulèvement parmi les grands du pays, évêques ou votévodes. Ces troubles favorisèrent les incursions des Taturs de Crimée : celle de 4306 força le roi, alors frappé de paralysie, de fuir devant elle, porté dans une litière. Une victoire de Michel Glinski arrêta net l'invasion et consola les derniers moments d'Alexandre (1506).

Quand Vassili apprit la mort de son beau-frere, il envoya des deputés à la reine veuve, sa sœur, pour la prier de s'employer à le faire élire, lui le souverain de Moscou, grand-prirce en Lithuanie. Il s'ene igenit à y respecter les privilèges de l'Église catholique. La reine repondit qu'un frère de son mari, Signamond, avait éle par le testament d'Alexandre, désigné au suf-

frage des grands et qu'il venait d'être élu — Ce n'est pas la dernière fois qu'on verra les souverains autocrates de Moscou aspirer aux couronnes électives de Lithuanie et Pologne.

Signsmond I\*, le plus jeune des fils de Casimir IV, était autrement énergique que ses deux frères et prédécesseurs. Il résolut de reconquérir sur Moscou les provinces perdues. Il somma Vassili d'avoir a les restituer. Vassili répondit qu'il n'avait rien pris à personne et qu'il ne possedait que les villes et districts de son patrimoine, héritage legitime de ses aïeux II s'ensuivit une première guerre, d'ailleurs sans importance

Ce qui incl.na surtout Sigismond à la paix, ce fut la revolte de Michel Glinski, le favort de son frere, que lui même avait disgració et dépouille. Michel, exaspéré, prêta l'oreille aux propositions de Moscou : on lui offrait la principauté de Smolenski quand elle aurait eté conquise sur les Polonais (1507). Pendant deux ans, avec ses frères, il propagea l'insurrection en pays lithuanien, prit Tourof, Mozyr et d'autres villes. Il assiegea Orcha de concert avec les Moscovites. Contre Glinski se leva un autre magnat lithuanien, Constantin Ostrojski (ou d'Ostrog), alors hetman de Lithuame. Il avait été autrefois prisonnier d Ivan III. bien traité par lui, et, en échange d'un serment de fidelite. investi d'un fief. Puis il s'était enfui et avait repris le service polonais. Ainsi un magnat connu par son dévouement à l'orthodoxie. Constantin Ostrojski, combattait du côte du roi catholique, et un néophyte catholique, Glinski, soutenait la cause du grand-prince orthodoxe.

Cette première guerre se termina par la « paix perpétuelle » de 1509, qui consacrait le statu quo.

La a paix perpetuelle a dura trois années. Elles futent remplies par des récriminations sans nombre entre les deux contractants : le roi de Pologne, assuraient les Moscovites, n'avait pas rendu après la paix tous les prisonniers; il tolérait les incursions de ses sujets sur les frontières du grand prince, provoquait celles des Tatars, excitait des revoltes en Moscovie. Enfin il laissait maltraiter et dépoudler sa belle sœur, Helène de Moscou, qu'on voulait contraindre a abjurer l'orthodoxie. Quan l'elle mourut en 1512, on accusa le roi d'avoir laisse l'iter sa fin.

Deuxième guerre de Lithuanie : alliance avec l'Autriche et avec la Prusse. - Sigismond avait ratioché à sa cause Menghli Ghiréi, qui, devenu vieux, laissait ses fils et ses mourtas donner libre cours à leur hame contre Moscou. Le roi catholique, comme s'il eût été le vassal de la Horde, avait sollicité un tarlish d'investiture pour les pays russes qu'il possédait et pour ceux qu'il complait reprendre à Moscou. Ce revirement dans la Horde de Crimée élait largement compensé, en faveur de Moscou, par une alliance avec la maison d'Autriche. Celle-ciétait en compétition avec les Jagellons pour les couronnes de Hongrie et Bohême, que détenait alors Vladislav, frère de Sigismond I'. L'empereur Maximilien excitait donc Moscou à la guerre et prometiait de l'assister. La diplomatie autrichienne attira dans le même parti Christian II, roi de Danemark, et le nouveau grand-mattre des Teutoniques, Albert de Brandebourg : ce ui-ci voulait reprendre à la Pologne les territoires que Casimir IV avait enlevés à l'Ordre. A la fin de 1514 paraît à Moscou un envoyé de l'empereur allemand, Schnitzenpeiner, chargé de conclure une alliance formelle entre le grand-prince et le grand-maître prussien. Contre la Pologne se trouvaient unis les futurs co-partageants de 1772 : Russie, Autriche et Prusse Sans doule Glinski, fort au courant des affaires européennes, ne fut pas étranger à ces menées diplomatiques.

Prise de Smolensk; bataille d'Orcha. — Toute cette guerre pivota, en quelque sorte, autour de Smolensk, point stratégique de premier ordre sur le Dinéper. En 1313, à deux reprises, en hiver et en été, le grand-prince vint mettre le siège devant cette place, et fit donner l'assaut deux fois il échoua. Il ne perdit pas courage : avec le concours de ses alliés allemands, il enrôla des mercenaires teheques et silésiens, renforça son train d'artillerie. À l'été de 1314, il reparat sous les murs de Smolensk, vaillaniment defendu par le voïévode lithuamen Iouri Sollohoub. L'évêque Barsonoth et les habitants orthodoxes forcerent. Sollohoub à capituler. L'evêque, le clergé, les notables vinrent au camp de Vassili pour le supplier de « détourner son glaive et épargner son patrimoine ». Le grand prince fit son entrée dans la ville et sa prière à l'église de

l'Assomption L'évêque le salua du titre de « grand-prince et autocrate de toute la Russie ». Vassili confirma les privilèges de tous les ordres. En présence d'une soumission aussi spontanée, il n'y avait pas à prendre les mêmes précautions qu'à Riazan on a Pskof : il n'y ent pas de transplantations. Un chroniqueur a dit : « La prise de Smolensk fut pour la Russie comme un bril lant jour de fête; car s'emparer du bien d'autrin peut flatter un prince ambitieux, mais on a le droit de se livrer a la joie quand on reprend son bien. »

Ce succès amena la conquête ou la soumission volontaire de tout le pays environnant. Ce furent deux Russes qui tenterent d'arrêter les progrès des Russes. D'une part, Michel Glinski, furieux de n'être pas nomme prince de Smolensk, entra en relations avec le roi de Pologne; mais il fut découvert et emmené prisonnier a Moscou. D'autre part, Constantin Ostrojski infligea aux voïévodes moscovites une écrasante défaite pres d'Orcha (rive gauche de Dméper). Il n'avait que 35 000 hommes contre 80 000 : ce qui prouve que les Moscovites étaient encore très inferieurs, pour l'armement et la tactique, aux Slaves plus occidentaix. Constantin fit célébrer par des prières en langue russe dans les églises orthodoxes cette victoire sur ses frères de race et de religion (4514).

Cette defaite des Moscovites entraina la défection des nouveaux ralliés. Même dans Smolensk il y cut un complot, dont l'instigateur aurait été ce même évêque qui naguere bénissait le vainqueur. Le gouverneur moscovite. Vassili Chouiski, montra de l'énergie : il fit saisir l'évêque e. l'envoya au grandprince; Constantin, qui accourut pour soutenir le complot, échoua dans un assaut. Des lors la guerre languit. En 4317, Ostrojski fut encore batta a Opotchka

La médiation autrichienne et papale. — Cette guerre du Nord ébraalait toute l'Europe : contre le Danemark, a lié de Moscou, s'armait la Suède; contre la Horde de Crimée, celle d'Astrakhan et le voiévode de Moldavie, Sigismond I'mutéres sait à sa cause les Kosaks du Dnieper, dont le nom apparaît alors dans l'histoire, avec cetui de leur ataman Dachkovitch. Vassili recherchait l'alliance du sultan des Tures, Selin I'm

- Cependant, par la médiation de Vladislav de Hongrie, un rapprochement s'opérait entre l'Autriche et la Pologne. Los so iverains des trois pays, le Habsbourg et les deux Jagellons, se réunirent en congres à Vienne (1514). On y décida les mariages qui devaient assurer la succession autrichienne en Bohême et Hongrie. Les Hahsbourgs n'avaient donc plus de griefs contre les Jagellons. Les deux maisons se rapprochèrent plus étroitement encore quand mourut Vladislav (1516), laissant le tròne à ce jeune roi Louis qu'attenduit une fin si tragique. Dèslors l'empereur allemand dut se faire, un devoir de procurer au-Jagellon de Pologne la paix avec la Moscovie En 4547, le baron de Herberstein, ambassadeur impérial, l'auteur des précieux Commentarii rerum moscovitarum, fit son entrée au Krem-La et fut reçu en audience solennelle par le grand-prince. Il decida celui-ci à recevoir les plenipolentaires polonais et lithusniens Dabord, de parl et dautre, s'elevèrent les prétentions les plus extravagantes : les Moscovites reclamaient Kief, Poloisk. Vilepsk et tout l'ancien pays russe; les Polonais exigement la restitution non seulement de Smolensk, mais de la Sévérie, de Trer, de Pskof, d'une partie de Novgorod. Le médiateur remit au grand-prince un mémoire éloquent, lui rappelant la moderation de Philippe de Macédoine envers les Athéniens vaincus, les infortunes subies par Pyrrhus d'Épire pour avoir tropexigé des Romains, la sagesse de l'empereur Maximilien qui venait de restituer Verone aux Vénitiens, etc. Les Moscoviles lui répondirent que Maximilien s'était sans doute conforme à sa coutume en restituant Vérone, mais que la coutume de leur grand prince n'etait pas et ne serait jamais de céder à autruisen patrimoine. Herberstein ne pat vainere l'obstination ni des-Moscovites, ni des Polonais; il repartit pour Vienne, mais accompagné d'un envoyé moscovite, Plémiannikof, Diverses ambassades du pape Léon X n curent pas plus de succès.

En 1518, les Moscovites assiegerent Polotsk et coururent jusqu'à Vilna. En 1520, ils entrainerent les Teutoniques dans une guerre contre la Pologne et soulevèrent contre la Lithuame une invasion des Tatares de Crimée. En 1521, Albert de Brandehourg, vainen par les Polonais, dut faire avec env une paix separée, et c'est contre Moscou que se tournèrent les incursions des Tatars de Crimée et de Kazan. Cependant les deux États slaves étaient également épulsés : en 1522, ils conclurent une trève de ning ans.

Pour la transformer en une paix définitive, les puissances d'Occident se mirent de nouveau en action. Vassili avait envoyé jusqu'à Madrid (1524) le prince Zasiékine et le diak Borissof pour solliciter la médiation de Charles Quint et de son frere l'archiduc Fordinand, et à Rome Dmitri Ghérassimof pour demander celle de Clement VII. Le baron de Herberstein reparut à Moscou, accompagné du comte Nugarol. Clément VII leur adjoignit Giovanni-Francesco de Potenza, évêque franciscain de Skara. Dans toutes ces missions, comme lors du mariage de Sophie Paléologue, la Curie poursuivait deux buts : réconcilier la Moscovie et la Pologne afin de les armer ensemble contre les Turcs; tàcher d'amener la cour de Moscou à reconnaître la suprématic pontificale. — Sur les points qu'elle avait le plus a cœur, elle devait échouer, mais les médiateurs obtinrent la conclusion d'une nouvelte trève pour six années. Le grandprince gardait Smolensk (1526).

Guerres contre les Tatars. — Si le pape n'avait pas réussi à entrainer la Moscovie dans une croisade contre les Ottomans, c'est que le grand-prince avait chez lui ses propres Tures et sa propre croisade.

A son avènement il avait trouvé la Moscovic de l'Est en proie aux ravages du tsar de Kazan, Makhmet-Amin. Au printemps de 1506 il envoya son frère Iouri, qui donna mutilement deux assauts à Kazan. Une paix s'ensuivit (1508) Makhmet ne remua plus. En 1517, atteint d'une maladie mortelle, il envoya au grand prince 300 chevaux magnifiquement harnachès, le suppliant de lui donner pour successeur son frère Abd-ul-Létif, qui jouissait alors, en Moscovie, du fief de Kachine. Mais Abd-ul-Létif mourut presque en même temps que Makhmet Alors Makhmet-Ghiréi, successeur de Menghli au khanat de Grimée, un ennemi déterminé de Moscou, supplia le grand-prince de favoriser l'elevation de son frère Saib-Ghirei au trône de Kazan, lui promettant, en échange, son alliance contre la

Pologne. Vassili n'eut gurde d'accueillir cette perfide requête. An contraire, il choisit le tsar de Kazan dans une Horde résolument hostile a celle de Crimée, celle d'Astrakhan : ce fut Chig Ali, déja pourvii par lui du khanat de Kasimof. Alors le khan de Crimée suscita dans Kazan une insurrection qui chassa Chig-Ali et intronisa Saïb-Ghiréi Pour appuyer la candidature de son frère, il prépara secretemut une immense invasion en Russie, avec les forces réunies des deux Hordes (1521) Vassili fat surpris : ses voiévodes, accouras avec des forces insuffisantes sur l'Oka, furent écrasés. Les Talars arrivèrent jusque dans les fa ibo irgs de Moscon, y burent l'hydromel des caves de grand-prince. Cchii ci avast quitté en toute hâte sa capitale, sous pretexto d'aller chercher des forces dans le nord. Le khan n osa do mer l'assaat aux remparts ; il obtint seulement des voievodes une lettre, sceltée du sceau de Vassili, par laquelle celui er s'engageart à payer un tribut annuel. Il se retira, emportant ce honteny document, qui, en chemin, but fut reprispar le voiévode de Péreïaslavl de Biazan Toutefois l'invasion latare avait coûté cher à la Russie : des myriades de captifs,

800 000 saivant certains recits. — furent emmenés dans le Sud, pour être yendus sur les marches de Kaffa et dispersés dans tout l'Orient musulman

L'opération avait été si fructueuse que le khan de Crimee, des l'année suivante, voulat recommencer. Cette fois Vassili eta t sur ses gardes : les Talaes trouvèrent sur l'Oka une puissante armée et une formidable artillerie. Le Ghiréi se retira, et buntôt on apprit qu'il était mort, surpris et assassiné par un khan des Noguis, Mamu Celui-ci se jeta ensuite sur la Crimee, et, avec l'aide des Kosaks du Duieuer, la ravagea si cruelle ment que de vingt aus la Horde de Crimee ne put s'en relever (1523).

Vassili put alors reporter centre kazan les forces remies sur l'Oka, Sur le chemin, ses voievodes firent choix d'une position avantageuse au confluent de la Soura et du Volga et y construisirent une forteresse : du nom de la rivière et du nom d'i grand-prince, elle fut denommée Vassilsonisk (1523). Cela diminuait d'autant la d'stance entre la frontière moscovite et la

capitale ennemie. L'année suivante (1523), on arriva sons Karan on ne prit pas la ville; mais Saib-Ghirei fut contraint de l'uir en Crimée; son neveu Safa-Ghiréi, avec l'autorisation du grund-prince, fut proclamé tear de Kazan. En 1530, les Moscovites reparurent, cette fois pour chasser Safa et installer un frere de Chig-Ali, Énaléi Si les Russes n'entraient pas encore dans Kazan, on voit qu'ils y disposaient presque souvera nement du trône. Le tsar musulman n'y était plus qu'un namiestaid.

Gouvernement de Vassili. — Sous Vassili, non seulement l'empire s'était agrandi, mais il commençait à faire figure parmi les États de l'Europe II envoyait des missives ou des ambassadeurs à Constantinople, à Kænigsberg, à Copenhague à Stockholm, à Vienne, à Rome, à Madrid, et en recevait des ambassades. Sous ce règne les premières relations, encore bien indirectes, s'ouvrirent avec la France. Nous avons une lettre de Vassili au roi François I<sup>er</sup>. Elle est de 1518, et le grand prince croît devoir, à la prière du grand-maître Albert de Brande-bourg, informer « le très illustre et glorieux roi des Gauleis » de son alliance avec l'Ordre Teatonique De Debli, le Grand-Mogol Bâber rechercha son amitié

A l'intérieur, le pouvoir du souverain devenait plus absolu, Il se sentait plus qu'un grand-prince : Lévèque de Smolensk l'avait déjà salue « tsar de toute la Russie » Fils d'une princesse impériale grecque, il concevait l'Elat comme une pare autocratie. Quan il présidait son conseil de boïars (boiarskaca douma), a la différence de son père, il ne supportant pas la contradiction. Un jour il dit au boiar Bersen Beklemichef : « Tacs toi, paysan! » (moltchi, smerd!) Le même boiar, dans des entretiens intimes, s'epanchait en doléances sur les façons lespoliques du grand-prince : # Il s'enferme, lui tro sieme, et. auprès de son lit, décide de tout. \* Bersen en arrivait a se figurer comme le bon temps celui du sévère Ivan III. Il attri buait tout ce changement à Sophie Paleologue : « C'est depuis lors que notre pays a été mis en confusion et grand désordre, comme à Constantinople, sous les empereurs. » Bersen en dit tant que ses propos furent rapportes : on lui trancha la tête Un prince lithuanien, Vassili Kholmski, fut. poar indoculte.

quoiqu'il eat épousé une sœur du grand-prince, jeté en prison. Le métropolite Varlaam fut dépose et relégué dans un monastere. L'Autrichien Herberstein constate déjà que nul souverain en Europe n'est obéi comme le grand-prince de Moscou. Un uxe nouveau venait encore de rehausser la puissance nouvelle : à la chasse, des centaines de cavaliers accompagnent le grand-prince; dans les réceptions d'ambassadeurs, se déploie une pompe inouïe, toute byzantine. Vassili est un prince plus absolu que son pere; il est moins violent, moins cruel, mais tout aussi absolu que son fils, le « tsar terrible. »

En ses dernières années la cour fut troublée par un drame domestique. De sa première femme, Solomonie Sabourof, il n'avait pas d'enfants. Elle avait beau implorer les saints thaumaturges, recourir aux sorciers et aux sorcières, leur demander des philtres. A la fin les boiars du grand-prince lai dirent . « Le figurer stérile, on l'arrache. » Solomome, malgre ses cris, fut enfermée dans un monastère. Et qui épousa le tsar? Une niece de ce Michel Glinski, d'abord traitre à son roi, puis truttre à la Russie, et qui n'avant cchappé au châtiment. pour sa defection de 1514 qu'en abjurant le catholicisme pour l'orthodoxie, mais si intelligent, si cultivé, si fécond en ressources que le grand-prince, après l'avoir gracié, avait fait de lui son favori. La n.ece de Michel, Hélène, était presque aussi. intelligente que son oncle. Sa culture d'Occidentale et sa beauté seduisirent le vieux despote : pour elle, chose inouïe chez un Moscovite, il se rasait le menton a la polonaise. En 1530, elle lui donna un fils, Ivan. Trois ans après, mourait Vassili.

## III. — Premieres années d'Ivan le Terrible.

Régence d'Hélène Glinska. — Une régence de femme présentant dans la Moscovie de cette epoque des difficultés particulières. Vassili et ses predécesseurs avaient réuni à le re empire de nombreux territoires or, qu'étaient devenus les princes déposse lés, les bours des anciennes principautés, les boiars des republiques déchues de Novgorod et Pskof? Nous les retrouvons à Moscou, au centre du gouvernement nouveau, se disputant la faveur du prince, les charges de cour, surtout les sièges au Conseil des boiars. Là, ils luttent entre eux, et ils luttent contro le prince. La lutte qui avait autrefois pour th'atre la Russie tout entière est désormais concentrée dans le palais. Elle ne se poursuit plus par la guerre, mais par l'intrigue. On a cessé de contester le pouvoir souverain du prince . on cherche à l'accaparer avec la faveur du prince. Scule contre tout ce monde, Hélene a cette infériorité d'être une étrangère. quoique de religion orthodoxa, elle est originaire d'un pays ennemi, la « sombre Lithuanie », presque une Polonaise, enfinelle est la nièce d'un traître. Elle a bien des adversaires, cachés ou déclarés. D'abord les frères de son mari, les princes louri et André, qui pourraient invoquer, pour la succession au trône, l'ancien droit slave de l'afué. Ensuite, les principaux bo'ars, tous d'anciens princes souverains : les Chouïski, les Belski, les Vorotinski, les Kourbski, qui devaient la haîr comme épouse et mère de leurs « tyrans ». Un des princes de cette derrière famille écrira plus tard à Ivan le Terrible . « Tu as achevé l'œuvre des buveurs de sang, c'est-a-dire de ton père, ac tamere, et de ion aïeul. »

Helène fit son premier ministre du grand-écuyer Telépnef, frère de la nourrice d'Ivan IV Agrafena. Elle en fit aussi son amant. Toutes les tentatives contre l'autorité royale et les droits de son fils, elle sut les réprimer avec vigueur. Les princes louri et André, ayant essayé de remuer, furent jetés en prison, y moururent. Leurs complices furent torturés, knoutes à outrance, pendus. L'oncle même d'Hélène, Michel Glinski, ayant protesté contre la faveur de Telépnef, périt en prison. Alors se produisirent des defections parini les princes, surtout parmi ceux d'origine russe occidentale. Les princes Belski et Vorotinski essayèrent de fuir en Lithuanie; ils furent rottrapés et emprisonnés. Alors la terreur de tous assura leur obéissance à cette « buyeuse de sang », Hélène la Terrible

A l'extérieur son gouvernement fut aussi ferme et énergique. On renouvela les trèves avec la Suède, l'Ordre livonien, la Pologne; on entretint des relations amicales avec la Moldavie et la Turquie. Les Tatars de Crimée et de Kazan furent repoussés. Pour se protéger contre leurs incursions, Hélene enveloppa d'un rempart le nonveau quartier de Moscou, qu'on appela le Astai-Gorod Les Lithuaniens, s'étant mis en campagne pour soutenir les transfages de Moscou, furent battus.

Pour être tout à fait la Terrible, il cût fallu qu'Hélène fût souveraine de son chef, comme plus tard les impératrices du xvin siècle. Mais son pouvoir s'exerçait au nom d'un enfant; sa vie, à elle, n'était pas sacree. Elle mourut en 1538 Herberstein dit qu'elle fut empoisonnée.

Gouvernement des boïars. — Alors s'établit le gouvernement des boïars. Ce ne fut pas, comme on aurait pu le croire, une réaction princière et particulariste contre le pouvoir souverain et l'unité. Ce fut un accaparement de ce pouvoir ou plutôt d'ardentes compétitions autour de lui. Aussitôt après le deces l'Helene, Telepnef fut mis à mort, la nourrice Agraféna arrachée des bras du polit Ivan et enfermée. Les boïars se disputerent ou se paragèrent les voiévodies, les charges de rour, les revenus. Deux familles, parmi les princes loïars, s'elevent ulors au-dessus des autres : les Chouiski et les Belski. D'abord elles sont d'accord contre les gens du régime precédent; puis elles se querellent. A la fin André Chouïski, commandant de l'armée contre les Kazanais, revient brusquement sur la capitale avec ses troupes (janvier 1542)

Le coup d'État d'Ivan IV. Ce coup de main rendant les Chomski maîtres de l'empire; mais qui était maître du prince? Le jeune Ivan, privé de tous ceux qu'il aimait, de sa mère empoisonnée, de Téléphef assassine, de sa nourrice enfermée, d'Ivan Belski assassiné, supporte impatiemment la tyrannie des Chouïski. Par deux fois on a violé sa chambre, troublé son sommeil, eftraye ses sens, pour arracher de ses bras Téléphef, puis le métropolite Josaphat. Il voit les Chouïski piller les trésors, les joyaux, les riches fourrures de son pere, oser, en sa presence, s'appuyer du coude sur le lit royal. Il n'a que douze ans, mais il ressent vivement ces insolences, et plus tard il s'en souviencea. En 1943, il essaie d'avoir un conseiller à lui,

Vorontsof: un beau jour, les Chouiski, avec les Pronski, les Koubenski, Paletski, Basmanof, — des noms qu'Ivan IV n'on-bliera pas, — se jettent sur Vorontsof, le souffictient, déchirent ses vêtements (sept. 1543). N'osant le tuer, parce qu'Ivan a dépêché pour le proxèger le métropolite Macaire, ils l'exilent a Kostro na.

C'en était trop. Aux fêtes de Noel 1553, tout d'un coup Ivan fait appeler les boiars auprès de lui, leur adresse de sanglants reprocles sur leur façon de gouverner, ajoute qu'il y a beau-coup de coupables, mais qu'il se contentera d'un seul exemple Séance tenante, il fait arrêter Ivan Choniski par ses valets de chiens, qui vont l'exécuter hors du palais.

Ivan n'avait alors que treize ans. On peut supposer que le véritable auteur de cette revolution fut le métropolite Macaire, un Novgorodien, tres intelligent, très lettré, versé dans la lecture des livres saints et des chroniques, et qui s'était ainsi formé de la paissance royale une certaine idec que n° réalisait pas le gouvernement des boiars.

Influence du métropolite Macaire : le tsarat. — Suivant l'usage, Ivan IV s'entoure de ses proches, c'est-à-dire de ses parents maternels (jamais les parents paternels, qui sont des rivaux), en attendant que ce soient des parents de sa femme. Il gouverne donc avec les Glinski, mais sons la haute inspiration de Macaire. Quand il requiert celui-ci de procéder a son couronnement, not plus scalement comme grand prince, mais comme tsar, on peut croire que l'initiative vint du savant et patriote Novgorodien. Le titre de tsar est celuique portaient les chefs des grandes hordes tatares, mais c'est anssi celui que portent, dans les livres saints ou les chroniques. byzantines traduits en slavon, les souverains de l'Orient, de l'Egypte, de Rome, de Byzance Supérieur à celui de grandprince, il équivant à celui d'empereur. Certains étymologistes le font vemr du mot Cesar. L'empire, que Constantinople, la seconde Rome, a hérité de Rome, a échappé en 1453 aux mains Les Grees. Qui donc relevera ce litre impérial, sinon le plus puissant souverain parmi les nations orthodoxes, le petit-fils de Sophie Paléologue, donc le légiture héritier de César,

d'Auguste et du grand Constantin? Ainsi s'établit la filiation des trois Romes : Rome, Constantinople, Moscou.

Ivan IV, en son enfance abandonnée et opprimée, a été mal instruit, mal élevé, on l'a laissé se souiller d'impurelés et de crimes. Quand, avec les polissons de son âge, il se plaisait a torturer des animuix, à faire dans les rues de Moscou des chevauchées folles en hurlant et en écrasant les passants, ses boïars étaient ravis qu'il se déconsidérât. Les flatteurs disaient : « Nous aurons un prince vaillant. » Maintenant qu'il est revêtu de la dignité Isarienne, Macaire lui fait comprendre qu'il doit s'amender. L'influence du métropolite semble se révêler encore dans ce mariage précoce d'Ivan IV, qui devait l'aider à devenir meilleur. On lui fit épouser Anastasie, avec laquelle le nom de la famille Romanof devient historique Maintenant l'entourage du tsar, le vremus (temps) de gouvernement, se compose de deux familles : les Romanof et les Glinski.

Gouvernement de Silvestre et Adachef. - Pourlant ces deux sacrements, le conronnement et le mariage, n'ont paschangó beaucoup l'humeur violente et fantasque d'Ivan IV. Il ne montre pas plus d'application aux affaires, il ne se platt qu'à de sauvages parties de chasse alternant avec des pèlennages qui sont aussi des fêles, on continue à parler de ses cruantes. Chacun a le pressentiment de grands malheurs que ses péchés vont attirer sur la Russie. On pourrait deviner aussi que les factions écartees du pouvoir ne se resignerent pas a subir le joug des Glinski et des Romanof. En 1547 éclate à Moscou un formidable incendie; la ville presque entière est en flammes, les monuments les plus antiques du Kremlin sont aneantis on compte 1700 virtimes. Jamais on n'avait vu pareil incendie. Comment l'attribuer à des causes ordinaires? Tout le monde a ors en Russie croyait a la sorcellerie, Ivan aussi bienque ses sujets. Mais qui étaient les malfaisants sorciers? Les comemis des Gliuski se chargèrent de la réponse à cette question Ils répandirent dans le peuple que la princesse Anna Glinska avait pris les cœurs humains, les avait plongés dans l'eau, avait jeté cette eau sur les maisons : « C'est pour cela que Moscou a brûlé. • Une émente formidable succède à



l'incendie. Un oncle maternel du tsur est égorgé au Kremhn, on veut qu'Ivan IV livre son grand-père maternel ainsi que la princesse Anna. Les émeutiers viennent assaillir, hors de la ville, sa villa de Vorobél Il faut faire tirer sur cux.

Le tsar, en présence de ce désastre et de ses propres dangers, fat saisi de terreur e, de componction. Un prêtre d'une des érlises du Kremlin, que le tsar connaissait depuis longtemps pour un homme intelligent, pieux et probe, le pope Silvestre, profita de ces dispositions d'Ivan pour prendre autorité sur lui-Illui désigna comme doué des mêmes vertus un homme de petite noblesse, Alexis Adachef, qu'Ivan connaissait également, car ils avaient été compagnons de jeux. Le tsar réunit sur la Place Rouge, près du Kremlin, le clergé, les hoïses, les délégués des habitants de Moscou, et, montant sur la tribune de pierre du Lobnod Miesto, il les barangue, car, toute sa vie, le Terrible a aomé à expliquer publiquement sa conduite. Il s'adresse d'abord au métropolite Macaire, dont il requiert les bons conseils, puis au peuple : « Peuple de Dieu, que Dieu nous a confié! Il n'est plus temps pour nous de réparer les injustices, les pillages, les exactions que tu as so ifferts, pendant notre longue minorité, par l'iniquité de nos boiars et de nos officiers » Il promet d'être le juge et le soutien du peuple, de réprimer les brigandages. Quand il investit Adachef de la charte d'okolaitchir, le tsar lui fit aussi un discours sur les devoirs de cette nouvelle charge : « Je t'ai pris parini les humbles, dans la dernière classe du peuple..... et je t'ai élevé au-dessus de la propre ambition, pour le salut de mon àme.... Je te chargo de recevoir les requêtes des malheureux qu'on outrage ... Ne crains ni les puissants ni les illustres. » Alors commença un nouveau premia. Silvestra dirigea la conscience du tsar, et Adachef dirigea l'empire. Tous deux paraissent avoir été d'accord avec Macaire. Par eux Ivan, converti, assoupli, soucieux de ses devoirs, hiératisé comme un bonroi d'Egypte ou comme un bon empereur de Byzance, accomplit ou laisse accomplir des réformes et des conquêtes.

En 1549, on réunit une grande assemblée, composée du métropolite et du clergé, des princes et boiars, des bourgeois notables de Moscou, de délégués représentant les villes et les

44

provinces. Ce sont comme les premiers Étals généraux de la Russic On n'a pas de détails sur leurs travaux; mais on y dut s'occuper de remédier aux abus les plus criants, surtout à ceux de la justice En effet, peu de temps après parut le Soudebnik (Code) de 1530, qui est d'ailleurs une édition amendée du Soudebnik d'Ivan III de 1497. Dans ces États généraux on élabore peut être aussi les principes de ces Oustaunyia gramoty et Goubnyia gramoty, sortes de chartes accordées à certaines villes et même aux paysans de certains cantons, et qui tendent à associer les habitants, sous la forme de taiélovalniki (jurés), à l'administration de la justice et à celle des impôts.

On réunit aussi des conciles, en 1517 et 1549, pour s'occuper de la réforme de l'Église de leurs delibérations sortit ce monument si curieux qu'on appelle le Stoglaf (les Cent Articles).

Conquête de Kazan. — Les prédécesseurs d'Ivan IV avaient surtout agrands la Russie du côté du Nord, par l'an nexion de l'empire novgorodien, et du côté de l'Ouest, aux dépens de la Lithuanie. Les grandes conquêtes d'Ivan se développent vers l'Est, dans les steppes du Volga et du Don.

En 1516, le parti russe à Kazan avait rappelé Chig Ali; mais c'eluit une espece de poussah obese, abruti pas le vice et l'oisiveté. Le parti contraire le chassa et rappela Safa-Ghiréi, qui, pour sa bienvenue, fit des incursions en territoire moscovite. In jour, étant ivre, il se cassa la tète. Il laissait un fils en bas âge, sous la tutelle de la mère, Sioun-Béki. Le changement de règne favorisa les progrès des Russes. En 1550, raccourcissant encorela distance qui séparait de Kazan leur frontière, ils fondérent, au delà de Vassilsoursk, au confluent de la Syiaga et du Volga. la forteresse de Svias,k. Ils soumirent, air la rive gauche du fleuve, les Tehouvuelles. Les Kazanais, effrayes de ces progres, livrèrent aux Moscovites Sieun-Béki et son fils, rappelerent Clog-Ali, dans la folle espérance que les Russes restitueraient leurs conquêtes. Les troubles n'en continuerent pas moms dans hazan. Les deux partis envoyagent des délégues à Moscon, se dénonçant mutuellement. Adachef se reacht lui-même a Kazan, est un catcetien avec Chig-Ali, essaya vainement de lui persuader de recevoir dans la ville une garnison russe.

Ce furent alors les adversaires de Chip Ali qui déclarèrent préférer à son gouvernement une garnison et un namiestnik moscovites. Adachef revint, déposa Chip-Ali, et, annonçant l'arrivee prochaine du namiestnik, se retira, emmenant avec lui 84 des plus turbulents Kazanais. Mais quand le namiestnik Mikoulinski se présenta aux portes de la ville, avec une petite armée, les habitants, criant qu'on venait pour les égorger, fermèrent leurs portes et adressèrent aux Russes des injures « Retournez, imbéciles, dans votre Russiet » Les insurgés mirent à leur tête un prince des Nogaïs, Édiger, qui promit de prendre Sviajsk. — Il fallait en finir. Grâce à la persévérante et astucieuse politique de plusieurs règnes moscovites, la question kazanaise avait eté amenée a maturité.

L'année même où Henri II conquit les Trois-Évêchés (1552), en juin, une armée de 100 ou 150 000 hommes fut rassemblée. Les Russes avaient des ingénieurs allemands et 150 pièces d'artillerie. En tête de l'armée on portait les croix, les saintes images : cette guerre était une croisale. Les Tatars de Crimée. essavèrent de faire une diversion : ils échouèrent devant Toula, et rentrèrent chez eux. L'armée russe descencit le Volga, partie sur la flottille, partie sur les rives du fleuve. En septembre, elle campait sur la Kazanka, un petit affluent du Volga (rivegauche). Devant elle se dressait la ville ennemie, ramassée autour de son Kremlin, éldouissante de mosquées aux blanches murailles, aux coupoles dorées, aux sveltes minarels. Elle était ceinte de hants remparts en bois et en briques, entourée de profonds fosses, défendue par 30 000 Kazana.s et 2500 Nogais Un prince nogal, Iapantcha, tenait la campagne avec une nombreuse cavalerie. Le fauatisme musulman s'était réveillé dans la ville. Ivan IV offrit aux Kazanais une capitulation honorable; ses propositions furent reponssées. Sur le front de ses retranchements, il lit her des prisonmers a des poteaux, esperant émouvoir les assiégés : ceux ci leur firèrent des flèches, chant qu'il leur valait mieux périr par le fer de leurs parents et amis que par les mains impures des chrétiens. La résistance s'annonçait acharnée. Les privations, les intempéries, les épidémies decimaient l'armée russe. Ce qui effrayait surfout les

Moscovites, c'étaient les sortilèges des infidèles : les sorcieres de Kazan montaient sur les remparts, troussant leurs jupes. Le prince Kourbski, dans ses curieux Récits, ne dissimule pas la terreur qu'il en resseniait. Ces sorblèges auraient provoqué la tempête dont fut engloutie la flottille qui portait les vivres et les munitions. Plusieurs des généraux du tear conseillaient de lever le siege. Ivan persista; le temps redevint sec et beau; pour combattre les enchantements des infidèles, on fit venir de Moscou une croix miraculeuse. Du côté de la campagne et du prince Iapantcha, on s'était couvert par une ligne de circonvallation, du côté de la ville, on avait dressé des batteries protégées de gabions; ou poussa des mines jusque sous les remparts, et l'on commença à les hourrer de poudre. Le dimanche 2 octobre (vieux style), comme le tsar, en grand costume de guerre, entendait la liturgie dans sa chapelle de campagne, au moment où le diacre, lisant l'Evangile, prononçait les mots : « Il n'y aura qu'un troupeau et qu'un pasteur », la première mine sauta, emportant fout un pan du rempart. Ivan sortit pour en considérer l'effet, puis revint entendre la fin de la liturgie. La seconde mine sauta et une large breche s'ouvrit. Alors le Isardonna le signal de l'assaut. Les Russes se précipitèrent dans la ville au cri de Dieu est avec nous! Une lutte acharnée s engage a sur les breches, dans les rues étroites, autour du palais. Ediger, avec sa droigina de Nogais, reussit à faire une trouée et s'échappa dans la campagne.

Kazan était prise. La majeure partie des habitants, surtout des femmes et des enfants, furent récuits en esclavage; on massacra beaucoup de guerriers, par ordre du tsar, en punition de leurs « trahisons »; des milliers de captifs chretiens furent délivrés. Ivan s'occupa d'organiser sa conquête. Ce qui restait d'habitants fut chassé de la ville hante, pour faire place aux colons russes, et refoulé dans les parties basses, autour du lac Kabane; c'est la qu'on trouve aujourd' mi, dans les faubourgs tatars, les descendants des vaineus. Sur le Kremlin, les mosquées et les palais des infideles furent rasés; a leur place, Ivan fit bâtir un palais tsarien et des églises orthodoxes.

La conquête de Kazan entraîna la soumission des cinq peuples.

de sa dépendance, de vieux peuples indgénes qui habitaient peut-être là dès le temps d'Hérodote : Mordves. Tchouvaches, Tchérémisses, Vottaks, Bachkyrs. Toutefois ces tribus turques ou finnoises, excitées par les mourzas fugitifs de Kazan ou par les princes des Nogais, n'acceptaient pas de bon cœur le joug moscovile. Les Tchérémisses ne furent soumis qu'au bout de cinq années d'efforts (1557).

La conquête de Kazan est dans l'histoire russe une date memorable, célébrée dans les chroniques et dans les bytines ou chansons épiques. Pour les Moscovites, c'est l'éclatante revanche du joug tatar. Ils sont devenus les maîtres de leurs anciens maîtres. Ivan IV est entré en vainqueur dans la ville où son bisaïeul Vassili l'Aveugle a été amene captif. Il voit prosterné devant lui les descendants de ceux devant qui « rampaient » ses ancêtres. La prise de Kazan pour les Russes, c'est comme la prise de Grenade pour les Espagnols.

Conquête d'Astrakhan. — Le khanat d'Astrakhan était plus directement encore l'héritier de la fameuse Horde d'Or Située aux bouches du grand fleuve, la ville était au point de rencontre de toutes les routes commerciales de l'Orient, au centre du trafic entre le Volga et la Perse, entre la mer Noire et la mer Caspienne. Dans Astrakhan l'influence était depuis longtemps disputée entre la Horde des Nogais et la Horde de Crimée, qui, tour à tour, y faisaient prévaloir un tear de leur choix.

Les princes bannis allaient souvent chercher à Moscou ou des secours ou un établissement. En 1554, Ivan IV envoya le prince Iouri Pronski, avec 30 000 hommes. Pronski établit un certain Derviche Ali dans Astrakhan, comme tributaire de Moscou Dès l'année suivante. Derviche se mettait en révolte et chassait le résident russe, Mansourof. Au printemps de 1556, reparut une armée composée de Moscovites, de Tchérémisses et de Votiaks. Derviche-Ali abandonna la ville avec presque toute la population musulmane. Cette fois les Moscovites s'y installèrent Ainsi le Volga, de ses sources à son embouchure, devint un fleuve russe.

La prise d'Astrakhan eut pour conséquence la soumission

des Nogais du Don. — Il ne restait plus qu'une horde insonmise, mais c'était la plus redoutable de toutes, celle Je-Crimée.

Boumission des Kosaks du Don. — Sur le Don inférieur, s'était formée une république guerriere, refuge des aventuriers de race grande-russienne, vivant de ce qu'ils appelaient la guerre sainte contre l'infidele, c'est-à-dire d'incursions sur la Horde de Crimée, de pirateries sur les côtes de l'empire ottoman ou du royaume de Perse. Leurs barques, remontant le Donjusqu'au point où il se rapproche du Volga, étaient portées d'un fleuve à l'autre; elles desce idaient alors le Volga et pénétraient dans la Caspienne. Ces Kosaks avaient déjà aidé le « tsar blane » de Moscou dans l'entreprise contre Kazan. Ils reconnurent volonhers l'autorité de l'empereur de leur race et de leur religion. Colni-ci acquit en eux des sujets indociles et turbulents. qui ne respectarent pas toujours ses propres navires, mais de précieux auxiliaires pour les guerres des steppes, de hardis pionniers pour la conquête et la colonisation, une avant-gardo toujours prête contre la Horde de Crimée, la Perse et la Turqu.e. Ils contrebalançaient sur la mer Noire la force que le sultanosmanti avait acquise en se subordonnant le khan de Crimée. C'est un de ces Kosaks qui commencera la conquête de la Siberic. - Au contraire les Kosaks du Bniéper étaient de racepetite-russienne, et, quoique de religion orthodoxe, reconnaissajent la suzerameté polonaise.

Découverte de la Moscovie par les Anglais. — Si puissante que fât alors devenue la Moscovie, elle était à peune connue de l'Occident, elle en clait séparée par une barrière d'Étais hostiles on jaloux; Suedois, Livoniens, Polonais s'étudiaient à lui interdire l'acces de la Baltique et toute communication avec l'Europe civilisée. En 1546, le Saxon Schlitte avait élé chargé par Ivan IV d'engager en Allemagne des ingemeurs et des artisans. Il avait réuni une colonie de près de cent personnes. L'Ordre livonien les arrêts au passage. En 1561, le roi Signs mond II Auguste menagait de couler ou confisquer tout navire qui, par les ports de Balt'que, essaierait d'introduire d'a armes dans l'empire in seconte, in istem Barbarium. Il avouait

que la seule infériorité de « ces Barbares » était de ne pouvoir profiter des inventions de l'Europe

L'unique mer que possédat alors la Russie, la mer Blanche, est, six ou sept mois de l'année, prise par les glaces. Le tsar n'y avait pas de marine. Ces parages de l'océan Glacial, avec leurs nuits de plusieurs mois, leurs brumes, leurs banquises, leurs gouffres et leurs tourbillons, étaient pour les navigateurs de l'Occident l'objet de légendes fantastiques et de mystérieuses épouvantes. La Russie restait donc pour oux une terra incognita. elle était à découvrir, tout comme l'Amérique ou l'Extrême-Orient. On révait alors en Europe de tourner les continents par le nord : Jean Dawis, Forbisher, les Cabot, ont cherché le passage du nord-ouest; la compagnie anglaise des Merchants adventurers, formue par Schastien Cabot, resolut d'essayer par le nord-est. En 1553, elle dirigea de ce côté trois vaisseaux, commandes par Willoughby et Richard Chancellor la Bonne-Confiance, la Bonne-Espérance et l'Édouard Bonne-Aventure. On savait si peu où l'on allait que les lettres de recommandation qu'elle avait obtenues d'Édouard VI étaient adressées « à tous les rois, princes et seigneurs, à tous les juges de la terre, à leurs officiers, à quiconque possede quelque haute autorité dans le monde habité » Sur les côles de Laponie une tempéte dispersales trois vaisseaux : Willoughby, avec les deux premiers, fut joté a l'embouchure de l'Arzma, ou, l'année suivante, on retrouvales équipages morts de fa.m et de froid; on retrouva aussi le livre de bord que le capitaine, jusqu'à son dernier soupir, avait tenu à jour. Chancellor avait en la chance de doubler le cap Sacré. de pénétrer dans la mer Blanche, et d'arriver à deux monastères, appelés Saint-Nicolas et Saint-Michel-Archange. Il apprit alors qu'il se trouvait dans les États du tsur de Moscou, et que le voiévode le plus voisin était au château de Kholmogory (Arkhangel ne fut fonde que depuis). Les riversins de la mer, Samoïedes, moines, exilés, n'avaient jamais vu de navire curopéen. Leur surprise fut grande à la vue de ce « monstre ailé » L'étonnante nouvelle fut aussitôt transmise au Kremlin, Ivan ordonna qu'on lui envoyat res étrangers. En octobre 1353, Chancellor arrivait à Moscou. Il y fut accueilli avec joie; on traduisit

en russe cette lettre d'Édouard VI adressée à des souverains inconnus En février 1554, Chancellor était renvoyé avec une réponse, qui fut reçue par les successeurs d'Edouard VI, Philippe et Marie. Le tsar annonçait à Édouard qu'il avait reçu son « fidèle serviteur Richard et ses compagnons », ils ont vu « notre majesté et nos yeux »; on a donné des ordres pour qu'on recherchât les navires de Willoughby Ivan priait le roi d'envoyer au Kremlin un de ses conscillers; il promettait aux marchands britanniques litre commerce dans ses États pour toute espèce de marchandiscs. — Des lors commencèrent les relations de la Grande Bretagne avec la Russic. L'année suivante, Chancellor reparaissait avec une lettre de Philippe et Marie, rédigée en polonais, en grecet en italien, car personne ne savait le russe en Angleterre. Il obtenant du Isar une charte accordant aux Anglais liberté entière de commerce « sans payer de droit »; le tsar jugerait en personne les litiges entre Russes et Angiais. Ivan IV accorda tout ce qu'on lui demandait, heureux de voir enfin se briser la muraille de Chine dont la nature marâtre et les jalousies de ses voisins avaient enclos la Russie. La première ambassade russe en Angleterre est celle d'Osip Népéi, en 1556. Elle précede de trente ans le premier echange d'envoyés entre Moscou et la France.

## BIBLIOGRAPHIE

Collections russes; documents. — Collections let lettres et l'antes des anciens souverains, (n-), 5 vol., Moscou, 4813-1828, t. 1 et II. — Actes de l'expédition archéographique, 4 vol., Petersbourg, 4836, t. 1 comprenant des finstaciques gramoly et des chroni ques de Novgoroid et Pskof. — Actes historiques, 5 vol., Petersbourg, 4841-1842, t. 1; et Compliment, 40 vol., Petersbourg, 4843-1852, t. 1; et Compliment, 40 vol., Petersbourg, 4853-4863, t. 1 et II. — Actes relatifs a l'histoire de la Russie occalent ile, i vol., Petersbourg, 4863-4853, t. 1 et II. — Actes relatifs a l'histoire de la Bussie de la Bussi

Ancienne hibbiocheque russe Moscor (187480) 20 xol, (XII a XV. et Supplement (II vol., 1 36480), (1.)—Historia llussia monumenta 2 xol Petershoneg, 1841 (2. et Supplement, 1848 — hocuments diptomatiques sur les retations de l'ancienne hossie aixe les gonvernements étrangers, (1. l. Petershourg, 1854. — todection rompl te des exroniques russes, (1. VI a VIII Moukhanof, Recuit de documents, 2º ec.), Petershourg, 1866. — Antonovitch, Recuell de chroniques relatives à l'hist de la Russe du Sud et de l'Ouest, Kief. 1888. — Khoutchevski, Il rits des ctrangers sur la Russie Moscon 1866. — B blietheque d'historieus étrangers sur la Russie, (1. Cou-

— Voir, sor ces collections, 🕱 Bostoujof-Rioumino, Histoire tames etc.) case, t. I. im partie, Potreshoung 48.4, -- I. Tolaini, Russic et Angieterre, les quorente premières années de leurs relations. I sol 1593), lexten rassen et anglais, Petershoweg, 1875, publication on theure par E Mostoujof-Rioumino, dans le t. XXXVIII de la Collection de la Societé impériale d'històire de Remos (rice qu'en rusec période 1981-1904) : G. Karpof, Mensancels des relations diplomatiques de l'empire de Moscou avez l'Ordre altemand de Prusse. c a17 1539, meme collection, t. EHI, Patershourg, 1887, Voucements, etc., Relations area l'Etal potennis lithumnen (1487-1460), meme collection, 6, XXXV et XLIX, 1982 (nonv. edd. 1892) et 1987 -- Du meine, Nomements, etc. Relations acce les hardes de Crimce et des Nogan et 10 Turque (1474-1585), même collection, t. XLI, 1885 - V do Martons. Requeil des traités et conventions de la Russie. Angleterre, t. 1 textes en francais et en russe; sultant l'introduction), Priershourg, 1832, Autombe, 4 f. 4074 omenie observation wie l'introduction, fex es or guanx et traduction russe), Allewayne, t. I. 1880 memer observations). Typenhaunen, Recueil de matériaux relatifs à l'histoire de la Horde, t. l'extraits d'histoire 18 arabes), Fetersbourg, 488s

Mémotres, correspondinares, etc. (en 1988) Le prince Kourbaki, Révis, édit Ousanelof, Pe ersbourg, 1988 voir J. Occobi. Vie et role historique du prince Kourbaki, m.S. Kazan, 1898) — Ivan la Torrible, Correspondance avec Kourbaki et Synodique de Sain, Cycille à la 22 de des Aduls de Kourbaku. — Le pope Milvantes, Domostrei (Economie domestique), édit. lakovief, Petersbourg, 1967, et l' Zalnenne, Moscou, 1882 (voir Wolfrantes, Eson de recherches historico-littérances me le Domostroi, Moscou 1878, et Golokhwastof, Silvestre et sei ecrits, dans les Lectures de la box. Chast. et Colokhwastof, Silvestre et sei ecrits, dans les Lectures de la box. Chast. et Colokhwastof, 1872, — Le pope Glamby, Historia du regiume de Kazan et de la princ de Kazan forus la Coll complete des chroniques, 1 VI

1768. - Chtcharlatof, Mistoire de Mossie, 5 vol., Petershourig 1778-1792, t. V. **Example 1.** Vol. 2. Confessors - Potévol, Had, du prople ruse: 5 vol., Mosenn, (829-1633, L. V. S. Boloviof, Histoire de Russie, t. V & VH. Moscou, 1964-1976. M. Bestonjef-Riouming, Matoure russe, C. H. Petersbourg, 1885 - D. Hovatski, Histoire de Russie, t. II, Periode moteoutle hthuanieme, Morcon , 1985 , et Periode moscovile isarieme , 1890 -II. Kostomerof, Ristoire rieme par bibliographies, t. 1 et II (fran III, Vassois) tennovich, Ivan IV., Lareneveque Gennaun. Silvestre et Adachef -W. Kortomerof, dans les Monographies et recherches : L. H., Guerre de Miconie, nouvelie écht. Petersbourg, 1880. t. VII et VIII. Norgorod, Pskof. 4 Visité, 1868; t. XII., Commencement de la monarchie dans l'ancienne. dinne, 1972, t. XIII., La pernonna etc d'Ican la Terrebla; t. XVIII et XIV. Essas sur la vie prince et les drocts de la nation grande-richiente aux XXP el XXIII nortes, 1987, 1 XX, Essai tur le commerce de l'Etat de Moissu aux NYOT of XVIIT meries, 1889 I. Zabiolina, Vic proce des terrines et Vir printe des tours russes, Moscou, 1869 et 4012 - M. Engoshino, Hist. du droit public russe de souverain, les Etats generaux , Nazan, 1877. — 18memo. Distarnym gramoty (Charles and vibes et and cantons) des xxº et NYP siecles, Kazan, 187a-1876 M. Tchitchouling. Les villes de l'empire de Meseou an XYP secle (Men de l'Unio de l'élembourg, 5 XXII). - Bialant, Recits de l'histoire ruise (Novgorod), Mascou, 1886 -Mikitaki, Kasa sur Chistoire intérieure de l'Eglise de Novgorod, Petershourg, 1879. - Klioutchovekt, La Doiona des hours dans l'ancienne Busice Moscon, 2º coit., 1981. - Barajaat, Du commerce de la limsie wece la Hrise purpica la fin du

xys meete Petershourg, 1879. — Ogorodnikof, Met. du port d'Arkhonger, Petershourg, 1815. — Manok, Les Anglais en Amuse aux xys et xyss meeter, Petershourg, 1865. — Mounikof, Essa sur l'influence de Ayamer dans l'histoire russe, karun, 1869. — Kaptèrof, Caractere des rapports de la Aussi avec l'Orient orthodoxe pendant les xys et xyss meetes, Moscou, 2 voi., 188.

I Chpildwaki Ameremes villes et autres monuments hutgara-intare du gous ernement de Kazan, Kazan, 1877 — Pérétiaticof, Le pays du voign aux xvr et xviis mectes, Moscom, 1877. — Zarinaki, Esquisses de l'ancienne Kazan, hazan, 1877 — Véliaminof-Rosnof, Hist. des hhans de Kazimof, Petersbourg, 1870. — Smirnof, Le Khanat de Crimee som la successible des sultans attamans. Petersbourg, 1887.

Beintione de voyageure ouropécas. Contagins (Applicus ) Viviga futti de Venetia aila Tana (Don., dans Pintonius, Bertin Polon, script., It i 4.4: - Morborstoin (le baron de), herum moscoularum connecutaru. esist. 1349, 4530, 4 56, etc. (voir B. Zamyslovski, Herberstein et ses connausances geographymes sur la Basne, Petersbeurg, 1984; - Pabor, tions m.com, Epistois de Moscovituram parta mare filacule religione. Tubmigen, 1545, grad, française, dans la Bibl. russe de Franck, Paris, 1860. — Paul Jova, évegue de Nocesa (d'apres les données de l'envoid rasse Omiter Guerasimol), the legatione thesita magni principal Hescovic, 1.40° — Marco Foscarini, Relexione dell'imperio di Moscovia (1557), dans les Hist New Monum., t. L. — A la periode su vante, le nombre des relations de voyages sur la Russie, avec Mayerberg, Tieposa, Cobentzel, Fletcher et les nutres Anglais, deviendra phia considerable. — Notons, pour la période present : fee to an en fee & grass Chancottor, Jonkinson, dans Bakkuyt, & dec to se of early royages, t. 1, no tev. edit., 1869-1811.

Ouvenges on Inogues d'Occidents - Erramino trad fr. par Samt-Thomas of Janffiet, 44 vol., Par s. 4849 4626, t. V & Val. Hall, de Reme, Paris, 1812. L. H. & H. ... Managus et Chonnochot, Host philosophique et politique de Russie, Paris, 1648-1858, 1-1 et li - Choppin, Hossie, Mais I Univers Pettoresque, Paris, 4838 Och, L. C. Hormann, Gesch, des Bussishen Structes, Hamisourg et Gotha, 1832-1866, A. II. et Ll - Ch. Schiomann, Bustland Polen und Lerland bir ins XVII labrhondert, co.l. Oncken, Berlin, 1986, - A. Bamband, Hist. de in Astror edit Pans, 1893 Le R. P. Piorling, La Aussie et l'Orient, moi arge if on issue on Valuem Ivan III et Sophie Paléologue), Paris, 1891, Papes et Trans. 1839. Léon X et Vassda IV, dans la Revue des Questions Hist., janvier. L. Loger Russes et Slaces, Paris, 1890. - A. Ramband, La Niesse Epique, Paris, 1876. — Du m'a e Les isarines de Moscou et la société russe à Lapaque de la Renaissance devue des Dens Mondes 1871 ; Ivan le Terrible et les Angle's en Russie Bud , 1876). - Philarète que a la Torrencet. Histoire de l'Egiste misse, trad uil de Blamenthal, 2 v 4 branc met 4 v 4 Campleter set a hours one a pour les rela jous ave, les Mongols, toble du e etre AD, tem e III., pe ar des aulationes usec la Polici, at cocmo Cuo-

was three XV of an dessue, a hiptire XVII. Por gar-

#### CHAPITRE XIX

## L'EMPIRE OTTOMAN L'APOGÉE. — L'ALLIANCE FRANÇAISE

 $(1481 \ 1566)$ 

# I. - Bayézid II et Sélim Ier.

La succession de Mohammed le Conquérant: Bayézid II et Djem. — Quand mourut Mohammed II, alors en route pour l'expedition de Rhodes, non loin de Scutari (3 mai 1481), le grand-vizir Mohammed Nichani cacha son déces a la ville et à l'armee Mohammed II laissait deux fits Bayezid, fils de la sultane Gul Bather, et alors gouverneur d'Amasia; Djem, fils d'une Serbe et gouverneur de Karamame Pour se méniger à la fois aupres des deux prétendants, le grand-vizir fit parvenir des messages à tous deux. l'empire serait le prix du plus rapide. Le message qui partait pour la Karamanie fut intercepté en chemin. Bayézid arriva donc le premier à Sculari et y fut proclamé.

Djem, enfin informé de la mort de son père, avait pris les armes, marché sur Brousse et fait son entrée dans la ville. L'empire allait-il donc se partager en deux empires, celui de Constantinople et celui de Brousse, le balkanique et l'anuto-lique? Djem fit proposer ce partage à son frère. Bayézi l refusa.

Une bataille décisive s'engagea dans la plaine de Yéni Chehr (Sigée, 4481); Djem fut battu et s'enfuit. De Konieh (Iconium) il passa en Syrie et se refugia au Caire, chez Kaït-Baï, le sultan des Mamelouks. Avoc les secours qu'il en reçut il put soulever ses partisans d'Anatolie et investir Konieh. A l'approche de son frère, il se replia dans la Cilicie et envoya des ambassadeurs proposer de nouveau le partage. Bayezid lui fit répondre : « La fiancee de l'empire doit rester à un scul. »

Djem, abandonné de presque tous ses adherents, se résolut à passer dans les États chrétiens, pour y solliciter des secours. Le grand maître des Hospitaliers, d'Anhusson, le reçut à Rhodes avec tous les honneurs souverains (1482) Pais, soit pour s'assurer plus complètement de la personne de Djem, soit qu'il voulût prévenir une demande d'extradition ou quelque tentative l'assassinat, le grand-maître décida de le faire passer en France, où il serait gardé dans une des commanderies de l'Ordre. C'est ainsi que, pendant six années (1482-1488), moitié hôte et moitié capité, Djem fut transféré de château en château, a travers la France du Midi.

A Rochechmara (Dauphiné), il ébascha un roman d'amour platonique avec la belle Philippine de Sassenage. A Bourganeuf (Marche), on voit encore la Tour de Zizim. En 4488, le grand-maître livra son prisonnier au pape Innocent VIII. On a vu ce qu'Alexandre VI a fait du malheureux Djem.

Caractère de Bayézid II.— Bayézid, entre Mohammed II et Sélim l'Inflexible, nous apparaît un sultan très doux. Le Ventien Andrea Grith nous dit : « Rien dans son visage charna et gras ne dénote un homme cruel et redoutable. » Comme tous les princes de sa famille, il était poèle. Il était versé dans l'astronomie (probablement l'astrologie), la théologie, le droit musulman. Religieux, même dévot, grand constructeur de mosquées, d'hospices, d'écoles, il affectant une pieuse simplicité dans ses vêtements. On l'ent pris pour un di ces mystiques de l'Islam qu'on appelle f'oafis. Dans ses dermières années, il s'abstint rigoureus ment de vin , il ess iya même d'en défendre, sous peine de mort, l'usage aux musulmans, et de fermer tous les cabarets; mais les jamissaires, mulinés, les rouverent de vive force.

Ce sultan lettré et studieux, ce Çousi n'était pas l'homme qu'il fallait pour dompter et mener les rudes janissaires, ce que Mohammed II appelant « les bêtes séroces de la puissance ». Lours mutuneries surent fréquentes; et ce sultan, qui avait sailli débuter par un crime d'État très ordinaire, le fratricide, devait tomber victime d'un crime encore inouï dans les annales ottomanes, le parricide.

Guerres de Bayézid II. — Zelé pour la guerre samte, brave de sa personne, adroit aux exercices militaires (personne, d'après Grith, ne savait mieux tendre un arc), il ne fit pourtant pas grands exploits. Tant que son frère Djem restait à la disposition des chrétiens, les menaces des papes l'empèchèrent de pousser à fond les hostilités. Le sultan s'attrista quand il reçut l'appel désespéré du dernier roi de Grenade, en une élégie arabe, invoquant le « sultan des deux terres et des deux mers » contre les infideles. Mais il se contenta d'envoyer une flotte sur les côtes d'Espagne et ne put rien empêcher.

Le roi de France Charles VIII menaçait d'entraîner à la croi sade tout l'Occident, grand maître de Rhodes, pontife romain, rois d'Écosse, de Hongrie, de Pologne, il avant acheté à Thomas Paléologue son titre d'Empereur d'Orient; il s'était ménagé des intelligences parmi les populations chrétiennes de l'empire, en Epire, Macédoine, Moree; il comptait notamment sur les Mirdites d'Albanie, l'archevêque de Durazzo. Bayezid découragea les rebelles par des exécutions en masse, jusqu'au moment ou la mort de Djem, puis celle de Charles VIII le delivrèrent de toute inquiétude.

De 1492 à 1495 il cut à guerroyer contre la Hongrie, avec des succès partagés. En 1495 intervint une trève de trois ans.

Le sultan, excité peut-être par les ennemis de Venise, c'est a dire Naples, Florence, Milan, se tourna contre les possessions de la République (1498). En 1498, les Turcs enlevèrent Lépante. En 1499, le pacha de Bosnie envahissait le Frioul, franchissait le Tagliamento, arrivait jusqu'à Vicence. En 1500, les hostilités se concentrérent dans la Morée, où le sultan conquit Modon, Navarin, Coron, mais échoua devant Nauplie de Malvotsie

Pour arrêter le progrès des Ottomans, l'alliance se refit entre

Venise, la Hongrie et le pape (4504) Jules II essaya d'y entraîner l'Espagne, le Portugal, la France. Nous avons une lettro de Bayézid à Louis XII, où il rejette sur Venise la responsabilité do la rupture. Louis XII était aussi entiché de la croisade que son prédécesseur, mais il avait fort à faire en Italie; quelques unes de ses galères seulement allèrent rejondre la flotte chrétienne. En 1501 et 1502, celle-ci eut des succès, sous Gonzalve de Cordoue : elle anéantit deux escadres turques, ravagea les côles d'Asie Mineure, enleva Itle Sainte-Maure (1502). Ces échecs, d'autres defaites en Horgrie, les troubles d'Asie Mineure déciderent le sultan à conclure la paix avec venise (1502), et une trêve de sept ans avec la Hongrie (1503). De 1485 à 1491 la guerre avait sévi entre le soudan d'Égypte et le sultan des Osmanlis; elle ne fut point heureuse. Bayézid dut reconnaître aux Mamelouks la possession de Tarse et d'Adana.

Bayézid II détrôné. — Bayezid, des huit fils qu'il avait cus, en avait conservé trois : Korkoud, Ahmed, Sélim. Ils étaient respectivement gouverneurs des provinces de Tekké. Amasia, Trebizonde, En outre, Soliman, fils de Selim, gouvernait Kaffa (Crimée). De préférence à Korkoud, l'ainé, Bayézid avait désigné Ahmed pour son heritier. Mais Sélim, farouche et belliqueux, s'était concilié les janissaires. Ayant levé des troupes dans la Crimée, que gouvernait son tils, il exigea de Bavézid II un go tvernement en Europe, afin d'être plus pres. disait-il, de son père. Sur le refus de Bayérid, il vint camper. sous Andrinople. Le vieux sultan dut marcher à sa rencontre, et, de son camp sous Andrinople, il contempla, les yeux monillés de pleurs, l'armes du fils rebelle. Ses vizirs n'étaient pas assez surs de leurs propres troupes; ils conscillèrent à leur maître. de céder, et Sélux regut le gouvernement de Semendria, Vaddin et Aladja Hissar.

A leur tour, Korkond, pais Ahmed, se révolterent. Pendant plusieurs années Bayézid II eut à lutter, tour à tour, contre ses trois fils. A la fin, les parissaires prirent les armes en faveur de Sélim et forcèrent le sultan à le laisser venir.

Solum fit son entree dans Constantinople, acclarne par les sol lats mutines. Bayézid se scutit perdu : il fit offrir a Solum

des sommes énormes pour qu'il retournat dans son gouvernement; sur son refus, il proposa de le reconnaître pour son successeur, à la condition que lui-même garderait le trône jusqu'à sa mort. Ni Sélim ni les soldats rehelles ne consentirent à désarmer. Le 25 avril 1512, les jamissaires et les spahis, précédés par les vizirs, suivis de tout le peuple, se présenterent devant le Serai, exigèrent une audience du sultan et lui dirent : « Notre Padishah est vieux et malade; nous voulons à sa place le sultan Sélim. » Devant la clameur de 12 000 soldats, Bayezid dut s'exécuter. Il dit : « Je cède l'empire à mon fils Sélim, que Dieu bénisse son règnet » — Vingt jours apres, Bayézid ayant demandé la grâce d'aller mourir à Démotica, le lieu de sa naissance, elle lui fut accordée. Il n'atteignit pas le hut de son voyage; le troisième jour, il mourait. On ne sait exactement si ce fut de chagrin, ou par le poison.

Caractère de Sélim I". — Le fils rebelle cut d'abord a compter avec les auteurs de son élévation. Le jour où il voulat rentrer dans son palais, après avoir accompagné son père jusqu'aux remparts de la ville, les janissaires se placèrent sur le chemin qu'il devait suivre. Ils étaient convenus d'agiter leurs armes sur son passage, afin de lui extorquer la gratification. Sélim, averti, trompa leur attente; frémissant de colère, il fit un détour et rentra au palais par une autre porte. Toutefois il n'osa leur refuser le présent, qui fut même porté à 50 ducats par soldat. Un sandjak-heg, encouragé par cette concession, s'étant risqué à demander une augmentation de revenu, Sélim, de son propre sabre, lui abattit la tête.

Il avait à compter aussi avec ses frères vivants et les fils de ses frères morts. Il y avait en tout, sans compter son fils Soli man, dix princes du sang. Tous furent successivement pris et exécutés. Avant de tendre le cou au cordon, Korkoud rédigea une élégie, où il reprochait à Sélim sa cruauté. Le cadavre et l'élégie furent apportés au sultan : sur l'un et l'autre, il pleura, il prescrivit un deuil de trois jours, fit périr quinze des furcomans qui avaient livré le fugitif Il n'en fut pas moins àpre à poursuivre son frère ainé, Ahmed. Celui-ci vint livrer au sultan, dans la plaine d'Yéni-Chehr, une bataille (24 avril 1513)

qui se termina par sa défaite et sa capture. Le sultan refusa de le voir avant l'exécution, mais il pleura quand ensuite on lui apporta un'anneau de prix que la victime avait tiré de son doigt avec prière de le remetre au vainqueur, « comme un souvenir dont il voudrait bien excuser le peu de valeur. » Maintenant Sélim n'avait plus de rivaux.

Les historiens offemans I ont surnommé le Tranchant (Yaouz) ou l'Inflexible, et les Européens 1 ont appelé le Feroce. Le Vénitien Foscolo a dit de lui . « C'est le plus cruel des hommes, il ne rève que conquêtes et que guerre. » Il était lettré : on a de l ii un Himm de poésies persancs. Paul Jove assure qu'il se plaisait à lire l'histoire de Cesar et d'Alexandre le Grand; il s'agit sans doute jei de l'Iskender-Nameh. Il aimait les lettrés et avait le respect des théologiens : une des rares personnes qui sient pule faire revenir sur une sentence de mort fut le grand moufti Ali-Djémali. C'est surtout à ses vizirs qu'il fut terrible; quand il n'osait sévir contre la milice indocile, il les prenait comme victimes expiatoires; parfois aussi une remontrance un peu libre allumait son courroux. Les hauts dignitaires étaient prevenus un peu à l'avance de leur sort : ou lien, au moment où se distribuaient les kaftans d'honneur, ils recevaient un kaftan nour; ou bien, au moment de monter à cheval, ils s'apercevaient que les sangles de la selle étaient coupées. Il s'écoulait peu de minutes avant quals fussent livres aux bourreaux. Sept grandsvizirs périrent ainsi. D'où l'imprécation passée en proverbe chez les Turce : · Puisses-lu être vizir du sultan Sélim! » Le titre de vizir était un brevet de mort violente. Hersek Ahmed ne se résigna au grand-vizirat que lorsque Sélim l'eut bâtonné. de ses propres mains (1516). Solak-Zadé nous dit : « Les vizirs étaient presque toujours déposés et exéculés après un mois de fonctions a aussi avaient dis coutume le porter sur eux leur testament, et chaque fors qu'ils sortaient du conseil als se creyaient ressuscités. »

Politique de Sélim. — La singularité de ce règne si belliqueux, c'est que pas une seule expédition ne fut dirigée contre les pays chrétiens. Des son avènement, Sélim renouvela la paix avec tous ses voisins d'Europe. Pas davantage il n'inquiéta ses vassaux chrétiens, acceptant le même tribut de la Valachie, de la Moldavie, de Raguse. Son sèle religioux avait plutôt en vue les hérétiques musulmans que les adorateurs du Christ.

État de la Perse: la dynastie des Çoufis. — Apres la conquête de la Perse et la destruction du Khalifat par Houlagou, petit-fils de Gengis-Khan (1259), le pays fut gouverné par sa dynastie. Mais dès 1335 (mort du sultan Abou-Said-Bahadour). les héritiers de Houlagou n'eurent plus dans l'Iran qu'une autorité nominale: la grande féudalité avait repris le dessus et chaque province de Perse obéissait à quelque chef autonome.

Après la conquête de Timour, l'unité tramenne se refit un moment sous son fils Shah-Roukh (mort en 1446) et son petitils Ouloug (assassiné en 1449). Leur empire s'étendait des frontières de l'empire ottoman à celles de l'Inde. Mais déjà les pasteurs turcomans envahissment les provinces occidentales. Une de leurs dynasties, le Mouton-Noir (Kara-Kofountou), s'éta-bht dans l'Azerbaïdjan (1407), d'abord comme tributaire, puis comme souveraine, et conquit la Perse Elle fut supplantée par celle du Mouton-Blanc (Ak-Kofountou) qui, avec Ouzoun-Hassan (1468-1470), conquit l'Azerbauljan, l'Irak et la Kirman Nous avons vu sa lutte contre Mohammed II et la bataille de Terdjan (1473). Les dissensions entre ses héritiers favorisèrent la naissance d'une nouvelte dynastie.

Celle-ri descendant d'une famille de cherkhs qui habitaient le bourg d'Ardébil (bassin de l'Araxe, Azerbaidjun), professaient la religion chine et étaient voués a la vie contemplative des Coufis. Le premier qui ait marqué dans l'histoire est Seffi-ed-Din (mort en 1334). D'où le nom de ses descendants : Seffis ou Coufis <sup>a</sup>, quoique l'orgueil royal leur fasse répudier ce dernier nom qui rappelle par trop leur origine clericale. Djounéïd, qua trième descendant de Seffi, groupa autour de lui et dans la contrée tant de disciples ou adhérents que le souverain du pays, Djihan-Shah, da la race du Mouton-Noir, en prit de l'ombrage,

<sup>1.</sup> Voir eldessus, t. II. p. 90%. — Four be relations des successeurs de Housegou (notamment Abage, Argoun, Gazan, Kienaben leb, avec l'Errepe chrebenne, cudessus, t. III. p. 804 et 960

<sup>2</sup> Your codesans, 1 III, p. 112 a 963

<sup>2.</sup> Dont sous avons fait Sophi , In . Sophi de Perse ..

le chassa d'Ardébil et ferma sa zaouia. Le proscrit se réfugia auprès d'Ouzoun-Hassan, qu. lui donna sa sœur en mariage. Avec les secours du Mouton-Blanc, à son tour, il chassa d'Ardébil Djanan-Shah. Sous prétexte de guerre sainte contre les Georgiens, il réunit une armec, mais alors se jeta sur les terres de l'émir de Chuvan et périt dans le combat. Son fils, Haïder, fut tué aussi dans le Chuvan (1488). Des fils de Haïder, l'ainé, Yar Ali, fut tué dans une bataille contre Roustem, petit-fils d'Ouzoun Le plus jeune, Ismail, survécut

Quand Ismail eut quatorze ans, il se souvint de la dotte de sang qu'il avait sur les princes du Chirvan, envahit leur royaume, et tua le roi (1500). Puis il fit alliance avec plusieurs émirs du Mouton-Blanc contre le chef même de leur dynastie, conquit l'Azerbaidjan et fit de Tauris (Tébriz) la capitale d'un nouvel État (1501). L'année suivante, il battit un prince turcoman, nommé Mourad, et conquit l'Irak. Puis ce fut le tour de Bagdad et du Khorassan. En cinq années (1501-1504), Ismaïl s'etait rendu maître de toute la Perse. Il était devenu Shah-Ismaïl. Il se trouvait en contact avec l'empire ottoman. Les occasions de conflit ne pouvaient pas manquer.

Guerre de Sélim I" contre la Perse. — Ismail, des le temps de Bayezid II, avait plus d'une fois encouragé les rehelles de l'Asie turque. Il travaillant à propager dans les provinces orientales de l'empire ottoman les doctrines du Confisme chitte, et n'y avait que trop bien réussi. Il ent l'imprudence de prendre parti pour Ahmed, le frère de Sélim, et de donner asile à ses trois fils Contre les Osmanlis il avait recherché l'alliance du soudan d'Égypte.

Selim d'buta par organiser dans ses propres provinces, contre les Chrites, un de ces massacres dont les despotes de l'ancien Orient avaient déjà terrifié l'Asie. Ce fut, longuement préméditee, éclaiant à l'improviste, et precedant de soixante ans la nôtre, une véritable Saint-Barthelemy. « A peu près quarante mil e hommes à ix cœurs infâmes, dit Saad-ed-Din, furent les uns exécu és, les autres jetés au fond des cachols. »

En avril 1513 Selim campait avec son armée sur la vôte d'Anatolie. Il annouçait au shith que les oidémas avaient pro-

noncé contre lui, comme héretique et blasphémateur, le fétoua de mort, et décrété contre lui la guerre sainte. Il l'invitait à abjurer ses erreurs et à restituer les territoires usurpés sur l'empire osmanli. Sinon, il verrait « s'accomplir les décrets du Très-Haut, qui est le Dieu des armées ». Sélim avait 140 000 combattants, qu'appuyant une formidable artilleme; en outre, entre Sivas et Kaisarich, 40 000 hommes de réserve.

Le tout était de joindre l'ennemi. Or Ismail se dérohait : il recourait à la méthode acythe, la dévastation du pays, déjà très pauvre, et à la méthode parthe, la fuite alternant avec l'attaque. Sélim essayait d'irriter son adversaire, afin de l'amener à livrer bataille. Il lui adressa un nouveau message, avec un froc, un bâton, un cure-dent, un cilice : allusion injurieuse à l'origine cléricale des Seffis. En réponse, le shah lui fit remettre une botte d'or pleine d'opium : allusion à l'ivresse de haschich où devait être plongé le sultan.

Il fallut continuer à cheminer dans le désert. Les janissaires murmuraient et demandajent à retourner chez eux. Le vizir Hemdem-Pacha paya pour tout le monde, et l'on poursuivit la route. De nouveau, Selim adressa su Coufi une missive injuneuse, et y joignit des habits de femme. En outre, dans cette guerre sainte de Sunnites contre Chiites, il crut pouvoir compter sur les orthodoxes de la Transoxiane et de l'Egypte il écrivit donc au khan de Samarcande et au soudan du Caire. A Sogmen, il reçut les ambassadeurs de Djanik, prince de Géorgie. Ils lui amenaient un convoi de vivres, qui fut le salut de l'armée. Pourtant les janissaires recommençaient à se mutiner. Sélim s'avança hardiment au milieu des rebelles, leur signifia sa resolution infloxible et ajouta : « Que ceux d'entre vous qui veulent revoir leurs femmes et leurs enfants quittent les rangs!... Que les làches se séparent de ceux qui se sont armés du sabre et du carquois pour se vouer à mon service! » Il donna aussitôt le signal de la marche en avant. Personne n'osa déserter.

Bataille de Tchaldiran : conquête de l'Azerbaldjan. — Enfin on apprit l'approche du shah de Perse, qui, pour défendre sa capitale, renonçait au système de temporisation. Le 23 août, dans la soirée, des hauteurs qui dominent la vallée de Tchaldiran (au nord-ouest de Tauris), Sélim aperçut dans la plaine les innombrables tentes de l'armée persone. Les dispositions furent prises pour commencer l'action au lever du soleil.

L'ordre de bataille des Ottomans était alors presque invariable : à l'aile droite, la cavalerie et les azabs (infanterie irrégulière) d'Anatolie et Karamanie; à l'aile gauche, les irréguliers d'Europe, au centre, les janissaires, avec le sultan, couverts par un rempart que formaient les chariots et les chameaux; l'artillerie était partagée entre les deux ailes. Les forces ottomanes s'élevaient encore à 120 000 hommes. Les chevaux, épuisés par le manque de fourrage, tenaient à peine sur leurs jambes, et l'infanterie avait également beaucoup souffert; mais la vue des tentes ennemies qui devaient regorger de richesses, des costumes persans qui étincelaient d'or et de pierreries, avait rendu aux soldats toute leur ardeur.

La force de l'armée persane consistait surtout en sa cava lerie; l'élite de celle-ci était un corps de 40 000 cavaliers, vétérans des guerres d'Asie, coiffés de casques en acier poli que surmontaient des aigrettes, armés de masses en fer, d'arcs, de lances, montés sur des chevaux ardents que revêtait un caparaçon de mailles d'acier. Les Persans n'avaient pas d'artillerie et presque pas d'infanterie régulière.

D'abord, sons les charges de cette magnifique cavalerie, les azahs de l'aile gauche ottomane phèrent et se dispersèrent, laissant leur chef Hassan sur le carreau; à l'aile droite, les azabs se contentèrent dévoluer pour démasquer les canons hés les uns aux autres par des chaînes de fer. Alors les janissaires du centre sortirent de leurs retranchements, dirigèrent sur l'aile victorieuse des Persans un feu violent de mousqueterie. Le shah, qui commandait cette aile, fut renversé de cheval et manqua d'être pris. La deroute se mit aussitôt dans ses troupes. Le camp d'Ismail, même son harem, tombèrent aux mains du vainqueur. Tous les prisonniers persans furent massacrés. Ce fut une boucherie comme celle de Bayézid I<sup>er</sup> à Nicopolis.

La victoire de Tchaldiran (24 août 1514) cut pour conséquence l'occupation de Tauris, alors capitale du royaume, et la conquête de l'Azerbaidjan. Les richesses de la capitale, les

trésors du shah, ses éléphants, furent aussitôt expédiés sur Constantinople; les meilleurs artisans y furent transplantés.

Soumission de la Géorgie et du Kurdistan. — Une nouvelle sédition des janissaires hâta le retour du sultan. En route, il s'arrêta dans les environs de Kars, et, par une démonstration menaçante, hâta la soumission de Djanik, prince de Géorgie, qui amena un nouveau convoi et sauva l'armée pour la seconde fois A Erzeroum, Sélim I'' reçut les clefs de la citadelle de Baibourd; il avait expédié aux begs qui l'assiégement l'ordre suivant : « Si la forteresse n'est pas réduite avant mon arrivée, vos têtes tomberont. »

Pendant l'hiver le Shah-Ismaîl envoya des ambassadeurs à Sélim, avec de riches présents, pour lui demander la restitution de la reine de Perse. Sélim, qui avait lu pourtant les exploits d'Iskander, n'imita pas la générosité d'Alexandre le Grand envers Darius. Il fit jeter les ambassadeurs en prison et maria la reine à un de ses esclaves.

Les hostilités recommencerent au printemps de 1515 On enleva Koumakh, dont la garnison inquiétait les places ottomanes d'Erzendjan et Baïbourd. Le vieux prince de Soulkadr, Ala-ed-Daoulet, fut battu et tué au pied du Tourna-Dagh (montagne des Grues). Puis le Kurdistan fit sa soumission. Les Ottomans eurent dans les Kurdes des alliés redoutables contre les provinces de l'empire persan. Diarbékir (l'ancienne Amida) et la province de ce nom furent conquis; puis la place et la province de Mardin (l'ancienne Marde ou Mérida).

Une troisième campagne, celle de 1516, fut signalée par la déroute de l'armée persane à Karghandédé, la chute des derniers châteaux du Kurdistan, la conquête de la Mésopotamie septentrionale, avec Nisibin, sa capitale, Orfa (l'ancienne Édesse) et Mossoul (près des rumes de Ninive) Ces conquêtes furent surtout l'œuvre d'Idris, à la fois vaillant chef de guerre, habile diplomate et le premier en date des historiens turcs. De ce côté, les possessions ottomanes s'avancèrent jusqu'aux déserts de la Syrie septentrionale, menaçant d'une part l'ancienne Babylonie (Bagdad), de l'autre enveloppant les possessions syriennes de l'Égypte (Tarse, Adana, Antioche, A ep).

État de la Syrie et de l'Égypte : les Mamelouks.

La dynastie des Énoubites, fondée par le grand Saladin, avait éte renversée en 1250. Le pouvoir tomba entre les mains des Mamelouss (en arabe mamelous signifie esclave). Dès lors ce forent les chefs de cette milice qui portèrent le titre de sultans (soudans) d'Égypte. A l'époque de cette révolution, les Mamelouss se recrutaient surtout de Tures du Kiptchak ou d'esclaves enleves par les Tures dans la Russie méridionale. Les chefs qui sortirent de leurs rangs pour s'élever à la royauté formèrent la serie des sultans baharites. Elle régna de 1309 à 1381. Elle fut alors remplacee par la série des sultans-mamelouss teherkesses; car alors c'était surtout par des achats opérés dans la Circassie que se recrutait la milice.

L'armée mamelouke possédait, gouvernait, exploitait l'Égypte comme sa propriété. Le fellah indigène pemait pour fournir aux dépenses de la cour, du harem souverain, comme au luxe de l'armée L'Égypte et la Syrie etaient en proie à une stratocratie comme le fut plus tard la régence d'Alger, avec cette différence que les Mamelouks étaient une cavalerie Cette cavalerie était d'ailleurs la plus brave du monde musulman, comme la plus magnifiquement équipée en chevaux, en armés de prix, en vétements somptueux et en joyaux.

Les begs ou émirs commandant les troupes étaient au nombre de vingt-quatre, le géneralisseme portait le nom d'emir-et kéhir. Outre les begs de l'armée, il y en avait v ngt-quatre qui gouvernaient les provinces, dont douze pour l'Égypte et autant pour la Syric.

Beaucoup des suitans mamelouks furent de bons gouvernants, signérent des traités de commerce avantageux, se distinguerent par leur goût pour les sciences, la poésie, les arts. Ils embeliment le Cairo de superbes mosquies, comme celle de Game-el-Mouïeb, fon lée par Cheikh-el-Mahmoudi (mort en 1421), celle de Gamé-el Achrafych, fondée par Achraf Barsé-Baï (1423), celle d'El-Ghour, eh, fondée par Kansou-el-Ghouri.

Guerre entre Sélim et les Mamelouks. — C'est sous Kansou-el-Ghouri que se produisit le conflit avec les Ottomans. Depuis longiemps il paraissait inév table. Nous avons vu, sous le sultan Bayezid II, une première guerre éclater entre les deux États musulmans. Kansou, au début du règne de Sélun, commit la même improdence que le shah, donnant asile et fournissant des secours au prince Korkoud. Quand Sél m fit sa guerre de Perse, l'Égypte prit une attitude hostile; après la conquête de la Mésopotamie, Kansou mit une armée d'observation sur sa frontière syrienne du nord.

Conquête de la Syrie. — Parmi ses begs, deux avaient commencé déjà à le trahir · Khaîr-beg, gouverneur d'Alep, et Berdi-Ghazalı, beg d'armée.

Kansou rencontra les Ottomans à Merdj-Dabik, près d'Alep, le 24 août 1516. Les Égyptiens furent battus, grâce à l'action, terrifiante pour eux, de l'arullerie, et aussi par la défection des Djelbans ou Mamelouks achetes dans le Soudan. La résistance fut si faible que les Égyptiens ne perdirent pas plus de 1000 hommes. Le reste se dispersa comme un vol d'oiseaux. Le vieux soudan, âgé de 80 ans, périt dans la fuite.

Alep fut livrée par le traître Khair-beg, et le sultan, sur la Ptace-Biene de la ville, reçut le serment des habitants. Quand Sélim entra dans la grande mosquée, le khateb (préditateur) le nomma dans la prière publique, ajoutant à tous ses titres celui de « Serviteur des deux saintes villes de La Mecque et Medine ». Ce titre était le plus haut du monde musulman; il équivalait presque à celui de khalife.

Puis Malatia, Divrighi, Behesni, Aîn-Tab, Kalaat er-Roum, toutes les places frontières des Mamelouks, tombèrent aux mains des Ottomans. Sélim fit successivement son entrée dans Hama (l'ancienne Épiphania), Hims (Émèse), Damas, la ville sainte, le « parfum du Paradis », qui garde les tombeaux des premiers disciples et des épouses du Prophète, de Saladin, de tant de héros et saints musulmans. Enfin Gaza et Ramla ouvrirent leurs portes.

Pendant ce temps les Mamelouks élisaient un successeur à Kansou ce fut le brave et énergique Touman-Baï Sélim I<sup>er</sup>, qui redoutait la traversée du désert, envoya au nouveau soudan des ambassadeurs pour lui offrir la paix, à la condition qu'il reconnaîtrait sa suzeraineté. Touman les reçut avec honneur;

mais au sortir de l'audience, le beg Alan se jeta sur eux et les décapita. Ainsi l'anarchie qui regnait chez les Mamelouks ne leur permettait ni de bien faire la guerre ni de traiter de la paix.

Une seconde bataille se livra auprès de Gaza (28 octobre 1516) entre les Égyptions et l'avant-garde turque, commandée par Sman-Pacha. Les Mamelouks furent encore écrasés par l'artillerie. Le sultan reçit alors les chefs de Safed, Tibérinde, Naplouse, Hebron, Jérusalem, et la soumission des cheïklis de tribus arabes. Il ne restait debout en Syrie que Saint-Jean d'Acre. L'Égypte était ouverte à l'invasion.

Conquête de l'Égypte. — Le 22 Janvier 1517, Sélim campait dans la plaine de Ridania en vue du Caire. Cette fois, les Égyptiens avaient un peu d'artillerie, mais les trattres Khaīr-beg et Berdi Ghazali indiquérent au sultan un chemin pour tourner ces batteries. Touman faillit cepencant emporter la victoire à force de bravoure; il était convenu avec deux de ses begs, Alanbai et Kourtbai, qu'à la tête de Mamelouks d'élite, couverts de mailles d'acier, ils se porteraient tout droit sur le sultan et le prendraient mort ou vil. Telle fut l'impétuosité de leur charge qu'ils arrivèrent jusqu'aux étendards de la Porte, mais, là, ils parent pour le sultan le grand-vizir Sinan-Pacha, qui tomba transpercé, ainsi que deux autres dignilaires. L'artillerie turque, pour la troisième fois, décida de la victoire. 25 000 Mamelouks resterent sur la place. Le Caire ouvrit ses portes et le sultan y mit garnison.

Sept jours après, Touman surprenait la ville et y massacrait la garnison. Pais il fit barricader les rues, créneler les maisons et les mosquées. Pour reprendre le Caire, les Ottomans durent livrer une bataille de rues qui dura trois jours et trois nuits. Après la victoire, le sultan proclame une amnistie générale pour les Mamelouks. Huit cents d'entre eux e irent l'imprudence de croire à ses promesses et furent décapites sur la place Rouméila. 50 000 des habitants furent massacrés.

Cependant Touman résistait bravement en amont du Caire et remportait une sorte de victoire navale sur le Nil, en vue de Gizeh. Une fois encore Selim, harasse de cette guerre, lui fit offrir la paix aux mêmes conditions. De no iveau son par ementaire fut

massacré. Sélim répondit a cette violation du droit des gens par l'exécution de 3000 prisonniers. La résistance cut pu se prolonger ai Touman, au lieu de se jeter dans la Haute-Égypte, comme firent les adversaires mamelouks de Bonaparte en 1799, n'avait eu l'imprudence de revenir dans le Delta. Il y fut traqué par le traître Ghazali, abandonné des Bedouins, sur le secours desquels il avait comité, cerné par Sélim lui même et tous ses généraux, et enfin livré par l'Arabe Hasan-Meri, à l'hospitalité duquel il s'était confié. « Dieu soit loué! s'écria Sélim en apprenant cette capture, maintenant l'Égypte est conquise. »

Amené en présence du sultan, le vaincu montra une noble formeté. « Comment pourras-tu justifier devant Dieu ton injuste agression? » demanda t il à Sélim. Celui-ci allégua le fétoua des oulémas Puis Touman, montrant du doigt Khairbeg et Ghazali, qui assistaient a l'entrevue : « Sultan de Roum, s'écria-t-il, tu n'es pas coupable de la chute de notre empire ce sont ces traitres. » L'Inflexible se soutait ému : « Il serait peu généreux, dit-il aux assistants, de faire mourir un homme aussi sincère et aussi vaillant. » Il décida que le prince semit consigné dans la tente d'Atas-Aga jusqu'à l'entiere pacification du pays. Les trattres ne l'entendaient pas ainsi, lls apostèrent sur le passage de Selim un homme qui cria ; « Que Dieu donne la victoire au sultan Touman-Baï! » Ce fut l'arrêt de mort du vaillant prince. Il fut pendu a la porte Souccella (13 avril 1517) Puis Sélim le fit enseveler avec les honneurs royaux dans le mausolée de Kansou, distribua pendant trois jours de larges aumônes, ordonna au cadi-el-coudat (caïd des caïds) du Caire de prier pour son âme. L'Egypte conserva presque toute son ancienne organisation, y compris sa malice mamelouke et ses vingt-quatre bega. Ceux-ci furent seulement subordonnés à un pacha qui résidait dans la citadelle du Caire. Or le premier pacha fut le traitre Khair-beg.

La conquête de l'Ézypte assurant à Sélan la possession de sa dépendance, le Yémen. Alors il devint réellement le « Serviteur des villes saintes » Il avait découvert au Caire un cheikh, un pauvre diable, nommé El Mostansir-bi-Illah, qui n'était autre que le dix-huitieme khalife de la seconde branche des

Abbassides. S'illim mit la main sur lui et ne lui rendit la liberté qu'après lui avoir fait signer un acte authentique par lequel, en echange de quelque argent et d'une pension, El-Mostansir lui faisait cession de tous les droits du khalifat. Il ajouta donc ce titre à tous les siens; mais le khalife maintenant n'était plus un vieux cheïkh besogneux : c'était le chef de la plus puissante armée dont ait jamais disposé l'Islam.

Dernières années de Sélim. — La conquête de l'Égypte ent, en Occident, surtout en Italie, un profond retentissement. Elle mettait à la discrétion des Turcs, la principale branche du commerce de Venise. Celle-ci redoubla de souplesse à l'égard du sultan; elle envoya, au Caire même, Contarini et Mocenigo baisor les vêtements de Sélim, et solliciter le renouvellement des capitulations; elle promit de lui transporter le tribut anquel de 8000 ducats qu'elle payait au soudan pour l'île de Chypre (1517). La Hougrie demanda la prolongation de la trêve. Le shah Ismaîl envoya des félicitations et des présents.

Sehm préparait une expédition contre Rhodes, quand il mourut (22 septembre 1520), à 54 ans. Court avait été son règne (huit ans seulement : Je 1512 à 1520), mais, suivant l'expression du poete et juge Kémal Pacha Zadó, Sehm « avait fait en peu de temps de grandes choses et ses lauriers avaient couvert la terre le leur ombre. »

## II. - Soliman le Magnifique.

Caractère de Soliman. Soliman, étant le fils unique de Selim I<sup>et</sup>, n'eut pas a souiller ses mains de sang fraternel. Au

2. Pass tard a resimprise to Rhodes, is fit peter Marrad fits de l'infertinge Diem et refugie chez es chevaliers.

N B = alice ...



<sup>4.</sup> P. slear on muSul man on Sould nan, mais nois respectors forthographic considers. Beauting this times to primer soil and Hugest and expand to premier steinant renductant to the apoli, en 4356, clast most aviat son percentaken, respective appears not as no destrictions? The Quality sould noise a vectorist resident to sould noise aviate. Moreover, if he parties at sould prebased Quand les his owns the source of solution in the first de Schime est quits considerent comme Source Is legan to a souls, solution, fils de David.

reste, il était né sous les plus henreux auspices. Il portait un des noms les plus vénérés de l'Orient : celui du grand roi Salomon. Il était le dixième sultan des Turcs; il était né aucommencement du dixième siècle de l'Hégire, et le nombre dix est considéré comme excellent par les Orientaux. Pour les historiens turcs. Soliman est « le dominateur de son siècle ». « celui qui accomplit le nombre dix ». Son règne de quarantesix ans (1520-1566) est le plus long et le plus important de l'histoire ottomane. Contemporain de François 1er et de Henri II, de Charles-Quint et de Philippe II, de Léon X et de Lather, Soliman agit en pleme lumière et en plem eclat de la Renaissance européenne; il a exercé la plume de nos plus famoux écrivains et des plus habiles ambassadeurs vénitiens, Paul Véronèse, dans ses Noces de Cana, l'a peint, assis à la même table que les celèbres souverains de son temps. Les Européens lui ont décerné les surnoms de Grand et de Magnifique.

Il était beau, d'une santé robuste, qui lui permit de soutenir. les fatigues de seize campagnes, d'esprit ouvert, très instruit, brillant poète. Tandis que la plupart de ses successeurs sortiront de la réclusion du harem ou du Sérai pour monter sur le trône, il possédait à son avenement l'expérience des affaires : il avait été, du vivant de son aïeul Bayérid, gouverneur de Kaffa, et, sous le règne de son père, n'avait pas été exclu ni des conseils. ni des camps. Il n'eut pas à se morfondre dans la situation précaire d'héritler présomptif puisque Sélim n'occupa le trône que huit ans. Tout lui souriait : aussi nous apparaît-îl plus humain, de nature plus généreuse et clémente que la plupart des sultans. Il ne prodigua pas les supplices comme Selim. Le poste de grand-vizir cessa d'être redouté. A l'occasion cependant, la férocité et la perfidie natives se réveillaient en lui. On le vit bien quand Ibrahim, le grand-vizir favori, fut tout à coup livré au cordon des muets, quand furent ordonnés, a plusieurs reprises, les massacres de prisonniers.

Débuts du règne — Soliman ent encore cette fortune que les débuts de son regne ne farent pas troublés par quelqu'une de ces grandes révoltes qui ébranlaient l'empire à chaque changement de souverain. Les jan ssaires ne se montrèrent pas trop

insolents, en réclamant le don de joyeux avènement. L'Asie sel ljoukide ou turcomane fut relativemen, paisible , on n'eut à sévir que contre le nouveau prince de Soulkadr, dont les États furent reunis à l'empire L'Egypte, si récemment conquise, ne remua pas, sauf une révolte, promptement réprimée, du traître Berdi-Ghazali, qui fui lué dans Damas. Khair-beg était resté lidèle au sultan, mais, peu après la fin tragique de son ancien complice, il tomba en mélancolie et mourut. Dès lors, les pachas d'Égypte furent des Turcs '.

Sohman eut donc les mains libres pour les deux grandes entreprises dont le succès devait faire déborder l'empire au delà du Danube et répandre les flottes ottomanes dans toute la Méditerranée : le siège de Belgrade, auquel avaient échoué Mohammed et Bayézid II, puis le siège de cette forteresse de Rhodes qui avait vu l'autre échec du Conquerant.

Prise de Belgrade. — Ce furent les Hongrois qui lui fourmirent un prétexte de guerre : le trhaom à Behramit, dépêché à leur roi pour reclamer le tribut, avait été insulté et mis à mort. Le beglierbeg de Roumélie, Ahmed, emporta Chabatz (8 juillet 1521); le grand vizir Piri conquit Semlin (27 juillet). Par là, les abords de Belgrade se trouvèrent degagés et la place bloquée. A l'arrivée du sultan, le siège commença. La défection des auxiliaires serbes et l'ulgares livra la garnison hongroise à sessenles forces. Elle avait repoussé vingt assauts, elle ne comptait plus que 400 hommes valides, lorsque la matinerie des habitants serbes la contraignit à capitaler (29 août). Soliman fit la prière du vendre li dans la cathédrale de Belgrade, consacrant ainsi sa transformation en mosquée La chute de Belgrade entraina celle de toutes les forteresses de la Syrmie : Slankémen, Mitrovitsa, Karlowitz, Illok, etc. La frontière offomane était reportée de la Save au Danube et à la Drave

Prise de Rhodes. — L'autre frem par lequel l'empire avant été jusqu'alors bridé, c'était Rhodes. Centre de la croisade, centre de la résistance, centre de la piraterie chrefichne d'ins la

If the fut processment on paths there, there is quite let substraine. Exploit a la souvermente on the procetors upon the de sulfan. Teab, par un des trois views quit situat donnés, a facilitée et accipitée 1 20.

mer Égée, barrant la route maritime de Constantinople a l'Égypte, menace incessante pour la Syrie, Rhodes devait suc comber ou l'empire ottoman devait renoncer à être une puissance maritime. Sétim l'avant médité cette entreprise; il l'avait préparée. Sous le coup de la terreur qu'il inspirait à ses ministres, une marine avait éte créée, 150 navires mis à flot, d'unmenses approvisionnements accumulés.

Or c'était, de cette marine nouvelle, de cette accumulation de moyens qu'héritait Soliman. Entendant se conformer au precepte du Koran, qui ordonne d'avertir l'ennemi qu'on vent attaquer, il sit porter au grand maître, Villiers de l'Isle-Adam, une lettre où il le sommait de rendre la forteresse, s'engageant, en ce cas, à respecter la liberté et les biens des chevaliers. Sur le refus du grand-mattre, 300 navires vincent débarquer dans l'île 40 000 soldats ou pionniers, sous les ordres du vizir Moustafa. Sur la côte voisine d'Asie, le sultan amenait 100 000 hommes. Le château de Haleké (Chalki), à l'extrémité ouest de l'île, fut miné et pris. Le 28 juillet 1522, Soliman débarqua. L'Isle-Adam avait dégagé la forteresse par l'incendie des villages voisins, accueilli leurs habitants pour les employer à la réparation des brèches, distribué les postes de combat aux chevaliers des huit langues (française, allemande, anglaise, espagnole, portugaise, italienne, auvergnate, provençale). Chaque langue avait son bastion. Le 1º août, du coté des Turcs, centhouches à feu, dont douze colossales, ouvrirent la canonnade. En septembre, le bastion allemand et le bastion anglais faillirent être enlevés. Le 24, l'armée turque reçut l'annonce d'un assaut général : « La pierre et le territoire sont au Padishah, le sang et les hiens des habitants aux soldats vainqueurs. L'assaut fut repoussé avec une perte de 15 000 hommes. D'autres suivirent, presque aussi meurtriers. En novembre, on estimult déjà la perte des Turcs à 190 000 hommes, par le feuou les maladies. Mais la situation des assiégés n'était plus tenable : tous les bastions étaient ruines, minés. Les assièges n'étaient plus qu'une poignée d'hommes, ils n'avaient plus de munitions. Le grandmaître et le chapitre se résignèrent à capituler (21 décembre). Il fut convenu que douze jours seraient

accordés aux chevaliers pour sortir de l'île; que le sultan fourmrait les vaisseaux; que l'armée turque, jusqu'au délai fixé, se retirerait à un mille; que le culte et les églises des sujets chrétiens seraient respectes. Mais, cinq jours après le traité, les janissaires forcèrent la porte Cosquinienne, pillèrent la ville, profanèrent l'église Saint-Jean; du haut de ce clocher les mouezzins appelèrent les croyants à la prière. Ainsi, après la capitulation, il y cut une sorte de prise de la ville. Le sultan n'abusa pas de cet avantage, même il fit offrir au grand-maître un délai plus long pour l'évacuation. Il l'admit deux fois à son audience, lui fit visite au palais des chevaliers, le traita courtoisement, essayant de le consoler, rappelant que c'était le sort des princes que de perdre des villes et des royaumes. Il disait à Ibrahim, son favori . « Ce n'est pas sans peine pour moi-même que j'oblige ce chrétien a abandonner dans sa vieillesse sa maison et ses biens » (1<sup>er</sup> janvier 1523).

Campagnes contre la Perse. — Par la prise de Belgrade et de Rhodes, toutes les routes de l'Occident étaient ouvertes Cependant, comme Soliman, pendant tout son règne, fut constamment distrait des affaires européennes par les événements d'Asie, nous exposerons d'abord, sans interruption, ses campagnes contre la Perse.

Soliman n'était pas moins zélé Sunnite que son père; il haîssant autant que lui les Chiites. Aux felicitations tardives du shah Tamasp, successeur d'Ismail, Soliman répondit par le massacre des prisonniers persans detenus à Gallipoli et que Sélim le Féroce avait opargnés. De nouveaux griefs s'etaient ajoutés à œux que les deux princes pouvaient avoir l'un contre l'autre : Chérif beg, gouverneur ottoman de Bidlès, s'était donné, lui et sa ville, au shah. Oulama, gouverneur persan de Bagdad, avait envoye au sultan les clefs de celte cité. Soliman I<sup>er</sup> chargea le grand vizir Ibrahim de la prendre. La force des armes ou les défections livrèrent a Ibrahim les places situees autour du lac Van Il réoccupa Tauris (13 juillet 1334) et acheva la conquête de l'Azerbauljan. Il fut alors rejoint par une armée que commandrit le sultan en personne. Les princes du Gh lan, du Chir van, boen d'autres vassaux du shah firent leur soumission

On marcha sur Bagdad par les défilés de l'Elvend (Oronte). Si pénibles furent les étapes qu'on dut brûler des voitures d'artil lerie et enterrer des canons. Le grand-vizir prit les devants pour recevoir la soumission de Bagdad et en fermer les portes, afin que la ville ne fût point pillee par les janissaires et les azabs. Le sultan fit son entrée dans l'ancienne capitale des khalifes (janvier 1535)

Il ne reparut sur les frontières de Perse que treize ans après (1548) Dans l'intervalle, le shah l'amasp avait réoccupé les regions du lac Van. Soliman reprit Tauris et Van. Il soutint contre Tamasp un frère de celui-c., Elkass, qui poussa ses incursions jusqu'à Ispahan. Il fit enlever vingt châteaux dans la Géorgie. Il rentra a Constantinople en decembre 1549.

Cinq ans plus tard, les retours offensifs des Persans sur les pays conquis obligèrent le sultan à refaire une campagne en Asie. En 1554, il envalut l'Armenie persane, emporta Nakhitchévan, Érivan, Karabagh. Ces victoires amenerent la paix d'Amasia (29 mai 1555), la première qui ait été signée entre la Turquie orthodoxe et la Perse héretique. C'était le rétablissement du statu que ante bellum

Si la conquête de la Mésopotamie et de la Babylonie, pays de plaines, avait été définitive des les compagnes de Sélim et des celle de 1534, il n'en était pas de même pour les régions montagneuses de l'Arménie, de l'Azerbaidjan et du Kurdistan. On ne pouvait les garder qu'en inféedant les villes et les chateaux à des vassaux, généralement des chefs indigènes. Or, fideles à leurs anciennes habitudes d'anarchie, les familles rivales ou les princes de la même famille se disputaient les pies et les vallées, les feudataires invests par le sultan transportaient, pour un caprice, leur hommage du sultan au shah, ou réciproquement. La petite guerre d'escarmeuches et de sièges se perpétuait dans les intervalles des grandes guerres turcopersanes. Et de fait l'empire turt a dû renonter a l'Azerbail, in, à la moitié de l'Arménie et du Kurdist in

Action dans la mer Rouge et dans l'Indoustan. - Au contraire, la domination turque etait solidement affermie sur le Chat-el-Arab, formé de la réunion de l'Euphrate et du

Tigre. Par le port de Bassra (Bassora) sur ce fleuve, par le port de Suez en Égypie, l'action de la Turquie s'étendait sur la mer Rouge, sur le golfe Persique, sur la mer des Indes. Dès 4526, le capitan Selman-Reis parcourait la mer Rouge, châtiait les corsaires arabes, affirmait la souveraincié du sultan sur les villes saintes d'Arabic et sur l'Yomen. L'ennuque Souiérman, gouverneur de l'Égypte, organisait a Suez une flotte de quatre vingts voiles (1538). Aden était occupé. Alors la Turquie. put faire sentir son influence jusque dans les affaires de l'Indoustan. En 4538, paraissait à Constantinople un prince indien, fils du sultan Iskander de Dehli, alors aux prises avec le Grand-Mogol Iloumajoun, et un ambassadeur du Bahadour, prince de Gouzerate, auquel les Portugais venaient d'onlever la ville de Diu. Soliman ordonna au pacha d'Égypte d'équiper une flotte pour auler à reprendre la ville. Avant que les armements fussent terminés, on apprit que le Bahadour venait d'être tue par les Portugais. Les trésors que ce prince avait déposés à la Mecque, 300 coffres pleins d'or et d'argent, furent envoyés a Constantinople. En 1547, Soltman recevait un ambassadeur d'Ala-ed-Din, autre prince musulman de l'Inde, qui venait implorer son appui contre les Portugais En 1551, Piri-Reis promenait le pavillon ottoman dans les mers de l'Asie, enlevait Mascate aur la côte d'Oman, assiégeait Ormuz. Son auccesseur, Mourad, en vue de cette tle, livrait une bataille aux Portugais et la perdait. En 1553, Sid. Ali, surnommé Katibi le Ronmi, en perdait une autre contre cux devant Bassora et se réfugiait dans les ports du Gouzeruti. En 4563, ambassade du roi d'Assi, qui demandait contre eux des secours en artillerie. Amsi, dans la mer des Indes, comme dans la Méditerranée, l'empire ottoman se retrouvait en contact avec les chrétiens de la péninsule iberique. Et, comme le roi de Perse avant implorécontre le sultan le secours de Charles-Quint (des le 6 octobre 1318), la querelle de François l'et des Habsbourg ébranlait le monde entier, jusqu's l'Afghanistan et à l'Inde.

Au reste l'affaire principale de Soliman, ce ne fut ni l'Égypte, ni l'Arabie, ni la Perse, ni l'Indonstan : ce fut la lutte contre le roi de Hongrie. l'Empereur allumand et leurs alliés

## III. - Soliman et François I'c.

L'entente avec la France. - Rien ne pouvait sembler plus paradoxal, dans le premier quart du xyi siècle, ju'un rapprochement entre la France, fille atnée de l'Église, et la Turquie, la dernière et la plus redoutable incarnation de l'Islam : ce serait « l'amion sacrilège du lis et du croissant ». Le roi Très-Chrétien avait toujours été à la tête de tous les projets pour la croisade. On avait vu, sous Charles VI, la chevauchée tragique de Nicopolis. Charles VIII avait rêvé la conquête de Stamboul. Louis XII, en 1510, avant fait prêcher la guerre sainte à la diète d'Augsbourg François I., tout de suite après Marignan et sa reconciliation avec Leon X, était entré dans le projet d'une grande croisade entre toutes les puissances de l'Occident, Jacques d'Écosse, Charles d'Espagne, Emmanuel de Portugal, Sigismond de Pologne, Louis de Hongrie, Christian de Danemark, les Médicis de Florence, les républiques de Venise et de Gènes, les chevaliers de Rhodes. Il n'aspirait à la couronne impériale que pour être le chef reconnu de la croisade. Il disait à Thomas Baylen : « Si l'onm'élit, dans trois ans je serai à Constantinople ou je serai mort. »

L'élection de Charles-Quint refro.dit ce beau zèle. Un revirement non moins singulier s'opera en Charles-Quint: crai gnant l'hostilité de la France, c'est lui le premier qui tenta un rapprochement avec les Turcs, les Vénitiens durent le rappeler à son rôle d'Empereur. Alors s'accentua l'évolution, d'abord inconsciente, de François I<sup>er</sup>. S'il y avait hors de France une institution française, c'était assurément l'ordre des Hospitaliers; il se recrutait surtout de Français; le grand-maître était alors un l'Isle-Adam il correspondait assidûment avec François I<sup>er</sup>, ne l'appelant jamais que « le roy, mon souverain seigneur ». Pour le roi, la forteresse de l'Ordre était i sa bonne ville de Rhodes ». Cependant, après la prise de Rhodes, ce ne fut pas la France qui prit sous sa protection l'Ordre va neu ce fut

d'abord le pape hollandais Adrien VI; puis l'Empereur autrichien. C'est lui qui le recuei lit dans son tie de Malte; sous sa tutelle, se reconstitua cet autre houlevard insulaire de la chrétienté

Le 24 février 1525, François Iº était battu et pris sous Pavie. Les protestants d'Allemagne terrifiés baissaient la tête, les États italiens se sentacent à la merci du plus fort, l'Angle.erre de Henri VIII rampait devant le vainqueur. L'alliance turque, la guerre turque, avec toutes ses férocités, pouvait seule redresser l'équilibre européen. Qui eut d'abord, en France, l'idée de ce remède héroïque et atroce? On ignore si elle vint de François I", ou de sa mère, la régente Louise. Un fait certain, c'est que la première mission française en Turquie eut lieu tout de suite après Pavie. Le nom de l'envoyé est resté inconnu. Il portait au sultan une lettre et l'anneau de François I". En traversant Bosnie, il fut massacré avec ses douze compagnons. Ses papiers et l'anneau paraissent avoir été recueillis et envoyés à Constantinople. Plus tard le grand-vizir luralum, s'entretenant avec les envoyés hongrois, leur montrait à son doigt un anneau et leur disait : « Ce ranis était à la main droite du roi de France, quand il tomba prisonnier, et je l'ai achete. » Un autre envoyé, Jean Frangipani, fut plus heureux et apporta une lettre du roi de France au sultan.

La demande de secours, que la première lettre ait été adressée par la reme mère ou par le roi, n'en arriva pas moins aux mains de Soliman. Ibrahim déclare qu'elle détermina l'invasion du sultan en Hongrie, et Solak-Zadé nous dit : « Le grand Padishah, ému de miséricorde, résolut de faire la guerre à ce Charles rempli de mauvaises dispositions. » C'est ce qu'affirme également kémal.

Elle est superbe de générosité et d'orgueil, la réponse du sullan : « Toi qui es François, roi du pays de France, tu as envoyé à ma Porte, asile des souverains, ton fidèle agent Frangipani .. Tu as fait savoir que l'ennemi a est emparé de ton pays et que tu es actuellement en prison, et tu as demandé aide et secours pour la delivrance. Tout ce que tu as dit, ayant éte exposé au pied de mon trône, refuge du monde, ma science

impériale l'a embrassé en détail... Il n'est pas inout que des empereurs soient défaits et deviennent prisonniers : prends donc courage et ne te laisse pas abattre. Nos glorieux ancêtres (que Dieu illumine leur tombeau!) n'ont jamais cessé de faire la guerre pour repousser l'ennemi et conquérir du pays. Nous aussi, nous avons marché sur leurs traces... Nuit et jour, notre cheval est sellé et notre sabre est ceint. »

Bataille de Mohacs. - Le 23 avril 1526, « le sultan fortone, s'étant décidé à attaquer le chef maudit des infidèles et à livrer bataille à cet adversaire plein de haine » (Kémal), quittait sa capitale, à la tête de 100 000 hommes et 300 bouches à feu. Tant qu'on chemina par les provinces ottomanes, le pullage fut rigoureusement interdit . « des spahis furent décapités pour avoir laissé paitre leurs chevaux dans les récoltes. » Le 18 juillet, la ville de Peter-Varadin fut conquise, et quelques joura après la citadelle. Les places de Syrmie tombérent l'une après l'autre : Illok fut livrée, malgré la garaison, par les habitants. Un pont de 294 annes fut jeté sur la Drave auprès d'Essek, et la ville pillée et brûlée. On arriva dans la plame marécageuse de Mohács, où l'armée hongroise était rangée en bataille (28 août 1526). Sa force résiduit surtout en sa cavalerie. La premiera ligne était commandes par Pierre Pérény et l'évêque Paul Tomori, la seconde par le jeune roi Louis de Hongrie

La première ligne de cavalerie hongroise enfonça l'avantgarde ottomane, puis les troupes d'Anatolie, commandées par le
grand-vizir, et les refouls sur les Anatoliens du beglierbeg
Behram. Elle fut alors charges à droite et à gauche par les
skindji (cavalerie irrégulière) et dut se fractionner pour faire
face à cette double attaque. La seconde ligne hongroise enfonça
l'armée d'Anatolie. Le vaillant Marczali, à la tête de trentequatre cavalière, qui tous avaient juré de prendre le sultan ou
de périr, se fit jour presque jusqu'a Soliman. Celui-ci eut plusieurs de ses gardes tués autour de lui; il dut la vie à sa cuirasse, contre laquelle à emoussèrent les flèches et les lances. La
cavalerie hongroise, comme engouffrée au cœur de l'armée
turque, vint se heurter aux batteries dont les canons étaient
enchaînés les uns aux autres et desendus par de nombreux arque-

lusiers Elle fat arrêtée à dix pas par une série de décharges foudroyantes. Les janissaires, les azabs, les akindji achevèrent la victoire. « Les intrépides musulmans, ayant fait tourner le dos à leurs ennemis, changèrent pour eux la clarté du jour en épaisses ténèbres. Ils les précipitaient dans le puits de l'enfer par troupes de cinquante ou de cent, donnant les uns en pâture au hon du glaive, faisant des autres le but de la flèche de destruction. » (Kémal.) Partout les Hongrois, rompus et débandés, essayaient de s'enfuir; une partie s'enlisa, une autre se noya dans les marais; parmi ceux-ci fut le jeune roi Louis. Le bataille avait duré deux heures. Les defterdars (secrétaires) de l'armée turque firent le relevé des morts hongrois : ils comptèrent 20 000 fantassins et 4000 cavaliers. En outre 4000 prisonniers farent executés.

Prise de Bude. — L'armée victorieuse poursuivit sa marcho sur Bude (ou Ofen), capitale du royaume et qui des hauteurs de la rive droite domine Pesth et la rive gauche du Danube. Le 10 septembre, Soliman arrivait sous la cité royale, dont les nota-Lles se haterent de lui en apporter les clefs. A ses soldats il interdit lous sévices contre les habitants et tout pillage. Il s'installa dans le château roval, « dont les remparts s'élevaient jusqu'aux constellations et dont les tours touchaient de leurs. tites orgueilleuses la voûte azurée du ciel » (Kémal). De Bude, Soliman fit embarquer pour Constantinople toute l'artillerio de la place, dont deux canons monstres que Mohammed II avait perdus sous Belgrade, les statues d'airain d'Hercule, Diane et Apollon, qui decoraient le palais, enfin les trésors du roi et la Libliotheque de Mathias Corvin. Il fit jeler sur le Danube un pont de bois immense, et se rendit à Peath. C'est là qu'il recut en audience les nobles de Hongrie et promit de leur donner pour roi Jean Zapolya. Pendant ce temps, les irréguliers mettaient la Hongrie à feu et à sang. A Funskirchen, qui avait ouvert ses portes, if yould grand massacre. A Moroth, on emporta le château et le rempart de chariots qui servaient d'asile aux halitants : il y périt, dit-on, autant de Hongrois qu'à Mohaes D'autres mass à res ensanglantèrent Báes, où les habitants se défendirent tout un jour dans l'église, et le camp

retranché entre Bács et Peter-Varadin. Les irréguliers ramassaient par dizaines de mille les captifs, par centaines de mille les moutons. Seules la forteresse de Vychégrad, où était conservée la couronne de Hongrie, et celle de Gran résistèrent

La Hongrie disputée: Ferdinand d'Autriche et Jean Zapolya. — La Hongrie écrasée, presque supprimée, c'étaient les domaines héréditaires de l'Autriche, l'Allemagne même, qui étaient ouverts à l'invasion ottomane. Quant à François I<sup>er</sup>, le coup de foudre de Mohács, au heu de le rassurer, l'intimida, l'embarrassa. Il n'osait avouer son formidable allié. Tandis que Charles-Quint le dénonçait à l'Europe comme le complice des Turcs, il s'étadiait, dans ses missives aux États allemands, à rejeter toute la faute sur son rival l. D'une part, François I<sup>er</sup> traignait pour l'intégrité de la Bohème et de la Pologne, États amis de la France et remparts de la chrétienté; il chargea donc Antonio Rincon, transfuge espagnol et très habile agent diplomatique, de visiter les rois de ces deux pays; d'autre part, par ce même Rincon, il entra en relations avec Jean Zopo ya.

La Hongrie était déclurée par les factions. Pour ce royaume dont Soliman avait pris la capitale, il y avait maintenant deux prétendants : Ferdinand d'Autriche et Jean Zapolya. Celui-ci se prétendait élu par les seigneurs de la Transylvanie et de la Hongrie orientale. La diète de Preshourg le fiétrit comme usur-pateur et proclama Fordinand comme seul roi légitime (décembre 1526). Zapolya, vaincu à Tokay (1527), rejeté en Transylvanie, chargea Rincon d'implorer en sa faveur le roi de Pologne; par Jérôme Lasczky, palatin de Siradie, il fit solliciter à Constantinople le secours du sultan. Lasczky eut à subir d'abord les hauteurs du grand-vizir Ibrahim (décembre 1527)! Pourlant

<sup>4.</sup> a Il (Charles) a repossed des conditions de paix honorables, ni les calainités publiques, ni la mort de son beau-frère le roi Louis, ni les infortunes de sa sœur, la ma heureuse veuve, ne l'emeuvent. On aurait pu repousser l'infoldée a unissant loi les nos forces, su sculement l'Empereur avait vou u. »

<sup>2 -</sup> Pourqu's ton maire, lai dit Ibras m, n'a-t-i pas demande plus tôt la couronne de Hongrie au su lan? « Le second vizir Moustala l'humilia encore plus « Comment ton maitre a-t-il ose entrer dens Bude, qu'a fomé le p ed du cheval du salun, et dans le château royal, qui na ele epargné que pour le retour de notre maitre?... Et tu viens sans tribut, et de la part d'un de ses esclaves! Fit, toi, contrier du ban de Transylvani, tu osce al l'est le giorieux s dian pere d'un aussi pauvre prince que le tien! »

Soliman consentit à le recevoir à son audience (27 janvier 1528) et lui dit . « l'accepte avec plaisir le dévouement de ton mattre; jusqu'a présent, son royaume ne lui a jamais réellement appartenu; il est à moi, par le droit de conquête et du sabre. Mais en récompense de son attachement à notre personne, non seulement je lui cederai la Hongrie, mais encore je le protégerai si efficacement contro Ferdinand d'Autriche qu'il pourra dormir sur les deux oreilles. » Désormais Zapolya fut traité, à Constantinople, on roi de Hongrie, autorisé à donner au aultan le nom de père. Soliman promit de marcher en personne et avec toutes ses forces contre ses ennemis. Lescaky jura, « par le Dieu vivant et par Jésus le Rédempteur, qui est aussi Dieu », que son maître serait l'ami des amis de Soliman et l'ennemi de ses ennemis. Le traité d'alliance ou de vassalité fut signé le 29 février 1528. D'autre part, Zapolya, par les traités de Paris (28 octobre 1528) et de Bude (1" septembre 1529), contractait alliance avec le roi de France il consentait à reconnaître pour son héritier le second fils de celui-ci, Henri d'Orléans (le futur Henri II)

Ferdinand, à son tour, essaya de se concilier le sultan. Il lui anvoya des ambassadeurs, sollicitant la restitution des pays conquis sur la Hongrie : « Pourquoi pas aussi Constantinople? » leur dit le grand-vizir Le sultan, irrité, les retint neuf mois prisonniers, puis il les rendit à la liberté avec cette déclaration : « Dites à votre maître qu'il se prépare à notre visite. »

Siège de Vienne. — Le 10 mai 1529, Soliman se mit en marche pour sa troisième campagne de Hongrie. Sur le champ funèbre de Mohács, Zapolya vint lui apporter son hommage, à la tête de 6000 cavaliers. Souleïman le reçut dans une tente magnifique, en grande pompe, assis sur son trône : il se leva cependant à son approche, fit trois pas en avant, lui donna sa main à baiser, puis le fit asseoir à sa droite.

Le 9 septembre, Bude fut reconquise sur les Antrichiens et la gamison allemande massacrée. Sept jours après, Zapolya fut installé solennellement sur le trône de Hongrie, mais par un officier de second rang.

Les akindje avaient déja poussé leurs meursiens jusqu'aux portes de Vienne. Le 20 novembre, le sultan vint camper au

village de Sæmmring, sous les murs de cette capitale, qui fut aussitôt investie : le fleuve même fut occupé par une flottille de 800 petits navires. Contre les 230 000 combattants et les 300 canons de Soliman, la place n'etait défendue que par 16 000 hommes et 72 bouches à feu. Il y avait là des Autrichiens, des Tchèques, des Allemands de l'Empire, des Espagnols, et enfin les bourgeois de Vienne. Les chefs étaient le palatin Philippe, duc de Bavière, le comte Nicolas de Salm, le baron de Roggendorf, Paul Bakicz et Jean Katziauer. Les defenses de Vienne ne se composaient alors que d'un rempart de six pieds d'épaisseur, sans hastions. Les chefs des assiégés compensorent toutes ces infériorités à force d'habileté et d'énergie. Les mines des Tures farent contre-minées, les brèches ouvertes par leur artillerie refermees pendant la nuit, des sorties heureuses tentées, une vinglaine d'assauts repoussés. L'approche de l'hiver attristait les janissaires et inquiétait le sultan. Enfin, dans la nuit du 14 au 15 octobre, après un dernier assaut, Soliman donna le signal de la retraite, qui debuta par le massacre de quelques milliers de prisonniers et s'accomplit au bruit des salves allemandes et au carillon des cloches de Vienne. Le grand-vizir Ibrahim s'efforca de dissimuler à l'armée la réalite de Léchec. A la halte du 16 octobre, les vizirs et les autres chefs vinrent présenter au sultan leurs félicitations pour l'heureuse issue de la campagne; Soliman leur fit de riches présents et distribuaaux janissaires 246 000 ducais. On envoya dire aux Viennois : Sachez que nous ne sommes pas venus pour preudre votre ville, mais pour combattre votre archiduc, que nous navons pu joindre. » Plus tard Soliman accusera la couardisc de Ferdinand, qui n'a cesse de se dérober devant lui. Le résultat le plus net de la campagne fut la dévastation de l'Autriche et d'une partie de l'Allemagne, car les akindu coururent, d'une part, jusqu'à Ratisbonne, et d'autre part, jusqu'en Styrie et jusqu'en Moravie, où Brûnn et nombre d'autres cites furent brûlees

Le siège de Vienne eut pour effet de réveiller en Allemagne le sentiment national et en Europe le sentiment chrétien. Luther, qui a était toujours prononcé contre les projets de croi sade de Léon X, et déclaré que combattre le Ture, c'était résister Érasme lancera, l'année suivante, son Utilissima consultatio de bello Turcis inferendo. Même un envoyé de François I" écrivait de Venise au roi « Une paix universelle serait bien nécessaire entre les chrétiens, et ledit Turc déchassé, on pourrait châtier ceux qui ont faille. « Le roi de France, plus embarrassé que jamais, obligé de ménager le sentiment allemand en vue de la formation de la ligue protestante, se garda bien, durant cette période, d'envoyer des ambassadeurs à Soliman. L'invasion du sultan en Autriche fut même pour beaucoup dans la signature de la Paix des Dames (Cambrai, 3 août 1529).

Tergiversations de François I" : deuxième mission L'année suivante. Charles-Ouint se faisait couronner roi d'Italie à Bologne et empereur à Rome, reconnaître par le pape souverain des Deux Siciles. Florence tombait entre ses mains; les Hospitaliers étaient établis par lui dans Malte. En 4531, son frere Fordmand élait élu roi des Romains En 4532, il imposait la paix a ix profestants d'Allemagne. Le roi de France, devant cet accord du pape et de l'Empereur, commençait à sentir de nouveau la difficulté de respirer, or, en 453f, Charles-Quint lui proposait, au nom du pape et au sien, une alliance contre les Tures. François I'r se brait d'affaire en offrant de combattre les Turcs en Babe, où Charles-Quint en endait bien ne jamais le revoir; mais il refusait de servir en Hongrie sous les ordres du Habsbourg; même lorsque François l' se voit oblige de recourir à Henri VIII d'Angleterre, il stipule que leur union est dirigée à la fois contre l'Emporeur et contre le aultan. Ces tergiversations ne pouvaient échapper à l'œil vigilant de Soliman : son allié, le « beg de France », était-il pour ou contre luc? C'est par suite de l'imbrogho occidental que le sultan s'abstint d'agir pendant l'année 1531. Lui inème recut des envoyés de Ferdinand presque en même temps que ceux de Zapolya. (novembre 4530). Dans les entreliens qu'il eut avec cux, le grandvizir Ibrahim parla fort mal de Char.es-Quint, qu , sous prétexte de croisade, extorquait de l'argent au pape et au roi de France, et se crovait empereur parce qu'il s'était mis une couronne sur la tête : \* L'empire est dans le sabre, continua-t-il ;

quant à la paix, elle sera impossible tant que Ferdinand n'aura pas renoncé à la Hongrie et tant que Charles-Quint n'aura pas quitté l'Allemagne pour se retirer dans sa péninsule. »

François I<sup>e</sup> était loin d'être aussi décidé En 1532, il envoyait de nouveau Rincon au sultan, non pour l'exciter contre leurs ennemis communs, mais au contraire pour l'empêcher de faire la campagne. Rincon trouva le sultan à Belgrade, déja en chemin, et essaya vainement de l'arrêter <sup>1</sup>.

Autrichiens avaient osé reparaître en Hongrie et assiéger, quoique vainement, Zapolya dans Bude (1531). Cette insolence de Ferdinand méritait un châtiment. Soliman vint mettre le siège devant Gûns (août 1532). La place fut bravement défendue par Nicolas Jurichitz, et plusieurs assauts repoussés. Au bout de trois semaines, une si large brèche s'ouvrit que Jurichitz consentit à capituler. Il semblait que le sultan altait de nouveau se porter sur Vienne, mais l'orage se detourna sur la Styrie, qui fut horriblement dévastée. Le sultan s'en tiat la pour cette année, publiant qu'il était venu chercher Charles d'Espagne, mais que celui-ci s'était obstinément dérobé.

Cette même année, les Venitiens, comme membres de la croisade, portèrent les hostilités en Grèce : André Doria, l'amiral de Charles Quint, enleva Coron, Patras et Lépante

Traité entre la Turquie et l'Autriche. — Charles-Quint, qui prévoyait de prochaines et terribles difficultés en Occident, aurait bien voulu en finir avec la guerre de Hougrie. Il pressait son frère de l'accommoder avec le sultan. Celui ci, qui avait alors en tête une nouvelle campagne contre la Perse, ne se montrait point intraitable Lui-même envoyait a Venise Younis-beg, qui fut reçu avec les plus grands honneurs. Il accorda les sauf-conduits que sollicituit le roi Ferdinand pour ses ambas-

I a Le Ture lu a répondu que, pour l'ancienne am tié qu'il avent avecque la mis un de France, se fust vide tiers retre, a l'ine se fust vir a avent, mais que on dirait qu'il se retirerait de paour de Chances d'Espagne... et davantage qu'il se ésme récilient de ce que le roy faisoit telle requeste à la faveur d'un nomme que la se mai traisété, et lequel n'est point chrestien, veu qu'il a saccagé le chef de la rengion qui est à l'aue, et mis et recenu en prison et pris et rengonné le grand vicaire de son (artist, et lequel depoin le tous les aus, plume et plue les chrestiens soubs omi re de lui faire la guerre » (Leture de Bail)

sadeurs Schepper et Jérôme de Zara. Le frere de Charles-Quint était résigné à dépasser en flagorneries Zapolya : Schepper fut chargé d'offrir au sultan les clefs de Gran (Ferdinand rassurases sujots en leur disant qu'il no livrait que de fausses clefs). Il devait en outre lui remettre deux lettres, l'une de Charles-Quint, l'autre de Ferdinand : le premier demandait pour son frère la tranquille possession de la Hongrie; le second promeitait de faire restituer Coron, traitait le sultan de père, se disait son bon fils. Les envoyés autrichiens avaient ordre de répéter sans cesse : « Il n'y a rien au fils qui ne soit au père », ce qui faisait de Ferdinand non pas le fils, mais le vassal du sultan-Dans les conférences qu'ils eurent avec Ibrahim, leur langage fut des plus humbles, celui d'Ibrahim fut d'une prolixité vaniteuse et superbe Reprochant à Charles-Quint d'oser, dans sa letire, mettre sur le même pied Ferdmand et le Padishah, il ajoutait : « Mon maître a un grand nombre de sandjak begaplus puissants et plus riches en terre et en hommes que Ferdinand » Enfin le traité fut signé (22 juin 1533). Coron devait être restituée aux Tures; Ferdinand garderait ce qu'il occupait. en Hongrie, le sultan se réservait de sanctionnez les arrangements qui interviendraient entre ce prince et Zapolya. Ce fut la première paix signée entre l'Autriche et la Turquie. Dans l'audience qu'il donna aux ambassadeurs, Soliman leur dit : « Le Padishah vous accorde la paix que les six ambassadeurs précédents nont pu obtenir. Il ne vous l'accorde pas pour sept ans, pour vingt-cinq ans, pour cent ans, mais pour deux siècles, pour l'éternite, ai vous ne la rompez vous-mêmes. » Les ambassadeurs baisèrent la main et les vêtements du sultan.

La guerre turque transportée dans la Méditerranée. — Le cépart du sultan pour la Perse semblait devoir laisser un peu de répit aux Habsbourg. Charles-Quint en profita pour appesantir sa domination sur le midi de l'Europe Mais le Padishah, en traitant avec Ferdinand, avait bien entendu garder ses mains libres à l'égard de Charles-Quint : par cette paix, la guerre était simplement transportée des plaines du Danube dans les parages de la Méditerranée. Kheïr-ed Din (Barberoi sse) était nommé capitan-pacha et commandant de toutes les flottes ottomanes. Grace à ce changement de front. l'entente avec le roi de France n'en allait devenir que plus cordiale. et plus efficace. Un envoyé turc debarquait à Marscille (1533). Il était reçu au Puy par le roi. En 1534, Coron fut reprise de vive force sur les troupes espagnoles, et Kheir-ed-Din enleya Tunis au dernier sultan hafside. Le fameux corsaire envoya, pour son propre compte, un ambassadeur au roi de France (fin de 1534). Alger et Tunis aux mains des Tures, c'était Malte paralysée aux mains de Charles-Quint La chute de Rhodes avait livré aux Ottomans le bassin oriental de la Méditerranée : les conquêtes d'Afrique leur livraient son bassin occidental. Ils devenaient grande pu ssance maritime en Europe, occupant le rôle prépondérant que commençant a perdre Venise et que devait un jour tenir l'Angleterre. D'ailleurs ils ne pouvaient l'occuper efficacement qu'avec le concours de la marine francause.

Mission de La Forêt : traité de Bagdad; campagnes de 1537 et 1538. — Soliman venait d'entrer dans Bagdad, lorsqu'un envoyé de François I<sup>st</sup>, Jean de La Forêt, vint le trouver à son camp. Alors furent conclus, en février 1535, les premiers traités entre la France et la Turquie : d'abord un traité de commerce ou de capitulations; puis un traité d'al liance offensive et défensive.

Charles-Quint, exaspéré par le redoublement de piraterie africaine, cingla sur Tunis et l'emporta (1535). Puis il lança au roi de France le défi de Bologne et envahit la Provence (1536).

En mai 1637, répondant à l'appel de François I", Soliman se rendit à Avlona, port albanais sur la mer Ionienne. De là, comme les Vénitiens s'obstinaient dans l'alliance de Charles-Quint, il assiégea Corfou par terre et par mer. Après un premier succès de la flotte d'André Doria, celle de Kheîr-cd-Din se rendit maîtresse de la mer. La Pouille fut ravagée. Toutefois le siège de Corfou dut être levé. On échoua également devant Nauplie de Malvoisie et Nauplie de Romanie. Kheïr-cd Din prit sa revanche par la conquête des îles de la mer Égée : Syra, Giura (Gyaros), Pathmos, Stampalia, Égine, Naxos, et les autres îles de la Dodékanèse. Naxos eut la bonne

fortune de signer un traité : le duc Crispo resta vassal du sultan moyennant un tribut de 5000 ducats.

Les begs de Bosnie et de Sémendria n'étaient pas restés inactifs; sans souci de la paix conclue avec Ferginand, ils n'avaient cessé de guerroyer aussi bien en territoire hongrois qu'en territoire vénitien, enlevant ou perdant des forteresses, écrasant près de Valpo (2 décembre 1537) l'armée hongroise, renforcée d'Autrichiens et de Tchèques.

Malgre la trève de Nice entre François I<sup>ve</sup> et Charles-Quint (12 juin 1538), la guerre continua en Orient. L'alliance s'était resserrée entre l'Empereur et Venise; Paul III et le roi Ferdinand y étaient entrés. Celui ci était tranquille du côté de Zapolya : il avoit conclu un traité (Gross-Varadin, 1538) en vertu duquel, à la mort de Zapolya, il réunirait toute la Hongrie.

Kheir-ed-Din completa la soumission de l'Archipel par la conquête de Skiathos, Skyros, Karpathos (Skarpantos). Il fit une descente en Candic, y brôla deux villes et quatre-vingts villages.

Sur les côtes de Dalmatie, il livra deux batailles navales à André Doria, devant Prévéza et devant l'île Sainte-Maure : dans la seconde, il fit sauter deux galères ennemies et en prit quatre. — L'année suivante (1539), les chrétiens enlevèrent d'assaut Castel-Nuovo, dans les Bouches de Cattaro

La succession de Zapolya. — La France avait, dans les campagnes précédentes, médiocrement aidé la Turquie. Sa flotte, commandre par Saint-Blancart, avai, paru dans les eaux de Préveza (1537), mais sans prendre part à accune action. En 1538, après la trêve de Nice, Rincon et César Cantelmo, agents du roi de France, travaillaient a réconcilier Venise et le Ture (ce qui ent heu en 1539), Rincon était également chargé de demander au sultan de vouloir bien comprendre dans la trêve autrichienne l'empereur Charles-Quint. La réponse du sultan au roi est admirable de franchise : « Puisque le roi d'Espagne desire que lui soit octroyée mon imperiale trêve, et que cela vous fera plaisir, il faut qu'il vous rest tue et délivre en vos mains toutes les provinces, pais, lieux et facultez que par ey devant il vous a enleves, et jusques a present detient et

occupe • (mai 4539). Par sea tergiversations, François I'' devenuit suspect à tout le monde.

Le sultan, que l'accord entre Ferdmand et Zapolya inquiétait, s'était décidé à une nouvelle campagne en Hongrie. Sur ces entrefaites, Zapolya mourut : il laissait, de sa femme Isabelle de Pologne, un fils au herceau, nommé Sigismond. Le sultan expédia un de ses tehnouchs à Bude, pour constater la naissance : Isabelle apporta au tehnouch son nourrisson, et, en sa présence, lui donna le sein. L'envoyé s'agenouilla, baisa les pieds du nouveau-né, et jura, au nom de son maître, que l'enfant serait roi de Hongrie D'autre part, Soliman ne s'était pas montré défavorable aux prétentions le Henri d'Orléans : il eut volontiers consenti à son mariage avec la veuve de Zapolya.

Ferdinand, de toutes manières, se trouvait déçu il reprit les armes et fit assiéger Bude. Isabelle s'empressa de réclamer le secours de son suzerain et de faire verser au pied de son trôpe. le tribut de 30 000 ducats. De son côté, Ferdinand députait au sultan pour s'excuser de l'agression, allegnant qu'il ne s en était pris qu'aux possessions de Zapolya et non à celles du Padishah. Lasczky, son envoye, mais autrefois l'agent de Zapolya, fut admis en la présence du suitan 🕒 « As-tu dit à Fordinand, s'écria celui-ci, que la Hongrie m'appartient? Qu'y vient il donc faire? » Et, dans son impérial courroux, il fit consigner l'envoyé dans le palais du grand-vizir. Les armements de Soliman étaient st considérables que Charles Quint s'en montrait « pensif et solliciteux ». Il disait : « Que doibvent faire ceux la contre qui tout ce grand appareil se faict? » Vers cette époque il envoyait au shah de Perse le Grec Ramyre. Mêmo les Vémitiens, qui par la paix de 1539 avaient abandonné toutes les îles conquises et les deux Nauphes, s'alarmaient. Qui pouvait savoir en effet dans quelle direction se déchaînerait la tempête! Il eût fallu être dans le secret des negociations du roi de France avec Soliman. Or en juillet 1551 avait lieu, pres de Pavie, l'assassinat de Rinconet de Cesar Fregose; le premier, qui était revenu de Turquie en France, se disposait à refourner auprès du sultan Parbonheur, leurs papiers n'avaient pas été saisis. Ils parvinrent aux mains de l'évêque Pellissier, résident de France à Venise.

Il les examina de concert avec le capitaine Paulin (juillet 1541), plus tard baron de La Garde. Le capitaine se pénètra des instructions données à Rincon et partit aussitôt pour le remplacer auprès du sultan

La Hongrie turque. Avant même que fût connue cette éclatante violation du droit des gens, le sultan avait pris une decision Le 23 juin 1541, il quittait sa capitale pour sa quatrième campagne de Hongrie. A Belgrade, il reçut la nouvelle d'une victoire remportee par son avant garde sur les Autrichiens, sous les murs de Bude. Le 28 août, Soliman, arrivé en vue de cette ville, se fit livrer le jeune roi Sigismand, signifia. aux conseillers de la reine Isabelle qu'il entendait garder Bude pour lui-même. Des crieurs parcoururent les rues, annonçant aux habitants que leurs biens et leur vie seraient respectés s'ila livraient leurs armes et accueillaient bien la garnison turque. Après le depart de la reme Isabelle, le 2 septembre, Soliman fit son entrée dans la ville et ada prier à l'église Sainte-Marie. Desormais cette église était une mosquée et Bude une villo ottomane.

Maintenant il y avait trois Hongries : celle qu'occupait Ferdinand, cello qui était réservee à la reine Isabelle et à son fils (la Transylvanie), enfin celle que s'appropriait Soli nan. Il avait fait reme tre a la reine un diplôme écrit on lettres d'azur et d'or, par lequel il promettait, a la majorite du roi Sigismond, de luirendre Bude. Peut-être était-il sincère : peut-être Bude et la loague bande de territoiro hongrois formant le nouveau pachalik n'etaient ils, dans sa pensée, qu'una Marche militaire, desin ée a couvrir les territoires laissés à son papille. Il chargea un Hongrois de naissance, Suleiman-Pacha, comme parha à trois quenes, de commander la garnison, il donna pour juges aux musulmans l'effendi Khair-ed-Din, aux chrétiens ce même Verbeczy, le dernier chancelier au royaume et le dernier ambassadeur d'Isabelle a Constantinople. Bude n'en resta pas moins, pendant 147 ans, ville ottomane, le « boulevard de la guerre sa ute » et le « bouclier de l'Islam, »

C'est a Bude que Sohman regut Paulin de La Garde. Les instructions de celai ci lui prescrivaient de chercher à détourner le sultan d'une agression contre l'Allemagne et, au contraire, d'obtenir que l'effort des Ottomans se portât sur la mer, contre les côtes et les îles de la Méditerranée occidentale. L'intérêt particulier de Barberousso le poussait aussi à donner ses conseils dans ce sens.

Charles-Quint semblait d'ailleurs vouloir attirer Sohman sur ce champ de bataille maritime où l'appelait déjà le roi de France. En octobre 1511, il débarquait en personne sous Alger. Ce fut un désastre colossal. La ruine de l'Armaca imperiale livrait la Méditerranée aux flottes françaises et turques.

Campagno dans la Méditerranée : Nice; Toulon. -Le sultan accorda au roi de France le plein concours des escadres de Barberousse. Celai-ci, parti de Constantinople des le mois de mai 1513, avec Paulin de la Garde, avait déja commencé la diversion sur l'Italie. En Sicile, il prit Reggio (juin). Il croisa dans les eaux pontificales, dont Paulin protégea les riverams contre son alhé, rassurant ainsi les legats du pape, Barberousse arriva à Marseille en jullet. Il y fit sa jourtion. avec d'Enghien, amiral de France, qui commandant à 22 galères et 18 gros vaisseaux. Ensemble ils einglerent sur Nice, prirent la ville (20 août), que les Français empêchèrent d'abord de piller; mais on ne put enlever le château; il fut sauvé par l'apparition de la flotte de Doria et de l'armée espagnole du Milanais; alors les Ottomans furieux pillerent et broderent la ville 1. Il y avait du désaccord entre les allies : Barberousse reprochait à Paulin la disette de munitions où s'étaient trouvés tout de suite les Français, les accusant d'avoir plutôt songé à charger leurs pavires des vins de Marseille. Ce « vieillard sévere et brusque « menaça de mettre Paulin aux fers, et le duc d'Enghien sut beaucoup de mal à l'apaiser.

En septembre, notre Toulon devenait, en quelque sorte, une ville turque. Comme on cherchait pour la flotte de nos alliés musulmans un port d'attache, le roi fit choix de cette cité. Par lettres patentes du 8, il fut « mandé et ordonné à toutes personnes généralement dudict Toulon de deloger et vuider

<sup>1</sup> Your midess is, p. 130.

ladicte ville, personnes et biens, tout incontinent, à peine de la hard en désobéyssance »; on voulait y loger Barberousse et ses gens, mais sans doute on craignait leurs excès. La mesure fut ensuite mitigee et réduite aux « enfants sculement et les femmes qui s'en vouldroient aller. »

Prise de Gran, Stuhlweissenburg, Vychégrad. — Parallè ement aux entreprises de la flotte, se développait la cinquieme campagne du Padishah en Hongrie. Le 23 juit-let 1513, il entrait dans Bude. Le 29, il commençait lo siège de Gran, au confluent du Gran et du Danube : environ 1300 Alfemands, Italiens et Espagnols défendaient la place. Les Tures la foudroyaient de 360 canons amenés de Bude sur des bateaux; un assaut fut tenté et repoussé. Mais, la croix dorée qui surmontait la cathédrale étant tombée, Soliman s'écria : « Gran est à nous! » Sans doute la garnison le crut aussi : elle capitula (10 août). La cathedrale devint une mosquée et Gran une ville turque. Le 20 août commença le siège de Stuhlweissenburg : la ville sainte, où se faisait le sacre et où sont les tombeaux des rois de Hongrie, succomba le 4 septembre.

L'année suivante (1314), le sultan reparaissait en Hongrie et prenait Vychégral, la Haute ville (autrement dit, Blindenburg, le Château qui aveugle), où se conservait la couronne royale de Hongrie Bien d'autres places succombèrent en Esclavonie et Croatie Le comte Zr ny, avec les Croates, Bilderstein, avec les Styriens, furent écrases à la bataille de Lonska.

Soliman, maître de presque toute la Hongrie, put procéder à son organisation. Il la partagea en douze sandjaks, sous un higherbeg. Mohammed-Pacha, assisté d'un defterdar, Khahil. Celui ci dressa le defter ou livre d'impôts, qui fut pendant 417 ans la loi financière de la Hongrie. Les Ottomans voulaient de l'or: Khahil fouilla les sepultures royales de Stuhlweissenburg, cépoulla les rois de leurs couronnes, de leurs sceptres, de leurs piyaux, déterra le corps même de Zapolya; mais tout le fruit du pillage entra dans le Tresor.

<sup>1</sup> A ar et dessus, p. 6-3.

Après la paix de Crespy (1544), et pendant toute l'année 1545, la France essaya de faire valoir sa médiation entre le sultan et la maison d'Autriche. Nos envoyés, de la Vigne, Montluc, d'Aramon, s'y employèrent. Les exigences des Turcs retardèrent la conclusion.

Caractère des relations entre François I' et Soliman. - Dans cette période de l'alliance entre la France et les Ottomans, Soliman a montré beaucoup plus de suite dans les idées que François I", plus de netteté dans l'action, et par une conséquence, plus de loyauté. Le roi de France fut constamment tiraillé entre deux sentiments : il comprenait l'intérêt de son Etat, mais il étant retenu par les scrupules de sa religion; il avait besoin de Turcs, et il n'osait les avouer pour ses alliés; tantôt il leur envoyait des ambassadeurs pour presser leur action. et tantôt il se souvenait qu'il était le roi Très-Chrétien, enviait à Charles Quint son rôle de chef do la croisade. Après chaque traité avec Charles-Quint, nous le voyons s'essaver commo médiateur entre les Osmanlis et les Habsbourg : découvre-t-il que ceux-ci l'ont encore une fois trompé, il se hâte de réveiller l'ardeur guerrière de ceux là. Combien de fois, auprès du pape, auprès des princes allemands, auprès de Henri VIII, a-t-il remé l'entente qu'on lui attribuait avec le Turc!

Chez le sultan, au contraire, le zele religieux est d'arcord avec l'intérêt : le roi de Hongrie et l'Empereur sont pour lui l'ennemi politique en même temps que l'infidèle; donc nul serupule et nulle hésitation. Toujours il est prêt à envahir la Hongrie et l'Autriche; jamais il n'a manqué aux rendez-vous assignés par François I". A part les années où le réclame la guerre d'Asie, a chaque printemps il a fait reute par Andrinople contre les pays du Nord. Tandis que François I" apparaît si souvent double, incertain, prompt à se contredure, se dupant lui-même et dupant les autres, il y a chez le Padishah osmanli une hautaine franchise et comme une orgueilleuse affectation de loyauté. Il est magnifique en actions comme en paroles : tandis que François I" est toujours à court d'une sunée de revenu et d'une armée, le sultan semble disposer des trésors et des ressources du monde, prodiguant l'or à pleines mains comme il le prend,

Herome castrale, IV.

jetant en campagne des forces décuples de celles de l'Occident Ce qu'il met sur pied, ce sont des armées de 200 000 hommes, des flottes de 200 voiles. N'étaient l'exagération numérique de ses armées et la dévastation du pays par ses myriades d'irréguliers, on pourrait dire qu'il fait la guerre d'une façon très supérieure à celle des Occidentaux II y avait dans son camp un ordre et une discipline qui contrastaient avec l'anarchie des camps français ou impérieux. Sous Nice, tout est en ordre sur sa flotte, tandis que les Français en sont réduits à demander à Kheïr-ed-Din des projectiles et des poudres Quand on eut levé le sière du château de Nice, le général espagnol, « regardant les ouvrages des Turcs, s'émerveilloit tellement de leur artifice à dresser remparts, qu'il confessoit que nos gens lui sembloient de beaucoup inférieurs en de telles choses auprès de ces Barbares » (Paul Jove).

Les « capitulations ». - L'alliance turque a commencé la fortune de nos ports méditerranéens. Le hatti-chérif de 1528 a confirmé et étendu les privilèges des Français en Égypte. Les capitulations de 1535 leur accordèrent, dans tout l'empireottoman : la liberté entière de navigner, acheter, vendre, movennant un droit de 5 p. 100; la juridiction de nos consuls, tant au civil qu'au criminel, sur tous les Français, avec obligation pour les agents turcs de prêter main-forte pour l'exécution des jugements consulaires, la liberté religieuse, avec la garde des Lieux-Saints et, par la, une sorte de protectorat sur tousles chrétiens, la faculté, pour les Français établis en Turquie. de léguer leurs biens ou de les transmettre ab intestat (à une époque où le droit d'aubaine régnait partout et même en France). La France commença des lors à jouir dans les États attomaus. d'une situation privilégiee et prépondérante : les autres nations européennes, comme les Anglais, les Catalans, les Siciliens, les Génois, etc., devaient naviguer et trafiquer sous pavillon francais. Le roi de France était le seul souverain que le sultan consentit à traiter en égal; car l'ancien « beg de France » portadésormais dans les actes de chancellerie le titre de padishah (empercur)

## IV. - Soliman et Henri II.

Action commune de Henri II et Soliman. — La paix de Crespy avait quelque peu désabusé Soliman sur la solidité de l'alliance française. Il s'était résigné, le 19 juin 4547, à traiter missi, à Constantinople, avec l'Empereur Une trève de cinq ans fut signée, sur le pied du statu que et moyennant le paiement parl'Autriche de 30 000 ducats par au. L'Autriche ne s'affranchit qu'en 1699 (a Karlowitz) de cet humiliant tribut. Au reste la trève ne dura pas jusqu'à son expiration, Henri II devait apporter dans les relations avec les Turcs plus de décision et de franchise que son père : il aurait voulu empêcher cette paix que celui ci avait préparée; du moins il charges d'Aramon d'accompagner le sultan en sa guerre de Perse, afin de reprendre sur son esprit l'influence que nous avions perdue.

Pour le maintien de l'équilibre europeen, il n'v avait plus à compter sur l'Angleterre, car Henri VIII venuit de mourir (29 janvier), et un enfant lus succédait. Charles-Quint avait écrasé les protestants d'Allemagne à Mühlberg (24 avril 1547); ses desseins ambitieux sur l'Italie éclataient par la conjuration de Fiesque à Gênes (2 janvier), par l'assassinat de Pier-Luigi Farnèse de Parme, fils de Paul III (10 septembre). Mais alors Paul III, dans l'excès de sa doulour paternelle, parla d'appeler les Tures en Italie. Une révolte éclatait à Naples. Comme le sultan était en Asie et que Barberousse était mort (depuis 1546), Henri II traite secrétement avec le successeur de celui-ci, Dragut (Thorgoud), lui donnant des renseignements pour enlever dans une traversée le prince royal d'Espagne (Philippe II). Dès 4549 le bruit court que Dragut est au service du roi de France, que Marseille est devenue pour lui un dépôt de vivres et munitions. Charles-Quint ayant fait enlever Africa et Monastir (Tunisie), Dragut se vonge en attaquant Malte (où il échoua), en enlevant Tripoli d'Afrique, dépendance de l'Ordre, et on ravageant la Sicile. Cette même année (1881), Henri II recommençait la guerre en Italie. En 1552, il déclarait son alliance avec les protestants d'Allemagne, mettait la main sur les Trois-Évêchés, prenaît Sienne sous sa protection. À la fin de cette année, Charles-Quint s'étant réconcilié avec Maurice de Saxe, on vit, presque en même temps, celui-là marcher contre Metz et celui-ci contre les Tures.

Campagnes de 1551 à 1556. — Il était impossible de mainten r sur les confins de Hongrie une paix réelle. En dépit des traités, les aventuriers des deux partis, martoloses, heidouks, ouskoks, mortaks, les castellans remuants et les begs ambitieux, dans l'intervalle des grandes guerres coursient le pays, enlevant une bicoque ou ravageant un canton. D'autre part, dans cette Transylvanie et ce Banat de Témesvar que Soliman avait voulu assurer à la reine Isabelle et au petit Sigismond, un complot se tramait pour les dépouiller. Le sultan, ne voulant pas être pris au depourvu, envoya l'ordre d'entrée en campagne au beglierheg et aux gouverneurs de la frontière, aux Moldaves et aux Tatars de la Dobroudja (6 juillet 4551). Lippa fut livrée par ses habitants et Témesvar assiegée. Les Autrichiena reprirent d'assaut Lippa et firent lever le siège de Témesvar (novembre) Toute la Transylvanie s'insurgea, au nom de Ferdinand Les Autrichiens, ayant reçu de Martinuzzi tous les services qu'il pouvait leur rendre, se défièrent de son humeur intrigante et le firent assassiner.

L'annea suivante (1552), Soliman prescrivit à ses généraux de reconquérir à tout prix les pays insurgés ou occupés par l'ennemi. Szegedin venait d'être prise par une armée composée de bandes allemandes, hongroises, italiennes, espagnoles, elles navaient pu prendre le château; elles furent battues sous ses murs. L'eunuque vizir Ali-Pacha put envoyer à Constantinople 40 bannières et 5000 nez coupés. Les Tures se portèrent sur Vesprim (ou Weissenburg), et l'enlevèrent (avril). Puis ce fut le tour de Témesvar (26 juillet). Le Banat fut ainsi reconquis. Le 11 août, un corps d'armée autrichien, de 7000 hommes, fut détruit auprès de Fulek, la place de Szolnok enlevée. La cam pagne se termina par le mémorable siege d'Erlau (Agria, Eger),

<sup>1.</sup> Voir didesans, p. 623.

où les chefs de garnison, Metskei et Dobo, firent une résistance héroïque. En réponse à la sommation, Dobo avait exposé sur le rempart un rercuei, entre deux lances. Le 11 octobre, après un siège de 32 jours, les Turcs s'avouèrent vaineus. Or l'invasion turque de 1531 concorde à peu pres avec l'entrée des Français dans le Parmesan; la bataille de Szegedin avec la conquête des Trois-Évêchés, le siège d'Erlan avec le siège de Metz par Charles-Quint. On voit que les Turcs nous donnaient exactement la réplique. Cette même année (1552), le corsaire Dragut battait André Doria dans les eaux de Naples.

L'année suivante (1533), en juin, la flotte française, commandre par Paulin de la Garde, devait opérer sa jonction avec celle de Bragut. Henri II écrivait à celui-ci : « Espérons bien que à ce coup pourrez faire chose honorable au Grand-Seigneur et à nous, et non moins dommageable à nostredict ennemi. « Le corsaire arriva trop tard au rendez vous, et le roi put imputer a ses retards la perte de Térouanne (1553). Quand les deux escadres eurent opéré leur jonction, elles altaquèrent la Corse, dépendance de Gènes, et y enlevèrent toutes les places maritimes, sauf Calvi et Bastia. Les Tures ayant été rappelés par le sultan, les Français durent évacuer une partie de leur conquête.

Le mariage projeté entre le prince royal d'Espagne et Marie d'Angleterre nous rendait plus necessaire que jamais le concours de la Turquie. Or, Soliman était eugagé dans une nouvelle guerre de Perse Codignac, successeur de d'Aramon, avait suivi le sultan pour tâcher de faire conclure entre les deux États musulmans une paix qui rendrait disponibles en Occident les forces de la Turquie. Elle fut, en effet, signée à Amasia, en partie grâce aux efforts de Codignac. Quant aux envoyés de Ferdinand en cette même ville, Verantius, Zay et le savant flamand Busheeq (qui venait de découvrir le monument l'Auguste à Ancyre), ils n'obtinrent qu'une suspension d'armes, encore Charles-Quant et ses alliés n'y étaient point compris. Henri II espéra pouvoir employer la flotte de Dragut à une entreprise contre Naples; le corsaire fut encore en retard; l'insuffisance de sa diversion amena la perte de Corte en Corse,

l'échec de Strozzi à Lucignano, puis le siège de Sienne par les Impériaux (1554).

En 4355, Her ri II renouvela ses instances aupres de Soliman, « son très cher et parfaict ami », lui représentant que, « continuant la guerre forte et royde », on reduirait l'ememi à toute extrémite II lui montrait l'Italie, Naples, la Sicile, les Espagnes, les Flandres, même les Indes, prêtes à se révolter sous le poids croissant des taxes, sous les charges et exactions multaires. Il le suppliait de ne point « prester l'oreille ni s'accommoder aux offres fictives et simulces » des ambassadeurs de Ferdinand (9 juillet). Dès le 42 juillet la flotte turque, sous Pialé-Pacha, apparaissant dans les eaux de Toscane et altaquait Prombino. Par malieur, Sienne avait succombé, des le mois d'avril Puis la flotte de Pia é, combinée avec celle de France, cingla sur la Corse pour cooperer au siège de Calvi et à la demonstration sur Bastia.

La situation de Charles-Quint devenait insoutenable : rien ne lui reussissait. Il essaya de liquicer sa colossale entreprise d'empire européen et, en 1556, signa la trève de Vaucelles (à février), prélude de son abdication, recommandant à Ferdinand de faire a tout prix sa paix avec les Tures.

Cette trêve de Vaucelles n'était-elle pas une nouvelle défection de la France envers son allié turc? Henri II s'empressa de feurnir des explications au pape Paul IV, ardent ennemi de l'Espagne, et à Sohman. Il n'avoit signé la trêve, disait-il à celui-ci, que pour encourager Charles-Quint à l'abdicadon, et n'avoir plus affaire qu'à son fils, « fort adonné à ses plaisirs, voluptez et delices, et peu experimenté en grandes choses. . pas grand entrepreneur ny bon guerroyeur » (13 novembre 1856). Charles-Quint avait compté sur Henri II pour ménager la trêve entre la Turquie et Ferdinand : tout au contraire, Codignae fut invité à faire son possible pour empêcher la pacification (mai 1556).

Défiances qu'inspirent au sultan nos négociations avec l'Espagne. — Nos habiletés politiques avaient mis la l'Orte en defiance. D'autre part, elle se demandait à qui Naples reviendrait, si c'était aux Français, plus de piralerie ottomaile. Elle trouvait le nouveau roi de France dejà trop paissant.

Cependant les Turcs ayant éprouvé une défaite en Hongrie, et les galères d'Espagne ayant fait une bruyante apparition dans l'Archipel, il y eut un brusque revirement d'idées chez le l'adisliah. Le mêmo De la Vigne, que Henri II lui avait envoyé pour lui faire agréer ses explications sur la trève de Vaucelles, fut réexpédié en France par Soliman et chargé par lui d'insister auprès du roi pour qu'elle fût rompue (mai 1557). Elle l'était depuis près d'un an. Survint le désastre de Saint-Quentin (10 août) A la première nouvelle de cette defaite, Soliman fit dire à l'envoyé de France « qu'il ne fallait pas que son roi diminult en rien «a valorosité accoustumée, et le Grand-Seigneur ne lui fauldiait jamais ayde. »

Henri II voulut profiter de ses bonnes dispositions. Par De la Vigne il lui fit demander une diversion en Hongrie, une flotte qui hivernerait dans la Méditerrance, des troupes de debarquement pour le royaume de Naples et un prêt de deux millions d'or Les Turcs s'excaserent de rompre la trêve avec Ferdinand, à laquelle le sultan ne s'était résigné qu'après celle de Vaucelles. Sur la demande d'emprunt, ils répondirent « qu'il leur est defendu par leur religion de prester de l'argent aux chrestiens et aultres en iemys de leur loi, et que les Ottomans ont plutôt coutume d'aider et secourir leurs ainys et alliés de leurs forces et propres personnes que de leurs finances ». Sur le reste, encore qu'on craignit que le roi ne fût « bien avant au traicté de paix », on enverrait l'armée de mer « la plus puissante qui soit jamais sorbe de ces ports », mais un n'entendait point la laisser hiverner . celle de 1513 avait trop souffert à Toulon. La floile irait tout droit en Corse (décembre 1557).

Les Turcs avaient raison de craindre que le roi ne fût « blen avant au traicté de paix ». Toutes les puissances d'Occident étaient excédées de la guerre. Il y eut encore une campagne, celle que signalerent la prise de Thionville et la bataille de Gravelines. Les opérations des Turcs se bornèrent à une demonstration sur Gaëte, une diversion, tres utile d'ailleurs, sur les côtes liguriennes, une descente dans l'île de Minorque. Les intrigues et les caucaux de Gènes hâtèrent même la retraite de leur escadre. La cour de France s'en plaignit, denonçant Pialé.

Le sultan promit une compensation: l'année suivante, il dirigerait lui-même une campagne en Hongrie. Cependant le
45 octobre 1558 s'ouvraient les conférences de Cateau-Cambrésis.
Comme Henri II avait besoin des princes allemands pour obtenir
la cession des Trois-Évèchés, il faisait hautement démentir, à la
diete de Ratisbonne, tout concert de la France avec les Turcs:
a li appelle Dieu à tesmoing que le feu roy son père, ni luy
consécutivement, ne sont jamais entrés en aucuns traités ny
alhances avec ledit Turc ». En même temps, comme il avait
besoin que les princes allemands n'aidassent Ferdinand ni contre
lui même ni contre Soliman, il faisait prier le sultan de vouloir
bien écrire aux Électours « qu'il est et veut demeurer amy dudict
Saint-Empire, et que la guerre qu'il entreprend contre Ferdinand n'est pour offenser ledict Saint Empire » (nov. 1558). Et le
sultan débonnaire écrivait la lettre demandée (7 février 1559).

La paix de Cateau-Cambrésis se signait le 3 avril 1559. Henri II essaya de justifier cette sorte de défection par une prétendue paix qu'aurait d'abord signée le Padishah. Il allég mit que celui-ci l'avait forcé à céder aux Espagnols, lui jetant sur le corps toutes les forces de l'Allemagne. Il n'avait fait que « le suivre ». Or la paix austro-turque n'avait pas été signée : Bushecq avait été de nouveau interné à la colonne Brûlée, où il poursuivant ses études d'histoire naturelle et de philologie. De la Ville avertissait la cour de cette méprise : « Cette paix... n elant point concluc, raisonnablement je ne puis m'en servir d argument enversioux ci, qui no sont point totalement bestes. \* Le sultan accueillit avec beaucoup de bonne grâce la communication que lui sit De la Vigne du traité français. Il recut l'ambassadeur en audience solennelle avec celui d'Autriche, lui donnant le pas sur celui-ci. Il exprima au Français son · bien grand plaisir v. Toutefois, ajoute De la Vigne dans son rapport au roi, Sa Hautesse « vous veut bien advertir d'être vigitant, et totalement ne vous point fier et asseurer qu'ung qui vous a esté si longuement et si mortellement ennemy paisse se rendre votre affectionné amy, »

Relations de la France et de Soliman sous les fils de Henri II. -- Le truité de Cateau-Cambrésis, puis la mort de Henri II amenèrent un profond changement dans les relations entre les deux pays. De la Vigna lui-même écrivait à François II qu'il vaudrait mieux s'entendre avec les Allemands qu'avec cos chiens barbares, qui sont les plus insolants du monde et méritent d'être bien bastonnés ». Toutefois le successeur de Henri II tint à faire savoir au sultan que rien ne serait changé aux affaires du royaume. Du moins, si la France et la Turquie cessèrent d'être alliées, elles ne devinrent pas ennemies. Il n'y eut plus, comme sous François I<sup>er</sup> lai-même, de retour aux idées de croisade : la situation privilégiée que nous occupions dans l'empire ottoman nous interdisait ces folies. Nous enmes presque sans interruption des ambassadeurs ou des ministres à Constantinople. Mais la grande période de l'alliance franco-turque est passee.

La paix entre la Turquie et l'Autriche. Au reste Soliman lui-même a perdu de son ardeur première. L'àge est venu, et aussi la lassitude, après tant de campagnes menées en personne contre les infidèles du Nord ou les hérétiques de Perse. De 1559 à 1562, la guerre de Hongrie ne sit que trainer. En août 1562, Bushecq, remis en liberté, signait avec le grand-vizir Ali-Pacha des articles qui furent ratifies à Prague le 1er juin, par l'empereur Ferdinand : celui ci consentait de nouveau au tribut de 30 000 ducats, renonçait a toutes les places de Transylvanie, promettait de s'entendre avec la reine Isabelle pour les places hongroises, accordant l'amnistie aux seigneurs magyars. De part et d'autre, on prescrirait aux commandants des frontieres une exacte observation de la paix : quiconque s'emparerait d'une place scrait puni de mort, et la place aussitôt restituée. Il fallait en finir avec cette guerre interinmable. « Je sais bien, avait dit Ali-Pacha à Busbecq, que mon vieux maître besoin de repos, mais le repos n'est pas moins nécessaire à l'Empereur... Il ne faut pas rappeler au combat le lion endormi. »

Siège de Malte. — Cela ne mit pas sin aux incidents de frontière, non plus qu'aux pirateries. D'ailleurs l'Espagne n'avait point été comprise dans la paix de 1562. En 1560, les Espagnols avaient enlevé à Dragut l'île de Djerba; mais Pialé,

le 14 mai, detruisit en vue de cette île 22 bâtiments de guerre chrétiens, et, avec l'aide de Dragut, reprit la forteresse (31 juillet) En 1363, à tête d'une flotte de 191 voiles, portant environ 30 000 hommes de troupes sous les ordres de Moustafa-Pacha, il vint mettre le siège devant Malte (19 mai). Le 16 juin, Dragut était tué. La chute du fort Saint Elme coûta si cher aux Tures que Moustafa ne peut s'empêcher de dire : « Si le fils nous a coûté si cher, par quels sacrifices faudra t-il acheter le pere? » Le stège durait depuis quatre mois; les assiègeants avaient perdu près de 20 000 hommes. Le 14 septembre, ils se rembarquèrent. Amsi le règne de Soliman avait commencé par un succès sur les Hospitaliers de Rhodes, il semblait devoir se terminer par un échec devant les Hospitaliers de Malte.

Dernière campagne de Soliman: Sziget. — De nouveaux incidents de frontière avaient allumé la guerre entre le sultan et l'empereur Maximilien. Le sultan était arrivé à Semlin, quand Sigismond Zapotya, fils de la reine Isabelle, précédé de magnitiques présents, vint lui rendre hominage. Trois fois il fléchit le gerou devant Soliman, et trois fois celui et le releva, lui donnant sa main a baiser et l'appelant son fils bien aimé. En le congediant il lui dit : « Prends soin de te pourvoir de soldats, de poudre, de plomb et d'argent, et si tu eprouves quelques besoins, fais-nous les connaître » A Semlin aussi, le Padishah reçut en audience Gaillaume d'Aube envoyé de France, qui lui apportait les compliments de Charles 1X. D'Aube, qui élait profestant, félicita Sigismond Zapotya d'avoir abjuré le catholicisme.

Sziget avait pour défenseur le vaillant Zriny. Il fit élever une croix au milieu de la forteresse, tendre de draperies rouges les remparls, revêtir la grosse tour de plaques d'argent et saluer l'arrivé : du sultan par un coup de canon. Bientôt, ne pouvant plus defendre la ville, il la brûta et se refagia dans la citadelle l'arois assauts furent reponsées. Une mine avait été poussée sous le grand bastion : elle éclata dans la matinée du 5 septembre. Dans la noit qui suivit mourait Soliman. Une de ses dernières paroles avait etc. « Le grand tambour de la conquête ne se fait donc pas entendre! » Il mourut sans l'avoir quête ne se fait donc pas entendre! » Il mourut sans l'avoir

entendu Suivant l'usage, les vizirs cachèrent avec son sa mort. Le 8 septembre, Zriny, qui n'avant plus garde que la grosse tour, fit charger de mitraille jusqu'à la gueule tous ses canons, et dans la fumée de la déclarge, se précipita au plus épais des Turcs et y périt. Peu d'instants après, comme Zriny avait eu soin de faire préparer une mèche dans le magasin à poudre, la tour saula, ensevelissant 3000 Tures sous ses décombres. Ainsi, comme Du Guesclin sous Châteauneuf-de-Randon, Soliman fut v ctorieux apres sa mort. Ses jours avaient été abréges par une suprême campagne contre les in' deles, la seizieme qu'il ait conduite en personne. A 71 ans, apres 46 ans de règne, cassé, goutteux, il s'elait traîné jusque sur la terre ennemie pour effacer sous un dernier triomphe le souvenir de l'échec sous Malte qui lui semblait une tache sur la gloire de Hslam. Il finissait comme il avait debuté, en Fathe, en Ghazi, presque en Chahid (martyr de la foi)

# V. - Organisation de l'empire ottoman.

Le Kanoun-Nameh. — La législation des Ottomans était fondée, à l'origine, sur les Coutumes, celles qui les régissaient dans les steppes et sur les plateaux de l'Asie ce sont les Aadet. Après leur conversion, la première place appartint au Cheriate, loi religieuse des musulmans orthodoxes, dont les sources sont au nombre de trois : le Koran, la Sunna et les Sentences des quatre grands imains i, qui ont donné naissance aux quatre grands rites orthodoxes. Toutefois in la contume nationale ni la loi religieuse n'avaient pu prévoir toutes les conditions de l'existence si nouvelle que la victoire allait faire a ce peuple, tant pour la vie politique que pour la vie multaire Elles durent être interpretees et completees par les lois des sou-

I Aux Addet se rattache assurement le tur i des en nes le kanoan-Admen de Mohammed II, comme nos Leges Barbarorum, exelle perc du sang pour un meurire, 300 aspres peur la cideres (500 peur une) essere a la lete, lo, etc. 2 Mates, Hancia, Unifet, la dui.

versins : ce sont les Kanous. A ce point de vue il y eut, dans l'histoire ottomane, trois grandes périodes de législation : les lois et règlements d'Ala-ed-Din, frère d'Ourkhan; celles de Mohammed II, consignées dans son Kanoun Nameh; enfin celles de Soliman, principalement dans sa revision du Kanoun-Nameh et dans son Kanount-raia (code des sujets). Les institutions des Ottomans correspondent donc à quatre phases successives de leur évolution nationale : l'état de bande guerrière, pastorale, paienne; leur transformation en un peuple dévoué à l'Islam; l'établissement dans une grande capitale avec la domination sur de nombreuses nations chrétiennes; l'apogce de l'État ottoman, devenu le plus puissant de l'Europe et l'arbitre de tous les autres. Les Turcs ont attaché tant J'importance aux réformes de Soliman que le surnom qu'ils lui donnent n'est pas, comme en Occident, celui de Grand ou de Magnifique, mais celui d'El-Kanouni, le Législateur. Il semble que ses lois lui soient un titre plus glorieux que les victoires et conquêtes dont il a eblout et terrifie les Europeens.

Le souverain. — Le souverain a porté successivement plusieurs titres qu'aujourd hui encore il continue à cumuler Comme ancien chef d'une horde turque, encore païenne, il porte celui de Ahan Converti à l'islamisme avec son peuple, il a pris le titre arabe d'Emir, « chef des croyants ». Émancipe de toute suzerameté, il s'est arrogé, au temps de Bayézid I<sup>10</sup>, le titre, également arabe, de Sultan (soltan, roi). Mattre de Constantinople, « maître des deux continents et des deux mers », il n'a pas tardé à s'elever à celui de Padishak (en persan, roi des rois, empereur). La conquête de la Syrie, de l'Égypte et de l'Arabie, l'a fait « Serviteur des villes saintes » et Khalife.

Pour les Occidentaux il est le Grand-Seigneur ou le Grand-Turc. Pour les Orientaux, il est Kaissar-i-Roum, l'empereur de Rone, le successeur des Auguste et des Constantin. C'est cela surtout qu'il est pour ses sujets grees; les derniers chroniqueurs byzantins, par exemple Donens et Chalcocondylas, l'appellent Exerctis, un titre que le même Doneas refusait au dernier souverain national, Constantin Dragasés. Il est un basileus musulman, voilà fout, mais Byzance n'en a-t-elle pas subi d'hérétiques? Il est un basileus turc, mais Byzance n'a-t-elle pas cu des emperours slaves, arménions, demi-khaiars?

Gouvernement comparé des empereurs byzantins et des sultans. - Le changement de régime, quand le souverain musulman et turc remplaça le souverain orthodoxe et hellène, n'a pas été si radical qu'on l'imagine. Mohammed le Conquérant apparut aux orthodoxes fanatiques comme un basileus plus acceptable que Constantin Dragasès, partisan de l'Union avec Rome. Sa conquête fut facilitée par l'abstention on la complicité de ce parti. Il s'en déclara le chef en décernant la crosse de patriarche à Georges Scholarios, l'intransigeant successeur de l'intransigeant Gennadios, en abolissant les dernières traces de l'Union aphorree et du latinisme. Il conserva au patriarche orthodoxe ses anciens privilèges et juridiction, le sit élire et l'investit suivant les formes traditionnelles du cérémonial byzantin '. Comme l'Isaportolos Constantin le Grand, le sultan est arbitre en matiere de discipline et presque de dogme. Au temps de Bayézid II, nous le voyons reprendre avec l'Europe le commerce des saintes reliques, garantir au grandmaître de Rhodes l'authenticité d'un chof de saint Jean, au pape celle du fer de la Sainte-Lance

L'aspect de sa cour ne contraste pas trop avec celui de l'ancienne rour byzantine. A celle-ci l'héritier des chefs de nomades emprunta sa rigoureuse étiquette, avec la « sacrosante Hierarchie ». Les règles de cerémonial sont déterminées dans le Kanoun-Nameh avec autant de précision qu'autre-fois dans les Céremonies de Constantin Porphyrogenète. On n'en était plus à la simplicité patriarcale des Osman et des Ourkhan. La « Sublime Porte », ou « Porte Impériale » et, plus intime, « la Porte de Félicité », remplacèrent le Palais Sacré, également « gardées de Dieu ». Le sultan s'arrogea « la Sacrée Majesté impériale » des anciens empereurs; les Occidentaux l'ont transformée en « Sa Hautesse ». Mohammed rendit cet édit qui est toute une révolution dans la manière d'être du souverain osmanli : « Ce n'est pas ma volonté que

<sup>4.</sup> Voir ci-dessus, t. III, p. \$57.

quelqu'un mange avec ma Majesté impériale; nos ancêtres avaient autrefois la coutume de manger avec leurs ministres; mais je l'ai abolie. Les sultunes et les khatouns turques étaient sévèrement recluses dans le harem; mais les auguste et les patricie ne l'avaient pas été moins rigoureusement dans le gynécée grec. Les ennuques dont s'entouraient le Padishan et ses femmes n'étaient point une nouveauté pour les Byzantins : leurs empereurs et leurs impératrices avaient toute une cour hiérarchisée de castrats. De même que sous les empereurs s'étaient illustrés des généraux eunuques, les Narses et les Salomon, sous les sultans s'illustrèrent aussi des pachas eunuques, comme le vizir Ali, et que suivait également la victoire.

Les Tures n'eurent qu'à emprunter au vocabulaire byzantin les formules les plus serviles. Le sultan, comme le basileus, est le « Maître de l'univers ». Pour lui, dans son empire, il n'y a que des esclaves (koul), de même que pour le basileus il n'y avait eu que des 205los. Que de fois nons verrons les ambassadeurs de France ou d'Angleterre s'indigner contre certains usages, comme celui d'être menés à l'audience sans épée et soutenus sous les deux bras par des officiers de la Porte; mais rappelons-nous les doléances de l'ambassadeur-évèque Luitprand de Crémone au x° siècle.

Sans loute, dans l'organisation de leur empire, les Tures ont pu empranter beaucoup aux cours de Bagdad, de Karakoroum ou de Pékin : ils ont empranté plus encore à l'Empire grec Rien ne ressemble plus aux deux domestiques des scholæ d'Orient et d'Occident que les deux beglierbegs d'Anatolie et de Roumélie, au grand-domestique, que le grand-vizir; au mégaduc, que le capitan-pacha; au grand-logothète, que le reis-effendi; aux autres logothètes, que les defterdars; au juge du camp, xpirès rou porrètou, que le cade-cl-asker. Il serait facile de poursuivre l'assimilation pour toutes les variétés d'écuyers, veneurs, porte-verge, porte-sabre, porte-bouclier, notaires et protonotaires, primiciers, huissiers, vestiaires, gens de l'étrier, de la cuisine, de la table, du lit, dont fourmillerent les deux cours. A la cour de Byzance, Codinus avait déja connu des schaouchs et même un

grand-tchaouch (ὁ μέγες τζεονειος), des drogmans (δρεγομένοι), un amiral (ἐμηράλιος, titre arabe et ensuite ottoman). Qu'était ce bakhchich d'avènement distribué aux janissaires, sinon le donatioum romain?

Le sultan délivre des hatte-chér f et des hatti houmaioun comme son prédécesseur chrétien des chrysobulies, également avec des caractères d'or, de pourpre ou d'azur. De même que les empereurs romains, après un grand succès, expédiaient à leurs alhés et vassaux leurs litters laureate, le sultan annonce par des lettres de victoire la conquête de l'Egypte ou la prise de Rhodes.

Dans les provinces, la différence n'était pas grande entre le ttême byzantin et le sandjak ottoman, entre le stratège du thème et le beg du sandjak : sous d'autres noms on retrouve les clisurarques, les turmarques, les comtes et les dues de frontière des niècles byzantins. Les fiefs de stratiétas ont leur analogue dans les timars et les ziam, fiefs de spahis

Sous les empereurs chréhens, quelle que fût la bigarrure athnographique des deux péninsules anatolique ou balkanique, l'unité de confession faisait également de tous les sujets, Hellènes, Albanais, Slaves, Roumains, Turcs, Arabes, des « Romains a orthodoxes. L'Islam ne pouvait avoir la même prise sur ces populations : ceux des Hellènes, Slaves. Roumains, Turcs seldjoukides ou turcomans, qui embrassèrent l'orthodoxie musulmane devinrent sculs des Ottomans. Il y eut en présence deux religions, deux orthodoxies, la grecque et la turque, également intransigeantes; il y eut comme dexn peuples, dont le plus nombreux, de beaucoup, était celui des vaincus. L'assimilation, l'absorption de l'un des deux éléments par l'autre était impossible grâce à l'opposition du Koran à l'Évangile, du croissant à la croix. Plus d'une fois les Osmanlis, avant conscience de leur inferiorité numérique, s'inquiétèrent de cette situation grosse de périls pour l'avenir de leur puissance; les plus violents se demandaient s'il ne fallait pas supprimer ceux qu'on ne pouvait assimiler. On prête à Séliml'Inflexible un plan d'égorgement en masse des cirétiens.

Esclavos et renégats : les vainqueurs gouvernés par les vainçus. Les chrétiens, en tant que chrétiens,

ne pouvaient avoir aucune part aux affaires : comme tels, ils étaient exclus de l'armée, exclus du gouvernement. Mais du gouvernement les Ottomans aussi étaient exclus : en Europe, tout autant que les chrétiens; en Asie, tout autant que les Seldjoukides et les Turcomans. Le sultan gouvernait avec ses esclaves. Or comment se recrutaient ces esclaves? Par les courses en pays ennemi, par l'enlèvement d'enfants chrétiens dans les pays sujets. Parmi les bostandpi de ses jardins, les kupudya de son palais, les gardiens de ses chiens et de ses bêtes curieuses, ses uchoghtans ou pages, tous amenés là enesclaves, assez promptement convertis à l'islamisme, il choisissuit ses officiers, faisait de ceux ci ses généraux, ses vizirs, ses grands vizirs. Ceux-ci ne sont plus ainsi qu'autrefois, comme Khalil, des seigneurs osmanlis ou seldjoukides. Sous Soliman, parmi les vizirs et grands-vizirs, Ibrahim est un Albanais de Parga, ses successeurs, Atas et Loufti, des Albanais; Rustem ct Ali-Pacha, des Dalmates, Mohammed Sokoli (sokol, faucon, en slave), un Bosniaque Les flotles sont commandées par Dragat, fils d'un chrétien d'Asie Mineure (de Menteche); par Pialé, un Croate; par les frères Barberousse, des Lesbiens; par Siman, un Albanais. Sur 48 grands-vizirs, 12 seulement furent des fils de musulmans 1. C'est par des enfants chrétiens convertis dans l'esclavage que les vainqueurs sont gouvernés despotiquement. Ils le sont aussi par des renégats volontaires, qui n'ont vu dans le reniement que le chemin de la fortane, et qui, parvenus aux grandes charges, font arriver à la cour leurs parents d'Albanie, de Grece, des pays slaves. Tout ce qu'il y a. dans les races conquises, de hardi, d'aventureux, de peu sorupuleux, se jette dans l'Islam : même un Manuel Paléologue, le dernier de l'impériale lignée, « se fait Turc », comme on disait alors en Occident. Il y cut des conversions en masse, toutes volontaires, surfout dans les classes de guerriers propriétaires.

<sup>4.</sup> Mahmond, de plus inte ligeret des grants viries de Molamand II, est üls d'un Cree et d'ine Abana se Horses Viried Pucht, gendre de Bayez d'II, avait été patririen de Venise. Vin sculement la maison d'iso lan, mais cel en den hauts discritaires d'viennent comme des pepinieres, comme des copes d'esclaves destinés a x grindes charges à est presque in me specialition à on cleve des enfants, on les australit dans la misique et la poes e ausait pien que dans la guerre et

Les quatre supports de l'empire. — Mohammed II, ou plutôt son dernier grand-vizir, Mohammed de Karamanie, avait, par le Kanoun-Vameh, donné à l'empire une organisation systématique. Elle était fondée sur le nombre quatre, qui est celui des piquets de la tente. Les quatre supports de l'empire sont les vizirs, les cadi-el-asker, les defterdars et les rischandji.

Au début il n'y avait qu'un vizir, « portefaix » ou factotum de l'empire : tel fut Ala-ed-Din, le frère d'Ourkhan. Puis il y eut un grand-vizir et deux vizirs. L'empire s'accroissant, le nombre de ceux-ci fut porté à trois par Mohammed II, à quatre par Soliman : celui-ci créa même un cinquième vizirat pour le renégat hongrois Férad. Le grand-vizir fut ce qu'avait été autrefois le vizir unique : il fut le vice-empereur.

Le militaire turc ne pouvait être soumis uniquement soit à la Coutume, soit au Chériate, ni être jugé par le cadi Il lui fallait un statut et un juge à lui . Des le temps d'Ala ed-Din, il y cut un « juge des soldats » . cadi-et-asker. Sons Mohammed II, il y en cut un pour l'Anatolie et un pour la Roumelie. Sons Soliman, tous deux furent subordonnés au grand moufts ou Cheikh-ul-Islam, dont la sentence est sans appel Ils rentrèrent ainsi dans la hiérarchie religieuse.

Les desterdars sont les « teneurs de livres » (dester, livre; il s'agit du hyre des impôts). Sous Mohammed II il n'y avant qu'un soul desterdar, celui de Roumélie, avec un aide pour les provinces d'Asie Plus tard il y en eut quatre.

Les auschandji sont les secrétaires d'État, et, comme tels, membres du Divan. Plus tard ils furent subordonnés au reis-ul-kouttab, « chef des écrivains » Celui-ci fut, à son tour, supplanté par le reis-effendi, qui fut une espece de ministre des affaires étrangères, mais toujours subordonné au grand-vizir Le reis-effendi, dans les audiences aux étrangers, était assisté du divan terdjinan ou grand-drogman.

ladministration, esperant qu'un jour ils seront les protecteurs de leurs patrons. Le defterdar jakander Tehelebi avait en sa maison 600° esclaves - 7 de re ix-ci s'élevèrent au vizirat et l'un d'eux fut le grand-vizir Monammed Sokob

4. Timour, so zelé pour l'orthodoxie, l'avait l'ien compres Voir dedessus. L. III, p. 946.

48

Autres dignitaires : agas et oulémas. — Outre les quatre supports de l'empire, il y a les agas (du mot aka, ancien) : agas extérieurs, ou commandants des troupes; agas interieurs, ou employés supérieurs de la cour. Enfin les oulemas ou légistes. Les agas extérieurs sont : l'aga des janissaires, l'aga des azabs, les six agas de cavalerie, le topdji-baschi, général de l'artillerie, le djébedji bachi, genéral des munitions, le toparadji-bachi, général du train, le mehter-bachi, quartier-maître général (ces trois derniers correspondent aux stratopedarques byzantins).

Les agas interieurs, qui sont presque tous des cumiques blancs (ak-aghater), sont préposés au service du palais.

Outre la garde du corps du sultan, les solak (archers) et les perks (hallebardiers avant conservé le costume de la gardo byzantine), il y a la garde des jardins et barques, les bostandji, plus tard au nombre de 2500; celle des portes, les kapidji, au nombre de 800. Il y a les 300 khassiki, sous-officiers; les baltadji, compunie de 120 hommes, les tehaouchs, corps de 630 hommes; le rorps des pages (itchoghlans), qui sont plusieurs centaines.

Plus intime encore est la garde du harem, où tous les employés sont des eunuques noirs (kara-aghaler), su nombre le 200. Leur chef est le kizlar-agasi, « gardien des filles. »

Les oulémas sont les hommes de loi. Bien entendu, il s'agit ici du Chériate, ou loi religieuse. Les uns sont de véritables prèties comme les imams ou prêtres des mosquees, les mouezzons ou crieurs de la prière du haut des minarets, les khatebs qui font celle du vendredi pour le souverain, les kaîms ou sacristains. Les autres sont jurisconsultes, professeurs de droit. Leur chef à tous est le Cheil had Islam. Au corps des oulémas ai partient le khodja ou précepteur du sultan

Le souverain et la religion. — En Occident, à Byzance même, il y avait « deux montiés de Dieu » , le pape et l'empereur, le patriarche e, le basileus. Le pontife avait sur le prince une suprémate spirituelle, qui pouvait aider à limiter son pouvoir même temporel. Bien de semblable dans l'Islam ul n y a pas d'intermé haire l'gal entre le croyant et son Dieu Même le Cheikh ul-Islam n'avait pas autorite sur le sultan, il n'était pour lui qu'un ho nime connaissant l'en la loi et pouvant l'inter-

préter avec autorité. Cette autorite, on l'employait à faire rendre par le corps des oulémes des fetouas, qui étaient simplement des responsa jurisprudentum. Le sultan pouvait passer outre aux remontrances de ces jurisprudents; elles n'en avaient pas moins une grande action sur l'opinion des croyants. Les sultans les plus farouches n'esèrent braver les remontrances du Cheikh ul-Islam. Plusieurs fois il empêcha des ambassadeurs d'être sacrifiés au courroux du Padishah et fit respecter le droit des gens.

Le sang d'Osman : le fratricide d'État. — Le sultan n'en resta pas moins, pour ainsi dire, au dessus ou plutôt en dehors des lois. De cette situation étrangement privilégiée, la personne de sang imperial ent tous les avantages et subit tous les inconvénients. « La plupart des légistes, porte le Kanoun-Namel de Mohammed II, ont déclaré que coux de mes illustres fils et petits-fils qui monteront au trône pourront faire exécuter leurs frères, afin d'assurer le repos du monde ils devront agir en conséquence. > L'héritier du trône (shah zade, fils du roi) cut le droit de faire perir ses freres et leurs enfants; mais rien ne lui garantissait qu'un de ses frères ne prenurait pas l'avance et ne lui appliquerait pas la même loi. Tont fils de sultan courait la chance du trône et risquait celle du cordon '. En revanche, tel était le respect du peuple et des soldats pour le sang d'Osman, qu'un prince qui avait réuss à détruire lons les males de sa famille pouvait régner en sécurité et tyranniser. impunément ses sujets.

Ladministration. — L'empire élait divisé en sandjeks (bannières), on lives. Les begs administratent à forfait leurs provinces, commandant aux possesseurs de timers et de ziams, exploitant les raies (troupeau : ce mot s'applique d'ailleurs sans distinction aux paysans musulmans ou chrét.ens) Ils etaient

Partie F N



<sup>1.</sup> La mome raison d'Elat comine a destince des fil es du sultan appelees sultanes), il les mariant volontiers a ses hants dignitaires mais teurs enfants miles, des leur noissance, sont (à partir d'Amin'st le condamnées à pour on outlie de leur noiser le cordin amb lica. Leurs filles khanine autimes) eint pus ul res et plus heureuses qu'e es elles peuvent avoir des fils, mais le kanoun-Yameh present quies ne pourre il jamais acriver à la rignité de hegherbeg.

tenus seulement a faire bonne justice, à garantir l'ordre, a verser le tribut, à fournir le contingent militaire.

Au-dessus des begs, il y avait les beglierbeg d'Anatolie et de Roumelie; à certains moments, il y en eut un pour la Karamanie et un pour la Hongrie. Le capitan-pacha, chef suprême de la flotte, gouverneur les tles, chargé des rapports avec les chréhens, sujets ou étrangers, était une sorte de beglierbeg de la mer. On donnait le nom de sérasker au généralissime d'une armée en campagne. Le titre de pacha se décernait aux beglierbegs, aux begs les plus importants, aux généraux d'armée, même à de hauts dignitaires civils. On donne le nom de pachatik a un grand sandjak ou à une réunion de plusieurs sandjaks sous un même chef.

Comme dans tous les États musulmans, les croyants avaient à payer au sultan la dime (achow), prévue par le Koran; les non-croyants étaient astremts au djézyeh (capitation); les biens-fonds, des uns comme des autres, à l'impôt territorial (kharadj). Les autres revenus principaux du Padishah consistaient dans le produit de ses domaines; dans sa part du butin à la guerre (le quint des esclaves), dans les tributs (lezma) payés par les vassaux ou les étrangers; dans les amendes et confiscations; enfin dans les douanes. Les droits de douane se percevaiert aussibien à la sortie qu'à l'entrée. Le sultan est le prince le plus riche de l'Europe comme le plus puissant; son revenu annuel est de 12 milliors de aucats; Charles-Quint lui-même n'en a que 6 millions

L'armée. — La création des troupes régulières remonte au vizir Ala-ed Din, fierre d'Ouckhan. Avant lui les émirs osmanlis n'avaient que de la cavalerie irrégulière : les akadyi, « batteurs d'estrade », guastadore des Italiens. Ceux-ci n'étaient leves qu'en temps de guerre et n'avaient d'antre solde que le butia. Ourkhan, le premier, out une infanterie permanente et soldée ; les yaya ou padé 'piétons), presque tous musulmans. Cette infanterie ne tarda pas à se livrer aux mêmes désordres et exigences que les irregulièrs. C'est alors que l'oncle d'Ourkhan, Kara-Khahl-Tchérendeli, proposu de former une milière composée d'enfants chiét eus enlevés à leur famille et auxquels

on enseignerait en mêmo temps les doctrines de l'Islam et le métier des armes. Il s'appuyait sur ce texte du Koran . « Tous les enfants apportent en naissant des dispositions à l'Islam. » Ce serait une milice esclave, analogue à celle des Mamelouks, mais toute en infanterie. Elle recut à sa création le nom de Yeni-Teheri (jeunes soldats, janusaires). Elle adopta pour coiffure le bonnet de feutre blanc du célèbre derviche Hadji Begtach, fondateur de l'ordre des Begtachi. Ce bonnet fut orné, en guise de pompon, d'une cuiller. Celle-ci (analogue à la cuiller des etudiants-boursiers espagnols) rappelait que les jeunes soldats mangeaient la soupe du sultan. Qu'ils fussent nourris par lui, les noms même de leurs officiers en témoignaient. Le colonel de regiment s'appela tehorbadn-bacht (premier fatseur de soupe), après lui venaient l'achtehi-bachi (premier cuisinier) et le sakkabach: (premier porteur d'eau). Le point de ralliement les soldats, c'etait moins le drapeau que les *ortas*, les marmites à faire la soupe et le pilau. On les portait dans les defilés de parade. Une troupe qui, à la guerre, perdait ses marmites était notee d'infamie. Renverser les marmites, c'était se déclarer en insurrection. On donnait le nom d'Odjak au corps entier les janissaires. L'aga en était le chef suprème et autonome.

Quant aux anciens piades. Ala ed Din les transforma, de troupe soldee, en fieffes ; chacun de ces proprietaires de fief était tenu d'entretenir les routes en l'on état et de fournir à l'armée des pionniers.

Il créa une cavalerie permanente soldée. Elle se composa : 1º de quatre escadrons, formant la garde à cheval du sultan deux d'ouloufédµ (cavaliers soldés), deux de ghouriba (cavaliers étrangers occidentaux); 2º d'un corps de spahis proprement dits (de sbah, aurore, ceux qui se lèvent matin), dont l'effectif, sous Mohammed II, fut de 10000 hommes, 3º de silihdars (porieurs d'armes, gens d'armes), qui, à la même époque, étaient au nombre de 8000 cavaliers.

Ala-ed-Din organisa encore : i° une cavaler e de mosseliman (exemple d'impôt), commandée par les sandjak-begs, et, sous eux : par des binbachi (chef de mille hommes) et ces soubachi (chef de cent hommes); 2° avec la même hiérarchie, une cavalerie de

fieffés, possesseurs de timars et de ziams, ceux-ci plus étendus que ceux-là. Le timariote devait fournir 1 cavalier avec 2 ou 3 servants, le zaim 19 ou 20 cavaliers, le sandjak-beg des inilhers. Tous ces fiefs élaient viagers, mais transmissibles aux enfants mâles. Le sultan donnait de l'avancement aux fieffés par leur promotion du timar au ziam, du ziam au sandjak. L'hé rédité du fief tendit à se maintenir en pays seldjoukide.

Il y eut donc dans l'armée ottomane : 4° de l'infanterie et le la cavalerie soldées . janissaires et cavaliers de la Porte, 2° de l'infanterie et de la cavalerie fieffée . piadé, spahis timarioles on zaîms; 3° enfin de la cavalerie et de l'infanterie qui n'étaient ni soldées ni fieffées : les akindji et les azabs. Les premiers sont analogues aux compagnies d'ordonnaire de Charles VII et aux régiments de Honri II; les seconds aux milices féodales de notre xu'siècle, les troisièmes formaient une armée purement barbare

Ala-ed Dm, par cette création d'une armée permanente, devançait de cent ans Charles VII et de deux cents ans Henri II.

Ainsi l'armée turque avait un solide noyau d'infanterie, à une époque où il n'en existait pas de bonne en Europe. Elle eut aussi, avant toutes les autres armées, un ensemble de troupes techniques : des artilleurs (topadji), les soldats du train (top-arabadji), des armuriers (djebedji).

Les janissaires. — Les janissaires ne pouvaient être recrutés que d'enfants chretiens, sujets ou prisonniers de guerre. Les vaineus, outre le djezych et les autres impôts ou prestations, payaient donc une sorte de dime de leurs enfants mâtes. Tous les cinq ans, les agents du sultan passaient dans les villages, réunissaient les fils de paysans, enlevaient le cinquième de ceux-ci, choisissant les plus forts et les plus heaux . c'est ce qu'on appelait la loi du Decchirmé II n'y avait d'exempts de cet impôt du sang que Constantinople, Ataènes, Rhodes, quelques îtes garanties par les capitulations) et les Mainotes Les Tures avaient aussi trouvé le moyen de pallier leur inferiorité numéri pue en présence des vaineus : ils prenaient leurs jeunes gens pour en faire des Tures. Djevad bey just fie cette mesure en la représentant comme un simple procédé de recru-

tement, analogue à notre conscription, et qui prouvait du meins que le sultan considérait « les chrétiens et les musulmans comme des enfants de la même patrie », mais le Develurmé n'eut jamais le caractère d'une loi d'égalité, et les chrétiens se refusaient à considérer l'empire oltoman comme une patrie,

Du meilleur de leur sang les populations helléniques et slaves. recrutaient la milice qui assurait leur oppression. On s'étonne que les vaincus aient pu supporter cette effroyable exaction. Et pourtant il paratt certain que nombre de familles, sachant la fortune rapide de quelques uns de ces soldats, se prêtèrent aux enlèvements, et que parmi les enfants il y eut des volontaires qui devancèrent l'appel. Beaucoup de ces convertis étaient plus fanatiques que leurs nouveaux corcligionnaires, avec un plus grand mépris pour les chretiens. Beaucoup, en revanche, n'étaient musulmans qu'à la surface, conservant des croyances ou des superstitions du pays d'origine!, ne prenant de l'islamisme que ce qui leur plaisait, buyant du vin sans scrupule, obligeant par leurs clameurs le pieux Bayezid II à rouyrir les cabarets. Ce qui leur donnait un terrible esprit de corps, c'était la fidélité à leur « soupe », l'obéissance à leurs officiers la lévotion à saint Begtach, l'appat d'une solde élevée, l'espoir du donativum ou du butin, la garantie d'une retraite en cas de vieillesse ou d'infirmité, l'orgueil de se sentir des soldats et de se croire lout permis.

Le corps des janissaires se partageait en 165 ortas (époque de Soliman), d'effectif variable, ayant chacun ses insignes, que les nouveaux janissaires s'empressaient de se faire tutouer sur les membres.

Les janissaires devaient demeurer à la caserne ou sous la tente (ada) : il leur était interdit de se marier, de faire aucun métier ou commerce. En revanche, ils jouissaient de grands privilèges : le sultan élait inscrit dans le 1<sup>er</sup> orta; ils ne pou-

<sup>4</sup> Jean Lascar's, dans an discours de 152 à Charles Quint, du ceci : « Par pratique avec les junissaires..., D'entre ces va lants hommes il y en a plusieurs qui ont encore le goût et la souvenance de la foy qu'ils apprindrent en leur enfance « D'afarmait à Paul Jove que Herses-Pacha, le propre pendre de Bayezid II, regrettait d'avoir abjute la rengion chritienne et, la noit, a orail un cracifix que, le jour, il tenait enferme dans une armoire.

vaient être punis que par leurs propres officiers, fussent-ils arrêtés en cas de flagrant délit, même par le grand-vizir. L'exécution ne pouvait avoir lieu en public (les peines étaient la prison la bastonnade ou la mort)

Le nombre des janissaires no cessa de s'accrottre : toutefois, même au temps de Soliman, il n'était que d'environ 12 000. Leur turbulence grandissait avec leur nombre. Sélim I<sup>ee</sup>, poussé à bout, avait essaye de changer l'esprit du corps. En 4515, après une mutinerie, il incorpora dans l'*Odjak* 7000 de ses jeunes serviteurs du palais, valets de chiens, gardiens des furets, gardiens des dognes, gardiens des gracs. Il affaiblit l'autorité de l'aga des jamssaires en lui adjoignant un commandant en second (koul kraya, procureur des esclaves), et quatre lieutenants.

La flotte turque, a partir de la prise de Byzance, devint la plus puissante du monde. L'Asie Mineure lui fournit à profusion les bois, les chanvres, les goudrons, les toiles. Elle eut pour champ de recrutement un littoral très développé et d'innombrables îles, c'est-à-dire tout ce qu'avait perdu, des le xir siècle, l'Empire byzantin. Elle eut, pour rameurs de ses galeres, des milliers de captifs. Elle eut les plus grandes galeres et hientôt les plus grands vaisseaux, inunis d'une formidable artiflerie.

#### Le harem et son influence : Roxelane et Ibrahim.

- Il semblerait que les femmes du sultan, esclaves enlevées ou achetées, que gardaient sévèrement au fond du Sérai les cumques noirs, dussent n'avoir aucune influence sur les affaires. En général c'était vrai Cependant ce qui avivait les discordes entre les tils du sultan, c'etait que, fils du même père, ils l'étaient de mères différences. On réservait le nom de sultane-validé à la mère du sultan, e. de sultane-khasséks à celle qui lui avait donné un fils!

Sous le règne de Soltman une fet ime surtout joua un grand rôle, désastreux pour l'avenir de la Turquie. Dans une course que les Tatars firent dans la Rassie-Rouge, ils enlevèrent la

I Venai est eus it e les khatoun cut neu daries qui sont encore des esteres depoisées la kentoun rière d'une l'ile s'upelle khassen-chatour. En in la foire des questalle, a ivalités du so une, des khassentalles, bies de chambre, les chaquestes ou asperantes à ces emplos que et ou accompany rantes à ces emplos que et ou accompany experience. Celay s'equatron als original residents pays.

flle du pope de Rogatino. Achetee pour le harem du sultan, de suite elle y éclipsa les autres femmes, moins peut être par sa beauté (il y avait là les plus he les filles de la Circassie), mais par sa grâce, la vivacité de son esprit, son humeur enjouée. On l'appelait Khourrem, la Rieuse, ou encore Roxelane (peut être : la Russe). La sultane-shasséki d'alors, une Tcherkesse, mère de ce prince Moustafa qu'adoraient le sultan, l'armée et le peuple, conçut de cette faveur mattendue la plus vive jalousie Elle essaya de lutter contre la favorite et fut brisée '.

Royelane devint sultane-khasséki L'ambassadeur venitien Navagero assurait à sa République que le Grand-Seigneur, contre la coutume de ses ancètres, l'avai, épousée et prise a femme ». Elle ne fut pas seu ement la favorite du sultan, mais son conseiller le plus écouté c'est elle qui fit faire la guerre de Perse de 1548. Plus tard elle echangea avec la sultane favorite du shah Tamasp une correspondance curicuse, où Unites deux rivalisent de louanges hyperboliques et de métaphores orientales. Elle était vraiment une impératrice. To it le monde en Europe connaissait son pouvoir; des seigneurs polonais lui firent parvenir, pår Opalinski, l'ambassadeur de Sigismond let, une let re de l'élicitation, comme à une compatriate. Sa gaieté dissimulait une ambition démesurée, un dangereux esprit d'intrigue et une àme vindicative. Après avoir fait chasser la Tcherkesse, elle s'en prit au prince Moustafa, l'héritier du trône. Elle obtint d'abord que, de son gouvernement de Magnesie, à quelques jours de la capitale, il fât transferé à celui d'Amasia éloigné de vingt-cinq jours. Puis elle se retourna contre un ami dévoué du prince, le grand-vizir Luchim

Sis paro es irriterent l'a daul puis le sintimet firmit caus, que jamais plus a na lai na Beppor, lu Vio Len Bemardo Navagero, più

I Un jour les dong fommes se protent de querelle La Toterkesse dat à la Busser - Tractresse' chair vendre' to veux rival ser avec mort et losse ingles e e coi laboura le visago. A et mon et le Palisiah caveya to mont e Roxeauce elle lai fil repondre . - Je ne sus plus il gne de para tre en la presence du maître je ne sus qu'irre e a rovendare, el avec la figure exoluper en toles cheveux arraches, de craminas most user sa que en la subun massa et la talveur, elle lui raconta mort, en versant des larmes. La Teherkesse acreva d'errich le maître en ropon aut à ses réproches de la mortait encore precette eschive s'est rals en toteque to t le harem devraits politier devant e le . -

Ibrahim était d'origine albanaise, le fils d'un matelot de Parga; dans son enfance il avait été enlevé par des corsaires et vendu à une femme veuve de Magnésie. Elle le fit élever comme son propre fils, lui donnant des maîtres, cultivant en lui un talent inné pour le violon. Rencontré par Soliman, alors prince héritier, il lui plut tellement par sa jolie figure, son esprit, son talent sur le violon, que le futur sultan ne voulut plus se séparer de lui. Devenu Padishah, il le nomma chef des pages et des fauconniers, puis vizir, puis grand-vizir. En 4524, il lui donna en mariage sa propre sœur et lui fit des noces impériales. Ibrahim fut de toutes les campagnes du sultan, chargé par lui de toutes les négociations. Pour la campagne de Vienne, le sultan le nomme sérasker de toutes ses armées, avec autorité sur tous les dignitaires, les cheïkhs comme les vizirs, le droit de donner et de reprendre les sandjaks, ordonnant qu'on regardat toute parole de son favori comme un ordre sorti de sa bouche impériale « qui fait pleuvoir les perles ». Ibrahi n était presque un civilisé, il avait du goût pour l'Europe et surtout pour la France, il fut le protecteur des poètes et des artistes tures.

Cependant ce ministre si ai né, autant empereur que le sultan lui même ', Roxelane la Ricuse, en se jouant, le mina et le décruisit Sans doute Ibrahim prétait le flanc : il se croyait presque sultan, et il en ajoula le titre à tous les siens, signant bardunent . « Sultan Ibrahim ». Il n'était pas tendre à ses ennemis particuliers, au point d'avoir voulu la tête du defterdar Iskender Tchélébi et de l'avoir euc. On ponyait l'altaquer encore sur la foi musulmane « au debut il affectait le plus profond respect pour le saint livre, le pressant sur ses lèvres et sur son front des qu'on lui présentait un exemplaire; à la fin de la campigne de Perse (1536), il entrait en foreur quand on

<sup>4.</sup> En 1533, il disant aux ambassade ars antrichiens \* 1 est moi qui gouverne est en price, ce que je fais reste fait, car tinte puissance est en moi a Ce que je a une est doure, ce que je refuse est refus. Lors même que le grand l'au shith veul a corder ou un ne a accorde quel pie chise, su je ne sanctionne pas sa dicision, elle reste nom as mer. Fint est en mes prins, guerre, paix, richesse puissance a lli ne veut pas qua y alt de d'ét rene lei tre lin et mans i fai fur des halits pour lin, il en cratinance a pareus pour moi, a le condins apar partie, ce ton, avec et ad on d'in verite e, le l'apastec \*

lui offrait un Koran, disant qu'il en avait bien assez d'exemplaires chez lui. Tout cela dut être exploité contre lui. Le 5 mars 1336, comme il s'était rendu au Séraï pour diner, comme à l'ordinaire, avec le sultan et coucher dans sa chambre, il fut étranglé.

La mort de l'Albanais remettait tout le pouvoir aux mains de la Russe. Pour avoir un moyen de l'exercer, à quelques années de la, elle fit nommer grand-vizir le sombre Roustem, auquel elle avait donné sa fille en mariage. Maintenant il s'agissait de frayer à ses fils, Sélim et Bayézid, le chemin du trône. Elle poussa plus àprement les hostilités contrele prince Moustafa. Roustem accusa celui-ci d'entonte avec les Persans; il rapporta au sultan certaines paroles des janissaires Ils auraient dit : « Le sultan est trop agé pour marcher à l'ennemi; il serait temps de proclamer le prince et d'envoyer. le vieux Padishah se reposer. » Soliman somma son fils de comparaître devant lui. Les amis de Moustafa, tremblant pour sa vie, l'engageaient à ne pas se rendre à l'appel du sultan, qui arrivait à Érégli (Asie Mineure). Il répondit : « Je dois avant tout obéir à mon père; je n'ai rien à me reprocher; si l'on doit m'ôter la vie, que ce soit du moins celui qui nie l'a donnée. • Quand il entra dans la fente du sultan, il le trouva sur son trône, dans un com, trois muets le cordon à la main. Soliman assista d'un œil sec a la lutte désespérée de son fils contre les bourreaux (21 septembre 1353).

Boxelane triomphait; mais bientôt les vices et la nullité de son fils favori, Sélim, éclatèrent à tous les yeux. Les janissaires ne contenaient plus leur mépris pour cet Osmanli dégénéré. Le cri de l'armée fut si fort que son frère Bayézid, l'autro fils de Roxelane, prit les armes dans son gouvernement de Karamanic. Roxelane mourut au début de cette nouvelle guerre civile, et Soliman, dejà cassé par la vieillesse, encore plus accablé par la perte de sa Rieuse, dut marcher contre le fils révolté. Bayezid fut battu (1559) et s'enfuit en Perse. Son frère et son pere mirent un égal acharnement à réclainer du shah Tamasp son extradition. Contre l'énorme somme de 400 000 pieces d'or, le shah le livra : il fut étranglé avec ses cinq fils (1561). —

Ainsi les intrigues de harem avaient abouti au meurtre du plus grand des ministres de Soliman et à l'exécution des seuls parmi ses fils qui fussent dignes de lui succéder

## VI. - La civilisation ottomane.

L'organisation des études. — Tous les sultans ent établi, aupres des mosquées qu'ils bâlissaient, des hospices et aussi des écoles (medressés). Celles ci ressemblaient beaucoup à nos colleges et universités du moyen âge. Mohammed II, ou plutôt son grand vizir Mahmoud, régla la hiérarchie et le plan d'études pour les hait collèges qui s'élevèrent auprès des huit premières mosquées, et qui furent surnommes les « huit paradis des sciences ». Il y a dix branches d'enseignement : grammaire, syntaxe, logique, métaphysique, philologie, science des tropes, science du style, rhétorique, geométrie, astronomie, astrologie (c'est presque notre tromm et notre quadronum). Les étudiants sont appelés tolbas (au singulier taleb) ou soukté (enflammés pour l'étule). Quand ils ont parcouru le cycle des études, ils peuvent devenir soit professeurs des écoles inferieures, soit mams. S'ils perseverent, ils deviennent mouderrés, professeurs de co.lège, et peuvent aspirer aux emplois les plus hauts dans le corps des oule nas.

Les poètes. — La periode qui va de Mohammed II à Soliman fut une des plus brillantes de la litterature ottomane Innombrables sont les poètes énuméres dans le livre de Hammer. Mohammer II en pensionna trente. Il y est même des poétesses, con me Seineb d'Amasia, et, sous Bayézid II, Mihri, de la même ville. Soliman présiduit a des concours de poésies et récompensait les meilleures hasside. Il nomma juge de Brousse Ala-ed-Din-Asi, le tradacteur des Fables de Bidpaï et l'auteur du Livre Imperial, recueil de ving, apologues également traduits du persan. Quelques-mis de ces poètes ne manquatent pas de hardiesse. Ynya-beg, un capitif chrésien qui était devenu un grand poète ture, deplocant dans une elegie l'execu-

tion du prince Moustafa, esait dire: « Reustem nons a donné le chagrin de voir encore Soliman sur le trône, ce Schritan (Satan) est-il destine à vivre encore longtemps\* » Sous co règne, le plus grand poète lyrique paraît avoir été Abd-ul Baht (l'Immortel), que les Turcs appellent « le sultan et le khan de la poésie lyrique » et auquel Soliman adressa une pièce de vers où il le traitait de « premier poète des Ottomans » . La poésie ottomane se nourrissait de la poésie persane, et presque tous ces écrivains donnèrent de celte-ci des traductions et des commentaires

Les encyclopédistes et les historiens. — Nous pouvonancégliger les fameux juristes et théologiens de l'époque pour nous réduire à mentionner au moins les principaux philologues, encyclopédistes et historieus. Ha imi, précepteur de Sélim I<sup>n</sup>, rédiges la Mer des Curiosdés, un dictionnaire turc-persan. Taschkæpri-Zadó entreprit une Encyclopédie où il parlait de 370 sciences, et, dans les Parcelles d'anémones, donna les biographies des jurisconsultes ottomans depuis les origines de l'empire. Ce sont aussi des encyclopédies que le Registre des Sciences et la Ville des Sciences de Haliz-Adjein.

Sous Sélim, écrivait le Persan Idris, le premier en date des historiens ottomans, sous Soliman, Moustafa Djalal-Zadé, qui donna une vie de Sélim; son frère Salik, qui raconta celle de Soliman; le Persan Lari, auteur du Meroir des temps et routes des connaissances, essai d'histoire universelle; Ramazan-Zadé, historien des Ottomans; Kémal-Pucha-Zadé, à qui nous devons une histoire, aux flamboyantes métaphores, de la campagne de Mohâcs, et qui devint Cherkh ul Islam. Au reste les exploits de Soliman ont été célébrés en vers et en prose par une douzaine de ses contemporains. En fait de sciences, les Ottomans n'ont guère cultivé que les mathématiques et la géographie.

<sup>1.</sup> Citons aussi Misai, - le riche en amagination - . Ghaza l, surnommé Deli Burader (le frère fau , poete érotique, Fouzouli, qui chanta les arresses de l'opa met du vin, et les Amours de Léda et Medynoun; Fikm, qui écrivit le Soleit et l'Etoile du matin, le Parterre des fleurs, les Vierges des pensées, Réquani, autour du Livre des pausies, Lamin, d'une héroite de la ville de Brousse.

<sup>2</sup> Sous Mohammed II, Ali-Konsebd, i publia, sous le titre de Lurre de la conquête un traite d'astronomie. Un geographe tres prai, que fut le corsaire Piri, l'écumeur de la mer des Indes, qui laissa des Bah, mé (atlas mar times» Nommons Sidi-Au, det Katila le Roumi, qui, après avoir guerroye dans la meme mer contre les Portugais, explora par terre le Sind, l'Afgl ar istan, la Transoxiane et la Perse,

Ainsi les intrigues de harem avaient abouti au meurtre du plus grand des ministres de Solimin et à l'exécution des seuls parmises fils qui l'assent dignes de lui succéder

## VI. - La civilisation ottomane.

L'organisation des études. — Tous les sultans ont etabli, auprès des mosquées qu'ils bâtissatent, des hospices et aussi les ecoles (medressés). Celles ci ressemblaient beaucoup à nos collèges et universités du moyen âge. Mohammed II, ou plutôt son grand-vizir Mahmoud, régla la hiérarchie et le plan d'études. pour les huit collèges qui s'éleverent auprès les huit premières mosquées, et qui farent surnommés les « huit paradis des sciences » Il y a dix branches d'enseignement : grammaire, syntaxe, logique, métaphysique, philologie, science des tropes, science da style, rhétorique, geomètrie, astronomie, astro ogie (c est presque notre trutum et notre quadrivium). Les étudiants sont appeles tolbas (au singulier, taleb) ou soukte (enfl immés pour l'écude). Quand ils ont parco iru le cycle des étades, ils peuvent devenir soit professeurs des écoles inferieures, soit mams. S'ils perseverent, ils deviennent monderres, professeurs de collège, et peuvent aspirer aux emplois les plus hauts dans le corps des oulemas.

Les poètes. — La pério le qui va de Mohammed II a Sohman fut une des plus brillantes de la littérature ottomane. Innombrables sont les poètes énumerés dans le hyre de Hammer Mohammed II en pensionna trente II y eut même des poètesses, comme Seineh d'Amasia, et, sous Bayézid II, Mihri, de la même ville Sohman prési lait à des concours de poésses et récompensait les muilleures kassale. Il nomma juge de Brousse Ala-ed-Din-Vii, le trad a teur des Fables de Bi lpaï et l'auteur du Livre Impérial, recueil de vingt apologues également traduits du persau. Quel possuns de ces poètes ne manquient pas de hardiesse. Yaya beg, un captif chretien qui était devenu un grand poète ture, deplorant dans une élegie l'execu-

, by T. F. F. F. F. W.

tion du prince Moustafa, osait dire : « Roustem nous a donné le chagrin de voir encore Soliman sur le trône ; ce Schectan (Satan) est-il destiné à vivre encore longtemps? » Sous ce règne, le plus grand poète lyrique paraît avoir été Abd-ul-Baki (l'Immortel), que les Turcs appellent « le sultan et le khan de la poésie lyrique » et auquel Soliman adressa une pièce de vers où il le traitait de « premier poète des Ottomans » . La poésie oltomane se nourrissait de la poésie persane, et presque tous ces écrivains donnèrent de celle-ci des traductions et des commentaires

Les encyclopédistes et les historiens. — Nous pou vons négliger les fameux juristes et théologiens de l'époque pour nous réduire à mentionner au moins les principaux philologues, encyclopédistes et historiens. Halimi, précepteur de Sélim I<sup>n</sup>, rédigea la Mer des Curiosites, un inctionnaire turc-persan. Tus-chkæpri-Zad<sup>e</sup> entreprit une Encyclopédie où il parlait de 370 sciences, et, dans les Parcelles d'anémones, donna les biographies des jurisconsultes ottomans depuis les origines de l'empire. Ce sont aussi des encyclopédies que le Registre des Sciences et la Ville des Sciences de Hatiz-Adjem.

Sous Selim, écrivait le Persan Idris, le premier en date des historiens ottomans, sous Soliman, Moustafa Djalai-Zadé, qui donna une vie de Sélim; son frère Salik, qui raconta celle de Soliman; le Persan Lari, auteur du Miroir des temps et routes des connaissances, essai d'histoire universelle, Ramazan-Zadé, historien des Ottomans, Kemal Pacha-Zade, à qui nous devons une histoire, aux flamboyantes métaphores, de la campagne de Mohács, et qui devint Cheikh ul Islam. Au reste les exploits de Soliman ont été célébrés en vers et en prose par une douzaine de ses contemporains. — En fait de sciences, les Ottomans n'ont guère cultivé que les mathématiques et la géographie.

<sup>4.</sup> Câtons au mi Khiali, « le riche en inaujouation », Ghazali, nurronnue Pele Burader le frère four poete erolique, Fouranti, qui chanta les arress es de l' p met du vin, et les Anours de Léda et Medjanus; Fikr., qui ecrivit le Soient et l'Étade du matis, le Purteure des fieurs, les bierges des penses. Reonant, auteur du Leure des plaisurs. Lamin, d'une Revolte de la volte de Brousse.

<sup>2</sup> Sous Mohammen II, Am Konschup pul ia, sor sia titre de Larre de la conquéle un trade d'astronomie. Un geographe tres praique fut le corsaire Piri, l'écumeur de la mer nes Indes, qui laissa des Bobinos (at as maritimes) Nommons Sidi-Ah, ilit katibi le Roumi, qui, après avoir guerroye dens a meme mer contre les Portugais, explora par letre le Sind, l'Algharistan, la Transoxiane et la Perse

Les arts: les mosquées. - Constantinople revoyait les jones du grand constructeur, le basileus Justinien. Sous Mohammed II s'élevèrent la mosquée du Conquérant, celle d'Éionh, le porte-étendard du Prophète, celle du grand-cheikh Bokkari (à la porte d'Andrinople), celle des Janissaires (Orta-Djami) près de leurs casernes A Andrinople, Kasim-Pacha construisait celle qui porte son nom. Bayézid II en fonda une à Andr nople et une sur la troisième des collines de Constantinople, a l'Islambol Surresende (nombret de la ville de l'Islam). En 1556, Soliman achevait la Soulimany, la plus belle de toutes, supericure même à Sainte-Sophie pour la hardresse de la coupole et la magnificence des colonnes. On y a prodigué les sculptures au mihrab (tabernacle du Koran) et à la chaire L'architecture est l'œuvre du célebre Sinan; les vitraux, d'un maître appelé Ibrahim l'Ivrogne; les inscriptions, de l'habile Kara Hissari. Soliman fit construire encore la mosquee de Sélim Iº (la Sélimyé); celles de ses frères Mohammed et Duhangir, à Galata, celle de la sultanc-Khasséki Kourrem, autrement dite Roxelane, celle de sa fille Khanun-Sultane, a pelée jussi Mihrmah (lune du soleil), épouse du grand-vizir Roustein. En l'hoaneur de cette même princesse. s'en eleva une autre à Scutari. On doit aussi à Soliman I'e l'aquedac des Quarante-Arches ou (à cause du nombre des fontaines qu'il alimentait) des Quarante-Fontaines !.

Ce qui distingue surtout une mosquée turque de l'ancienne eglise orthodoxe, ce sont les minarets. Leurs profils élancés et sycltes donnent au panorama de Constantinople son aspect de gracieux hérissement. Il y a par mosquée de deux à quatre minarets. Celle qu'à bâtie le sultan Ahmed I<sup>o</sup> est la seule qui ait la « glorieuse couronne des six minarets », privilège réservé misqu'alors à la sainte Kaaba.

et a sur retorn presenta a, su lan vire description de son voyage, in trace Wicole des Pays Sul-Ali collect aussi sur l'ert nantique l'astriabe, les proprietes acs sinus, la mendes li les

I A Bandan il releva e lords au di pan limam Abou Haneli, it la mosquie di cheikh Abdel si er D. Dan fon aleur de l'ordre des Kadryàs. A la Merque, a fit resta recla Kaaba a kor h, acux mosques er l'acueur di grand porte Dir a ed Dir-Roim et in vienz heros il res. Sid. Ba til bins ton es les y les compuses sur les chestens, à l'h des, a Cerch, à til batz, a Belgrade, a Bi de, a Timesyar, il acplova la metre right i encopicuse.

Dans l'empire osmanli comme ailleurs, « la religion des voinqueurs s'est approprié l'art de la religion des vaincus. Presque toutes les mosquées sont imitées de la hasilique de Justinien · el es en ont la grande coupole, les petites coupoles placées au-dessous, les cours, les portiques; quelques-unes sont en forme de croix grecque. Mais l'islamisme a répandu sur toute chose sa couleur et sa lumière propres, si bien que l'assemblage de ces formes connues présente l'apparence d'un édifice nouveau, où l'on entrevoit les horizons d'un monde inconnu et où l'on sent le souffle d'un autre Dieu. Ce sont des nefs énormes, d'une simplicité austère et grandiose, blanches partout, et éclairées par d'innombrables fenêtres qui repandent une lumière douce et egale où l'œil voit tout et se repose ainsi que la pensée, endormi dans cette paix suave qui ressemble à celle d'une vallée neigeuse couverte par un ciel blanc. Rien ne distrait l'esprit : a fravers ce vide et cette clarté, la pensee va droit a l'objet de l'adoration... Rien que l'idée claire, ne te, éblouissante, formidable d'un Dieu solitaire, a qui plait la sévere nudité des déserts mondés de lamière et qui n'admet d'autre simulacre de soi-même que le ciel ..

La mosquée n'occupe que la plus petite partie de l'enceinte, qui embrasse un labyrinthe de cours et de maisons. Il y a là des salles pour la lecture du Koran, des lieux de dépôt pour les trésors des particuliers, des bibliothèques, des académies, des écoles de médeane et des écoles pour les enfuits, des logements pour les étudiants et des cuisines pour les pauvres, des asiles pour les voyageurs, des salles de Lain ; toute une petite ville hospitalière et lieufaisante, serrée autour de la haute masse du temple, comme au piel d'une montagne, et ombragée par des arbres gigantesques. » (E. de Amicis)

# VII. - Condition des peuples conquis.

Diversité de régime entre les diverses provinces. — Sous l'empire ottoman, comme au temps des empereurs byzantins, le pouvoir central ne pesait pas d'un poids égal sur to is

les pays sujets. Naxos, la Moldavie, la Valachie, la Transylvanie, la Géorgie, une bonne partie du Kurdistan, n'étaient que des États yassaux qui, sous la condition du tribut, avaient conservé le irs princes. Ailleurs l'indépendance était de fait, et leurs montagnes protégoaient contre toute exaction les Albanais, les Monténégrins, les Mainotes, les tribus du Liban. Plusofficace était l'action du pouvoir sur les pays de plaine, Morée, Hellade, Thessalie, Macédoine et Thrace, Serbie, Bosnie, Herzégovine, Esclavonie, Hongrie turque, la plus grande partie del'Asic Mineure Malgré la brutalité et la grossiereté de ses prorédés, malgré la lourdeur de ses exigences, le gouvernement tare n'était pas le plus manyais qu'eussent subt les populations de l'Orient II avait le mérite d'avoir fait succèder à l'anarchie du xive siècle, au morcellement entre vingt États, qui étaient cux-mên es autant d'unarchies, une espèce d'unité, une sorte de paix a la romaine, mettant de nouveau en communication assurée les ports les plus lointains. Il n'élait point, en matière de religion, perséculeur A Rhodes, les Grees preféraient cegouvernement à celui des Hospitaliers, en Créte et en Morée, a relui des Venitiens, les Serbes, les Hongrois, les Roumains, le prefererent souvent a celui de l'Autriche catholique.

L'Église grecque. — Les Turcs avaient respecté la hiérarchie et les privileges de l'Église orthodoxe. Pouvait-elle, grâce a sa puissante organisation, faire contrepoids à l'oppression? D'abord son chef suprême, le patriarche, avait su garder. en face du pouvoir étranger une certaine indépendance, son présent d'avenement, 4000 ducats an debut, n'avait pas encore degeneré en lourd tribut, les compétitions au saint trône. n'allaient pas jusqu'à sollic ter et acheter l'intervention de l'infidele; en un mot, il n'y avait pas encore de simonie. Mais sous Marc, le quatrième patriurche depuis la conquête, se dessinerent dans le clergé phanariote deux factions : les cleres originaires de Trebizonde se liguèrent contre les Vieux Byzantins. Co parti assatique fit appel au sultan, lui acheta la déposition de Marc et l'intronisation de Siméon de Trébizonde : celui-ci fut le premier patriarche simoniaque. Les Tures prirent gout a ce jeu, car à chaq a élection le present d'avenement devenait plus gros, jusqu'à épuiser les ressources de l'Eglise et écraser ses ouailles. Après Siméon, ce fut un Serbe, Raphaël, un ivrogne, au dire des Grees, qui trebuchait, à la liturgie, sur les marches de l'autel et ne savait même pas le grec. Ce mode de compétition aboutissait aux pires choix : le dixième patriarche, Niphon de Thessalonique, fut déposé par les Tures pour avoir commis un faux. Les mêmes désordres, sous l'action des agents inférieurs de la Porte, se produisirent pour les élections épiscopales dans les provinces.

Les Phanariotes. A côté de l'aristocratic d'Église se reconstitue, au Phanar, une aristocratte laique : ce sont les Phanariotes, anciennes ou nouvelles familles byzantines. Elle n'a pas à cette époque un caractère très national; elle semble avoir oublié la gloire des ancêtres et ne songe qu'à ses intérêts. Bientôt s'ouvrent à elle, dans l'administration ottomane, quelques filières : d'abord le grand-drogman de la Porte, qui a presque rang de ministre et qui en est un effectivement, fut toujours un Grec orthodoxe, plus tard, les Phanariotes auront le monopole des couronnes princières à Iassy et Bucarest.

La nation grecque - La nation grecque avait eté comme décapitée par la conquête : Mohammed II avait fait de larges exécutions sur les chefs de la noblesse byzantine; l'aristocratie intellectuelle avant émigré. Apres le grand exode des Lascaris, des Bessarion, des Génuste Plethon, etc., continuera celui des écrivains de second ordre. Le plus mince lettré ne se résigne pas à ségourner dans le pays conquis. Du coup les sources grecques de l'histoire nous manquent presque absolument. Plus de chroniques, plus de memoires, comme au temps des Phrantzès et des Chalcocondylas. lei s'arrête la Collection byzantine. Autant est brillante alors la littérature ottomane, autant est nulle la littérature hellenique. Il n'y a plus de Grecs lettres qu'en Crete, à Corfou, à Cérigo, possessions vénitiennes : encore Venise les attire-t-elle. Dans les villages, l'élite des jeunes gens sont enleves pour le service du palais ou le service. militaire, perdus pour l'hellénisme. La petite aristocratie, celle des archontes et des primats, si elle ne se hâte de se convertir. risque de perdre sa seigneurie locale : il vient d'Asie des militaires tures, des Ottomans ou des Seldjoukides, des Iconians, comme on les appelle, qui se substituent à eux et, à titre de timariotes ou zaims, occupent leurs anciens fiels. Alors beaucoup de
ces propriétaires grees se font Tures. de stratiotai, seigneurs
chretiens, ils deviennent spahis, seigneurs musulmans. Ils
reviennent, avec des chances de succès nouvelles, aux entre
prises de leurs ancêtres sur les biens d'Église, sur les terres
des pauvres, sur co qui reste de liberté aux paysans 1. Ils sont
des Tures pires encore que les « Iconians ». On peut donc dire
qu'aucun peuple n'a éte plus complétement abandonné par ses
éhtes que le peuple gree.

Les pays grees. Hellade, Morée, îles, n'out même pas de repos dans la servitude. Pour eux la conquête se fait à petit feu avanç mi, recalant, revenant. Ils sont disputés, pendant trois cents ans, entre les Vénitiens et les Ottomans, tour à tour ravages par les soldats italiens ou les janissaires, tour à tour depeuplés par les chevaliers de Malto ou les Barbaresques. Kneir-ed Din, à lui seul, enlève 30 000 Hellènes. On s'étonne qu'il puisse encore subsister une race hellénique, et, de fait, périodiquement, les vides doivent être comblés soit par les migrations vlaques et albanaises, soit par l'arrivée de colons l'aruk, pasteurs turcomans d'Asie Mineure.

Sons les exigences accumulees du seigneur timariote et du genvernement central, parmi les ravages periodiques, on se demande comment peut vivre le paysan. Effeayante est la liste des impêts énumérée dans le Kanoum-raïa de Soliman : dime, capitation, impôt foncier, taxe des célibataires, droit de fian gailles, droit sur les moulins, etc., sans compter le Devehürmé.

Les Grecs tendent à se relever par le commerce. — Aussi ne se maintient-il un peu de vie que dans les classes commerçantes. Le sujet grec, à Constantinople, à Salonique, à Athènes, est mieux protégé contre la concurrence etrangère qu'au temps des empereurs byzantins. Le droit de douane est de 2-1-2 pour cent pour le sijet non-musidman, de 5 pour le

C Acres dessis, t 4.3, 660, t 11 p. 8 8-810

musulman, de 10 pour l'étranger. Mais précisément, parce que le raïa chrétien pare double droit, les agents de la Porte ont intérêt à le favoriser au détriment du marchand turc; et contre les Italiens, ses unciens oppresseurs économiques, il est garanti par la taxe quadruple A la vérité, il lui est défendu de porter des armes, par conséquent d'armer ses navires; mais il trouve moyen de tourner cette prohibition comme toutes les autres : il embauche des Turcs et navigue sous pavillon ottoman, il adopte le costume du conquérant; en Occident, on ne sait plus distinguer le Grec de l'Osmanli '. Non seulement les ports grecs de l'empire ottoman témoignent d'une activité qu'on n'avait pas vue depuis quatre siècles; mais de nouveaux centres commerciaux vont se fonder dans des îles jusqu'alors désertes, sur des roches arides, à Hydra, à Syra. Le seul fait qui viendra troubler cette activité renaissante, ce sera les diminutions de tarif douanier consentis par les sultans, en vertu de capitulations, à certaines nations d'Occident. Mais Français et Anglais sont hien loin d'avoir réoccupé la situation, écrasante pour l'industrie et le commerce grees, que tinrent les Vénitiens, les Genois, les Pisans, au temps des empereurs chrétiens. Puis, des la conquête de Grenade par les Rois Catholiques et à mesure. que l'Inquisition sévissait plus rigoureusement dans la péninsule ibérique, vincent s'établir dans les États du sultan des Maures et des Juifs, industrieux et même riches. On signale bientôt 30 ou 40 000 Juifs d'Espagne dans Constantinople, 45 ou 20 000 dans Salonique Enfin, dans les grandes villes, surtout à Constantinople, commence pour les Grees la concurrence des Arméniens, brasseurs d'affaires et manieurs d'argent. Toutefois les Grecs, aussi fins que les Maures, les Juifs ou les Arméniens, et en outre bons marins, surent garder la meil eure part dans le trafic de l'empire. C'est donc par le commerce que renatt la richesse, l'activité, la fierté du peuple grec; c'est là, pour l'avenir, l'instrument de sa rédemption.

i Ancône surtout voit sen port encombré de navires soi-disant torce; des gens en arges culottes y font, vers 1549, pour 500 000 durats d'affaires, il y a 200 families grecques établies dans cette ville; elles y ont bâti une égasé orthodore.

Les pays slaves et albanais. - L'histoire des Bosniaques, Scrbes, Bulgares, est plus sombre que celle des Grees. Aucune province de l'empire n'a été tenue dans une plus étroite sujétion que celles de langue slave. Elles sont provinces frontières, donc surveillées de près par les begs, hérissées de forteresses avec des garnisons turques. Elles sont sur la grande route que suivent les immenses armées du sultan pour leurs périodiques invasions en Hongrie. On n'y a même plus l'idée ou la vellètté des révoltes d'autrefois. Tous les impôts prévus par le Kanouni-raia tombent d'aplomb sur ces malheureux Slaves, avec toutes les corvées de charroi, de torrassement, qu'exigent les passages d'armée ou les sièges. Leur chef ecclésiastique, l'archevèque d'Ochrida, est tout aussi impuissant que le patriarche des Grecs; leur clergé est plus ignorant encore que le clergé hellène. Quant à leur petite noblesse, elle semble avoir été encore plus prompte à embrasser l'Islam, à se transformer en spahis, car sa foi était depuis longtomps entaméopar les rivalités entre catholicisme et orthodoxie, et les progrès de l'hérésie bogomile. Dans le pays serbe, en face du pachaou du beg, chef absolu, du cadi musulman, de l'évêque (presque toujours un Grec, nommé par le patriarche de Constantinople, depuis que le patriarche national d'Ipek, Arsène IV, s'est établi en territoire hongrois), du seigneur spalit, des Tures etablis dans les villes et monopolisant certains métiors. Il ne subsiste de l'ancienne organisation nationale que les knêzes (princes, simples notables des villages), le grand-knêze. chef de canton, le pope ignorant et sa vieille église dont les cloches ont été enlevées, enfin les monastères, centre des pèlerinages et de l'esprit national. Les Bulgares étnient dans la même situation, soumis également à un hant clerge de langue grecque, enlamés par la conversion à l'Islam de certains cantons, comme celle des Pomaks du Rhodope.

Quant à l'Albanie, la conquête oltomane y avait détruit les anciennes dynasties. L'oppression en chassa les plus hardes aventuriers. Beaucoup allerent, avec Mercure Bouas, sous le nom d'estradiois, guerroyer aux gages de Vemse, du rot de France, de Henri VIII à Antleterre on de l'Empereur D'autres.

même restés chrétiens, entraient au service des Turcs comme harmatoles ou formérent des corps auxiliaires dans leurs armées. D'autres enfin se firent musulmans et s'en allèrent solticiter à Stamboul la protection de leurs compatriotes arrives aux grandeurs. Mais il faut aller jusqu'au xvn' siècle pour voir l'Islam faire des progrès sérieux dans la montagne.

Les Roumains. — Les Roumains avaient la chance de ne pas se trouver sur la grande route des invasions turques vers le Nora. En Valachie, en Moldavie, ils conservaient le bénéfice des traités de soumission; moyennant l'investiture de leurs princes par le sultan, ils n'étaient gouvernés que par des chefs nationaux, n'étaient astreints qu'a un tribut modère et au contingent militaire; ils n'avaient à sulur ni la présence des Turcs, ni l'établissement de mosquées dans leur pays l'. Quand leurs princes ne se mélaient pas d'intrigues polonaises, transylvaines ou hongroises, le sultan les laissait en paix l' dans le cas contraire, ils avaient tout à craindre, car ils étaient enserrés entre la Bulgarie turque et le domaine des Tatars de Crimée.

Soumission plus complète de la Valachie. — En 1521. dans le même temps que le sultan prenaît Belgrade, il chargea Mahmond-beg de diriger une expédition sur la Transylvanie. Dans sa route à travers la Valachie, le beg s'empara par ruse de Nagut-Bassarala, fils du dernier voïévode de Valachie, un enfant de sept ans let, avec toute sa famille, l'expédia sur Constantinople. Les bolars valaques, ayant procédé à l'élection d'un ancien mome nommé Radu, envoyèrent des députés au sultan pour demander la confirmation de leur élu : les députés furent étrangles, les gens de leur suite renvoyés avec le nez et les oreilles coupes. Mahinoul-beg batht Badu et prit le titre de sandjak-beg de Valachie. Cependant les botars ayant appelé à leur secours Jean Zapolya de Transylvanie, qui n'était pas encore inféodé aux Tures, Mahmoud beg jugea prudent de transiger avec eux et de leur garantir leurs privilèges et le droit d'élire leur prince. Puis, le péril transylvain ayant paru s'éloiguer, quand le nouvel élu vint pour recevoir le drapeau, le tam-

I Norr codessus, t. III, p. 881 et suiv

bour et la masse d'armes, insignes de son commandement, l'envoyé du sultan, au lieu de lui remettre cette masse, lui en asséna sur la tête un coup dont il fut assommé. Cette perfidue eut pour résultat le soulevement des boïars et une intervention des Transylvains. Jean Zapolya livre cinq batailles a Mahmoudbeg; mais, comprenant qu'il ne serait pas le plus fort, il conseille au nouveau prince que venaient d'élire les boïars, un autre Radu, de faire sa soumission. Celui-ci obtint l'investiture ottomane, à peu près aux mêmes conditions que ses prédécesseurs (1524).

Soumission plus complète de la Moldavie. — Quoique la Moldavie eut reconnu, encore sous Bogdan, fils d'Étienne le Grand, la suzerainció des Turcs (1513), elle n'en continuait pas moins à suivre une politique assez independante, souvent même hostile a ses nouveaux maîtres. Il en fut ainsi surtout sous le fils de Bogdan. Ettenne le Jeune (1517-1527), et plus encare sous le Irère de Bogdan, Pierre Rarèche ou Rarès (1527-1546). Ce prince, fils naturel d'Étienne le Grand et qui lui ressemblait par la hardiesse dans ses entreprises, a peine arrivé au trône. voulut profiter des troubles dont la Hongrie était devenue le théatre pour essayer d'étendre sa domination en Transylvanie. Il y attaqua le coi Ferdinand, au moment même où Soliman le Magnifique assiégeait Vienne (1529). Il se donnait l'air de noutenir l'action militaire des Tures, mais hientôt il demande à Zapolya la cession de plusieurs places fortes de Transylvanie. Zapolya porte plainte à la Porte. Rarèche, sommé par le sultande laisser son vassal en paix, abandonne la Transylvanie; mais il se tourne contre la Pologne, qui vivait alors en bonnes relations avec les Tures. Nouvelles plaintes contre Rarbehe, qui est de nouveau sommé de se tenir tranquille. Sohman envoie un de ses hommes, le Vénitien Aloysio Gritti, pour s'enquérir des différends qui divisaient la Pologue et la Moldavie. L'Halien, voyant que Rarêche avait perdu les bonnes grâces de la Porte, s'imagine pouvoir le déposséder et remplacer par son fils Carlo Gritti. Rarèche, averti de ses infrigues, le fait mettre à mort, Brouillé avec les Polonais et avec les Turcs, il recherche l'alhance d'une antre puissance. N'ayant pas réussi à obtenir celle

du grand-prince de Moscou, il so retourne vers Ferdinand, qu'il avait combattu antrefois, et entame avec lui des négociations très survies. Une de ses lettres a Ferdinand fut surprise par Zapolya et communiquée au sultan, qui résolut de punar son infidèle vassal. Ce qui montre de quelle réputation de puissance jouissait encore à cette époque la Moldavie c'est que Soliman crut devoir se mettre lui-même à la têle de l'expédition. L'armée ottomane comptait bien 150 000 hommes. En outre, le sultanjeta sur la Moldavie les Tatars de Crimée, tandis que les Polonais envahissaient le pays par le nord. Les notars et le peuple, voyant à quelles calamités Barêche avait exposé la Moldavie, l'abandonnèrent pour faire leur soumission à Soliman. Pierre chercha un refuge en Transylvanie, dans sa forteresse de Tchitchéa Pour réparer la faute qu'il avait commise, il se résolut à partir avec tous ses trésors pour Constantinople, afinde tacher d'obtenir a force d'argent sa réintégration. Il y réussit, mais la Moldavie étai., cette fois, réellement au pouvoir des Ottomans. Rarêche n'en continua pas moins ses intrigues. En 1541, Soliman ayant institué le pachalik de Bude, les Autrichiens organisent une grande expédition contre les Tures. Ils gagnent le prince de Moldavie, qui s'engage à passer, au plus fort de la lutte, des rangs des infidèles dans ceux des chrétiens et de leur livrer mort ou vif le saltan lui-même. L'expédition autrichienne échoue misérablement et Rareche meurt peu de temps après (1546) <sup>1</sup>.

Autres provinces de l'empire'. — D'autres provinces de l'empire avaient aussi une organisation spéciale. — La Mecque était gouvernée, sous l'autorité du sultan, par un chérif de la dynastie des Beni-Kithadé, laquelle y régnuit depuis 1201 — Le gouvernement de Médine était toujours conféré, avec le titre de cheith-ul-harem, à un des premiers euniques noirs du Sérai. — Dix-neuf cantons du Kurdistan (pays de Tchaldiran, Diarbékir) avaient des chefs héréditaires; septantres (notamment

<sup>4.</sup> Pour a suite des affaires roumaines, voir ci-dessous, t. V. chapters Roumaine

<sup>2.</sup> Voir ci-dressis, p. 624 et 734, le régime ture dans la flou name transplyaine et l'organisation de la flongre outomane.

pres de Mossoul), des chefs electifs — Six cantons de la provioce de Sixus, habites par des Turcomans, avaiest un ego particulier — On verra plus lois l'organisation des régonces barbaresques.

#### DIBLIOGRAVIALE

Courses turques - Sand-of-Din, t. III. Helow de suit in Bayford. When, around die nom, etc., trad. du turo par la meur ht. Roboly, jeune de Langues, 1735 (ms. bubl nat ), cué par Thuasne voir codessous, . Les pourra et des campagnes en Bonge e de Boltman le Magerillepse sont inseres textuellement dans les tomes V et VI de Hummer (e'ht française). W F A Dobraguer but some Omoune des tenetueten. Tagebuch auf semein Felzige nach Vien 1229 texte ture et trad. allemande), Vienne, 1858. u. d. - Kômal-Pacha-Zado, Histoire de la compagne de Mohoca, trad du ture par l'avet de Cour : le cavee des notes tires de documents inclits), in 8, Paris 1859 - Hadji-Khalifah, irad du torc en anglass, par J. Mitchell, sous ce titre. The history of the maritime wars of the Turks, Londres, 1644. - W Caoursia et Bhodja-Afondy (Effendi), trad anglaise, The Mutory of the Turkish wars with the Rhadians, Egyptoma, Persons and other nations, Londres, 1681, in S. — J. Lounclavius, Reform misulmann Turcorum de monumentos quorum exterpio, abri XVIII, Franciori, 1891 --Foridoun, Coll. des papiers d'Etat, 2 vol. in fe, C. P.

Mourves aveidentales - B Chartière A yearst etc de la France dana le Levant Cott des doc. medits, 5 vol.), t. 1 et II, Paris, 1850. --Crampoliton-Pigrag. La replicate de frences for Coll. des docum, medita-Paris, 1817. - E. Albari, Relazioni degli ambiociatori veneti al senato, MAR" steele, in 8. 15 vol., Florence, \$6.10-63; serie HI, C. III, \$810. mente di staria attomana del secolo XVI, in-8, Florence, 1812. Dombo, Letfere, 2 vol. in N. Youise, 1/75 (Let res au nom de Léon X, les livres XI à Markous Grunus Tore Carriers & Bare Libs - Rousson Free tournum Turcioarum febra VIII quebques-unes apoccyprics). 3, W Minkotcan, Dres Brukschriften über die orientalische Frage von Papit Les X, Kanig Front I and house they folial wall mother two - Bilber, lettres et memorre d'État, des rors, princes et ambassadeurs sons les règnes de Franc no. 1st, Henry H, etc., ap-ft, 2 vol., Paris, 1966. — Lanz, Correspondent des Keisers Karl V. 3 vol. in-8, Leipzig, 1844-1846. - Dutboog, Legationic turmer epotein IV, Leyde, 1633, et dans ses Opera ommo que aestent, Bale, 150 — Treation, etc., between Tuck y and Ferrign Powers, (55) 1855, com. paired by the liberarian and keeper of the papers foreign office, in 8, Londres. 18cm - C. Buthan, sur les Estradiois, voir les 1 VII, VIII, IX et I de sex Decuments médits (Theod. Spandonnis, l'Arcadien Bastas, general de 10m; percur Hodolphe II, etc.)

Voyagouro et geographen. — Bondolmonti Flurcità (6 vi 100 at vera (4454/22), Laber madarum Archepeloga, adat. Sinaer, in 8 Leipzig et Berlin. 1824 — Joan Thômaud, Le Voyage d'outremer (1512), édit (h. 8 dief r. Paris, 1884 — Cyllin (Piecre Gillis, 1490-1500), Topographia in 5 § v.m., 1533 — Christ. Richer, De remis Turcous ad Franciscius regeni christiquasionum libra quanque centre nuives parces, la relation de la prise de 1 astri Naovo en 1830). Paris, 1530 a hez lio ert Estamo. — Ant. Confroy,

Briefer description de la court du Grant Turs (portrait de Souman le Maux figne), m-4, Paris, t342 — Pforro Dolon, Les observations des singularit : trouvers en Greec, 15.3, - Thovox, Cosmographie du Levant a vu C P., vers (550), Lyon, 1550 — Bamuelo, Navigazione e Viegge, t. II, in P. Venise, 1570 ,voyage de J. Barbare en Perse et relation d'Angiolello sur la campagne de Perse). Holfaront, Cosmographia universelle, in P. 1 - 2 Micolan du Micolay (valet de champre et géographe ordinaire du roy de Prance . Discours et histoire véritable des navigations, péregrimations et voyages fuir en la Turque, Auvers, 1386. - Jacques Camot, le Discourt du coyage de Venise à C.P., 1800. - Johan Channoau, Voyage de Paris en C.P., dans les Pieces fugetives pour sever à l'hat, de France, Paris, 4759. womat († 1667). Voyagos en Europe, en Ame et en Afrique, 2 vol. in i. 1664. bi ; nouv edit. Amsterdam, 5 vol. in 12, 1727. — J.-M. Tavernior + 1669). Britina du séruil du Grand-Seigneur, in 5, Paris, 16"5; Voy-me en Turquie, en Perse et aux Indes, 3 vol. m-1, 1676-1679 - Aux Galland, Journal do non séjour à C. P. (1672-1673), édit. Ch. Schefer, 2 vol. m.s., Paris, 4881.

Bintorion, distoria universale dell' origine et imperio de' Liveta, Venise, 1600, in-5. J. Esprinchard, Histoire des Ottomans... propes Motomet Hi, in-8. Paris, 1600. — Dóm. Cantômir, Hist. de l'empire ottoman, trad-par II de Jonequières, Paris, 1673, in-1. Le chevaner do Riosut, Histoire de l'empire ottoman, trad-fe., in-12, La liave, 4200 — Cagrodo, Hist de l'empire ottoman, trad-fe., in-12, La liave, 4200 — Cagrodo, Hist de l'empire ottoman, trad-fe. Laurent, 1720 — Liop Banko, Hist. des Omenlis et de la monarchie espagnate, XVII et XVIII siècle, trad-fr., Paris, 1639 et 1873 — Voyer, au tome precedent p. 167, les indicat ons sur les histoires recentes de Turque : Lüdemann Hammor 163, les t. IV à VI), Liukonen ii il et il Jouannin Seoling Lavaiton Do in Jonquière, Carteborg A. Dievad-hoy

Histoires particulières - L. Thusso D, n-Sides, 66 de Mohammed II, frees de Dayézid II 1459-1455), d'après les documents orgeneux en grande par le med. s. Paris, 1992, in 0. Dreverteen rerum pestarum Turcarum et Sophi Perserum imperatores de anno 1314, in-1, Augsbourg, 1514. - Potrus Birmus, De belts Pauxoners, da .s Schwardiner, t. I. - Dothlon, Eutoria de rebus Trensylvenicis, lans hatona, t. XXI. -Foun Bormogh dervis protocom inter Fire Learn on Amelecacium' el Johnnem Lagran em, dans Script, rerum Mangar , I. H. 1 ... - Hammor, Wien's erste aufgekobene Furkische Belagerung, Pesth 18 \* a # L. Banks vour son récit du siège de Vienne da a von Hist il Allemagne . - Trant, kurférat Ioschun II v. Drandenburg und der Türkenfeizug 4543, G immersbach 1984. - I Vogt, Der Freiherr Hans hatziener im Turkenbriege, anns Baumer, Mistorischer Tagenbuch, 1854. — Pr. Lawas, inc Kinfatle der Turken in Krein und Istrien, Laybach, 1894 -Pour les affaires de Hongrie compleier cette bibliographie avec celle du chap aut co-dessis — Vartot, Nature de Malte Prouves), nouv. edit., 1819. - J. do la Gravière, Éluice maritimes : André Dorin, La marine de Soliman , Les chevollers de Malte et la mai me de Ph. II, e.c. Romanty Seria prepriesents di Louizia, t. 14. (5.4. - Mammur 18 nos e our les premières resetions diplomatiques entre la France et la Porte, dans le Iournal assetique, 1827 Th. Lavallée, Belations de la France avec l'Orient dans la Aerue Independante, 1843 B. Marion, François I<sup>ee</sup> et Soluman le Grand, Paris, 1803. - J.-B. Bollar, Quie primit fuerint legationes a Frantimes I'm in Grientein miesz, Paris, 1881. J.-B. Zollar, La diplomate fromçame vers is milien die XVF weels : Guidenine Pellisier, érrque da Mortpeltier, ambattadeur de Francis Fr & Yenise (4549-1542), Paris, 1681. Joan Chouncum, La voyage de M. d'Aramon, edit. Ch. Schefer, Paris, 1887. — Saint-Prient, Memoires sur l'ambanade de France en Turquie, publies par Ch. Schefer (publications de l'Ecole des Langues orientales). Paris, 1877. — J. Malcolm, Mistoire de Peris, trad. fe., in-8, Paris, 1824, t. M. — J. Marvol, L. F. paris de m. d'access publicaques 14.7. Datapares. Alemand. d'Aramon, d'Aramon, 1825 et ann la Discription de l'Egypte). — C. Moramini, La conquiste musulmans dell' Ethiopia mil tecolo XVI, trad. d'un maranerit arabe, m.8, Novea, 1894.

Organization (elvittantian attomants - Bisodes (etc. weet des Turcs et jumesalen), de rein et mordos Torcorum, Pares, 1509, in 4. - 0 Postol, De la république des Turcs, Postiers, 1560. - B. Gymad, La pénéalogie du Grand-Ture et la dignaté des officiers et ordre de sa court, etc., Lyon, 4570 - M. Dandier, Histoire genérale du serreit et de la cour, etc., Ronen, 1828. — A. do Baint-Maurico, La Cour Ottomune ou l'Interprete de in Porte que explique tautes les charges et les fonctions des officiers du Serran, etc., Paris, 1673, mitž 💛 Mido La Grofm, klat génerat de Lempure ottomen, etc., par un nebiaire fice, trad. francaise. I vol. 16-12, Puris, 1695. - Mammer, Stautwerweillung des Osmanische Reiches, Vienne, 1813, 2 vol. — D'Ohanna, Tabizan genéral de l'empere ottoman, 7 vol. n.-6, 1789-182 : (surf m. les vol. V a Vil . - Dolin, Du regime des fiefs militaires dans l'islamisme et pertrudierement en Turquie, Paris, 1810 . A. Djovod-boy, Etat minimire attenues, trad. fr. Mai rides, C.P. et Paris, in 0, 1982; t. I, iv A. de rorps des junissures. -- 😘 🖪. Dopping, Hul. du commerce entre le Leve-il et f Europe, 2 vol. m-12, Paris, 4830 -- Koukoh, La capturé turque chist ere de Buyelane), dans la Rousskout Statune, L XVIII, Petersbourg, 10 10 cm rus -

Hammer, Gesch. des Osmanachen Inchalunst, 5 vol. m. 8. Pestit, 1856-1849.

— B. 40 Amieta, Constantmopie, trad. fr., Paris, 1883, m. 4 (description des mor aments).

Condition des peuples rounds. Teant Bardonios permente les expioits le Mereure lio ias, publie par E Sathas, dans Hellenika ancidota, I. Albrues, 1867. — Chr. Angelus, Exchandam de statu hodiernorum. Greenem, trad latine de Felhau linh, Leipzig, 1964. - G. D. Raffonsi, Hut des irres madernes depuis la parte de C.P., pasqu'à ce jour, Paris, 1825, Comie do Labordo. Alhénes eux XVv, XVP et XVIP siècles 2 vol. m. 8. Paris, 1854. Pr. Merisborg. Gesch. Griechenlunde seit dem Absterben. ges ant ken Letens his zu Gegenwart. 4 vol. m.H. hatha, 1877 79. . . C. Sathan, To proming a track of the second of the seco v ... Tompsoppide, t. I. Athenes, 1983 - Uhisini, Francipalite Dangbicanes, dans i Universi pittiresque. - P Lanormant, Turcs et Hontradorine. l' re- two en 12 - A. Makko, likitoire de la Bessaratus depuis les temps les plus anciens jusqu'an traité de Ducharest (en russe), 2 vol., Odessa, 1876. Pour les pays rommans, completer avec la bulingraphie des cautières qui leur sont nou-sacres dans les tomes III et Y du present ouvrage. -C. Pamin, Hist de la reverde et du protectoral des Lylists chiefmanes en Orient an-B. Paris, 1854.

#### CHAPITRE XX

#### LES RÉVOLUTIONS DE L'AFRIQUE DU NORD

Jusque vers la fin du XVIº siècle.

## I. - Retour sur l'histoire de l'Afrique.

Persistance de la race berbère. — L'Afri pe du Nord, entre la Méditerranée et le vide du desert saharien, forme comme une de. C'est proprement l'Afrique Mineure; c'est l'Afrique propre, car ce nom d'Africa (Ifrikia des Arabes), appliqué d'abord au pays carthaginois, a la Tunisie actuelle, s'est étendu sur l'immensité du continent. On l'appela aussi Berberie (nom qui se retrouve dans cette expression. États barbaresques), parce qu'on a donné le nom de Berbères à la race indigene, celle qui était la maîtresse du pays antérieurement à toutes les occupations, carthaginoise, romaine, vandale, byzantine, arabe <sup>1</sup>. Un fait rectain, c'est que cette race est en posses





<sup>1.</sup> On pout discater sur l'étymologie de ce nom vient il de Braber, ou Berber, nom de quelques tri, us de la region, ou le Barbari, nom que les Grecs et les Romains auraient donne aux indigenes? Leur vrai nom, celui qu'ils se donnai, ni eux-mêmes, Herodote et Héraclee le conna ssaient deja sous la forme Maxyi, et Plo emec sous la forme Mazdi. Cest le vocable que nous retrouvons aujour d'hui, sons des formes diverses, cher na très grand nombre de tribus perbères Mazigh, Amazigh et dans la forme Imazighen, Imochâr, « les Libres », « et dans a forme tamazig, la langue des Tourreg On peut disserter aussi sur les réments ethnographiques don, s'est formee cette race : des aborigènes bruns, que les anciens Egyptiens appellent Tamahou, une immigration de grands l'im le

sion de l'Afrique du Nord des les temps préhistoriques, qu'au s' siècle avant netre ère elle a été décrite par Herodote avec des traits caractéristisques et des noms ethniques encore reconnaissables aujourd'hui, que tous les auteurs anciens l'ont toujours nettement separée des « Éthiopiens », ou nègres du Soudan. Ces auteurs ont en outre distingué, parmi ses innombrables tribus : des Maures, ou habitants des montagnes; des Numides (nomades), qui sont les « petits nomades » des Plateaux; et des Getules, qui correspondent a nos « grands nomades » du Sahara. De tout temps ce le race a parlé une langue à soi, distincte des langues ponique ou hebraique, apparentée a une famille speciale, la famille dite libyenne (comprenant aussi le kopte d'Égypte et le kouschite d'Abyssinie), dont elle est le rameau le plus important. Cette langue, parlée dans toute l'étendue de l'Afrique du Nord, a pu, par cela même, par la compacité de l'aire qu'elle occupe, défendre sa grammaire et une partie de son vocabulaire contre les idiomes étrangers. Même l'idiome des conquérants romains qui, dans les Italies, les Gaules, les Espagnes, jusque sur le las Danube, s'est radicalement substitué aux anciens pariers indigenes, au point de devenir la souche de toutes les langues qu'on y parle aujourd hui, n'a eu que peu de prise sur le berbère. Cette attitude réfractaire de la langue montre à quel point la race elle-même l'a été à tout emprint d'idées ou d'institutions étrangères : l'Africa n'a pas plus acmis les choses que les vocables adventices.

Sans doute les Carthaginois ont clerché à exploiter le pays, non à se l'assimiler; ils se sont maintenus sur les rivages, autour des ports, et n'ont dominé le reste du pays que par l'intermediaire de chefs indigènes investis du manteau rouge. Il n'est donc pas étonnant que rien ne soit resté d'eux. Mais les Romains ont dominé le pays pendant près de six cents ans, ont poussé leurs avant postes jusque dans le Sahara, introduit dans le Tell des millions de colons, fusionné leur panthéon avec

arrivee dans so plys, par the voir quants pas enforced term nee, vers le manne sacte maint a G let quations d'fahennan, a pemples a tont cance, par les hayrit es de la xix dans le des Carmone ne refer les de la Palestine par la conquete mercuite des trans cangrées de la haute Egypte, etc.

celui des indigènes, fondé des villes populeuses, élevé des monuments dont les ruines prodigieuses confondent notre imagination; et cependant, à part ces militers d'inscriptions latines, rien non plus n'est resté d'eux. Ceux mèmes des colons romains qui ont subsiste dans le pays après la retraite des aigles impériales, ces fils de Latins si reconnaissables encore à leur type, dans les montagnes de la habylie et de l'Aurès, sont devenus des Berberes. L'histoire d'ailleurs témoigne que jamais l'Afrique n'a été complétement soumise à la domination romaine . la plupart des pays montagneux, comme le Deren du Marce, le Djurdjura de Kabylie, l'Aurès (Aouràs), la plupart des tribus errantes dans le Sahara n'ont jamais obei aux proconsuls. Même dans les régions vraiment conquises, dans le Tell ou dans les Plateaux, il y cut comme une sute ininterrompue de révoltes. Si la plupart des Africains ont embrassé le christianisme, ils ne l'ont jamais fait avec tant de zels que quand il était une religion. perséculée par les Empereurs. Dès qu'il est devenu la religion officielle, tout de suite ils cherchent à se distinguer du peuple conquérant en pratiquant des formes de christianisme à eux, en versant dans l'hérésie. Le schisme donaliste est une des formes de la résistance africaine confre l'orthodoxie impériale. Plus tard, contre les conquérants musulmans, ils agirent de même. Longtemps ils résisteront à la propagande de l'Islam . les Kabyles du Djurdjura ont, dit-on, jusqu'à douze fois accepté puis rejeté la foi du Prophète. Le nom de Tovarey qu'on donne aux Berbères du Sahara a été traduit par apostats. Quand, de guerre lasse, les Berbères ont enfin accepté l'Islam, tout de suite nous les voyens chercher à se distinguer de le jes mattres. par l'adoption de sectes hérétiques : le kharedjisme, le chiume, Urbadisme, le cofrisme ont ou longtemps chez eux la même fortune qu'autrefois le donatisme ou l'arianisme. Ce n'est qu'à la fin, après une longue et patiente propagande, operée non par le sabre des premiers convertisseurs, mais par des missionnaires isolés ou des tribus missionnaires (les Cheurfa ou les tribus cheurfa : chemfa, planel de chérif) que les Africains du Nord sont devenus, en majorité, des musulmans orthodoxes. Alors seulement aussi leur langue s'est ouverte a l'intrusion de mots arabes,

empruntés presque tous au vocabulaire religieux, administratif ou commercial des conquérants sémiles.

Une los se dégage de l'histoire de l'Afrique du Nord. Ses peuples de race berbère sont essentiellement anarchiques, voués à la division infinie en tout petits États, petits royaumes, pet tes républiques villageoises, condamnés aux guerres éternelles entre tribus, entre villages, entre cof (partis), par cela mêmo exposés à toutes les surprises de l'invasion étrangère et facilement conquis. Mais ensuite ils savent se reprendre, s'organiser pour la défense, grouper leurs infimes unités en confédérations (kbila: d'ou le mot Kabyles), s'essayer même à la formation d'États militaires, finalement recouver leur indépendance, mais pour retomber ensuite lans leurs anciennes divisions et succomber aux mêmes surprises.

Une de ces surprises fut pour cux la première invasion arabe, cel e du vn' siècle, celle où d'abord Sidi Okba conquit les Berbères de l'ouest jusqu'au rivage de l'Atlantique, et, au retour, fut tué en bataille par les Berberes de l'Aurès (683). La conquête fut continuée; les Ambes curent surtout à lutter contre une femme herbère, Dahia-ben.-Thabet, dite la Kahma! (la Magicienne), puve de religion, souveraine de l'Aurès, réunissant, pour la célense commune, Berbères, Romains et Byzantins, Todefois, même après la mort de la Kahina (703), les conquérants arabes n'annaient pu venir a bout des Berbères, s'ils n'avaient eu la chance de pouvoir détourner et utiliser leur ardeur guerrière en les entminant à la conquête de l'Espagne (714). A partir de ce moment, l'Afrique put être gouvernée par les gouverneurs des khalifes, au moins nominalement. No ninalement, parce que le premier ban de conquérants arabes. était trop peu nombreux pour qu'ils fussent réellement les maitres du pays. Au fond la Berbérie restait berbère. Toutefois, quand il s'agit de disputer aux intrus le pouvoir politique supérie ir, la résista ico des Berberes d'it affecter désormais une forme religieuse, emparatée à la doctrine même des conquérants aral ex

I Norreidessee, L.L. p. 473

L'Imamat de Tiaret. — Les plus redoutables adversaires des gouverneurs arabes furent les Imanu schismatiques de Tiaret, Abd-er-Rahman-ben-Rostem, et ses fils. Leur doctrine était celle des Ouahbites ibádites et cofeites, qui, depuis longtemps, s'étaient rendus célebres en Orient par leur rupture ayec-Ali, gendre du Prophète L'Imamat de Tiaret avait eu la gloire. de grouper un grand numbre de tribus berberes et d'opposer aux armées syriennes des multitudes d'hommes sans cesse renouvelecs. Ibn-Khaldoun nous apprend que les Ilàdites et les Cofrites ont livré plus de 300 combats aux troupes de l'empire. Mais ce royaume ibàdite des Hauts-Plateaux du Maghrele central. conçu comme une sorte de Jérusalem céleste, dirige par des conciles, sans armée permanente, miné par des divisions intestines, s'était trouvé incapable d'achever son œuvre. Les Arabes s'étaient maintenus dans les forteresses byzantines de l'Ifrikia et Haroun-al-Rachid y avait organisé une sorte de Marche dont il avait abandonné le commandement à Ibrahim ben-el-Aghlab (800) et à ses descendants les Aghlabetes 1.

Les Fatimites et les Édrissites. — Une autre forme de la religion musulmane, berbérisée plutôt que berbère, eutraison des Aghlabites. Un prince, descendant d'Ali et de Fatima, Obété-Allah, était venu d'Orient appelé par une tribu berbere des environs de Constantine, les Ketama. Il fonda une dynastic fatimite. Il chassa les Aghlabites de l'Ifrikia (909), supprima l'Imamat de Tiaret. Il conquit enfin presque toute l'Afrique du Nord, depuis le milien du Maroc jusqu'aux Syrtes. Son arrière-petit-fils, El Mossa, fut plus heureux encore. Admirablement servi par les Ketama, et aussi par d'importantes tribus Sanhadja, il entreprit de conquérir l'Égypte : son général Djouher, un Ketami, la lui donna. Ce sont des Kabyles qui ont fonde Le Caire A partir de ce moment (973), la dynastie fatimite devint orientale; mais elle continua de régner sur l'Afrique du Nord, en la faisant administrer par un vice-roi Sanhadji.

Pendant ce temps, le Maghreh extrême, que nous appelons Maroc, avait été en partie conquis, converti, administré, et

L. Voir endessing to I, p. 775.

perdu par les Édrissites, dont le fondateur, un descendant direct d'Ali, Idris I<sup>ee</sup>, fuyant devant les armes du khalife abbasside El-Hadi, était venu d'Égypte (788), et s'était établi à Oulili (anc. Volubilis) sous la protection de la tribu berbère des Auréba.

Les Zirides. — Au commencement du xi° siècle, l'Afrique du Nord n'est plus guère occupée que par des États berbères. Bologguine ibn Ziri, heutenant du Fatimite El-Moezz, mais de la race des Sanhadja, étendit son autorité des environs de Tanger jusqu'a Tripoli. Peu de temps après sa mort (983), un partage remarquablement équitable et naturel se fit de ses États. Son frère Hammad obtint le Maghreb central, et fit d'El-Achir sa capitale; son fils se contenta de l'Ifrikia, de la Tripolitaine, du Maghreb oriental, et resida à Kérouan. Les Zenata restent maîtres dans le Maghreb extrême. Il en résulta (1017) une division intéressante de l'Afrique en trois grands Etats dont les limites étaient encore incertaines, mais qui laissaient entrevoir la Tumsie, l'Algèrie et le Maroc modernes. C'est aussi le temps où des traités de paix et de commerce commencèrent à être conclus par des princes africains avec des nations chrétiennes. Cette paix et ce bon ordre relatifs ne durèrent pas plus de cinquante ans.

La seconde invasion arabe. — La seconde invasion arabe, celle de l'an 1650, fut determinée, comme nous l'avons vu', par un retout du Ziride a l'orthodoxie. Un jour, du haut de la chaire de Kérouan, il maudit la famille hérétique de son suzerain, le l'atimité du Caire, et fit faire la prière au nom du khalife de Bagdad. Le l'atimité n'en vengea sur l'Afrique même en faisant traverser le Nil à deux grandes tribus arabés effroyablement pillurdes, les Hilal et les Solaim, que ses prédécesseurs avaient cantonnées comme des bandes de loups cans la Haute-Égypte. Trois aus après, l'Ifrikia était à leur mèrei, peut-être 200 000 de leurs familles en occupaient toutes les campagnes, se faisaient payer rebut par les villes, bloquaient le Ziride dans sa capitale. Elles continuerent d'avancer vers l'Occident. Les Berbères Zei ala essaverent en vain de les arrêter. Les petits princes

I Norre a 988 es. L. Lept. 762

indépendants leur ouvrirent leurs États afin de guerroyer contre leurs voisins. Elles pénétrèrent partout, excepté dans les gorges des hautes montagnes, poussèrent dans toutes les plaines dévastées leurs troupeaux de moutons et de chameaux, empêchèrent le commerce, ruinèrent l'industrie, firent enfin de la majeure partie de l'Afrique du Nord la terre pauvre et nue que nous avons comme découverte dans ce siècle avec une sorte d'horreur. Au point de vue ethnographique, l'invasion de 1050 produisit des conséquences durables : sous la poussée des Arabes, les Berbères qui refusaient de subir le joug furent refoulés à la fois vers le Nord et vers le Sud : au Nord, ils soretranchèrent dans les montagnes du Maroc, des deux Kabylies, de l'Aurès; au Sud, ils s'arrêtèrent dans les oasis à la lisière. du Sahara (Mzab, Ouargla, Oued-Rir, Oued-Souf), ou se jetèrent dans le Grand-Désert, dans la région intermédiaire, celle des plaines du Tell eu des Plateaux, tribus arabes ou tribus berbères se superposèrent, se juxtaposèrent, se pénétrèrent, pour former, à la longue, les combinaisons que nous avons sous les yeux : tribus berbères arabisées et même arabes berbérisées. Toutefois, bien que beaucoup de tribus berbères aient fini par adopter la langue avec la religion des Arabes, l'élément berbère n'en a pasmoins gardé une énorme supériorité numérique.

Les Almoravides et les Almohades '. — Des Lemts et des Lemtouns voilés, ancêtres de nos Tousreg, qui campaient d'ordinaire le long du Sénégal, avaient enfin connu l'islamisme véritable, et s'étaient mis à faire partager leurs croyances, les armes à la mais, d'une part aux populations palennes du nord du Soudan et du sud du Sénégal ', de l'autre à toutes les tribus marocaines plus ou moins suspectes d'ignorance, ou même convaincues d'hérésie. De leur surnom, d'El-Mrabatia (les Religieux), les Dévoués, on afait « Almoravides ». Un de leurs chefs, Abou-Bekr, fut le conquérant et l'apôtre des Noirs. Un autre, cousin du précédent, le célèbre Youssouf-ibn-Techoufin, fonda Marrahch (Maroc) en 1062 pour tenir en respect les montagnards

<sup>1</sup> Voir ci-desson, t. II, p. 677 et 684

<sup>2.</sup> C'est de cette conquête du Sénegal que sate l'etablissement dans ce pays des Berbères Zenaga, qui ont donné leur nom a ce fleuve.

du Deren ou Grand Atlas, conquit Fez, soumit le Rif, descendit le cours de la Molouïa, prit Oudida, massacra toute la garnison de Tlemeen, entra dans Ténes et dans Oran, fit enlever Ceuta par un de ses fils, traversa le détroit, et, comme entraîné par ses propres conquêtes, alla jusqu'au nord de l'Andalousie, livrer près de Badajoz, à Zallaca, une grande bataille au roi chrétien Alphonse VI (1086). Il fit de l'Andalousie comme une annexe de son empire. Il prit alors le titre de « Commandeur des Croyants », mais après avoir procla né la suprématie du khalife de Bagdad; et, comme le Ziride de Kérouan avait aussi reconnu l'autorité du khalifat légitime, l'Afrique se trouva, ce qui ne s'était encore jamais vu, ramenée tout entière à l'orthodoxie musulmane.

Son fils et son petit-fils défendirent ses conquêtes; mais dès le règne de ce dernier, une nouvelle forme d'empire religieux, extrèmement brillante, se fit jour. On a déjà vu les luttes des Almohades *Unitaires* (Almohadoun) contre les Almoravides, qui sont en somme les luttes des Berbères de l'Atlas contre les Berbères du Sahara. On a vu aussi leurs interventions en Espagne <sup>1</sup>.

Abd-el-Moumen, non seulement renversa la monarchie des émirs almoravides, mais il conquit sur les Zirides tombés en décadence le Maghreb central et, avec Tunis (1459), l'Ifrikia. Il soumit les grandes tribus des Zenata toujours remuantes. Il finit par se dégager des Masmouda, et se créa une armée permanente composee de nations diverses, d'Arabes, de Soudanais, et même d'Espagnols. Commo Auguste, il fit cadastrer ses États, qui s'étendaient depuis les Syrles jusqu'à l'Atlantique D'étudiant en théologic, de petit chef de bande, il devint un grand empereur. Il mourut en 1163

Son petit fils, Abou-Youssouf-Yakoub, dit El-Mansour, renforça son armée d'Arabes envahisseurs qu'il établit dans le Maroc, s'affranchit de plus en plus des coteries almohades, fit d'importants traités de commerce avec les nations chrétiennes, notamment avec les Pisans en 1186, entretint les rapports

<sup>1.</sup> Voir ei-dessus, L. II, p. 684 et saiv

amicaux avec les Génois, avec Saladin, avec le pape Iunocent III. Il honora les lettres, les sciences, et même, dans la personne d'Averroès, la philosophie, sans laisser entamer par elle sa foi musulmane. Il fut un grand bătisseur : Séville lui doit ses plus beaux monuments; Marrakch (Maroc) lui doit sa Kasha, sa Mosquée Sacrée, sa Mosquée-El-Katoubine. Sa victoire sur les chrétiens d'Espagne, à Alarcos (1185), fut l'apogée de cet empire qui, parti d'un ravin de l'Atlas, dépassa de beaucoup en étendue et egala en civilisation tous les Etats contemporains de l'Europe occidentale. Mais cette gloire ne demeura pas plus de seize ans intacte. Son fils fut le vaincude Las Navas de Tolosa (1212). Après cette sanglante défaite, les khalifes marocains, affaiblis par des vices surprenants, ne méritèrent même plus ce nom d'Almohades qui avait fait leur force. Lun d'eux, El-Mamoun, rompit même avec l'islamisme, avec la mémoire vénérée des ancètres. Toujours entouré de soldats chrétiens, surtout espagnols, il reprit à leur tête Marrakch révolté (1230) et, montant en chaire, fit cette proclamation impie : « Il n'y a d'autre Madhi que Jésus, fils de Marie, et j'affirme que toute l'histoire de notre Madhi n'est qu'une imposture. » Il épousa une chrétienne, fit une guerre d'extermination aux cheïkhs de la secto unitaire, garnit de leurs têtes coupées les murailles de Marrakch, bâtit dans cette ville une église pour ses mercenaires chrétiens, leur permit de sonner les cloches et de convertir les musulmans. La décadence marcha si rapidement que le dernier des khalifes almohades, Abou-Debbous, tué dans un combat contre les Beni-Merin (1269), n'était plus qu'un chef de bande.

Ainsi, malgré deux invasions arabes, les Berbères restent au premier plan dans l'histoire de l'Afrique. Ils créent ou adoptent de nouvelles formes de l'Islam, tournent à leur profit la théorie du madhisme. Ils fondent de puissants empires; celui des Almoravides s'étend de Séville, à travers le Maroc, aux rives du Sénégal et du Niger; celui des Almohades comprend un moment une bonne partie de l'Espagne, toute l'Afrique du Nord. Les Berbères ent été, avec Tarik et ses successeurs, les vrais conquérants de l'Espagne; avec les Fatimites, ceux de l'Égypte; avec les Aghla

bites, ceux de la Sicile. — Zallaka, Alarcos, Las Navas de Tolosa, ces grandes pages de l'histoire universelle, sont des pages de l'histoire des Berbères. Les capitales de leurs souverains, Séville, Marrakch, Tlemcen, Tunis, Kérouan, s'illustrent de la splendeur des arts et des lettres, des universités et des monuments. Et, pour être devenus des musulmans et des conquérants, ils n'abandonnent rien d'eux-mêmes. Ils restent des Berbères.

Fin du moyen-age africain : Mérinides, Zélanides, Hafsides. — Il serait excessif de dire que les temps modernes ont commencé des lors pour l'Afrique septentrionale; mais il est remarquable que les monarchies qui s'y sont constituées ensuite n'ont pas eu le caractère exclusivement religieux des empires almohade, almoravide, fatimite, ouahbite, de la grande période antérieure. Elles n'ont pas non plus aspiré, comme eux, à la domination universelle. Une sorte de lassitude semble s'être emparée des grandes tribus africaines, dont quelques-unes avaient joué le même rôle que les plus célèbres tribus germaniques, Austrasiens, Saxous, Bavarois, pendant notre moyen age. Les Lemaia et les Beni-Ifren s'étaient épuisés pour les Ouabbites et les Cofrites; les Ketama pour les Fatimites, les Lemta et les Lemtouna sanhadjiens pour les Almoravides, les Masmouda du Deren pour les Almohades. Celles qui prirent leur place, suivant la loi indiquée par Ibn-Khaldoun dans sea Prolegomènes, no les égalèrent pas en dévouement aux hautes idées de l'Islam. Les Mérinides (Beni-Merin) des Berbères Zenata, après s'être installés à Fez et à Marrakch, s'occupèrent surtout de soumettre les populations toujours remunntes du Maghreb Extrême, Les Zéianides (Beni-Zéian), Zenata aussi, mattres de Tlemcen, n'eurent pas d'autre ambition durable que de pacifier à leur profit le Maghreb central. La Tunisie et une partie du département actuel de Constantine échurent aux Hafridez; et il est important de noter que ces Hafsides n'étaient même pas une tribu, mais simplement une famille descendant d'un des fondateurs de l'empire des Almohades. On vit de la sorte se dessiner en pleine lumière ce qui ne s'élait montré que d'une manière fugitive au xr' siècle : un Maroc, une Algérie, une Tunisie, aux frontières encore

incertaines et saus cesse remaniées par la guerre, mais se mouvent comme des personnes, et souvent ayant les allures de la France ou de l'Angleterre de la même époque.

Cependant l'histoire de ces trois États, Merinide, Zélanide, Hafaide, est proprement celle d'une décadence. Incapables de retourner en armère vers le moyen âge, leurs souverains ne surent ou ne purent pas les organiser définitivement en royaumes. modernes, avec des armées permanentes, des finances bien administrées, des lois fortes et obeies. Ces Étals demeurérent sans formes précises dans une sorte de crépuscule, et, ne faisant aucun progrès, furent bientôt affaiblis par leurs maux mtérieurs, puis assaillis du dehors comme des proies faciles. Sans doute ils eurent quelques moments d'éclat. Des artistes embellirent Tlemcen de monuments toujours admirables. Des savants développèrent largement, dans cette même Tlemcen et ailleurs, l'enseignement de la jurisprudence et de la théologie. Même on y vit des saints atteindre aux sommets du mysticisme : Sadi-Bou-Medine par exemple, vénéré comme un des poles de l'Is am. Il s'y forma des lettrés, des hommes d'Etat et des historions éminents, dont Ibn-Khaldoun reste comme le type accompli, mais ces gloires exceptionnelles ne brillent pas en raison de la bonne administration des royaumes. Les plus remarquables des souverains de Fez, de Tlemcen, de Tunns, étaient, comme leurs aujets, trop profondement musulmans pour consacrer assez de sollicitude à l'amélioration de ce bas monde.

Causes de décadence. — D'autre part les troubles qui résultaient, dans ces trois États, des rivalités entre tribus, des ambitions dynastiques, et surtout de la fameuse invasion arabé de 1050 qui se perpétuait en une lutte de races, auraient rendu impossible aux plus beaux génies du monde d'y créer des etablissements durables. Les siècles précédents y avaient entassé rumes sur ruines, et les mœurs comme les idées des populations qui s'y trouvaient juxtaposées étaient radicalement contraires à l'organisation d'une société étendue. Le premier privilège que revendiquait une tribu puissante était celui de ne pas payer l'impôt, et tel était le cas de toutes les tribus arabes répandues non seulement sur les confins du Sahara, mais jusqu'au milieu

des terres fertiles du Tell. Elles n'avaient rien changé de leurs anciennes habitudes pastorales, qu'elles regardaient comme l'attribut de la vie noble par excellence; elles détruisaient toutes les ressources des regions les plus riches, incendiaient ou livraient à la dent de leurs chameaux les forêts et les vergers qui restaient de l'ancienne colonisation, tarissaient les sources, et attiraient les dunes du Sahara derrière leurs pas. Un certain nombre de tribus berbères habitaient également les plaines, et gardaient l'usage de la vie nomade; d'autres, à demi sédentaires, fixées pendant l'hiver sous des huttes, et, pondant l'été, poussant devant elles leurs troupeaux de moutons, étaient vin-à-vis des Arabes dans une condition pareille au servage. Le reste s'etait retiré le long des montagnes, où des plateaux entourés de falaises lui offraient de sûrs refuges, ou bien s'était cantonné dans l'intérieur de certains massifs tels que l'Aurès et le Djurdjura, dont tous les pitons s'étaient promptement converts de villages murés comme des forteresses. Les villes, n'ayant pour communiquer entre elles que de mauvaises pistes coupées par des brigands, étaient isolées au milieu de cette barbarie. Les unes avaient leurs petits souverains locaux; les autres, démantelées, n'étaient plus que des marchés d'où les Arabes tiraient des revenus sans qu'il en entrât rien dans les caisses de l'État. Les guerres privées de tribu à tribu étaient incessantes, et, pour mettre le comble à tant de misères. tantôt le sultan de Fez marchait contre celui de Tlemcen. tantôt le sultan de Tunis envahissait le Maghreb central, d'autant plus aisément qu'ils n'étaient séparés par aucune frontière naturelle.

Le Maghreb central à la fin du XV° siècle. — A la fin du xiv° siècle, le travail de dissolution, dans chacune des trois sultanies, élait si fort avancé qu'elles n'avaient même pas la valeur de grandes confédérations barbares.

Dans celle des Zéianides, qui repond à peu près à nos départements d'Oran et d'Alger reunis, un groupe de tribus arabes, désigné par le nom collectif de Mehal, était maître de toute la vallée du Chelif, depuis les environs de Miliana jusqu'à l'embouchire du fleuve. Il occupait tout le Dahra; les villes de Ténès, Mazouna, Mazagran, Mostaganem, lui appartenaient. Toutes les tribus berbères qui continuaient de labourer dans ces régions, d'y élever des moutons et d'y planter des vergers de figuiers, lui payaient l'impôt. Médéa était dans le même cas, et la grosse montagne de l'Ouarensenis était remplie de ses raïas ». Brekkar et Cherchel allaient être habités par des Morisques d'Espagne; Miliana était indépendante. Des Arabes Thaleba avaient envahi la Mitidja, et soumis Alger à leur autorité. Au sud de la ligne de Tiaret a Boghar, dans les steppes indéfinis qui se continuent jusqu'au Sahara, des tribus arabes, ou des tribus berbères qui s'attribuaient des origines arabes, vivaient à leur gré, presque inconnues.

A l'est, Bougie avait son sultan. La Grande-Kabylie se partageait en trois groupes qui ne relevaient de personne : la principauté de Kouko, celle des Bent-Abd-ed-Djebhar, et la confédération des Flisset-oum el-Lil. Les montagnards du pays des Beni-Abbàs et des Beni-Aïdel étaient gouvernés par la famille souveraine des « Labez », dont Calaa était la residence Le sultan zéïanide n'était vraiment seigneur que de Tlemcen et d'Oran. Encore était-il exposé sans cesse à quelque surprise du côté de Fez, et des dissensions de famille affaiblissaient tous les jours ce qui lui restait d'autorite

#### II. — Les établissements chrétiens.

Conquêtes des Portugais et des Espagnols. — Le Mérinide de Fez et le Hafside de Tunis étant réduits à la même condition misécable, l'Afrique du Nord était largement ouverte, dès le xv° siècle, à toutes les puissances étrangères, quelles qu'elles fussent, et justement c'est le temps où les Portugais et les Espagnols, entraînés par les longues luttes qu'ils avaient soutenues contre les Maures, étaient prêts à porter la guerre dans le pays même de leurs ennemis héréditaires.

Les Portuga s prirent les devants, s'emparèrent de Ceuta en 1415, de Tanger en 1437, les perdirent, puis les reprirent en 1471. Ils échouèrent devant Oran en 1501, mais occupèrent, sur la côte de l'Atlantique, Saft en 1510, Azemmor en 1513.

Les Espagnols ne se mirent en mouvement qu'après la prise de Grenade (1492), provoqués d'ailleurs par les Barbaresques qui, de concert avec les Morisques expulsés de l'Andalousie, avaient organisé la piraterie sur toute la côte de la Mediterranée, depuis Velez de la Gomère jusqu'à Tunis. L'âme d'Isabelle enflamma le courage de ses capitaines, et c'est vraiment à cette intrépide reine, même absente, qu'ils durent leurs premiers succès. Elle avait même résolu d'envahir tout le royaume de Tlemcen, et son testament de 1504 portait qu'il ne faudrait jamais ni interrompre la conquête de l'Afrique, ni cessor de combattre pour la foi contre ses habitants.

Prise d'Oran par les Espagnols. — En 1503, Don Diego Hernandez de Cordoue, plus tard marquis de Comarès, prit Mers-el-Kehir. Deux ans après, il s'avança jusqu'à Miserghin pour faire du butin, mais essuya au retour une pitoyable défaite. Il la répara en engageant le cardinal Ximenès à s'emparer d'Oran, dans laquelle il s'était ménagé des intelligences. Un peu malgré Fordinand, l'hérolque cardinal réunit une armée de 4000 cavaliers, 42 000 piquiers, 8000 aventuriers & sea gages. La flotte qui la portait comprenait 33 vaisseaux, 22 caravelles, 6 galiotes, 3 bateaux plats, une fuste et 19 chaloupes. Il prit le titre de capitaine général, confia le commandement effectif à Pedro Navarro, et fit voile pour Mers-el-Kehir. De là l'armée espagnole marcha sur Oran, et enleva la place d'assaut au cride Santuago y Cuneras! 4000 musulmans y furent tués, 8000 pris, et le cardinal y fit son entrée par mer sur une embarcation magnifique, au dessus de laquelle flottait une banderolle brodée de la croix et de la devise : « In hoc signo vinces » (1509).

Pedro Navarro. — Don Diego nommé gouverneur d'Oran. Pedro Navarro se dirigea la même année sur Bougie, mal défendue par un prince Haiside, Abd-el-Azis. Il s'empara d'abord d'une montagne qui la domine, et la ville fut évacuée par ses défenseurs. Dellys, Alger, s'empressèrent de lui adresser leur soumission. Il poursuivit sa route jusqu'à Tripoli, qui fut rasée (1510). A son retour, il prit possession d'un flot qui se

trouvait en face d'Alger (El Djezair, « les îles »), et y bâtit une forteresse. Ce fut le Penon, dont les canons pouvaient battre la ville à la distance de 300 mètres. Tênès s'était déjà donnée au gouverneur d'Oran Le Zéianide de Tlemeen envoys ses respectueux hommages jusqu'en Espagne.

Caractère restreint de l'occupation espagnole. — Si la monarchie espagnole avait profité d'un si beau succès, elle se fût sans doute avancée loin dans l'intérieur de l'Afrique du Nord; mais elle n'était pas prête à entreprendre une pareille conquête. Il eût fallu pour cela qu'elle ne fût point occupée en Europe, en Amérique, et que ses troupes d'Afrique fussent beaucoup plus nombreuses et mieux pourvues; il cut fallu surtout que Charles-Quint et ses ministres eussent la ferme intention d'y créer ce que nous appelons aujourd'hui un empire colonial. Or il suffisast à leurs desseins de garder quelques points bien choisis sur la côte; ils s'en tenaient à l'occupation restreinte, et l'expérience a montré, plus d'une fois depuis, quels résultats il faut attendre de ce système. Isabelle avait mieux vu quand elle avait projeté la conquête totale du royaume de Tlemcen. Bientôt les Espagnols, un lieu d'être les agresseurs, durent se défendre. Les tribus kabyles se faisaient un jeu do les tenir en alerte. Bloqués, incapables de rien tirer des environs de leurs places fortes, ils attendaient tout de la mer. Au Penon d'Alger, l'eau douce était importée des Baléares. Les difficultés de la navigation pendant l'hiver, et aurtout la négligence de l'intendance milifaire et civile, qui était indépendante du commandement, les réduisaient parfois à l'extrême misère. « A Bône, dit un rapport official, les soldats n'ont plus de quoi acheter une sardine; à Bougie, on doit dix-huit mois de solde aux troupes, et les hommes désertent pour aller aux Indes, au Peñon, on était en train de mourir de faim, quand un vaisseau chargé de blé est venu s'échouer devant le fort. Tout va bien maintenant; mais il ae faudrait pas continuer de tenter Dieu. »

Réaction de l'Islam. — Ces coups nombreux frappés sur l'Afrique musulmane depuis les rivages de l'Atlantique jusqu'aux Syrtes avaient en un retentissement prolongé dans les profondeurs du monde musulman. La réaction de l'Islam, provoqué

par les agressions portugaises ou espagnoles, affecta deux formes différentes . au Maroc, ce fut le Chérifat, dans le pays de Tunis et d'Alger, ce fut la conquête ottomane.

### III. - Le Chérifat au Maroc.

Faiblesse des Mérinides. — • L'an de notre Sauveur Jésus-Christ 1502, régnant à Fez Muley Elotaz-Merin, et à Maroc Mulcy-Naza-Bugentuf-Elenteta, touto la Mauritanio et Tingitanie estoient embrasées de guerres, et presque tous les peuples d'icelles vivoicat en liberté sans vouloir estre subjets les uns anx autres, et la puissance des Benemerns (Mérinides), roys de Fez, estoit fort ravallée de ce qu'elle souloit estre, et le roy de Maroc estoit sculement roy de la ville, et les Arabes qui vivoient en la campagne, suivans chacun ce que bon luy sembloit, se desroboient et tuoient les uns les autres; autant en faisoient lors les Barbares des monts d'Atlas que l'on appelle Clairs Monts • (Diego de Torrès). Cette extrême faiblesse avait donné aux Portugais l'occasion d'accrottre leurs possessions sur la côte de l'Atlantique En 1513, le roi Emmanuel régnait sur Ceula, Alcazar-Srir (le Petit), Tanger, Arzila, Azemmor, Safi, Sainte-Croix du cap d'Aguer. - D'Azemmor et de Safi, ses capitames, soutenus d'ailleurs par un parti d'indigènes, faisaient des courses dans l'interieur.

Les Cheurfa du Sud marocain. — L'Extrême Sud marocain, les vallées sablonneuses creusées par les intermittentes rivières de l'Oued-Draa, les ousis perdues dans les sables, commo celle de Sidjilmassa ou Tafilala, avec leurs populations berberes fortement mélangées d'Arabes, formaient une réserve de fanalisme neuf et de foi ardente. Au xv' siècle, des pèlerins partis de ce pays avaient rencontré, non loin de la Mecque, des Cheurfa, qu'ils jugèrent vrais descendants du Prophète. Ils leur firent l'eloge de lour patrie et réussirent à les y amener. De ces Cheurfa les une s'établirent dans l'Oued-Draa, ce furent les Saudiens; les autres à Sidjilmassa; ce furent les Hussaniens, dénommés des lors Filali. Les premiers donnèrent au Maroc, au xvi siècle, une dynastie, les autres, au xvii siècle, lui donnéront celle qui y règne aujourd'hui.

Apparition des Cheurfa Sandiens. — Le sultan mérmide était alors très occupé contre les Portugais de Ceuta, Alcazar-Srir, Tanger, Asila; les gens du pays du Sous, abandonnés à oux-mômes, étaient tracussés, par les Portugais d'Azemmor, Safi, Sainte-Croix du cap d'Aguer. Contre ces ennemis de la vraie for, ils se cherchèrent un chef inspiré de Dieu. D'abord ils s'adressèrent à un marabout nommé Ben-Mbarek; mais il leur dit : « Il y a dans l'Oued Draz, à Tigumdet, un chérif qui prédit qu'une grande gloire est réservée à ses deux fils, adressez-vous à lui, et vos désirs seront comblés. » Ce chérif, de la famille saudienne, s'appelait El-Kaïm ses deux fils, Abou-l-Abbas et Mohammed el-Mahdi. Les gens de Sous vinrent les prendre tous trois. El-Kaim voulut recevoir la baraka (bénediction) de Ben-Mbarek; puis il exigea le serment d'obéissance des tribus du Sons; les Masmouda du Deren, d'où était sortie la grande dynastie almohade, s'engagèrent aussi à lui obéir. C'était la vraie guerre sainte qui allait commencer, une guerre prêchée et conduite par les marabouts et les Cheurfa. Contre qui? Sans doute contre les Portugais, mais aussi contre les mauyais musulmans qui s'élaient soumis à cux, et, au besoin, contre les sultans mérinides eux-mêmes, celui de Fez et celui de Marrakch, jugés trop tièdes pour la cause de la foi. On eut d'abord. quelques succès contre les Portugais mais on ne put prendre Azemmor ni Safi, car les deux gouverneurs chrétiens furent aidés par les mauvais musulmans des environs. D'abord les deux fils d'El-Kaïm auquel leur vieux père laissait la conduite des operations, marchèrent d'accord. Ils avaient gagné ou intimidé le sultan de Fez, obtenu l'autorisation de prêcher la guerre sainte dans ses États, reçu de lus un tambour, une enseigne, le titre de capitaines et vingt cavaliers d'escorte. Bienplus considérable fut la force que leur donns le peuple. Ils osèrent a attaquer à Tanger et Asila, échouèrent, mais revinrent avec quelque butin. L'enthousiasme populaire s'en exalta. Le sultande Marrakch, à son tour intimidé par leur approche, imita son

parent de Fox. Juste à ce moment (1514), le gouverneur portugais de Safi, d'Ataïde, et celui d'Azemmor, Pedro de Sofia, avec le concours de deux grands chefs indigènes, reunirent une troupe de 500 cavaliers chrétiens, 100 arquebusiers, 2400 cavaliers maures et tentèrent d'enlever par surprise Marrakch. Les deux frères Cheurfa étaient dans la ville. Ils relevèrent le courage du sultan et menèrent une sortie contre les assaillants, qui furent repoussés. Leur autorité en fut tellement accrue qu'ils purent faire reconnaître leur père comme une sorte de souverain par les gens de l'Oued-Dran et du Sous, y fonder la ville de Taroudent la Neuve, y percevoir régulièrement les dimes. Dèslors ils luttèrent à armes égales contre les Portugais. La fortune les favorisa en faisant périr d'Ataïde dans un combat contre les Maures, et hienfôt ils se crurent assez avancés dans la faveur populaire pour régner sur Marrakch même. Ils en firent poignarder le triste souverain par leurs domestiques (1519), occupèrent la citadelle, battirent l'autre Mérinide, celui de Fez, qui était venu à la rescousse (1520-1536). Les hommes de piété interviorent pour faire cesser cette guerre entre musulmans : le Mérinide ne garca plus que le nord du Maroc, laissant tout le sud, avec Marrakch, aux Cheurfa. L'aîné des deux frères y prit le titre de roi, tandis que le plus jeune allait se tailler dans le Sous une principauté indépendante. Ils restèrent à peu près d'accord pendant dix sept ans, et entreprirent en commun le siège de Sainte-Croix du cap d'Aguer. La place, pressée par 50 000 hommes, fut prise d'assaut, et son gouverneur, Guttierez de Monroy, après s'être bien defendu dans la citadelle, dut se rendre avec ses deux enfants, dont une fille. Dona Mencia. devint la femme très honorce du Chérif de Marrakch.

Défaite du Mérinide de Fex. — Bientôt (1535) une guerre civile éclata entre les deux frères. Abou l'Abbas, vaincu, invoqua le secours du Mérinide de Fex. Entre le Mérinide et le jeune Chérif se livra près de l'Oued-el-Abid, à Féchtala, une étrange bataille où l'on vit des troupes de renégats constituer des deux parts la force principale des armées. Mohammed-el-Mahdi fut encore vainqueur, le Mérinide fut blessé et pris, et donna pour rançon la province de Mequinez (1547). Puis la guerre recom-

mença. Cette fois, Fez fut investi, pris après un long siège (1350). Depuis plusieurs années Abou l'Abbas avait abandonné la ville et s'était retiré dans le Tafilala.

Relations de la nouvelle dynastie avec les chrétiens et avec les Tures. — Le Maroc tout entier se trouvait réuni sons le fils cadet d'El-Kaim. Le nouveau pouvoir avait à lutter avec les chrétiens; mais depuis qu'en 1522 les indigènes avaient surpris sur les Espagnols Peñon de Velez (1522) et que les Espagnole de R'assaça, n'étant plus nourris ni payés par leur gouvernement, avaient assassiné leurs chefs et livré la place en se faisant musulmans (1524), la guerre sainte, la raison d'être de la dynastie sandienne, avait presque cessé. Plus graves étaient les soucis qu'allaient lui donner les Turcs Entre le fils d'El-Kaîm et Soliman le Magnifique il y avait rivalité pour la suprématie religieuse, rivalité d'un Alide contre le champion de l'orthodoxie, dont le père avait acheté au Caire les droits du khalifat. Il y avait aussi l'antipathie d'un Africain contre un Ture, contre ce lointain sultan, qui dans le Maghreb était un protecteur de pirates. Le Chérif appelait Soliman le « sultan des poissons ».

Déjà, en 1547, Soliman avait envoyé un ambassadeur demander la mise en liberté du Mérinide; puis ses lieutenants en Afrique prirent les armes pour rétablir celui-ci. Les Turcs envahirent le Maroc, occupérent Fes, installèrent leur protégé, Abou-Hassoun, et se retirèrent après lui avoir fait payer une forte indemnité. Après lour départ, Mohammed-el-Mahdi dépouilla de Tafilala son frère Abou-l-Abbas, qui s'entendait avec ses ennemis, se débarrassa du Mérinide en le faisant assassiner sur la route de Fez (1553), rentra dans cette ville et lui fit expiersa défection par des rançons et des supplices. Il la punit encore plus sévèrement en fixant la capitale à Marrakch. Pour se venger des Turcs, il s'entendit avec les Espagnols d'Oran pour leur enlever Tlemcen; il occupa la ville, mais non le Méchouar (citadelle). C'en fut assez pour attirer sur lui le courroux du sultan. Soliman voulut, à tout prix, avoir sa tête. Des cavaliers fures, se donnant pour déserteurs, vincent offrir leurs services a Mohammed-el-Mahdi; imprudemment, il accepta leurs offres,

les conduisit dans une expédit.on contre des tribus rebelles de l'Atlas; en chemm il fut assassiné par leur chef, et l'on prétend que sa tête fut portée à Stamboul et accrochée à une porte de la ville (1557).

Ce Mohammed el-Madhi paraît avoir été un très grand homme; quand il n'était que gouverneur du Sous, il avait introduit dans ce pays la culture de la canne à sucre et construit une mosquée dans sa residence de Taroudent. Devenu sultan de tout le Maror, il embellit également Marrakch. Il fonca, sur l'Océan, le port d'Agadir, revisa le système d'impôts. Quoiqu'il se fût élevé par la guerre sainte, il ne semble point avoir trop hai les chrétiens : témoin son alliance avec ceux d'Oran contre les Tures musulmans. Il était le seul homme qui ent pu étouffer en ses débuts une domination turque en Afrique. Son fils, Mouley-Abd-Allah, rechercha l'alliance de Phihppe H. Les troubles qui, plus tard, desolèrent le Maroc proviennent de ce qu'il y eut toujours, dans la famille régnante et dans l'empire, un parti ture et un parti espagnol. Ce sont môme ces guerres civiles qui provoquèrent en 1578 l'intervention du roide Portugal, don Sébastien; elle aboutit au désastre d'Alcazar. Kébir.

Conquête du Soudan : l'université de Tomboucton. - Don Sebastion avait fait cette expédition sous prétexte de soutenir un prétendant de la famille chérifienne contre le Chérif Abd-el-Malek, alors régnant, et qui mourut aussi pendant la bataille. Le fils d'Abd-el-Malek, Abou-l-Abbas, qui contribua au gain de la victoire et qui en prit le titre d'El-Mançour, fut un des plus grands souverains du Maroc. Il est surtout célèbre par sa conquête du Soudan. Depuis le temps des Almoraviden. l'islamisme s'était implanté parmi les Noirs de ce pays. C'était une dynastie musulmane, celle des Sokia, qui régnait à Tombouctou. L'un de ces rois, après un pèlermage à la Mecque, au xy\* siècle, avant reçu du khalife d'Egypte le titre de « lieutenant du Prince des croyants dans le Soudan ». Tombouctou avait pris une grande importance; cette capitale était non seulement le grand marché de l'Afrique centrale, mais un grand centro de lumières. Elle possédait une sorte d'université, une école de droit musulmane; a côté de la lignée royale des Sok.a. il y avait la une dynastie de savants légistes, les Ben Baha.

Légistes et rois étaient des musulmans orthodoxes; le Chérif du Maroc était un Alide. Invoquant son titre d'Imam, Abou-l-Abbas El-Mançour somma le Sokia, qui était alors Ishak, fils de David, d'avoir à reconnaître sa suprématie et de lui payer tribut. Toutes les mines appartenant à l'Imam, il exigeait une redevance pour l'exploitation des riches salines de Tar'azza. Naturellement ces prétentions furent repoussées. El-Mançour réunit alors ses grands en conseil. Sa proposition de porter la guerre dans le Soudan fut très froidement accueillie. On luiobjecta les dangers d'une traversée comme celle du Sahara; jamais les auciens souverains du Maroc n'avaient rien teuté de semblable : « or, conclusit-on, nous n'avons pas la prétention d'être plus forts que les anciens. » El-Mançour alors invoqual'exemple des Almoravides, puis celui des caravanes qui tous les ans allaient au Soudan : « Ce que des marchands, réduits à leurs propres ressources, accomplissent sans peine, je ne pourrais pas le faire! » Son discours éloquent et pressant fit évanouir les craiates, réveilla les courages, auscita les enthousiasmes. L'expédition fut décidée. L'armée fut confiée au pacha Djouder. (octobre 1590). La traversée du Grand-Désert dura quatre mois et demi. Le roi Ishak avant réuni, dit-on, 140 000 guerriers, qu'entrainaient au combat à la fois des marabouts musulmans et des féticheurs. Il fut battu et s'enfuit à Gar'ou, à 400 kilomètres plus à l'Est L'armée victoriouse fit son entrée dans Tombouctou (1891). Le pacha Djouder y eut seriout à vaincre les résistances des légistes noirs, entre autres Ahmed Bon-Baba, auteur de tant d'ouvrages fameux 4. Ils refusaient de faire sa soumission au Chérif, alléguant qu'ils dépendment des « khalifes » de Tunis Ben-Baba reprochait courageusement aux Marocains leurs excès, le pillage de sa maison, de sa bibliothèque : « Elle comptait 1600 volumes, et de tous les membres de ma famille, j'étais celui qui en possédais le moins. »

Les Marocains se dirigèrent ensuite sur Gar ou et y tinrent le

t. Notamment le Tekimil ed-Dibadji, sorte de dictionnaire biographique des savants de Maghreb.

roi assiégé. A la fin Ishak se montra disposé à faire sa soumission, à payer une indemnité de guerre et un tribut annuel. Mais pendant les longueurs du siège l'armée d'invasion avait tellement souffert que, pour éviter sa destruction totale, le pacha Djouder ordonna la retraite. Il fut très mal accueilli par El-Mancour, destitué, remplacé par le pecha Mahmond. Une nouvelle campagne fut dirigée contre Gar'ou; le roi Ishak, avant d'y être assiégé, s'enfuit plus lom encore, à Koukia; mais, impitovablement traqué par les méharistes touareg et marocains, il mourut d'épuisement. Su mort amena la soumission complète du Sénégal, du Soudan, du sultan de Bornou. L'armée victorieuse ramenait au Maroc (1593) un immense butin, consistant surtout en lingots d'or. El-Mançour en prit le surnom d'El-Debhi (le Doré). Il put élever de magnifiques constructions comme celles de Badiaa, faire venir des marbres de Carrare, qu'il paya « au poids du sucre ». Parmi les prisonniers amenés à Marrakch le plus illustre fut Ben-Baba. Devant le redoutable souverain, il ne démentit pas sa courageuse fermeté d'âme. Comme le sultan le recevait caché derrière un voile, le légiate noir lui dit : « Dieu même parle aux mortels par révélation et non derrière un voile, or tu n'es pas Dieu ». Puis il protesta de nouveau contre les brutalités commises à Tombouctou par les vainqueurs, osa demander au sultan pourquoi il n'avait pas tourné plutôt ses armes contre les Turcs, et le aultan ne s'en tira que par une citation de la Sunna. A la sortie de l'audience. tous les lettrés du Maroc faisaient cortège à Ben-Baba, le suppliant d'enseigner parmi eux. Il y consentit, et sa gloire so répandit dans toute l'Afrique. Plus tard il obtint l'autorisation de rentrer à Tombouctou.

Décadence des Baadiens. — En Afrique comme en Orient, toutes les dynasties, même quand elles sont issues des personnages les plus saints, même quand elles ont pour raison d'être l'austérité et la pieuse pauvreté des ancêtres, aboutissent toujours, parfois dès les premières générations, à renchérir sur le luxe, la mollesse, tous les vices et tous les crimes pour lesquels leurs fondateurs ont damné les dynasties précédentes. Il en avait été ainsi pour les Almoravides, pour les Almohades :

il en fut de même pour les Chérifs Saadiens. Dès la mort d'El-Mançour (1603), leurs luttes fratricides, leur connivence avec les chrétiens (en 1609, El Mamoun livre El Araïch aux Espagnols) soulèvent contre eux d'autres marabouts, d'autres cheurfa, d'autres mahdis. En général, ces prècheurs de réforme finissent mal, la tête accrochec aux créneaux de Marrakch. D'autres restent redoutables, parce qu'ils sont plus prudents : ce sont les saints de l'oasis de Sidplimassa; ce sont les Cheurfa Hassaniens Ceux-la continuent à mener la vie pauvre, méditative, vertueuse, lout en guerroyant contre les chrétiens, maîtres des ports de l'Océan. Lorsqu'en 1659, environ cent ans après la défaite des Merinides par les Saadiens, s'éteindra la dynastie saadienne, ce sont ces llassaniens qui fonderont au Maroc, avec l'illusion bientôt évanouie d'une régénération, une nonvelle dynastie celle-là même qui y règne aujourd'hui.

## IV. — La conquête turque.

Les frères Barberousse. — Les pirates grecs ou oltomans, bien que pourchasses jusque sur les côtes de l'Anatobie et de l'Égypte par les chevaliers de Rhodes, y fourmillaient et tenaient leur quartier général à Mételin dans l'île de Lesbos L'anarchie de l'Afrique leur parut offrir une belle occasion de passer en Occident. Et ainsi la faiblesse des Mérimdes, des Zeïanides et des Hafsides eut pour dernier effet d'ouvrir un nouveau champ de bataille entre le sultan des Turcs et la chrétienté. Lours propres États devinrent l'enjeu d'une lutte dernière entre l'Islam et l'esprit ce croisade.

Un potier de Metelin (Lesbos) avait quatre fils: Élias, Ishak, Baba Aroudj, Khair-ed-Din Le troisième, Aroudj, s'était, des sa jeunesse, exerce à la piraterie. Surpris un jour par une galère de Rhodes, il avait vu tuer Élias, et avait du ramer comme forçat Une tradition veut qu'il se soit souvenu plus tard, quand il regna dans Alger, de l'organisation militaire des chevaliers. Parvenu à s'évader, il se rendit à Tunis, y fut bien

-51

HISTOINE GENERALE. 13

reçu par le souverain hafside, et alla se créer un établissement indépendant dans l'île de Djerba Là son frère cadet, Kheïr-ed-Din, qui avait marché sur ses traces, vint le rejoindre, et tous deux, comblant de présents le sultan de Tunis, en firent leur recéleur et leur complice. Ils faisaient souvent de bonnes prises. En une seule fois, ils offrirent au Hafside cinquante jeunes Espagnols tenant des chiens en laisse, des oiseaux rares, et quatre jeunes filles nobles, parées de beaux vêtements, montées sur de beaux chevaux.

Attaques sur Bougie. — Tout a coup un émissaire leur arriva de Bougie. On les priait de ventr en expulser les Espagnols. La rade de Bougie est la plus profonde et la plus sûre de toutes en face de l'Espagne, de la France et de l'Italie. Ils acceptèrent, et leur destinée fut fixée à partir de ce jour, mais leurs commencements furent pénibles. Bougie, bâtie en amphithéâtre, est aisée à défendre. Les Espagnols tinrent bon. Aroudjeut un bras cassé; les corsaires firent retraite (1512). Ils durent se contenter d'occuper Djidjelli, dont les Génois n'avaient rien su faire. Ils revinrent en force devant Bougie, en 1515, à la sollicitation d'Ahmed-ben-el-Cadi, sultan de Kouko, et ne réussirent pas davantage : cette fois, ce fut la poudre qui leur manqua, et leur ami le sultan de Tunis refusa de leur en fournir.

Occupation d'Alger. — Enfin Salem-et-Teumi, chef des Arabes Thaleba, protecteur d'Alger, leur fit, a son tour, des offres : il leur hyrait Alger à la condition qu'ils détruiraient les tours du Peñon et en chasseraient les Espagnols. Aroudj expédia son matériel par mor, et suivit à peu près la côte, à la tête de 800 mousquetaires et de 5000 cavaliers kabyles. On admet qu'il ne soit pas allé droit sur Alger, mais l'ait contournée pour s'emparer de Cherchel, où un de ses lieutenants. Kara-Hassan, venait de s'établir et affectait l'indépendance. Il fit tuer Kara-Hassan, revint sur Alger, y entra avec tout l'appareil de la guerre. Il découvrit hientôt qu'il lui était impossible de vivre avec Salem-et-Teumi (4516). Il l'étrangla de ses propres mains dans un bain, et montant à cheval, il parcourut toute la ville, acclamé roi par ses compagnons. Les habitants, muets de terreur, se continent jusqu'à ce qu'il cût essayé d'abattre les murs

du Peñon, comme il l'avant promis, mais, hien que la distance qui l'en séparait fût très courte, ses boulets y atteignaient u peine. On en rit, on conspira. Aroudj fit saisir vingt personnages considérables à la sortie de la prière du vendredi dans la Mosquée-Vieille, et leurs têtes tombérent sur les marches, en exemple aux autres mécontents. Ses soldats turcs, les « bœufs d'Anatolis », comme on les appelait, se chargèrent d'assouplir la populace. La dernière des recrues se faisait appeler « grand et magnifique seigneur »

**Echec de Diego de Vera.** — Cependant un fils de Salemet-Teumi, les roitelets de Ténès et de Mostaganom, faisaient appel à l'Espagne. Le commandant du Peñon sollicitait de prompts secours. Ximénès, après avoir vainement imploré Charles-Quint, qui d'ailleurs avait d'autres sour s dans le royaume de Naples et même en Espagne, se résolut à organiser pour sa part une expédition, mais c'est à peine s'il put réunir, sur une petite flotte, 3000 paysans or aventuriers mal armés, auxquels il promettait dix maravedis par jour. Diego de Vera, qui les commandait, débarqua sur l'emplacement actuel du fortin de Bab-Azoun, eut la prétention d'envelopper la ville, et ordonna un assaut. Aroudj l'attendait, les portes ouverles toutes grandes. Los soldats de Diego furent bien vite renversés de leurs échelles. abattus par les soldachs (janissaires). Le corsaire fit une sortie, et il les aurait tous massacrés, si les canons du Peñon n'avaient pas arrêté sa poursuite. Trois jours après, l'Armada reprenait la mer, sous une furiouse tempète (1516).

Conquête de la vallée du Chélif. — Aroudy, alteré de vengeance, se mit en route, à travers la Mitidja, pour Ténès et Mostaganem, sachant d'avance qu'une troupe de mousquetaires bien disciplinés aurait toujours raison d'une armée indigene C'est en raisonnant de la sorte que le maréchal Bugeaud a con quis plus turd l'Algerie. Les Thaleba de la Mitidja n'acceptèrent pas le combat; mais, en avant de la plaine du Chélif, les Mehal, avec tous leurs grands chefs, attendaient le corsaire dans les ravins tortueux de l'Oued Djer. Ils furent dispersés après quelques charges brillan.es. Leur déroute livra à Aroudj non seulement la plaine du Chélif jusqu'an Sig. mais les deux

masses montueuses qui la bordent, le Zakkar et le Dahra d'une part, l'Ouarensenis de l'autre, et toutes les petites villes sur lesquelles ils avaient étendu leur autorité, depuis Médéa, enpitale du Titery, jusqu'à Ténès, dont le « sultan » fut empalé.

Conquête de Tiemcen. — Il était certain d'avance que quelque prétendant à la royauté de Tiemcen ne manquerait pas de venir se jeter aux genoux d'Aroudi des qu'il approcherait du Sig et de l'Habra; et, en effet, à Ténès même il reçut une députation de Zéianides. Il descendit dans la magnifique plaine de Mascara, et, pour y garder un point d'appui solide, accupa la Calia des Beni-Rached Il y laissa son frère Ishak, avec 300 arquebusiers, et marcha droit vers l'ouest. En vain Bou Hammou, usurpateur du royaume de Tiemcen, tenta de l'arrêter à Arbal avec 6000 cavahers et 300 fantassins; il fut culbuté, et le fils du potier de Mételin entra en vainqueur avec ses troupes farouches dans la vieille capitale de Yar'moracen.

Le danger était grand pour la chrétienté, plus grand peut être qu'on ne le croyait en Espagne. Don Martin d'Argote, un des plus vaillants hommes de guerre de ce temps, marcha en toute hâte sur la Calaa avec 300 Espagnols et une nuée d'Arahes. Les Turcs d'Ishak résistèrent d'abord avec courage, puis domandèrent merci, et furent traltreusement massacrés. Le marquis de Comarès, gouverneur d'Oran, demanda do grands renforts. les obtint, et atteignit Tleircen en quelques jours. Aroudj 5's clait fait deja exécrer par ses atrocités. Il avait pendu Aba-Zeiane, son allié, le rival de Bou Hammou, aux barreaux d'une fenètre du Mechonar, il avait fait jeter soixante-dix princes Zéïanides, enfants et adelles, dans un grand bassin où l'on connaît d'ordinaire des fêtes nautiques, et avait ri de leurs convulsions . Ils m'auraient trahi plus tard, répondait-il, comme ils avaient trahi leurs maties . On devine comment le commun da peuple était fraité,

Défaite et mort d'Aroudj. - Pend int plusieurs mois, il tint tête avec ses soldats, des Kabyles et des Arabes, aux 13 000 hommes de Comurès sur le mur d'enceinte de Tlemcen, p ils il se battit dans les rues, et enfin se retira dans le Méchonar.

Peu à peu ses bandes kabyles se retirèrent, et un jour enfin, dans le sixième mois du siège, les habitants de Tlemcen eux mêmes, ayant pénétré dans la forteresse, poignardèrent ses meilleurs soldats Aroud, parvint à s'échapper la nuit, suivi de ce qui lui restait d'hommes valides, emportant tout ce qu'il put d'or et de bijoux. Il força la ligne espagnole, et se dirigea vers l'ouest, comptant peut-être rencontrer un secours que lui avait promis le sullan de Fez. Il sema sa route de joyaux et de pièces d'or pour ralentir l'ardeur de ceux qui le poursuivaient; mais, sentant les forces lui manquer, il s'arrêta dans un parc à chèvres qu'entourait un petit mur de pierres amoncelées sans ciment. « Là il combattit avec une singuliere audace jusqu'au moment où Garcia de Tinco, porte-étendard de Diego de Andrade, lui donna un coup de pique qui le renversa » (1518) Aroudj avait alors quarante-quatre ans. Il était de taille moyenne, mais très robuste, avait la barbe rousse (d'où son surnom, qui passa ensuite à Kheir-ed-Din), les yeux très vifs et étincelants, le nez aquilin, le teint basané. Ses soldats, dont il avait su se faire aimer, craindre et obéir, pleurèrent sa mort. Sa tête et ses vêtements, de velours rouge brodé d'or, furent envoyés au gouverneur d'Oran, qui fit présent le la veste au couvent de Saint-Jérôme de Cordoue. Elle servit à faire une chape qui s'appela la chape de Barberousse >

Aroudj était resté quatorze ans en Afrique, et s'y était certainement souillé de barbaries; mais il y avait acquis une grande gloire, d'abord et surtout parce qu'il avait compris mieux que les Espagnols que, pour être mattre d'une partie de la côte de l'Afrique, il faut avoir occupé une très large zone à l'intérieur. Il avait tenté, sans douts à son insu, mais poussé par une singulière destinée, d'y renouveler l'ancienne domination romaine; il avait esquissé, plus de trois siècles avant Bugeaud, la conquête de l'Algérie. Ce pirate, une fois maître d'Alger, n'avait peut-être pas fait une scule course sur la mer; mais il s'était soumis la Mitidja, la vallee du Chehf, le Titery, le Dahra, l'Ouarensenis, Tlemcon; il avait porté le coup u ortel à la dynastie des Zétanides. Il disposait, il est vrai, d'un armement superieur à celui de ses adversaires; mais ses mousquets

valutent encore moins que son audace, sa ténacité, et son rude génie fait pour les grandes guerres. On ne saurait le comparer qu'à un seul de ses contemporains, Fernand Cortez.

Kheir-ed-Din. — Son frère Kheïr ed-Din lui succèda, acclamé roi par ce qui se trouvait de « Turcs » dans Alger; mais jamais nouveau souverain, s'il méritait ce titre, ne fut pour sen début dans une situation plus désespérée. Le nouvel empire semblait s'effondrer et disparattre avec Aroudj. Il restait encore des Zélanides, malgré la noyade du bassin de Themeen. Bou-Hammou, soutenu par les Espagnols d'Oran, n'avait qu'a s'avancer dans la vallée du Chélif absolument libre, accepter la soumission de Mihana, et ranger son armée dans la Mitidja

Le royaume de Kouko, dans la Grande-Kabyhe, était aux mains d'un « sultan » ambitieux et rusé, Ahmed-ben-el Cadi, qui survait les conseils du Hafside de Tunis, et pouvait lui servir d'avant-garde dans la conquête du Maghreb central. La seigneurie des Beni-Abbàs dans l'Oued-Sahel n'attendait qu'une occasion pour s'étendre dans l'ouest, au moins jusqu'à Médéa Il était impossible aussi que le roi d'Espagne n'intervint pas pour achever les forbans d'Alger.

L'hommage au sultan de Stamboul. — Kheīr-ed-Din. digne de son frère, n'hésita pas un seul instant à faire face à tant depérils, et prit le seul parti qui convint pour les conjurer. Il se tourna vers le sultan de Stamboul, Selim l'Inflexible, et lui offrit d'Are son homme lige. Sélim accepta, conféra à Kheired-Din le titre de Beglierbeg, et, à partir de ce moment (1518), le royanne de Barberousse, qui n'était encore qu'un État embryonnaire, fut ce qu'il est resté jusqu'à la révolte définitive de ses panssaires : une partie intégrante de l'empire ottoman. C'était en principe un beau succès pour la Turquie que de s avancer ainsi au imbeu de la Méditerranée occidentale, en face de Churles-Quint empereur, roi d'Espagne et de Sicile. En retour le petit État d'Alger, classé parmi les paissances regulieres, était assuré de recevoir des secours en hommes, et il ne lui man punt que rela, la guerre devant nourrir la gaerre sur terre et sur mer. Selim envoya 2000 janissaires

à Kheïr ed-Din, et lui permit d'en lever autant qu'il voudrait dans l'Anatolie. Plus de 4000 hommes répondirent à son appel, excités par l'espoir du pillage.

Expédition de Hugo de Moncade. Les dissensions ordinaires des Zéianides rassurèrent bientôt Kheir ed-Din du côté de l'ouest; un frère de Bou Hammou so révolta contre celui-ci dans Tlemcen, et paralysa ses mouvements, mais Charles-Quint agit avec décision, et, dès le mois de juillet 1819, Hugo de Moncade, vice-roi de Sicile, se dirigea sur Alger avec une armada de quarante navires, montés par environ 5000 hommes de troupes éprouvées. Il enveloppa une partie de la ville du côté du sud, et établit son quartier général sur une colline qui la domine, là même où Charles-Quint fit dresser sa tente douze ans plus tard. L'opposition de Gonzalvo Marino de Ribera, qu'on lui avait adjoint, l'empêcha d'attaquer sur Theure, et Kheïr-ed Din en profits pour dessiner une controatlaque sur ses approvisionnements et ses navires. L'armée hispano-sicilienne redescendit, fut enveloppée, et se battit mal-Les plus vieux régiments déposèrent les armes, et furent cependant massacrés. Pour surcroit de malheur, une tempète jeta vingt-six navires à la côte. Les survivants se dérobèrent à la captivité par une fuite désordonnée

Défaite de Kheir-ed-Din en Kabylie. — C'était là une chance mespérée pour Kheir ed-Din. Elle fut bientôt compensée par un immense desastre. Une armée tunisienne s'avançait vers Alger en traversant la Grande-Kabylie. Kheïr-ed-Din se porta au-devant d'elle, après s'être, dit-on, réconcilié avec Ahmedben-el-Cadi. Quand les mousquetaires turcs et les fantassins des Hafsides se trouvèrent en présence dans le pâté montueux des Flisset-oum el Lil, le sultan de Kouko trahit le Beglierbeg, et tomba sur ses troupes en même temps que les Tunisiens. La plupart de ses soidats tués, lui-même sépuré de la route d'Alger par des masses d'ennemis, Kheïr-ed-Din marcha résolument vers l'est avec ce qui lui restait de mousquetaires, et atteignit Djidjelli, où il se blottit, tandis qu'Ahmed-ben-el-Cadi descendait dans la Mitidja et entrait dans Alger, acclamé comme un libérateur

Retour de Kheir-ed-Din dans Alger. — Kheir-ed-Din reprit sans balancer son métier de pirate, ajouta à Djidjelli. Bône et Collo, et de ces trois points lança des navires de course. aur les côtes de l'Italie et de l'Espagne. Il eut bientôt jusqu'à vingt galères de guerre. Des compagnons lui arrivèrent de tous les ports de la Méditerranée, renégats pour la plupart. Il les mēla à ses soldats, et, par une suite d'expérierces, arriva à constituer ces équipages modèles qui furent pendant deux siècles. la terreur des nations chrétiennes. Il s'empara de Constantine, et lus imposa un gouverneur. Enfin, après cinq années de cette sorte de retour à son origine, ayant su qu'Ahmed-ben-el-Cadis'était rendu impopulaire aux Algériens, il reprit le chemin de l'ouest. Le sultan de Kouko lui livra deux batailles, et fut à son tour trahi dans la seconde. Ses propres soldats apportèrent sa tête à Khelr-ed-Din Alger fut trop heureuse de rouvrir ses portes à son vrai maître. La valiée du Chélif, le Dahra, l'Ouarensenis, rentrèrent dans l'ordre Le frère d'Ahmed-henel Cadi se soum t à un tribut; les Beni-Abbàs gardèrent la paix; une révolte de Constantine fut si durement réprimée que pendant plusieurs années ensuite les environs de la ville ne furent parcourus que par des hêtes fauves; puis le Beglierbeg renouvela l'attaque de son frère Aroudj contre le Peñon d'Alger.

Prise du Peñon d'Alger. — L'Espagne aurait dû tenter l'impossible pour garder cette forteresse plantée comme une épine au cœur de ses pires enneins. Elle no fit rien pour la défendre Pendant vingt jours, Kheïr-ed-Din la battit à coups de canon, pais lança à l'assaut une troupe nombreuse portée sur quarante-cinq en barcations. Le commandant, Martin de Vargas, pris tout sanglant avec vingt-cinq homines restés debout et blessés comme lui, fut assommé à coups de bâton dans le palais même des Barberousse (1829). Une partie de la forte-resse fut rasée, et servit à construire une digue qui relia l'îlot à la ville. Une petite jetée y fut ajoutée, et sinsi fut créé le port celebre, fortifié de toutes parts dans la suite, qui devint l'asile imprenal le des corsaires les plus hardis du monde. Andre Doria essava vainement de reparer un échec si grave en s'emparant de Cherchel (1531) avec 1500 soldats. Un retour

offensif de la garnison turque culluta sa troupe occupée à piller, et il s'enfuit, laissant 600 hommes sur le rivage

Puissance de Kheir-ed-Din. — Alors Kheir-ed-Din compléta librement son œuvre. Il donna le plus large développement possible à la guerre maritime. Le port d'Alger se remplit des navires les mieux faits pour les courses rapides. En même temps la guerre de conquête se continua à l'intérieur Des postes furent établis pour protèger les routes les plus importantes. Les janissaires furent énergiquement maintenus dans le devoir. Kheīr-ed-Din résolut même de se mettre à l'ahri de leurs exigences, en recrutant un corps de 8000 Albanais, Grecaou Esclavons, dont la fidélité lui était assurée. Il eut une garde personnelle, toute composée de renégats espagnols. Enfin il choisit le moment propiee pour attaquer, conformément à son intention première, le royaume des Hafsides; mais avant celail avait reçu du sultan de Stamboul une dignité nouvelle : le sultan l'avait nommé capitan-pacha de la flotte ottomane, en lui conservant son titre de Beglierbeg d'Afrique.

Tunis disputée entre Charles-Quint et Khelr-ed-Din. — Tunis appartenant à un prince dégénéré, Mouley-Hassan, qui osait à peine sortir de ses jardins. Les Arabes tennient les plaines. La montagne la plus proche de la ville, le Djebel-Reças, ne reconnaissait que l'autorité d'un marabout; une petite dynastie locale occupait Kéronan, et se faisait respecter jusqu'au sud de Constantine. Tout le reste de la Tumsie était ainsi en révolte ou parfaitement indépendant. Kheïred Din partit de Stamboul avec 80 galères et 8000 soldats, rallia tout son monde à Bône, et se présenta devant Tunis au mois d'août 1533. Après une courte défense, Mouley-Hassan s'enfuit chez les Arabes. Tunis, bien qu'elle se fût renduc, fut pillée. Puis les villes de la côte firent leur soumission, et jusque dans le sud de la province de Constantine, des tribus puissantes reconnurant Barberousse. La riposte ne se fit pas attendre, et cette fois elle fut servie par Charles-Quint en personne, qui partit de Barcelone au mois de mai 1535 avec 400 navires, dont 90 galères, et une armée de près de 30 000 hommes.

La Goulette avait été fortifiée à la hâte; mais la ville était

très diffic le à defendre elle regorgeait de captifs chrétiens et de renégats douteux, et Kheïr-ed-Din n'avait sous la main que 9000 hommes. L'armée espagnole prit La Goulette; Kheïr-ed-Din lui livra bataille non loin de Carthage. Il fut vaincu, et Charles-Quint entra a son tour dans la capitale des Hafsides, qu'il livra au pillage. Il y périt, dit-on, 70 000 hommes, femmes et enfants. Le Beglierbeg allait être pris, quand l'amitié de quelques chefs arabes lui ouvrit la route de l'ouest, et il put regagner Bône avec ses handes décimées.

L'intrépide corsaire, dès son retour à Alger, se hâta de so lancer en course sur la Méditerranée dégarnie. Il surprit Mahon, pilla une partie de Majorque et charges sur ses navires un nombre extraordinaire de captifs, de sorte que la nouvelle de sa razza parvint à Rome au milieu des fêtes données pour célèbrer la prise de Tunis par le chef de la chrétienté.

Désastre de Charles-Quint devant Alger. — La charge principale de Kheir-ed Din, depuis 1536, étant de commander. la flotte ottomane, et quelquefois la flotte française dans la Méditerranée, il avait délégué le gouvernement d'Alger à son heutenaat Hassan-Aka, on Hassan | Ennique, et ce dernier avait continué de guerrover tantôt a l'ouest, du côté de Tlemcen, tantôt au sud, 31squ'à Biskra-Cependant Charles-Quint annonçait 🌢 toute l'Europe chrétienne qu'il en fimrait bientôt avec le repaire de Barberousse, et en effet, vers le mois d'août 1541, les Algériens apprenaient avec effrei qu'un flotte énorme de 65 galères. et de 451 transports se réunissait à la Spezzia. Elle portait 29 000 ho nmes de troupes, allemandes, italiennes et espagnoles, y compris des chevaliers de Malle. En y ajoutant les équipages, on arrivait au total de 36 250. Parmi les personnages de marque, on y comptait André Doria, le due d'Albe, Fernand Cortez et ses deux fils. L'armada était commandée, sous la haute direction de l'Empereur, par Don Fernando de Gonzague, vice roi de Sicile, Georges Franksberg, chef des troupes allemandes, Camille Colonna et Augustin Spinola, chofs des troupes italiennes, Georges Schilling, bailli d'Aliemagne, capitaine géneral des galeres de Malte, Virginius Urbido d'Anguillara, genéral du pape, Don Pedro de la Cueva, commandeur d'Alcantara, directeur de l'artillerie, et toute la haute noblesse de l'Empire.

Pour résister à de telles forces, Hassan-Aka n'avait que 800 Turcs, 5000 Maures algériens, quelques renégats majorquains, et des Morisques d'Andalousie armés d'arcs de fer. Le bruit courait même qu'à la suite de négociations conduites par le comte d'Alcandète il était disposé à trahir. Un grand mois s'écoula, et l'automne s'approcha avec ses tempètes; mais l'ardeur de l'Empereur était telle qu'il s'obstina à partir quand même, et cette multitude de navires chargés de soldats et de munitions de guerre entra en bel ordre, le 19 octobre, dans la baie d'Alger. Le débarquement se fit, le 23, par un temps calme, près de l'embouchure de l'Arrach. Puis, le 25, la division stalienne à gauche, le corps de bataille allemand au centre, la division espagnole à droite, enveloppèrent tout le côté aud de la ville, depuis El-Biar et le Condiales-Saboun (plus tard « Fortl'Empereur ») jusqu'au cap Tafaroua, emplacement actuel du fort Bab-Azonn. Hassan-Aka, vigoureusement interpellé dans son conseil par un certain Hadj-Bechir et un chef de section, Mohammed le Juif, renégat espagnol, n'avait pas osé tenir sa parole au comte d'Alcandète, si jamais il l'avait donnée, et la ville s'était préparée à un combat désespéré.

Tout à coup le ciel s'assombrit, le vent du nord souleve la mer, et des torrents de pluie tombèrent. L'armée espagnole, sans tentes ni vivres, passa une soirée puis une nuit affreuses. Les poudres étant monitlées, elle n'avait plus d'armes que ses épées et ses pertuisanes. En même temps, les navires de transport, roulés par les vagues, venaient à la côte, et des handes d'Arabes assail aient leurs équipages, éventraient leurs cargaisons. Les galères, même à l'ancre, ne restaient en place qu'a grand renfort de rames. Charles Quint demanda combien d'heures elles pouvaient tenir encore. — « Deux », répondit un pilote.

- « Bien, dit-il. C'est à minuit que les Pères se lèvent en Espagne pour faire la prière. Ils auront le temps de nous recommander à Dieu. »

Le lendemain matin, la tempète élait toute déchaînée, quand les Italiens refoulerent les Maures et commencèrent l'attaque du

côté de Ban-Azoun Ils s'approchèrent des murs; mais, criblés de flèches et de balles sens pouvoir répondre, ils se retirèrent en désordre. L'ordre de Malte vint les soutenir, et faillit pénétrer dans la ville, le porte-étendard de l'ordre, Ponce de Balaguer, dit de Savignac, planta son poignard dans la porte; mais les chevaliers furent entraînés par la foule des fuyards. Charles-Quint, armé de toutes p.èces, précédé de trois régiments allemands, culbuta Turca et Maures a son tour, mais s'arrêta lui aussi au pied du reinpart. La journée était perdue, les dernières chaînes des galères allaient se rompre. André Doria crut prodent, pour sauver ce qui restait de la flotte, de sortir de ce golfe maudit, et d'uller s'abriter pres du cap Matifou. Puis Charles-Quint donna l'ordre du départ.

Alors, tonjours marchant affamés sous la pluie et dans une boue profonde, mais gardant encore un certain ordre, Italiens, Allemands, Espagnols, battirent en retraite, protéges en arrière par les chevaliers de Malte, qui ne cessèrent pas d'être admi rubles. Ils contournement la baie en quatre jours, et s'entassèrent comme ils purent dans les galères et dans les navires que la mer avait épargnés. En vain le comte d'Alcandète et Fernand Cortez insistèrent pour renouveler l'attaque avec des hommes d'élite qu'ils auraient choisis, La tempête durait encore. La galère qui portait Charles Quint fut enlevée par le vent et poussée j isqu'à Bougie. Des bataillons laissés à terre s'en retournement vers Alger, et, jetant leurs armes, se firent mus ilmans. L'Espagne ne revit qu'un mois après, ballottés encore par tous les vents, exténués de fatigue, les derniers survivants de cette magnificue Armada.

Mort de Kheir-ed-Din. — Hassan-Aka fut bientôt invité à rentrer dans la vie privée, ce qui aggrave le soupçon qui pèse sur lui. La délivrance d'Alger n'en parut que plus merveilleuse, et, comme Kheir-ed-Din mourut quelques années après, en 4546, elle entoura d'une dernière auréole de gloire sa vie extraordinaire dans laquelle toutes les qualites de l'homme politique semblaient s'être unies à relles du soldat. Audacieux et tenace, souple et assez cruel, il avait su, en faisant de sa conquête et de celle de son frere une partie intégrante de

l'empire oltoman, lui assurer des ressources durables, et la classer, presque dès sa naissance, parmi les grands États de son siècle. Ami de la France, ennemi mortel de l'Espagne, non seulement il avait organisé l'Afrique, mais il lui avait tracé son rôle à l'extérieur. C'est en cela peut être qu'il fut supérieur à Aroudj; ou plutôt il le compléta, car ils sont inséparables devant la postérite.

Les successeurs de Barberousse. - La formation de l'empire saadien du Maroc fit que l'activité des successeurs de Barberousse s'exerça, non plus entre Tlemeen et Constantine, mais entre Fez d'un côté et Tunis le l'autre. Ils continuèrent aussi de lutter contre les Espagnols, et de soumettre progressivement tous les principicules, arabes ou berbères, de l'inténeur. On pénétra dans le sud jusqu'a Ouargla. Ce fut la période héroïque de la conquête, l'achèvement du plan primitif d'Aroudj. Le mérite des hommes auducieux qui le réalisèrent fut d'autant plus grand qu'il leur fallut en même temps diriger la guerre de course dans la Méditerranee occidentale, et prendre part à des expéditions d'ensemble aussi considérables que le siège de Malte et la bataille de Lépante. L'histoire mieux comprise ne permet plus qu'on oublie les noms de Hassan-Pacha, de Salah-Reïs et de Euldi Ali.

Hassan-Pacha, fils de Kheir-ed-Din, lie itenant de son pere en 1544, nommé Beglierbeg en 1546, eut à lutter contre le comte d'Alcaudète, gouverneur d'Oran, qu'il défit devant Mostaganem II fit le premier la guerre au Chérif de Fez, en s'adjoignant les contingents du seigneur des Bem-Abbas, Abd-el-Aziz Son armée, conduite à la fois par Abd el-Aziz et un renégat corse nommé Hassan, vengea sur les troupes du Chérif une trahison récente, et laissa dans Tlemeen une garnison de 1500 hommes sous le commandement d'un caïd; mais tout a coup Hassan-Pacha fut rappelé à Stamboul, probablement sur les instances de l'ambassadeur de France, M. d'Aramon, qui avait attiré l'attention du sultan sur ses velléités d'indépendance (1532) Dans l'intervalle, le corsaire Dragut (Torghoud) avait pris El-Medhia Africa) en Tunisie et, aidé de Sinan-Pacha, avait conquis Tripol (1556).

Salah Reis, qui remplaça Hassan-Pacha, fut le conquérant de Touggourt et de Ouargla. Il osa, si lom de sa base d'opéra tions, mais toujours avec le concours d'Abd-el Aziz, emmener ses troupes européennes, et même du canon, en plein désert. Puis il rompit avec Abd-el-Aziz, et le fit attaquer à deux reprises dans la vallée de l'Oucd-Sahel; mais le seigneur de la Calaa avait, lui aussi, des mousquetaires et de l'artillerie. Les troupes de Salah-Reïs furent presque exterminées. Cela ne l'empêcha pas d'entreprendre une nouvelle guerra contre le Chérif de Fez en 1554. Après deux batailles, l'armée turque entra dans la vieille capitale des Mérinides, et la saccagea. Puis ce ful le tour de Bougie, contre laquelle le « sultan » de Kouko prêta son aide au Regherbeg. La place, battue par de grosses pieces, abandonnée par l'Espagne, allait être prise d'assaut, quand le gouverneur, Alonso de Peralta, se rendit (1555) : faiblesse excusable qu'il expia l'année suivante sur l'échafaud de Valladol.d. Salah-Reis, voyant clairement qu'il ne serait jamais maître de Fez tant que les Espagnols tiendraient Oran, obtint de grands secours de Stamboul pour une expédition décisive, mais il mourut au milieu de ses préparatifs, et sa mort fut acivie d'une révolte de son lieutenant Hassan le Corse (1556-1557).

Hassan Pacha, nommé de nouveau Beglierbeg, envahit encore le Maroc, livra une bataille indécise au Chérif Mouley-Mohammed, puis se retira, craignant de voir sa retraite coupée par les Espagnols. En effet, le comte d'Alcandèle s'était mis une seconde fois en campagne; mais ce fut bientôt au tour des Espagnols d'être cernés, et ils essuyèrent une terrible défaite entre Mosta ganem et Mazagran D'Alcandète y perit, foulé aux pieds de ses propres soldats (1557). Après avoir enfin vaincu les Bent-Abbas, Hassan reçut l'hommage de Mokram, frère d'Abd-el-Azix resté sur le champ de bataule; un peu auparavant, il avait épousé la fille du « sultan » de Kouko. C'était la paix imposée pour longtemps aux massifs des Kabylies L'Armada du duc de Medina-Celt (1560), dirigée contre lui, fut aneantie près de Djerba par Dragut et un autre corsure non moins célèbre. Euldy Ali, Il fut dont libre, en 4563, de se tourner encore

contre Oran, avec ses Turcs et des régiments de Kabyles Zovaoua qu'il venait d'enrôler. Il investit la ville, et fit des efforts inouïs pour s'emparer du port voism, Mers el-Kébir Il alla jusqu'à jeter son turban dans la tranchée pour entraîner ses hommes; mais la défense fut à la bauteur de l'attaque, et il dut battre en retraîte après avoir per lu les deux tiers de son armée. Deux ans après, il était au siège de Malte, où Dragut fut tué (1565). Là encore il se prodigua avec une témérité extraordinaire; mais il était écrit qu'il mourrait de sa belle mort sur les rives du Bosphore, et en effet, nommé capitan-pacha en 1567, il s'éteignit à Stamboul en 1570

Euldj-All. — Euldj Ali, fils d'un pecheur calabrais, ancien captif qui avait renié sa foi pour se venger d'un soufflet, devenule corsaire le plus redouté de la Mediterranée apres Dragut, fut envoyé à Alger comme Beglierbeg (1568). Il causa de graves embarras à l'Espagne en appuyant la revolte des Morisques de l'Andalous.e, battit le misérable sultan de Tunis, Hamida, entra dans la ville avec 11 000 hommes, et y laissa garnison (1569), mais ne put prendre La Goulette, toujours occupée par les Espanols. Il commanda l'aile gauche de la flotte turque a la bataille de Lépante (1571) et s'y couvrit de gloire au milieu de la défaite en enlevant la galère capitane de l'ordre de Malte. Puis, en moins de deux ans, il reconstitua la marine du sultan. L'année suivante, Don Juan d'Autriche fondit sur Tunis à l'inproviste, avec 27 000 hommes, et l'occupa (1573) Euldy-Ali Inirépondit en deharquant devant la place, avec Sina-Pachan et 60 000 hommes. Cette fo s, La Goulette fut prise et la garnison espagnole entièrement massacrée. Presque tous les défenseurs de la ville périrent sur la brèche. La capitale des Hafsides devint le chef-lieu d'un pachalik. Bientôt après (4878), le Beglierbeg envoya contre le Chérif de Fez une armée de 7000 mousquetaires, 800 spahis, 1000 Zougoua, 6000 cavaliers indigênes : les renégats du Chérif le trahirent en pleine bataille. Son frère, qui avait appelé les Turcs, fut installé à sa place, et promit de seconder ses protecteurs dans l'attaque d'Oran. Une armée formidable fut réunie, et Euldy Ali toucha presque a la réalisation du rêve de tous les Beglierbegs, mais il fut retenu par

Mourad III, qui lui donna l'ordre de réprimer une révolte en Arabie. La encore il reussit Il mourut en 1587, au moment où il allait entreprendre le percement de l'isthme de Suez. Ce petit paysan calabrais superstitieux, « sur lequel le destin avait semblé prendre plaisir à montrer la puissance de ses caprices », fut enterré uans une magnifique mosquée qu'il s'étail fait bâtir entre Arnautkoï et Buyukdéré

## V. — Organisation de l'Afrique ottomane.

Le gouvernement des Beglierbegs. — Dès cette époque toutes les règles de l'organisation et de l'administration de cette Afrique turque étaient dejà tracées. Elles ne furent qu'altérées dans la suite. En principe, le gouvernement était énergiquement centralisé dans les mains des Beglierbegs, ou, en cas d'absence, dans celles de leurs Khahfats (lieutenants). Alors ni le gouverneur de Constantine, ni le caïd de Tunis, ni celui de Tlemcen, ne correspondaient directement avec Stamboul. La. milice était loin d'avoir acquis l'indépendance à laquelle elle parvint plus tard. Elle comprenait presque autant de renégats que de Turcs d'origine; des régiments de Kabyles Zouaoua, et de nombreux mercenaires levés un peu partout, suivant la tradi ion de Kheir-ed-Din, lui faisaient aisement contrepoids; de rudes batailles y creusaient de temps en temps de grands vides. D'autre part les reis, ou capitaines corsaires, qui formaient une sorte de ghilde appelée la Tueffa, et dont les équipages, les ouvriers et les esclaves mêmes constituaient une force considérable, ét nent toujours et naturellement inclinés à l'obéissance envers des chefs qui s'étaient acquis une si haute prépondérance dans cent expeditions maritimes. Ils leur étaient soum s autant par respect que par crainte, et certes on eût ri d'un capitaine de galère qui aurait voilu tenir tête au héros ce Lépante, amiral du Padishah.

Organisation militaire. — L'administration des indigines ne s'étendait pas jusqu'aux limites où nous l'avons portée.

Elle s'arrêtait à la lisière méridionale du Tell. Les Beglierbegs ne s'occupaient pas de leurs coutumes, ni de leurs mœurs. Ils n'exigeaient d'eux que le libre passage de leurs troupes, et le paiement d'impôts peut-être lourds dans le Nord, mais de plus en plus légers a mesure qu'on avance dans le Sud. Aussi pouvaient ils maintenir leur domination avec un petit nombre de soldats. Toutefois, ce petit nombre, et même un corps d'armée double du leur, aurait été insuffisant s'ils n'avaient pas su, avec une habileté rare, me tre à profit l'organisation sociale de leurs sujets. Le chiffre de 15 000 hommes peut être admis, en moyenne, pour la milice de la fin du xvi siècle. Il ne dépassa jamais 22 000. De ces 15 000 hommes, un tiers, qualifie de khezour (repos), restait dans Alger, et prenait part aux expeditions maritimes; un second tiers allait tenir garnison (noubs) dans certaines villes ou forteresses de l'intérieur, comme Tebessa, Constantine, Biskra, Bougie, Tlemcen, Mostagonem, et s'y subdivisait en seffera ou compagnies de vingt-trois hommes; le reste formait des colonnes (mahallat) qui se partageaient en kreubbat ou « tentes ». On complait à part un corps d'aventuriers appelé Zbentout, et les artilleurs.

C'était peu pour assurer la paix sur une surface aussi grande que la moitié de l'Algérie et de la Tunisie contemporaines, mais ces troupes regulières s'appuyaient sur les Zmoul et les Maghzen.

Les Zmoul. — Les Zmost (plur. de Zmala, Smala, étaient des tribus artificielles, composées d'indigènes fugitifs qui se groupaient souvent sous l'autorité d'un « cheikh » ou personnage rel gieux. Le gouvernement d'Alger leur concédait des terres, et ils n'avaient qu'à payer à leur cheikh quelques redevances; en retour, ils s'engageaient à combattre leurs voisins pour protéger les soldats et les voyageurs dans un cercle assez étendu autour de leur territoire. Le groupe principal de leurs cabanes on de leurs tentes était placé au bord d'une route, et s'appelait konak. On a pu retracer la ligne des konak depuis le Sig jusqu'à Miliana Ils jalonnent à peu près la route actuelle de la vallée du Chélif (Sig, Hillil, Mina, Djediouia, Oued-Se.ikh, Oued-Rouina).

Les tribus Maghzen. — Les Maghten étaient des tribus guerrières qui presque toutes avaient été souveraines dans leurs régions. Le gouvernement leur ma ntenait leur ancienne autorité. Elles ne payaient ni l'achour (dime sur la terre), ni la lezma (impôt sur les troupeaux); mais elles se chargeaient de les exiger de certaines autres tribus tombées au rang des raïas. Elles avaient leurs sujets, et cela suffisait, caressant leur orgueil, à garantir leur fidélité. Presque tout le pays était ainsi divisé en maghzen et en raïas. Même les fonctionnaires tures préposés, sous le nom de caïds, à la surveillance de certaines contrées, comme le Djendel et le pays des Flittas, avaient leurs raïas qu'on pourrait appeler raïas de gouvernement, et c'est surtout chez ceux-là que les mahallat allaient percevoir l'impôt, non sans exactions ni violences.

La milice des janissaires. — Le seul danger de ce systeme étut de développer sans cesse chez des hommes de basse origine pour la plupart, comme étaient les soldats turcs, l'orgueil, la brutalité, le mépris des lois, en les élevant trop haut uu-dessus du peuple vaincu, d'autant plus que leur fameuse milice (Odjak) était une sorte de république dont les chefs avaient peu d'autorite. Le simple voldat, ou janissaire, s'appelait roldach. Il recevait, pour chaque mois, un pain de vingt onces et une solde de 3 fr. 60. Au bout de cinq ans de services, il lai était alloué 15 fr. 55. C'était la haute paie, dite saksan, et le grade n'y changeait rien. Tous les grades étaient donnés a l'ancienneté. Lo plus ancien officier devenant kiaïa (commandant supérieur), et, deux mois après, aga (capitaine général de la milice); il ne gardait cette charge que deux autres mois, et prenaît des lors le titre honorifique de mansulaga, qu'il portait jusqu'à sa mort. L'égalité de la solde et l'avancement à l'ancienneté faisaient que les soldats regardaient leurs officiers comme des camarades, et tenaient d'eux peu de compte quand la fantaisie les prenant de bouleverser l'Étal. On le vit bien des que des pachas triennaux remplacèrent les Beglierbegs.

Les corsaires. — Les corsures du royaume d'Alger eta ent, à la fin du xvi siècle, les premiers marins de leur temps. Leurs galères, debarrassees de font ce qui pouvait les

alourdir sans être strictement nécessaire, étaient d'une vitesse incomparable, et leurs équipages étaient soumis à la discipline la plus sévère Leurs chiourmes étaient composées de forçats. comme celles de toutes les galères chrétiennes. Les galères portaient, outre un certain nombre de soldats intéressés aux prises. du canon et des artilleurs. Personne ne pouvait y changer de place des qu'elles avaient pris la mor, et elles naviguaient par tous les temps. Il était rare qu'elles ne revinssent pas au port escortant quelques navires de commerce plems d'hommes et de marchandises, Les hommes, déponillés de leurs vêtements, étaient vendus à l'encan sur la place du Badestan; les marchandises trouvaient aussi de nombreux acheteurs, même le vin, et la ville entière se réjouissait, tandis que les vain queurs se distribuaient des bénéfices considérables. Douze centièmes étaient attribués au Beglierbeg ou à son heutenant, un était affecté aux réparations du port d'Alger, un à l'entretien des mosquées. Le reste se partageait également entre les armateurs d'un côté, et le capitaine (reis), les soldats et les maîtres d'équipage de l'autre. La ville basse appartenait aux reïs. Ils s'y étaient fait bâtir des maisons spaciouses, aux murs épais, percées de portes basses et de fenêtres étroites, pareilles à des forteresses. Là étaient tout ensemble leurs appartements décorés. avec un luxe bizarre, européen et oriental, les pièces réservées à leurs nombreux serviteurs de toute race, leurs magasins remplis de tout ce qui peut servir a la guerre et de provisions inépuisables, leurs bains particuliers, et ces grandes salles voûtées, entourées de petites chambres, qu'ils appelaient encore des bains, mais dont le mot bagnes, dérivé de l'italien bagni, indique suffisamment la destination. Tel ou tel de ces bagnes a contenu jusqu'à 3000 captifs. On y vendait du vin, et c'étaient presque des lieux de plaisir jusqu'à une certaine beure du soir. Les esclaves employés dans la ville y rentraient alors pour dormir. La réelle puissance des reïs, l'insouciance avec laquelle ils dépensaient leurs richesses, le faste de leurs escortes, quandils sortaient suivis de pages tout vêtus de soie, faisaient d'eux, dans ce monde où la mort comptait pour si peu, les plus enviables des mortels, mais là se bornait leur ambition. C'est seulement plus tard, au xvir siècle, que, dégagés de leurs obligations envers les successeurs immédiats des Barberousse, ils commencèrent, suivant l'exemple de la miliec, à former un État dans l'État, et purent même usurper le pouvoir.

Les renégats. — Un fait surprenant est déjà le nombre des renégats qui tenaient le haut rang dans cette barbare aristocratie maritime. Sur les 35 reis de 1588, énumérés par le père Dan, on en compte au moins 22 d'origines très diverses : un Hongrois, un Français, un Albanais, deux Espagnols, un Juif, un Corse, deux Vénitiens, un Padouan, trois Grecs, un Sicilien, un Napolitain, un Calabrais, six Genois II en était presque de même dans la milice, comme nous l'avons vu, et cela suffit à donner une idée juste de l'altraction qu'exerçait la vie d'aventures sur les hommes du xvi siècle. Il faut encore penser que des milliers de captifs enfermés dans les bagnes ne demandaient qu'à en sortir en reniant la foi chrétienne. Souvent les reis s'y opposaient, parce qu'ils perdaient ainsi l'occasion de les vendre, mais ils ne pouva ent empêcher qu'un tiers au moins leur échappât.

Conclusion. — Cela fit qu'Alger, petite ville kabyle à l'origine et quelque peu andalouse, gouvernée par des Turcs purs. se remplit très rapidement d'Européens coiffés du turban, s'enlla outre mesure, et devint, toujours sous le masque de l'islamisme, une cité de près de cent mille ames, toute méditerraneenne. Elle garda bien, et elle devait garder, l'aspect d'une ville orientale. Elle fut « Alger la Blanche », dressee en amphithintre sur le bord d'une mer bleue, toute en maisons cubiques. dont les terrasses s'élevaient les unes au dessus des autres. Elle e t son . Fort de la Victoire », bati sur l'emplacement de la tente de Charles-Quint, en témoignage d'un des plus brillants triumplies du Groissant, ses hautes murailles crénelées qui continnaient de defier les assauts de la chretienté, ses fortins et surtout son front de mer hérissé de canons toujours tournés. vers les ennemis de Dieu unique, ses sept casernes de soldats tonjours prêts à mériter le paradis dans le dyhad. Mais derrière ce décor une lente évolution modifiait le sang, l'âme même de tous ses habitants, et devait contribuer, avec la disposition d'esput de ses soldats et de ses marins, à corrompre Alger d'une certaine maniere, au detriment de l'empire qui l'avait crèce. Si peu que la Turquie relàchât le hen par lequel Kheir-ed-Din la lui avait attachée, elle devait entrer dans une voie nouvelle et toute personnelle, et malgré quelques periodes d'éclat, s'inchiner vers la décadence. Ce que nous appelons l'Algérie devait suivre la même destinée. Or nous touchons, précisément après la mort de Euldj-Ali, au commencement de cette évolution, qui aboutit, de chute en chute, à l'occupation française de 1800.

#### BIBLIOGRAPHIE

Rouroos arabes. - Iba Khaldoua, Histoire des Berbéres, trad. de Slane, 4 vol. m.8 Alger 1802/1808. - Du meine, Probyomenes, éd. de Slane, 2 vol. gr. m-1, trad de Shane, 3 vol. m-1-, 1863-1868. - El Marrékoshi, Histoire des Almohades, é-itt angl. de R. Dozy, Leyce, 2º ed. 1881, trad. fr. de Fagnan, dans la Rerue Africaine, 1892 - Abou Moh. Salah ben Abd et Halim, Houdh et Kartas, trad. fr. de Beaumier. Paris, 1660 - Mohammed ben Ali-er-Raiani el Kairotani. Holoro de l'Afrique, trad fr. de Pelassier et Romusat, Paris, 1860, vol. VII de l'Exploration eccentifique de l'Algerie. - Abou el Queem ben Ahmed Er-Leinni, Et-Tordyman et Ma'arib, ch. xv. et et tead O. Hombe, 1886 - Main. Resoghir of Oufgant, Norket et Hade, Scht. et trad. O. Hondas, 1888-1889. - Abon Ras Moh. Cheikh), Voyeges extraordinaires et nouvelles agréables, trad. par Armand dans la Monte Africaisse, L. XXII et suiv-- Cld Abou Abd Abdallah Moh ihm Abd-et-Djelil Et-Teneset, Hilltoire des Beni-Zeigen, rois de Tiemen, trad fr. de l'abbe Barges, 1852. Choich Moh. Abd el Djelli Et-Tenessi, Complément de l'histoire des Ben-Zeigen, trud par le meme, 1887 — El Bakzi, Description de l'Afropse septestrionale, édit, par de Siane, Alger, 1857; trail, par le meme, Pans, 1859. - El Edrici, Géographie, trad. par Amedic Jaubert, 2 vol. Paris, 1816-1830. Du même, Description de l'Afrique et de l'Espagne extrat de l'ouvrege. précédent), text , trad not et gloss , par IL Dozy et M. J. de Greje, Leyde-1806 - Ibn Batoutah, Voyages, texte et trad par C Defremery et le D' B. R. Sangumesti, 1 vol., 1874- 879, n.ip. imperiale, 1809.

Géographie et ethinographie de l'Afrique. Léon l'Africaia (mort en 152), L'Afrique : n arabe), trad sanne at Florius. Auvers, 1506, trad. fr. Temporas, Lyon, 1556, nouv edit, 4 vol. in-8 Paris, 1830.

Marmol-Carajavat Espagnot prisonnier de 1536 à 1545), Description genérale de l'Afrique, edition originale espagnote, Grenade, 3 vol. in fol., 1523-1592 trad. fr. Perrot d'Allancourt, 3 vol. in-1, Paris, 1667, a beauroup emprinte à Leon l'Africain). Blow, Travels and Observations relating to several parts of Berbary and the Leonat, Oxford, in fol. 1738, trad. fr., La Have 2 vol. in-4, 1742. — Barth. Voyages en Afrique, edit. ad mande, Gollia. 1857-1858; ed 1 aughine, Londres 1857-1859, edit francaise, i vol. in-8. Paris. 1860. — O. Miol. Géographie de l'Algérie, in 18. Bo le 1876 — Baclus, Géographie université, t. XI. Afrique septentrimate, 1886. —

Largonn, Le Setern algebre 18 % — Cheary Pouyanne Bolland Gabather, etc., Etudes relatives an Transsabarien — H. Caharmer, Le Sahara, Paris, in-8, 1873. — Ch. Tiocot, Geographie comparée de la province romaine d'Afreque, 2 vol. in-5, Paris, 1884-1898

Alterativo grandenta. D'Avano, l'excepton et bedesce de l'Afreque ancienne, in-8, Paris, 1855. — B. Caratto, Recherches sur la geographie et le commerce de l'Afreque (Exploration mentifique de l'Algérie), Paris, în-5, 1855. L'Algérie, dans l'Univers pittoresque, 1857. — Marool, Tanis, ibid., 1850. — Romanou, Chrimoques de la Régence d'Alger (trad. d'un ma. arabie antigle Ks-Z. hroi Encyrnit, in-8, Alger, 1851, Extent de l'Histoire de la dynastie aus Ben. Halle par IIn-Barahachi), Paris, in-8, 1859, Annales lumisiones, Agre, 1864. — Phrand, Annales tripolitaines, dans la Roma Afre cause, nº 158 et suiv. B. Marolor, Histoire de l'Afrique replentrionale, 4 vol. 16-9. Paris, 1886-1884.

Len Bortionen Le general Faidhorbo, Collection complète des inscriptions assess trues libyquest, in t. Lille, 1870. - Le commandant **intun**, Les Origines berberes, Algor, 1889 (très fantaisiste). — Du moine, Lei premiers raynames berberes et in guerre de Jugartha, m 8, Alger, 1965. - Vornous. Rapport sur une mission scientifique dans l'Archipel Canarien ; les Camarien in sergient des Berberes), dans les Arch. des missions, 1607 - E. Ronan, Matore generale et systeme compare des langues semitaties, in-8, Paris, 1963, et la Secolis berbere, dans in Berne des Deux Mondes, im septembre 1873 — **Mèlia.** Etudes verbures, passim dans le Bulletin de l'Academie d'Hippone. — Judan. Etude comparative de la hangue berbere, 1877, Sur dix-neuf increptione numidage paraques, dans I' incuraire de la Sue-arch de Constantine, 1964 , Sur l'écriture de la langue berbère dans l'anisqueté et de non jours, Passe, 10-6, 1863. --Exioup, Linder berberes, dans le Jonenas assatique, 1875. — E. Roboud, Request d'amergations hoges-berberes, Constantine, 1870, Materiaism pour server à l'Assloure des manuments megalistriques, etc., rhol., 1993, Leurenque dans la Macuna el ser contreferts, dad., (863. — A. Latournoux, Aperçu des monuments prohistoriques de l'Afgérie, dans le Bulkiten de la Soc alg. de etmatologie, Alger, 1964; im derkifrement des inscriptions libyeo berkeres, dans tes Actes du IV congrès international dia Orientatistes, Florence 📭 🤏 **Banutoau**, Litterature àraie des Touerey, 1835, Essai de grammaire de fu lingue limanick, Paris, in S. 1960, Keens de gramming kebile, in S. Alger, 1858. - B. Macquorny, the tronnerse françain-town eg "dielecte des Talting», gr 10-8, Paris, 4893 (1er fase) - Du incide, Comparation d'un corollaten e du manarte des Tempu du Sanciau avec... les dindectes des Chaoum et des Ben-M 4, does be to over der Musicini, 1870. — B. Burnet, passini dures le the read that we are my Africana, - Do Motylinski, Les livres de la neefe Abadise, skal , 1880 - Broussain, Beckerches sur in transformation dis berber, ibid , 1984, Articles de Tannior dans la Repue Africana, ... 🖪 Soharmor, De nomme et genere popularum qui Derbert vielge dieunitier, m-0. Paris, 1952 — E. Manquarry, Formation des estrs chez les populations téléntures de l'Algerie diappies, campula, Ben Malo, mai, Paris, 1966. Sourcel. Les Berberes, Etude sur la conquete de l'Afrique par les Arabes. d'après les textes imprimes, 2 vol. gr. in-0. Paris, 187 - 1000. man lant 🗷 Caratta, Reckerches van Lorigine et les migrations des principalies tribus de l'Afrique septentrimule, m.s. Paris, 1975 (t. Ili de l'Exploration scientifique de l'Algerie . - Daveyrior, Les Tousrey du nord, Paris, 4165.

Buson, Les Tourres de l'ouest, 1889 Coyne, Le Mach, dans la Revue Africaine, t. XXIII — Ch. Amat, Les M'Iche et les M'Indies, 10-12. Paris, 1988 — B. Masquorny, Lurres des Benchizch, Cheonque d'Aton-Zukaria,

Paris, m.C., 1879. Auenpitaine, diverses exides nor les Kabyles, notamment Paris, 1869. A. Hanotom et A. Lotournous, La Labyles of les Contames hebyles, 3 vol. m.C., Paris, 1872-1873. A. Hanotom, Poénes populaires des hatyles du Jurjum, m.C., Paris, 1867. — J. Bivière, Accueil de contes populaires de la Kabylie, m-18, Paris, 1862. — H. Bamet, Contes populaires berberes, m-18, Paris, 1887. — E. Carette, Lindes sur la Kabylie, 2 vol. m.C., 1816-1820. — Borburgger, les Époques militaires de la Grande-Lobylies, 4-18, Algert 18. — E. Manquerey Successive d'Arrive 1895.

Domination earthaginales, Boursa Poblique et econorere des peoples de l'antiqueté, 1793, tead. fr. Suckau, 7 vol. in 8, Paris, 1829-1814. Movem, Dus Pheniziiche Alterthum, + vol. in-0, Derlin, 1840. thar, Gesch der Karthager, m.S. Deelm, 1827 — Bochor, Carthage, dans thogonom, in 12, Londers, 1970. — O Molnor, Gesch der Karthager, t. 1, Berlin, 1879. B. Dourgooin, La constitution de Carthage, dans la Revise Butterger, nor 1407 — E. Quetrombro, ince plant process to 4 1000. Le Pere Dointiro, Les fombcaux puniques de Caridage no-8, Lyon, 1990. Domination romains of vacables. Monaise Corps theory tionum, t. VIII., m-P., Derlai, 1881, saive des sopplements de l'Ephoneris grammatica. — L. Ronier, Inscriptions comaines, Paris, 19-6, 1855, Nopporte de mission dans la province de Constantine, dans les Archèves des missioni, 1851. - Dolamaro, Archéologie de l'Algérie, planches grandno 4. Paris, 10:0. Recherches sur Cancienne velle de Lambése, m-0, Paris, 10:0. - Duranu da la Malia, L'Alyèrie, histoire des guerres des Romania, des Symmetrie et des Fandales, m.18, Puris, 1852. Vignoral, Ruines romaines (Kabylie, Bone, Guelma, Paris, 1967 1968 — Drumon, Memonie sur les fauliles executées au Mudr'assen, manaciée des rous de Xumalia, dans les Mém Sec. arch. de Constantine, 1871. - B. Ougnat, L'armre remame d'Afrique aous les empereurs, 2 vol. 30-5, Paris, 1892 ... Gunt. Boimière, L'Algérie remaine de Maurétame Cesarionne, 12-8, Paris, 1894. — B. da la Dianahoro, De rege Julia II, Paris, in 8, 1963. — R. Masquarny, De Monte Aurano, Paris, in 8, 4886. - O. Mirachfold, Untersuchungen unf dem Gebiete dei rumischen Verwaltung ... B. Cagnat, Aupport zur une mission en Tienssie R. do la Diamohère, Voyage (1884-1892), dans les Archives des musicons decode dens une proteste de la Manchenia Cenercempe 1842 Med. Wilmage. Lambier, m. 4, Noring 1875. — Gust. Balasthro, De urbe Lambure et de Logiste Terisa Augusto, in 8, Paris, 1878 ... E Comoan De Homania prie in Numi day, a. 6 Pares, 1986. - Nonthern a nette for archaelog ques de Dorbrugger. Fromous Poulle Formed Chalusquere Masquerey Mee-Carthy Baoba de Wimpfen. Wolf. Rettond. Cherhonocou de Bouredon, Louvent. 🗸 dans les Revues d'Algérie. V. Waille, De Casaren (Cherchel) montmornios, sp. 5. Algor (49.4) Put a do Lossort on Amendian procuraces si le culte provincial en Afrique, Oran, 4865. Les gouvernaire de Mouretanie, Oran, 1885, Viceires of constan d'Afrique, 19 8, Paris, 1892. - Caston Briggiar Pronouncies archem compare in in Press 1984. — D. Romandan Les Africains, in-18, Pacis, 1963 D. Woolter, Der Ursprung des Donntionen in 6, Latengue (1953 - L. abbe Dischusins, La Descer du Ponetoing dant Meinigen de 4 fle sie fer de Benie 1800 - E Benidsschun Ferrichun, m. 8, Gotha, 4802. Maroun. Hest des Wandeles, m. 8, Pares, 4806.

Demainmatum execution — Cardonno Bestere de l'Afreque et de l'Appapar et d'Appapar et d'Appapar et d'Appapar et d'Appapar et d

Hist de l'établissement des Arabes dons l'Afrique septentrionale, in-il, Con s-— Charbonnosa, Errisario maiorinato de l'Algerie, dismilia Bea James Commerce (1997) Afr., (, I (du même, nondroux ariseus dans la meme Revue). — A. Müller, Der Islam in Morgen = und Abendond, dans la coll. Oncken, 2 vol., Berlin, Wolk Gooch, der Khalifen, 5 vol., Manheim, 1814-1862 Do Man-Latrin Rebinost et commerce de l'African especiationnels mot fen nations chrésennes un moyen des (préface tires à part de son grand ouvrage sur les traites), Pariz, 1996. Tauxior, Une emigration arabe en Afrique un peris apres J.-C., dans in Revue Africaine, i. XXIV. — Dinn, Marchoute et Khomen, Linde sur l'Islam en Algérie, mell, Alger, 1984. Saints de l'Islam, in-18, Paris, 1881, et l'Algerie legendaire, in-18, Alger, 1802. tratitiquements expagnate et portugato. - Le cerbust Minonda. Rapports enr les expertitions d'Afrique, publice pur la graneal du Sandoval, dans la Revue Africante de 1869. - Elimondo, Lettres à D. L. du Ayala, in B. Madeid, 1867. — Corner (Alvaeo), De rebut pestis Fr. Ximenti, Quintanilla et Mandous tirenun Limenis rietute Considers in t. fine eutholicum, seu de Africano bello, m-8, Seville, 1554, et m 1, Rome, 1688 - Podro do Colonar, Historia , guerres entre christianes y infideles, in-fr, Me-ima del Campo, 1579 — Osorius voir ei dessous, p. 902 Gramays, Africa illustrata bles decest, Tourist in 4, 1822. — Burros-Montanes cenespagnol , Mers et Kéber et Oran, end Derbrugger, dans la Revue Africame, t. IX t XI - Gorgues, Les Expagacie pendent l'occupation d'Oran, Outa, Entreproce des Espagnole pendant l'occupation d'Oran, shell, it 176 - Jacquoton. L'expedition d'A Marines de Angule contre Tiemsen (1835), ibel , 1892 . B. do la Primondata, Documente sur l'hist de Locumetion espagnole, dans in Revue Africaine, 1. XIX a XXI. — Lettres arabes relatives à l'ocrapation espagnole, ilid., nº 100. Cuova (F. de la), Reine an de la guerra del remo de Tremeera, dans la Colección de tibros espensies reror a carsonos, 1. V. Maurid, 1981. - Dorbrugger, Le Peñou d'Alger, in S. Alger, 1860. — Do Villogaignan, Coroli V expeditio, in-5. Pares, 1512 - B. Bassot, Documents muselmans sur le siège d'Alger en 4544. in 8, Paris, 1890. -- Cat, De Caroli V vs. Africa rebus gestis, in-8, Paris, 1991. - Turba, Vetar des Ing Kanser's Karis V gegen Atyrer, m. 8, Vienna, 4890. Cantain, Conquete de Tiens en 4535, recontec par deux ecrivains franccomtous (Antonie Prevenus et Giullaume de Mantoches, Besançon, 1991, Galindo et da Vora, Historia... de España respesto de sus posessiones, etc., 40 B. Madrid, 4884

Alger et in domination turque. 40 Orammont, Correspond dance des Consuls d'Alger, dans la Reine Africane, nº 105 et 2014. -E Plantot, Correspondance des dept d'Alger avec la Cour de France (1579-1834). 2 vol. m.8, Paris, 1989, et Correspondance des beys de Tunu et des Consuls de France aces in Cour (1577 1030), t. l. Paris, 1893. P Lupuz Cumaru. Chronique cos herberonnie ten espagnol . m.-8, Madrid, 1855 1 VI du Memorim Austorian especial. - Sandar Rang et P. Donis, Fondation de la Regimes d'Alger, hist, des Berberouser, chronique mabe du XVE sucle, 2 voi 30 8. Paris, 1937. - Laugior do Taony, Histoire d'Alger, in 16, Amsterdam, 1725. - Ch do Romitor, Hulmry d'Aiger, 2 vol. m.8, Paris, 1851. - Do. Grammont, Histoire d Alger, in S. Paris, 4887. - Maodo, Topografie y historus general de Argel, Valla bolid, 1812; trad. fr. de Berbrugger et Monnewan dans la Revne Africante + Niv et XV et Epitome des rois d'Alger, en espagnol) and fr H, de sear mont, If d., t, XXB et XXV. Einblussement de la domination torque en Algerit, field , nº 104 - Sandar Blang, Precis amarytiyae de l'histoire d'Alger, 1831 - Waham Batarbany,

De la domination turque, in 8, Paris 14:0 L est at Junon de la Grawiden, Dorse et Berberousse, 10-12, Parez 1200 ... Berbrugger Le mert de findateur de la Regenor d'Algor dans la Berne Africanc, their thin, et distres acticles, tres nombreux, sur cette persode - Articles egalement trus nombreux de Féraud. - Wathlad, Parker et Perker de ys, Had , 19 40? - Dovoula, Jenseum Algert, Mod., 1875. La marine de la Rejeure d'Abjer. that, and his at sour, the Registra des prises, that, et d'autres articles, tres numbered, for cette person, - Mgr Pavy La paraterie munimane, that , H. - H. do Grummont, Etwice styerwooses, I, in course, H, Penchwage, III, la redemption, dans la Revue Historique de 1885-1885 - De Rocqueville Relation des mœurs et du gouvernement des Turca d'Alger, in 12, Paris, 14 Un cornaire algerien au XVP meele trêcit du capité P Dauliur, désa tour in cornaire tabisées fickirs, dans la Nevue Afreses de 18-2 L. Vignolas, La persterie sur l'Atlantique un xxmº mecle, 16-8. Benues. 1991 Le P Dun, Mistoire de Barbarie et de ses coregires, in 4, Paris, 16.17 at 1639. — Du meme, Les illustres captifs, à ibuc par le P. Galixte voir flevue des questions historiques, juillet 1892, et flerne Africante, nº 457 et suiv

Lettres de Baint-Vincont do Paul — L'Histoire d'un capit dans Corvantès, Don Quichette, et du meme, Los Banos de Argel, in 12. Paris, 1614. — Borbruggor, Capité et patronne, dans a Revue Africaine, mº 54 D'Arvioux, Mimoires y bles y se le Pere Labet Paris (735 — E d'Aranda, Voyage et capiteité à Alger, m-12, Paris, 1657, et m-16, Beuxelles, 1667. — Pinano, L'Odyssée de Chestelet des Boys, lans la Berne Africaine, mº 72. La Pere L. Hérault, Les friomphes de la Charite, in 6, Paris, 1661 et seu Lettres à son appenent, cueus par l'abbe d'Oran, Alger pendent ent ann, m-16, s. d. — L. Pingand, Un capité à Alger au xvais sur le chevalier à Arreger), dans la Revue Historique, t. XIII, 1860 — Colone, E. Mayfair, Belatione de la Grande Bretagne avos les États barbaraques.

Complement de son llistoire des llem Zeyane. Bronolard, llemoire sur les tombemes des llem Zeyane et Inscriptions arches de Tiemen, Alger, 1858. — Pérand, Ruit, de llongie, danné le llev. de la Soc arch de Communium, 1864.

L. Foy, Buttour d'Oran in 8, Oran, 18.6 - Vayanotton, Buttoure des beys de Constantine dans le Rec. de la Soc. arch de Constantine, 1867. Federmann et Aucapitaine, Organization du Beynk de Titere, dans la Benne Africaine, nº 52 et suiv. — Bohim, Organization des Turca dans la Grande Kadyan, Bod., nº 52 et suiv. - Féraud, Les Ben Lythib, sultans de Tougqourt, Bod., nº 55 et suiv.

Les Morron. — Braitwarte, Richert des revolutions du Marie — Eliu de la Primoudain, Vittes marituses du Maroe, dans la Reune Africaine, nº 9° et 200. — L'abbe Godard Les évêques du Maroe, fied., t. il et 200., et Holoire du Maroe, fied., t. il. Diògo de Torrès, Hist. des Cherifs, a la 2016 de Marmoi, traduct par d'Ablancourt 1667 (autre trad. fr. m. 18, Paris, 1634) — Burbrugger Le conne à sucre et les Cherifs du Maroe au XVI secle, dans la Reine Africaine, nº 32. Du Biano, Conquête du Soudan par les Marocains, fied., t. l. — Charhamann, Essas sur la latérature arche au Soudan, dans le Noc. de la Soc. arch. de Constantine, 1955-18 m. — Borbrugger, Occupation anglaise de Tanger (XVIII secle), dans la Reine Africaine, nº 29, — Castannet des Poasse, fignastie des Cherifs Filale (Bassanieus), dans la Reine de l'Afrique francisse, 1966 — Vioamte Ch. de Poucault, Reconnaissence pur Maroe (1883-1885), m-5, avoc un allas, Paris, 1966. — La Martinière, dans les Archives des Massens, 1963 et 2015.

dans la Berne Africance, 1 XXI a XXV.

Pane, fait

Hist de l'Indianement des Arabes dans l'Afrique reptentrionale, mil, Comtantine, 1875 — Cherbonnann, Erricaine musicimens de l'Algérie dom la Bru-Afr., l. 1 (du même, nombreux articles dans la même flevue, -- 📤, Maltor, Ber islem in Morgen - und Abendund, dans la coll Oncken, 2 vol. Bertin, 1985-1986. - Wail, Gesch. der Klichfen, 5 vol., Manheim, 1916-1902 -Do Man-Latrio, Il litters et commerce de l'Afrague implentamente dues les nations chrétiennes au moyen âge (preface tirée à part de son grand ouvrage sur les traites. Paris, 1866. - Tauxier, Une émpration arabe en Afrique un meele apres I -C , dans la lievus Africaine, i XXIV -- Rinn, Muraboutu of his word hands one I folion on Algebra, in a. Algebration . Trumpint, Les Saints de l'Islam, in 18, Paris, 1881, et l'Algerie legendaire, in 18, Alger, 1892. Bioblimomenté segugnote et partopale - la cedad Mimones, disprares our let experistrate d'Afrague, postères par le genreal de Sandoval, dans la flevue Africaine de 1869 - Ziminde, Lettres à D. L. de Avela, m.B. Madrid, 1867 - Gomez (Alvaro , De rebus yestis Fr. Ximensi, Quintanilla et Mondous, Orumum Limens circlete Complete, and, taste. culholicum, seu de Africano bello, m.S. Sevule. 1550, et sa 1, Some, 1686. — Padro da finiamy. Harris - presiva entre christiana y inflicies up fig. Medina del Campo. 1578. — Ocorius, voir cedessous, p. 902.; --- Gromayo, Africa illustrata tibri deces, Tourski, in 4, 1622. — Suarco-Montanes 1934 expagned , Mero-cl Kebse et Oran , trad. Berbrugger, dans in Berne Afriraine, i. IX is XI. — Garguon, Les Espagnois pendents l'orrapation d'Oran, viid , t. 11. — Guin, Entreprises des Espayaois pendant l'occupation d'Oran,

in B. Paris, 1890. — Cat. Be Caroli V in Africa rebia yestis in S. Paris, 1891.

Turbo, behar den Zug Kanser's Karis V pegen Aigier, in S. Vienno, 1990.

— Cantan, Conquête de Tiens en 1838, encoulee par des x convoins franccionium (Antonio Perrenus et Guidanne de Mautoche), Desangun, 1991.

Galindo et do Vora, Huturus ... de España respesto de sus posessones, e.e., in S. Madeid, 1885.

thal., w 478 — Jacqueton L'expedition d'A. Martinez de Anyale contre Tlemoen 1505), ibid., 1892 — B de la Primoudnie, Boruments sur l'hist. de

Belavion de la guerra del reino de Tremecra, dans la Caleccion de Libria espanoles raros à curiosos, t. V. Ma bid., 1884 — Borbraggor, Le Peñon d'Alger, 1866 — Do Villogaignon, Caroli V expedino, 10. 3.

B. Barrot, Documents musulment sur le siège d'Alyer en 4344.

Cuova ,F de las,

l'occupation espagnole, dans la Merne Africaine, 4. XIX a XXI-

arrives relatives a Focuspation repaynole, stud., 40° 300,

Algor at in diminishmation turistics  $\omega$  iii de Oramouri Correspon dance des Constils d'Alger, dans la Bevue Afrie une, 184 185 et 1917, .... Plantot, Correspondence des deys d'Alger avec la Cour de France 1579-1833; 2 vil. in-8. Paris. 1889, et Correspondance des beus de Tunis et des Consuls de France auec la Cone (1 :77 1836 ; U.S. Paris, 1891. P. Lopos Comera. Chromque acs Berberousse (en espagnol), m.B. Madeid, 1854; t. VI au Memormi historico espenol -- Sandor Rang et F. Donia, Pondation de la Régimes d Aiger; hist, des Berberouse, chemique mube du XVF sucle, 2 vol. 1944. Paris, 48.C. - Laugier de Toney, Histoire d'Alyer, in 46, Amsterdam 1725. -- Ch. do Rotolior, Unione d'Apper 2 vol m 8, Pares, 1844. - Do Grammout, Histoire d' Ulyre, in 8, Paris, 4887 ...... Blando, Tipografia e Aigform general de Argel, Valiadoud, 1612; trad fr. le Berbrugger et Mounerean dans la Berne Africante, t. XX et XX, et Apitome des rous d'Alger cen represent tood for H do transmont High t XXIV of XXV -- Wathing. heniassement de la domination largue en Algèria, Rad , nº 101. — Bondar Bang, Pricis analytique de Chistoire d'Alger, 18.1 Walton Siturbany, De la domination furque, in-8, Paris, 1856 — L'an-iral Jurion du la Gravibro, Boris et Barberousse, in 12, Paris, 1866 — Derbrugger, Lei mert du fondateur de la Régence d'Alger dans la Revne Africane, 1850-1856, et d'autres articles, tres nombreux, sur cette periode. — Articles egalement tres nombreux de Fòrand — Wathlod, Parkas et Puchas-deys, 1854 , 12 102

Dovonia, leasum (Algeri, Ibid., 1875). La marine de la Regence d'Alger Ibid., nº 85 e. suer ; Le Registre des pruies, Pad., et d'antres artales, tres nombreux, sur cette periode — Mgr Pavy. La printerie musulmane, Ibid., t. H. — II da Grammont, Lindes algériennes, f. la course, fl., l'entarage, Ill., bi redemption, dons la Reim. Historique de 1884 1885 — Da Bocquevilla, Relation des maines et du goineremement des Turcs d'Alger, sa 12, Paris, to « Un cornaire algérien au EVF médic , récét du cap ff. P. Danlior, detaits sur la corsa co tantsien lieure), dans la Reime Africant de 1892. L. Vignolia, La persière sur l'Atlantique au Ville succe, m-8, Rennes, 1891 — La P. Dan. Historie de Barbarie et de ses cornaires, in 4, Paris, 1697 et 1699, — Du meine, Les maistres capisfs, public par le P. Caliste (voir Reime des questions historiques, pullet 1892, et Reime Africanne, 1894 dans Cur vantos, Dan Quahotte, et du meine, Los Basos de Argel, in 12, Paris, 1614

Borbruggor, Captif et patronne, dans la Reune Africaine, nº 46. - D'Arvioux, Memotres put les par le l'é re Labet Paris (° 1° - E d'Aranda, Vayage et captivité à Alger, in 42, Paris, 657, et m-16, Beuxelles, 164° - Piono, L'Odyage de Chastilet des Bays, dans la Reune Africaine, nº 72.

Le Pres L. Hérault, Les tromphes de la Charte, m. 6, Paris, 1611, et ses Leures à son superseur, chees par l'abbé d'Orse, Alger pendont cent ans, m-16, s. d. — Le Pingund, Un captif à Alger au XV s' sie le cle chevalier d'Arreger), dans la Berne Historique, t. XIII, 1880. — Colours B. L. Pingunt, Bentsone de la Grande Bretagne avec les États barbarreques, dans la Berne Africaine, t. XXI à XXI

Mintohron tuanion (Admerto). Laida Bargèo Hest de Tiene a complement de son Histoire des Bens Zeyano — Bronsolard, Menoire, sur les tembents des Bens-Zeyane et Inscriptions arches de Tieneen, Alger, 1858 — Péraud, Hist de Bongie, dans le Bro de la Soc arch. de Constantine, 1869

L. Poy, Bistoire d'Oran, in 8, Oran, 1858 — Vayanotton, Histoire des toys de Constantine dans le Bec. de la Soc arch. de Constantine, 1867 — Potermann et Augustaine, Organisation du Beytik de Titeri, dans la Beune Africaine, nº 52 et une — Bohin, Organisation des Turcs dans la transle Kabyine, Bod., nº 52 et une. — Férand, Les Ben Eprind, suttans de Tougyourt, foid. nº 1.55 et u.e.

Le Mineue. Braitwaite, Note re des resolutions de Vere. Élie de la Primoudaie, Villes mersimes du Murae, dans la Reme Africame. nºº 92 et surv. — L'abbe Godord, Les éveques du Murae, fluid, t. ii. et surv., et Histoire du Murae, fluid, t. ii. et surv., et Histoire du Murae, fluid, t. ii. et surv., et Histoire du Murae, fluid, t. ii. et surv., et Histoire du Murae, fluid, traduit par d'Abanacouri, 1667 (autre trad fr. in 18, Paris, 1636). — Borbrugger, La came à sucre et la Cherifs du Murae au Niè secle, lans la flei de Africame, nº 32 — Do Slane, Conquête du Soud in par les Mercesins, Ital., t. 1. — Chaebonnous, Essai sur la litterature arabe au Soudien, dans le Rec. de la Sou arch de Constantion, 1851-1855. — Borbrugger, Occupation anglane de Tanger (xxii succle), dans la Reche Africame, nº 29. — Castonnot dos Possos, Dynastie des Chèrifs Filali illarrance. dans a lineae let Afrique fron - ur tura. Viocomo Ch do Poucault, Recommissance su Murae (1883-1884), in 4, avec un a las, Pare, 1695. — La Martinière, dans los Archa su des Musicans, 1893 et suiv.

### CHAPITRE XXI

### L'INDOUSTAN L'EMPIRE DU GRAND-MOGOL

Juaqu'à la fin du XVI• siècle.

# I. — L'Indoustan jusqu'aux invasions musulmanes.

Aperçu de la géographie de l'Indoustan. — Faire l'histoire de l'Indoustan (Hindoustan), ce n'est pas faire l'historre d'un pays, mais de tout un monde. Avec sa superficie de 4 500 000 kilomètres carrés, l'Indoustan est huit ou neuf fois grand comme la France, quatorze fois comme les Iles Britanniques, trente-quatre fois comme l'Angleterre proprement dite. Il est grand comme toute l'Europe située à l'ouest de l'Oder. Du coude le plus septentrional de l'Indus à la pointe meridionate de Ceylan il y a la même distance qu'entre Copenhague. et Cadix. Il y a de quoi placer sur le sol de l'Indoustan des États. aussi vastes, quelques-uns plus peuples, que ceux de notre Europe. Le Bengale est un peu moindre que la France, mais il compte aujourd hui 72 millions d'habitants; le Radipoutana et I Etat de Harderal ad équivalent ensemble à l'empire allemand; ce que nous appelons Provinces du Nord-Ouest égale à peu pres la Grando Bretagne; la présidence de Madras a plus d'habitants que l'Italie, celle de Bombay en a plus que l'Espagne, le Pendjab en a autant que la Turquie n'a de sujets directs dans trois parties du monde, l'Assam en a plus que le Portugal; le seul royaume d'Aoude, ce serant la Belgique avec la Hollande, etc

L'Indoustan se compose essentiel ement de deux parties, qui sont comme deux triangles ayant un côté commun

La première est parcourue par deux grands fleuves, l'Indus et le Gange, chacun avec un éventail de sources, chacun avec un éventail de bouches formant delta; c'est la plaine indo-gan gétique, formant dépression entre les prodigieuses montagnes de l'Himalaya et les plateaux péninsulaires, elle est la région la mieux arrosée, la plus fertile, celle où la population est le plus dense. Là se pressent les villes fameuses, anciennes, qui furent les capitales des États les plus puissants et les plus riches Patra (Palibothra), Kanoudj, Dehli, Bénares, Aonde (Ayodhià), Lucknow. Là s'étendent, de l'ouest à l'est, le Doab (Pays entre les Rivières, pays entre le Gange et la Djamna), l'Aoude, le Behar, le Bengule.

La partie pennsulaire est surtout un grand plateau, le Dekkan (le Midi), de 300 à 1000 mètres d'allitude, descendant à l'ouest sur la mer d'Oman, à l'est sur la mer du Bengale, par une série de terrasses qu'on appelle les Ghdis ou les « Escaliers » Comme ce plateau est incliné de l'ouest à l'est, c'est dans cette direction, vers les côtes d'Orissa, des Circars, de Coromandel ou du Carnatic, que coulent les cours d'eau les plus considérables la Mahanaddi (Grande Rivière), la Godavéri, la Kistna ou Krichna, la Cavéri, fleuves torrentueux, au débit capricieux, entratnant dans leurs flots le detritus des montagnes, se terminant en général par de petits deltas. Sur l'autre côte, il n'y a que deux fleuves un peu importants : la Nerbadda et la Tapti, qui coulent parallèlement vers le golfe de Cambaye. Cette côte de l'ouest prend successivement les noms de Konhan (les Berges). Kanara, Malabar, Travancore.

Entre le bassin de l'Indus et le plateau du Dekkan, un désert, celui du *Thor* : c'est le *Radypoutana* (pays des *Radypoutes* ou sils de roi s), parsemé des villes royales et châteaux forts d'Adjimir, Bhartpour, Djodpour, Djérpour, Odérpour. Tchitor. Aux embouchures de l'Indus, le *Sind*, pays fertile, mais resserré

entre le désert de Thar et ceux du Béloutchistau. L'éventail des sources de l'Indus, c'est le pays des Cinq Rivières : les Grecs l'ont appelé Pentapotamie; les Indous l'appellent Pendjab, mot qui a le même sens . Sur le cours moyen de l'Indus est le Moultan. Au nord-est du Pendjab, le Kashmir.

La Nerbadda et la Tapti séparent du grand plateau dekkanais un plateau moins étendu : c'est celui de Matva avec les monts Vindhya. A l'est du Malva, les massifs du Houndelkhand. Au sud de ces rivières, c'est le pays montagneux des Mahrattes. Entre les sources de ces rivières et celle de la Mahanaddi et de la Godavéri s'élève une autre région montagneuse : c'est le Gondouana ou pays des Gond. An nord de la Mahanaddi, c'est le Tchota-Nagpour.

Ontre la grande île de Ceylan, et les archipels des deux mers 1, certaines regions sont ou des annexes de l'Indoustan ou des pays dont l'histoire a toujours été mêlee à la sienne. Dans les replis méridionaux de l'Himalaya, le Kamaon, le Népaul, le Sikkim. le Bhoutan. Sur le versant septentrional de la gigantesque chaîne, le Tibet. Sur le moyen Brahmapoutre, l'Assam. — Au delà de ce fleuve, dont le delta se confond avec celui du Garge, commence l'Indo-Chine. A l'ouest, au delà de l'Indus, au delà des monts Souléiman (ou de Salomon), qu'on ne peut franchir qu'à certaines passes, s'étend la région montagneuse de l'Afghanistan, avec les métropoles de Kandahar, Kaboul, Ghazna, Herat. Au nord de l'Indou Kouch ou Caucase Indien, les pays de Transoxiane, Turkestan, le monde touranien. — Les anciens donnaient le nom de Paropamese à l'Indou Kouch et aux monts Souleiman.

L'Indoustan ne paraît pas avoir subi d'invasion venant de l'est, par-dessus le Brahmapoutre, ni de l'ouest, par le bas Indus et les déserts du Beloutchistan. Au tord, il est garanti par le colossal rempart de l'Himalaya. On n'a jamais pu l'envahir que par mer ou par les passes du Paropamise. Or, par mer, il n'a

I Les congrivores sont a louist a l'est. Indus, Dijiam Tibinao, Bavi, Sat a Les arces les appelaient and s. Hydrope. Accom Hydrote, les lacted par les Laqued ves e les Makry sancies la mar de Bongale, les Andrinan et les Nobles.

reçu, à part quelques visites des Grees ou des Arches, que ses derniers conquérants : les Européens. Au contraire, par les passes du Paropamise, les invasions ou immigrations se sont succédé aux ages préhistoriques aussi bien qu'historiques : c'est par là que l'Inde a reçu les Aryas, nos frères d'origine; c'est par là que les empires de la haute antiquité, puis Alexandre le Grand, ont essayé le l'entamer, c'est par là que sont venues les invasions des « Seythes », celles de Mahmoud le Ghaznévide au xi' siècle, de Timour au xiv', de Bàber au xvi', de Nadir-Shahet Ahmed-Abdali le Dourani au xviii\*. C'est par là que l'Indoustan est entré en relations, toujours passives de son côté, avec le monde occidental, avec les steppes de l'Asie turque; c'est par là que le fond primitif de sa population a été transformé. grâce aux immigrations des Dravidiens, des Aryas, des Turcs, des Afghans, des Mongols; par là se sont introduites en Indoustan non sculement des races, mais des religions.

Les races et les langues de l'Indoustan. -- Aujourd'hui apparaissent encore visibles les successives alluvions humaines qui ont formé la population de l'Indoustan. - D'abord un substratum ethnographique formé de races au teint noir, aux cheveux crepus, que, faute d'un autre nom, on appelle les Negritos. Elles ont éte détruites, absorbées ou refoulées, on n'entrouve plus guère aujourd'hui de représentants que dans les regions montueuses, placées au dehors des grandes voies de civilisation, chez les Gond ou Koi du Gondouana, les Ahond de l'Orissa, les Bail du Radipoutana, les Kohl, les Oraon, les Santal du Tehota Nagpour, les Khassiens de l'Assam, les Vedda de Ceylan, les insulaires des Archipels. Elles sont placées au plus infime degré de culture humaine; méprisées par tous, elles ont formé les casics de parias, par leurs armes et leurs outils, quelques-unes en sont encore à l'âge de la pierre; elles ont conservé les vieilles superstitions, des religions qui sont des fétichismes : chez les Gond, il n'est pas certain que, malgré les efforts de l'administration anglaiso, ne se pratiquent encore les sacrifices de mérichs, c'est a-dire de victimes humaines, lentement déchiquetées, car, pour qu'il tombe des pluies abondantes, il faut qu'elles pleurent beaucoup.

Puis une seconde couche de races, celles-ci au teint brun, à la tête forle, certainement apparentées aux races turques ou finnoises, spécialement aux Brahui du Béloutchistan; on les désigne sous le nom générique de Dravidiens ou Draviriens. Elles ont été sans doute le premier ban d'invasion venu du nord-ouest, à une époque impossible à déterminer. El es ont commencé a refouter les Aegritos. Refoulces à leur tour de la plaine indogangétique, elles se sont maintenues dans la partie péninsulaire de l'Indoustan, la couvrant tout entière de leurs nombreuses nations. Elles parlent des langues du typo agglutinant, mais n'ont guère conserve leurs religions propres : elles ont adopté et autyr les évolutions religieuses des conquérants aryas. Beaucoup plus élevées en culture que les Négritos, il y a cependant parmi elles des tribus demi sauvages : les Koroussa ou « mauvais gars », les Iroula ou « gens des ténèbres », qui « gitent avec les tigres «, les Koragar, vétus de feuilles.

Aussi anciennes saus donte sont les tribus, de sang jaune, ou mêlees de sang ture, qui habitent les hautes vallées de l'Himalays, comme les Gourha du Népaul, les visages à larges pontmettes du Kanson, du Sikkim, du Bhoulan, du Tibet.

Avec les Aryas, dont on cherche le berceau dans l'ancienne Bacterane (Balkh) et l'ancienne Arie (Herat), commence, peutêtre au xy siccle avant J. C., l'immigration des races qui sont classées comme indo européennes au même fitre que les Perses, les Grecs, les Italiotes, les Slaves, les Germains, les Celtes (le nom des Arvas so retrouverait dans celai de l'Iran et celui de l'Irlande). Elles étaient alors presque des races du Nord; leur chef, le conquérant Rama, aurait eu les yeux bleus. Refoulant devant eux les anciennes races, les Aryas ont recouvert toute la plame indo gangétique, et même, par les escaliers des Ghats, tourne le plateau de Dekkan. Ils forment la derniere couche des populations auxquelles nous devons réserver l'epithète d'indigenes, et ils sont les plus nombreux. On évalue aujourd'hui à environ 10 millions les Negritos (on pent y ajouter 10 millions de Négritos qui se sont aryanisés), à 50 millions les Dravidiens, a 170 millions les Arvas. Le type supérieur de culture et de rroyances des Aryas s'est impose plus on moins aux premiers

occupants. Dès les temps historiques ils nous apparaissent avec les traits caractériques de leur civilisation . — la division en varna (couleurs, castes) qui les distingue entre eux, qui était destinée à les préserver de tout mélange de sang avec les autres races, jugées inferieures el impures ; la préfominance de Jeux castes supérieures, les brahmanes (prêtres) et les kehatryas (gueimers), sur les castes inférieures (vaysias et soudras), du reste les castes se sont subdivisées a l'infini, jusqu'à en former aujourd'hai près d'un milher; chez certaines castes, la coutume des sats, ou immolation des veuves sur le bûcher de leur mari; - enfin une religion très compliquée, mais qui, se prétant aux représentations plastiques des dértés, a enfanté l'art le plus original, en même temps que la plus hixuriante littérature

Les langues aryennes de l'Inde, langues à flexions, comme les nôtres, sont d'abord les langues anciennes : le sanscrit, langue morte aujourd'hui, mais langue des grands poèmes épiques et des grands monuments littéraires, langue des lettrés et des prêtres; le prderit, le pili (resté langue sacrée dans l'île de Ceylan); plus tard, l'hindi. Celui ci, après avoir sub. l'influence des hordes persanes ou turques qui ont envahi l'Indoustan, est devenu l'hindoustani-ourdou, le « sabir » composite des hordes, des camps, d'une formation analogue au latinum rusticum des soldats et colons romains. Enfin il s'est subdivisé en presque autant de dialectes qu'i, y a de grandes provinces : le bengali au Bengale, l'ourya sur la côte d'Orissa, le gouzerati dans la presqu'ile de Gouzerate, le maharati des Mahrattes, le sindhi, le pendjahi, le kashmiri, dans le bassin de l'Indus.

Les langues dravidiennes, dont le caractère monosyllabique on agglutinant tend à se transformer sous l'influence des langues a flexions, forment aujourd'hui huit dialectes principaux. Quatre seulement se sont éleves à la dignité de langue litte raire. Ce sont : le tamil ou tamout, dans le nord de Ceylan, dans le pays de Ponduhéry, Madras et Karikal, le télinga, dans la région arrosée pur la Godavéri et la Krichna le malayatais, sur la côte de Malabar, dans le pays de Cochin et Mahé, le tama rais, dans le Maissour (Mysore) et le Dekkan occidental. Les

deux premiers sont parlés aujourd'hui, chacun, par 15 millions d'hommes; le troisième, par 5, et le quatrième, par 9.

Religions: brahmanisme et bouddhisme. — Toutes les religions supérieures de l'Inde procèdent des Aryas, La plus ancienne, le brahmanisme, est en même temps celle qui, un moment contestée, est restée prépondérante. Elle est issue, par une série de transformations, d'une religion arya plus ancienne, qui cut pour livres sacrés les Védas, avec le dieu suprême Indra, qui est le ciel, avec Agni, qui est le feu. Le brahmanisme est une religion infiniment complexe, comprehensive, réceptive, capable d'adopter les dieux et les fétiches des races inférieures aussi bien que les prophètes de l'Islam et les saints du christianisme. Cette religion est naturaliste, adorant la nature dans toutes les manifestations de son activité, le ciel, le solcil, la lune, les autres astres; les cours d'eau, comme le fleuve sacré par excellence, le Gange, et ses affluents non moins divins, comme la Djamna, les lacs, comme le lac Manasarovar dans l'Himalaya, les bêtes enfin, dont toutes sont vénérables, même le tigre et le scrpent, mais parmi lesquelles la vache est particulièrement sacrée. Cette religion est polythéiste, car, comme les paganismes du monde occidental, et avec une fécondité incomparablement plus grande, elle a enfanté des dieux et des déesses, à forme humaine, à forme bestiale, à forme mi-bestiale mi-humaine, les a groupés en trinités, leur a donné des épouses et des enfants. Elle prétend avoir 330 millions de déités. Mais audessus de toutes a'élève la trinité brahmanique. Brahma, qui a créé, Vichnou, qui conserve; Siva, qui détruit. Ils ont respeclivement pour épouses Sarasvati, Cri ou Lakchmi (la Vénus hindone), Kāh enfin, au visage bleu et aux dents aiguês. Le brahmanisme n'est pas une religion unique; il se fractionne en des centaines de sectes : ici vichnouister, religions d'amour et de volupté, là sivaistes et killistes, religions féroces, qui ont inspiré les fak.rs anti-ropophages on bourreaux d'eux-mêmes, les thugs on étrangleurs par piété Enfin, et au fond, la religion brabinamque est pantheiste, car les astres, les fleuves, les lacs. la suprême Trinité, les 330 millions de dieux, les bèles et les gens, tout cela ne sont que des formes et des manifestations

d'un Être unique, dieu ou nature, le Tout universel. La destinée de l'homme, su vie actuelle, son paradis, son enfer, ses métentpsycoses ou transmigrations en d'autres êtres, ses avatars ou résurrections en d'autres corps humains, tout cela ne sont que les rêves et comme les amusements d'une Pensée unique. Pardessus tout, cette religion est souple, vivante, faisant chaque jour de nouveaux dieux, divinisant le Français Bussy, l'Anglais Nicholson, le prince de Galles. Très minutieuse, très exigeante en fait de rites et de pratiques, elle laisse à ses croyants une latitude infinie de conceptions. C'est pour cela que, dans les vicilles philosophies de l'Inde, on va des orthodoxies les plus sévères à la liberté de pensée la plus radicale, a travers tous les systèmes qu'ont cru inventer ensuite les Grees, les Latins ou les modernes. Surfout elle se plait aux manifestations imposantes. de dévotion, aux temples colossaux, d'une architecture compliquée, surchargée de nulliers de statues ou de bas-reliefs, aux nombreux collèges de prêtres, de prêtresses, de courtisanes sacrées, aux immenses pelermages où les dévots affluent par milliers et par millions.

A un moment cette religion a été menacée par une autre, sortie de son sein : le bouddhame. Il fut prèché, à la fin du vr' siècle avant J.C., dans le pays du Béhar, par un prince de la dynastic. Cakia. Renonçant aux délices du trône et du harem, il s'en alla méditer dans le désert. C'est Cakia-Mouni, ou le « moine des Cakia »; c'est le Bouddha, « l'Eclairé ». R'en de touchant, de poétique d'évangélique, comme son histoire ou, si l'on veut, sa légendo. Il est le Messie, le Christ, le Rédempteur de l'Inde De quoi veut il racheter l'homme? Des misères de cette vie, des misères plus grandes encore qui l'attendent dans l'infinie succession de ses vies par delà de ce que nous croyons être la mort. La rédemption attendue, c'est la fin finale, l'anéantissement définitif, le Nirrana. Pour l'obtenir, il faut la foi en le Bouddha. Il faut aussi des œuvres - renoncement au monde, chasteté, rudes abstinences, jeunes terribles, charité universelle, même envers les bètes féroces : une légende bouddhiste raconte que Cakia-Mount a donné sa chair pour nourrir une tigresse affamée. On place la mort du Bouddha vers 480 avant notre ère. Les héri-

53

tiers de sa doctrine ont établi la distinction en clerca et en laïques, inventé des sacrements, confession, communion, tonsure, liturgie Ils ont fondé des monastères immenses, avec des milhers de moines (gramasas) ou de nonnes, créé des souverains pontifes comme le Lama du Tihet, réuni de grands conciles, mis en usage les cloches, les chapelets, une espèce de croix (le seastika), le culte des reliques, les litanies, les processions, les eaux ben des, les abstinences, les carêmes Quand les premiers missionnaires chrétiens furent en presence de cette religion, ils se sentirent pris d'épouvante : elle leur apparut comme un sosie infernal du christianisme

Le houddhisme, comme la foi de Jésus, menaça d'abord d'entrataer une révolution sociale. Plus de castes. Les nations nonaryas de l'Inde adopterent la foi nouvelle. Puis l'enthousissine religieux fut vite confisqué par le sacerdoce grandissant; la reforme sociale avorta; le bouddinsire se mit a l'engrais des riches monasteres, des grosses prebendes, des vastes domaines, qui, comme chez nous, ruinaient le pays. Sa puissance régénératrice s'amortil. Religion des pauvres, il devint une religion de riches. Des lors il ne chercha ou no réussit à abolie ni le naturalisme, ni le polythéisme, ni la polygamie, n. les immolations des vouves. Il finit par ressembler au brahmanisme, et alors le brahmanisme, dans l'Inde au moins, l'absorba. Il n'y eut qu'un dieu de plus dans l'infini panthéon brahmanique : le Bouldha lui même. Ses sancluaires furent conservés, mais transformes, ses traces honorces, près du temple de Vichnou à Djaggernaut, on célebre des rites qui rappellent la réforme sociale tentée par lui dans le festin qui suit le sacrifice, tout le monde mange ensemble. Près de Patna, il y a, pour les pèlerins, les stations dites de Boudcha-Gaïs, ou, d'après la légende. la terre recouvre un démon « qui aimait trop les hommes et les sauvait trop facilement de l'enfer ». Alleurs le Bouddha est un dieu brahmanique; ici, un Satan.

Des le vu<sup>\*</sup> siècle de notre ère, le bouddhisme avait disparu de la majeure partie de l'Indonstan, ne laissant derrière lui qu'un vague souvenir et une abonda de lifférature bagiographique et théologique. On consuit mul l'histoire de cette destruction : a-t-il succombé à une réaction brutale et sanglante de l'ancien clergé contre le nouveau, des hautes castes contre la plèbe révolutionnaire, ou s'est-il lentement effacé sous l'action pacifique et lente de ces vieilles influences? nous l'ignorons. On ne le rencontre plus qu'aux deux extrémités de l'Inde : dans l'îtle de Ceylan, si riche en manuscrits pieux, et dans le Népaul. Heureusement pour lui, au temps de sa première ferveur, d'ardents missionnaires avaient été le prêcher au delà de s limites de l'Inde, et, pendant qu'il perdait pied sur la terre natale, lui conquéraient tout un monde : le Tibet, l'Indo-Chine, la Chine, les Morgols et les autres Tures des steppes du Nord. En Chine, le Bouddha est adoré sous le nom de Fd. Jamais on n'a vu religion changer si entièrement d'assiette, délaissée par la race qui l'a créée, presque uniquement adoptée par des races étrangères.

Aperçu de l'histoire ancienne de l'Inde : les épopées. — L'histoire ancienne de l'Inde, on ne peut que la deviner et conjecturer à travers les légendes consignées dans les monuments litteraires : en genéral, pas d'autres monuments, qui permettent d'en fixer, même approx mativement, les dates. La chronologie brahmaniste, purement fantastique, commence à la création du monde : un kalpa ou jour de Brahma s'évalue, chez les Indous, à 3320 000 000 années. On no sait même pas si les événements chantés dans le Ramayana précèdent ou suivent ceux que chante le Maha-Bharata. Le premier poème, attribué à Valmiki, raconte la conquête de l'Indepar Rama aux yeux de lolus, avec sa divine femine Sita, son frère héroïque Lashmana. Dans sa lutte contre les Rakshasas, démons impurs, rôdeurs nocturnes, qu'il poursuit à travers le Dekkan et va relancer même dans Ceylan, il est aide par le héros-singe Hanouman, à la tête d'une armée Je vaillants qua drumanes. On a voulu voir dans cette épopée fantastique la lutte des Aryas contre les tribus dravidiennes, les premiers ayant été pent-être aidés par les Négritos, qui leur apparaissaient cependant plus simiesques qu'humains.

Le Maha-Bharata, attribué au poète Vyasa, raconte la lutte entre les Kuurava, ou fils de Kourou, et les Pandava, ou fils de Pandou, tous également descendants de la Lune. Elle se poursuit autour de Hastinapour (la Ville des Éléphants), près du lieu où s'éleva plus tard Dehli Le hérns ou dieu Krishna, alhé des Pandou, est un prince du Gouzerati. Le poème nous laisse entrevoir dans l'Indoustan d'alors de nombreux États : aux mêlées de cette lliade prennent part des comhattants accourus du Dekkan et des rives de l'Indus.

Relations avec le monde classique : les Yavanas. — Une chronologie un peu plus précise commence avec les premiers rapports établis entre l'Inde et les peuples classiques. Les Pheniciens furent en relations commerciales avec la Péninsule et Ceylan . voyez les contes qu'ils firent aux Grees, et que nous rapporte Hérodote, sur l'origine de la cannelle, du poivre, de la girofle, etc. Quand les Babyloniens, Assyriens, Medes, Perses, eurent successivement assujetti l'Iran, ils se trouverent, par leurs satrapies de Bactriane, d'Arie et de Gédrosie (Béloutchistan), tout voisins de l'Inde, ils ont pu conquérir non sculement l'Afghanistan, mais la région de l'Indus (l'endjab, Moultan, Sind). Puis les Indons connurent les Grecs, qu'ils appellent L'avanus; et ceux-ci, avec Hécalée de Milet, qui avait connu-Scylax, l'auteur du fameux Periple (509 avant J.-C.), avec-Herodoto (vº siècle), avec le molecin grec Clésias (au temps de Cyrus le Jeune), publièrent, mélées de benucoup de contes, quelques données sur l'Inde.

Alexandre le Grand et ses héritiers. La vraie découverte de l'indoustan par un peuple civilise d'Europe se fit fors de l'expedition d'Alexandre. En 330, il continue la conquête de l'empire perse par celle de l'Afghanistan i il fonde l'Alexandrie d'Arachosie (Kandahar), celle d'Arie (Hérat), celle de l'Yaxarte (Alexandria Heshata, Khodjend), celle du Paropamise (Alasadlà). Il est engagé plus avant par l'appel que lui adressent deux princes indous : le roi Taxile, on plutôt le roi de Taxila (Takshaçilà, pres l'Attok), et le roi Abisares (Abhichara) de Kashmir, contre Porus (Paura ou Paurava des Indous), roi du Pendjah. Des bords de l'Oxos, il marche (327), par Bactres (Balkh), Kaboura (Kaboul), lutte contre les montagnards indoinptés. Il semble avoir franchi les Souléman par la fameuse passe de Khaiber. Le roi Pa ira, ou plutôt le Paura, yeut arrêter sur le

Dislam la petite armee grecque, renforcée des troupes du roi de Taxila. Contre les quelque 20 000 hommes d'Alexandre, Paura a 50 000 funtassins, 4000 cavaliers, 2000 elephants, 400 chars de guerre. Alexandre surprend le passage de la rivière, et, malgré la bravoure de son adversaire, le bat complètement (327). Ce fut, sur le sol de l'Inde, plus de vingt siecles avant les Dupleix et les Clive, la première victoire remportée par la tactique superieure des Européens. Une partie du Pendjab était conquise; mais que pouvait faire Alexandre de sa conquète? Il laissa donc à Paura ses Étals, et Paura consentit a être, comme les rois de Kashmir et de Taxila, une espece de vassal du conquérant. Même celui ci aida les trois princes à suljuguer les nations demi sauvages qui, depuis des siècles, résistaient aux dynasties aryas : les Khaher (Khattiens) entre Bavi et Satledj. Il acnève a usi, au profit de ses vassaux, la conqu'tedu Pendjab sur des nations de Négritos ou d'Aryas. Il s avance jusqu'au Satledj, le franclut, mais, apres avoir elevé des autels et célébré des jeux sur la rive gauche, cède aux murmures de son armée et rebrousse chemin. Il n'entama donc point les Etais du roi des Pranæi (Pratchyas, Orientaux). Il fait construire une flotte, descend avec elle le Dpiam et le Tchinah; puis, landis que son amiral Nearque continuc à descendre l'Indus, Alexandre suit la rive du fleuve, soumet les Mallir du Moultan, les Oxydraques (Kchoudraka), et d'autres peuples II fait de Pattala, ville des Pattaliari, son port sur le golfe d'Oman, chargeant Nearque d'explorer les côtes de cette mer.

Des conquêtes d'Alexandro ont subsisté, dans l'Inde, des colonies grecques dans les deux ports de Patiala et Barigaza (Barotch ou Broach, pres Surate), dans les cités d'Alexandric Sogdienne sur l'Indus, de Nicée et Bucephala sur la rive gauche du Djilam.

Plus tard, parmi les debris de l'empire asiatique d'Alexandre, s'éleva le royaume *indo-bactrien*, autour de Bactres et des Alexandries du nord. Il fut fondé, vers 255 ou 250 avant J.-C., par Diodotos, satrape d'Antiochus II. Il eut pour successeurs, jusqu'à l'an 140, des rois à noms grecs <sup>1</sup>. Cet État fut un

<sup>4.</sup> Agathories, Enthy a gios, Demetrios, Enkrutines, Renocies, etc.

royaume de civ lisation tout hellénique; les Parthes, qui le detruisment (440), héritèrent de cette culture; on jouait à leur cour les tragédies d'Euripide. Des provinces méridionales de l'État indu bactnen, se reforma un royaume indo-gree, comprenant une partie du Pendjab, le pays de Kaboul et le Sind, éga lement avec des rois grees 1, qui avaient sur leurs monnales les dieux de la Hellade. Il fut détruit en 85 avant J. C. par des Barbares Saka Scythes: Huns ou Tures), venus du Nord, qui le transformèrent en un royaume indo-scythe et pénétrèrent plus avant dans le pays indou.

De quelques dynasties indigènes: l'empereur bouddhiste Açoka. — Pendant ces révolutions du monde grécobarbare, Paura, le vaincu de 327, avait profité des conquêtes d'Alexandre en devenant maître du Pendjab et de la région du bas Indus jusqu'à son embouchure. Il eut à lutter contre les satrapes des Séleucides et fut assassiné, en 317, par un Grec.

Une autre dynastie indigène, celle des Nandas, règne un siècle à Palikothra (Patna), chez les Pràtchyas, au confluent du Gange sacré et de la sainte Djamna. Le dernier Nanda fut assassiné on 315 par l'aventurier Chandragoupta (le Sandracottas ou Sandragyptos des Grees), qui avait vécu dans le camp l'Alexandre, avait été ensuite condamné par lui à mort, et s'était rejeté dans la vie d'aventures. Il fonda une dynastie nouvelle, celle des Maurgas, s'étendit dans le Pendjab. Il avait une armée de 600 000 fantassi is, 30 000 cavaliers, 9000 éléphants, et avait en hauche des mercenaires Favanas (Grees). Il fut en relation de guerre, puis d'amitié avec le roi Seleucus Nicator. Il mourut en 291. Son fils, Vindousàra, fut un brahmaniste si zélé qu'il entretenait 16 000 prêtres

Son petit-fils, au contraire, fut cet Açeka, ce « roi Piyadusi, aimé des dieux », qui, vers 275, se fit couronner à Palibothra, et qui, agres un debut entaché de violences et de cruautés, éclair i tout à coup par la grâce, embrassa la foi bouldhique vers 264). « Antrefois, d't-il dans une de ses inscriptions, les rois sortaient pour leur plaisir : la chasse et d'autres

<sup>4.</sup> Apoliodotis. Zeri es Diorres e Miliand reque les l'illous apperenant Miliada es anguel us ont attribute les Questions de Miliada.

amusements de ce genre Moi, le roi Piyadasi, aimé des dieux, dans la xi année après mon sacre, je me suis mis en route pour la Sambodhe (l'Illumination parfaite). C'est, des lors, dans une pensée religieuse qu'ont été dirigées mes sorties : la visite et l'aumône aux brahmanes et aux gramanas, la visite des vicillards, les distributions d'argent, la visite du peuple de l'empire, l'enseignement de la religion, les consultations sur les choses religieuses. Tel est, depuis lors, mon grand plaisir. Açoka fut plus qu'un roi, presque un empereur de l'Inde. Avant son illumination parfaite, il avait été un conquérant; il possédait le Pendjab, le Kaboulistan, le Kashmir, l'Orissa, la plus grande partie de la vallée gangétique : partout, dans ces pays, on a retrouvé ses inscriptions . Il exerça dans le Dekkan une grande influence, qu'il employait à la propagation du bouddhisme, envoyant même des missionnaires convertir l'ilo de Ceylan : « Les conquêtes de la religion, voilà le bonheur du roi aimé des dieux, non sculement ici, mais sur toutes les frontières, chez Antiochus, le roi grec, et au delà chez les quatre rois Ptolémée, Antigone, Magas (de Gyrène), Alexandre (d'Épire) » Chez ces rois grecs, Açoka se vante d'avoir répandunon scalement la vraie foi, mais des remèdes et des plantes médicinales. Il fut un saint sur le trône On vantait son humanité, car il no tuait ni no réduisait en esclavage les prisonniers de guerre, était avare de la peine capitale, prodigue de grâces, exigeant seulement que les gracies s'acquiltassent par des fondations pieuses. Il étendait sa pitié sur les animaux : « Autrefois, chaque jour, dans mes cuismes, des centaines de milliers de créatures etaient tuées pour ma table. Au moment où cet édit est gravé, on tue seulement trois animaux pour ma table : deux paons et une gazelle, et encore la gazelle pas régulièrement. Ces animaux ne seront plus tués a l'avenir. » Il ne cessait d'affirmer son respect « pour les trois joyaux » : le Bouddha, le Dharma (loi enseignée par le Bouddha), le Sangha (assemblée

<sup>1.</sup> On en a decravert au château d'Indraprastha (pres Debl.), à Allanstad, à Shabhaz-Garhi, dans la vall-a de Peishavar, dans le Gouzerate, etc. Les plus sevants brahmanes de l'It le ne pouvaient les accinfrer et les farent dechiffrees vers 1807 par Prinsep à l'aide des monnaies indo grecques de la Bactriane.

ou concile du clergé monastique). Il fut un grand bâtisseur de temples, de monastères, d'hospices et d'hôpitaux. Il aurait élevé 84 000 stoupas (châsses ou cénotaphes) sur les traces que le Bouddha avait laissées dans l'Inde entière. Il aurait nourri 60 000 moines ou prêtres. Quoique bouddhiste, il honorait les brahmanes, respectant et dotant leurs pagodes : « Le roi Piyadasi, aimé des dicux, souhaite que toutes les sectes vivent librement. Toutes se proposent l'asservissement des sens et la pureté de l'âme mais l'homme est mobile dans ses volontés, dans ses attachements. Ils pourront pratiquer ou toute la loi, ou seulement une partie de la loi. « Le roi honore toutes les croyances, qu'il s'agisse d'ascètes ou d'hommes vivants dans le monde; il leur fait l'aumône et leur rend toute sorte d'honneurs. » Dans aucune civilisation d'Europe a-t-on jamais proclamé une plus arge tolérance?

L'Inde et les Romains. — Par l'intermediaire des Grecs et de l'Égypte, l'Inde fut en relations avec les Romains. Un des Paurides du Pendjab, en 30 avant J. C., envoyait une ambassade à Octave Auguste; dans sa lettre en langue grecque, il se donnait comme le suzerain de 600 radjas (rois). Ses ambassadeurs apporterent des présents, des tignes royaux, les premiers qu'aient vus les Romains. Ils étaient accompagnes lu brahmane Zarmanochagas, qui se brûla sur un bûcher devant Octave. L'orgueil romain put se persuader que l'Inde lui devensit sujette, de la le vers de Virgile ... super Garamantas et isnos. Par les mers de l'Inde, Rome entrait en relations avec l'Extrême-Orient : Auguste recevait un ambassadeur des Seres (Chinois).

Un affranchi de l'empereur Claude, Annius Plocanus, poussé par les vents sur l'île de Taprobaile (Ceylan), fut bien reçu par le roi de ce pays, qui le tit accompagner à Roine par une ambassade singhalaise. En 45 après J.-C., Hippale, capitaine d'Alexandrie d'Egypte, découvrit le phénomène de la mousson : des lors ces ven s s'appelèrent hippaliques. A ce moment dejà, suivant Strabon, 120 navires allaient d'Égypte dans l'Inde; d'après Diodore, ils allaient même en Malaisie et en Indo-Chine. Plino so plaignait que des sommes énormes (50 millions de sesterces) s'engloutissent annuellement dans l'Inde, qui n'accep-

tait en paiement de ses denrees que du métal. On a retrouvé de nombreux dépôts de monnaies romaines (dinara) à Ozene, Barygaza, Baithana, Tagana, sur toute la côte ouest de l'Inde, même à Ceylan et sur la côte orientale. Trajan, vainqueur des Parthes, reçut une ambassada indoue : il conçut le projet de conquérir l'Inde, assure Dion Cassius, et pour cela fit construire une flotte sur la mer Rouge. Les relations continuèrent sous l'Empire byzantin, et, du temps de Justinien, un moine chrétien importa en Europe les premiers œufs de vers à soie. Dans le Maha-Bharata, il y'a comme un souvenir des empereurs romains : nous y voyons le heros Krichia en lutte contre « Kaserouman », le César de Rome, qui est un Yavana. Ce nom de César se retrouve dans le titre de Kaisar-i-Hind, empereur de l'Inde, que porte aujourd'hui la reine Victoria.

Aspect de l'Inde à la fin de notre antiquité classique.

- En somme, l'Inde resta fandement connue des Romains : la grande lumière jetée un moment sur elle par Alexandre s'est éleinte peu à peu sous ses successeurs. Les Européens ne savent plus ce qui s'y passe. Elle-même n'a été qu'effleurée par la civilisation grecque ou par la civilisation romaine. Elle a gardé ses mystères, la varieté de ses races et de ses langues, ses castes exclusives, ses usages étranges, dont la revelation soudaine, de loin en loin, venait etonner les Occidentaux. Les luttes se poursuivent entre Arvas et Dravidiens ou Negritos, entre hautes castes et basses castes, entre brahmanes et kehatryas pour le suprême pouvoir (on voit des dynasties brahmanes remplacer des dynasties kchatryas, et reciproquement), entre le culte indouet la foi bouddhique. L'Indoustan est divisé entre un grandnombre de radjas; quelquefois au dessus d'eux s'élève une espèce d'empereur. Sa capitale est, suivant les époques, mais toujours sur le même espace restreint, Palibothra, Kanoudj, plus tard Dehli. Si nous interrogeons les grands poemes epiques, dont le texte commence à se fixer vers le vi siècle de l'ere chré-

<sup>!</sup> Les marchandises claient le sucre (enrierd), le gingembre, le cinabre, le soufre, le santai, le cannelle, le ciou de giroffe, le campbre, le muse, le castoreum le pouvre noir, l'encens, toutes les pièrres precieuses, luinn, des aciers merveilleusement travailles, les étoffes de soie

tienne, nous trouvons partout des rois « semblables aux dieux », « savants dans les Védas et leurs appendices », habitant des palais pavoises d'étendards et retentissants de musiques, investis d'un pouvoir absolu, que tempère cependant la religion, le respect des brahmanes, une certaine douceur de mœurs. Dans les relations entre les gens de haute caste, une courtoisie raffinée, une étiquette compl quée, une exacte observation du « livre des bien séances », le salut qui consiste à élever les mains en les rassemblant comme pour en former une coupe (andjati). Les peuples, « citadins et villageois », vénèrent leurs rois comme leurs pères, comme des dieux. Partout aussi, de puissantes armées, avec d'impétueux cavaliers, d'habiles archers, des chars de guerre, des éléphants, des çataghni, ou machines « à tuer cent hommes à la fois. »

### II. — Premières invasions musulmanes.

Les Arabes. — Dès le temps du khalife Omar, des pirates arabes ont paru sur les côtes occidentales de l'Inde, jusqu'à Tana, dans le pays de Bombay: Omar interdit sévèrement ces expéditions En 642, les Arabes conquirent le Kerman, puis le Séistan, puis le Mékran (Sind). Les révoltes de la Perse arrêtèrent ces progres. Ils reprirent sons les khalifes omméïades. Les disc ples du Prophète tentérent bientôt une entreprise plus sériense. Vers 711, des naviros envoyés par le radja de Ceylan, avec des présents, à Hadjacj, gouverneur arabe de Bassora. furent pillés par les corsaires de Debal (Sind), et le radja du Sind, Dahir, refusa de les rendre. Par le littoral de la merd'Oman, Hadjadj envoya contre lui 1000 fantassins et 300 cavahers. Ils furent tués ou pris non loin de Debal. Alors il confia 6000 cavalters et 6000 méharistes a son paren. Mohammed-Kassım, îgé de dix sept ans. L'énergie de ce jeune homme brisa tous les obstacles : il arriva sous les murs le Debal, et, la perte de leur élendard sacré ayant abattu le courage des incigènes, emporta la ville (712). Il força les habitants, même les brahmanes, à cho.sir entre l'islamisme ou la mort. Puis il conquit d autres villes du Sind, Haïderalad, Siwan, Salem, battit inc armée de 30 000 Indous; le radja périt dans la bataille. Mais la capitale de celui-ci, Alor (dont il ne subsiste que les mines), fut defendae par sa veuve héroïque, quand elle vit l'impossibilité de résister plus longtemps, elle monta ainsi que les femmes et les enfants sur le bûcher, tandis que les hommes faisaient une sortie furieuse et périssaient jusqu'au dernier (712). Kassim conquit en outre le Moultan, une partie du Pendjab, et se préparait à marcher sur Kanoudj, la capitale du maharadja, roi des rois. Mais deux filles du roi Dahir, qu'il avait faites prisonmères et envoyées au harem du khalife, l'accasèrent auprès de celui-ci de les avoir violées. Le khalife, prenant pour lui l'outrage, dépêcha des émissaires qui exécuterent Kassim et rapporterent à Bagdad son cadavre cousu dans une peau de bœuf. Quand les princesses indones furent en possession de ce trophée, elles informerent le khalife qu'elles avaient accusé Kassim uniquement pour venger leur père, et furent « emmurees » vivantes. Tel est du moins le récit du Tarahh-i-Hind, qui a lien l'air d'ane légende.

Après la mort de Kassim, ses conquêtes restérent pendant trois siècles aux khahfes : ceux-ci, en 767, emploient des troupes indoues contre les Byzantins. Au reste, la fin des incursions musulmanes n'amène pas la fin des relations commerciales avec l'Inde. Elle tient des lors une tres grande place dans les preoccupations et la littérature des Arabes. Ceux-ci la connaissent micux que ne l'avaient connue les Grecs ou les Romains : Maçondinous parle des cycles indons, de Brahma le Grand. Il énumère treize principaux royaumes : ceux du Sind, de Kashmir, de Kandahar, Moultan (Bas-Pendjab), de Mansoura, Haiderabad (moyen Indus), celui de kanoudj, qui peut mettre sur p.ed quatre armées, chacune de 700 000 à 900 000 hommes, celui du Rama. (Bengale), qui arme en guerre 50000 éléphants, ceux de Mankir. (Managara, la « grande ville », peut-ètre Oudjein), Tafan (peutêtre les Mahrattes), Gouzerate, Firandj (Malabar), Kaman (Assam), Sérendib (Ceylan), Zabadj (Java), dont le radja est « le roi des îles ». Maçoadi parle de l'hérédité des offices à la cour

des grands souverains, mentionne des vizirs (ministres, gouverneurs) et des cadis (juges). Il sait les voies du commerce et ses objets principaux. Comment les Arabes ne seraient-ils pas bien informes? Il y a déjà, le long de l'Indus, un commencement d'Inde musulmane, des États vassaux du khalife et où l'on pratique l'islamisme, des mercenaires arabes dans les troupes des raljas. Mais, à côté des données exactes, que de légendes, que de contes bâtit l'imagination arabe! Relisez les voyages de Sindbad le Marin. Outre les échanges commerciaux, les emprunts scientifiques : les chaffres andiens importés en Europe sous le nomde chiffres arabas!, l'algobre, les progrès des mathématiques, de l'astronomie, de la médecine. Et aussi les emprunts litteraires : les fables de Bidpai traduites en arabe (vint siècle). La conquête d'une partie de la Perse par les Arabes a ou peut-être pour l'Inde un autre résultat : la migration d'un certain nombre de Parsis, alorateurs du feu, donnant leurs morts à dévorer aux vantours sacrés : c'est la colonie guebre au pays de Boinbay.

En même temps se révele sur la côte de Malabar une Indechrétienne. Elle prétend remonter à saint Thomas, l'incrédule, dont Origène fait l'apôtre des Parthes. Du moins elle est tres ancienne et paraît procéder des églises chrétiennes de Syrie. Elle reste isolée de Rome et, sans le savoir, schismatique.

Amsi l'étonnant musce de races, de langues, de religions, d'usages étranges, qu'est l'Indoustan, va se complétant sans cesse de nouveaux types.

Toutefois, du vine au xie siècle, pendant près de 300 ans, l'Inde sera tranquille, elle ne subira plus d'invasion, sauf peutêtre les irruptions obscures de bandes turques ou afghanes, qui formerent à ses confins d'ephémeres Étals.

Les Turcs Ghaznévides. — Sur ces frontières occidentales, i Inde confinait a l'Afghanistan. Il se composait de ce que les anciens ont appelé l'Arie (Herat), i Arachosie (Kandahar), le Paropamise (Kaboul), et, à la rigueur, de la Gedrosie (Béloutchistan). Les Afghans sont de la meme famille que les Indous aryàs, mais le tre montagues et leur climat en ont fait

<sup>4.</sup> Your escessor, U.J., p. 385, et 1. In, p. 27.

une race plus robuste, plus belliqueuse et plus fière. Les Indous donnent aux Afghans le nom de Pathans. Par opposition aux Touraniens ou Turcs de Transoxiane, les Afghans sont des Iraniens; par opposition aux Persans, Iraniens de l'Ouest, ils sont les Iraniens de l'Est.

La direction guerrière qui les lança sur l'Inte leur fut imprimée par les Turcs. Vers la fin du x° siècle, un capitaine de rettres turcs, ancien esclave au service du sultan samanide de Khorassan et Transoxiane, s'étant brouillé avec son mathe, vient s'installer à Ghazna, en plein pays african, avec une bande de 800 soudards, levée en Turkestan, Nan-lou et Pé-lou (952). Il la renforça de brigands indigènes. Le sultan ayant envoyé des troupes pour le déloger, il les battit et resta maître du pays. Il portait un vroi nom de guerre, à la turque : Alp-Tékine, « Tékine le Grand » A un marchand d'hommes du Turkestan il avait acheté un esclave nommé Sévuk-Tékine, « Tékine l'Aimé », qui se révéla un vigoureux chef de guerre. Alp lui donna sa fille en mariage et, en 976, lui legua ses Élats

Sévuk acheva la conquête de l'Afghanistan, avec Kandahar et Kaboul A plusieurs reprises il franchit la passe de Khaiber et ravagea le Pendjah. Exaspéré de ces incursions, le maharadja. Diai Pal, roi de Lahore, réunit une armée formidable. Les reitres de Sévuk étaient un contre cinq. Un orage, paraît il, empêcha la hataille. Un traité s'ensuivit : Djaï Pal livra 50 éléphants et promit de payer tribat. Puis i, viola le traité, mit en prison les envoyés de Sévuk, s'allia aux radjas de Dehli, Adjimir, Kanoudj, Kal endjer (Boundelkhand), mit sur pied 100000 cavaliers et une multitude de piétaille. Les vieux routiers de Sévak entrèrent comme une hande de lions dans cet immense troupeau. Sévuk resta maître de Péichaver et riverain de l'Indus. Il avait offert ses services au sultan samanide de Perse, combattu pour lui contre les hérétiques (chites) de l'Iran. Il avait obtenu de lui, pour son fils, la heutenance héréditaire du Khorassan, et pour lui-même le titre de prince Nasr-ed-Din, « Vainqueur pour la Foi », qui lui conférait les droits régaliens (battre monnaie et être nommé dans les prières). Il mourat et 997, laissant l'héritage à ses fils Mahmoud et Ismaël

Mahmoud le Ghaznévide. — Mahmoud, ce fils et petit-fils d'esclaves guerriers, est donc bien plutôt un Turc qu'un Afghan, quoiqu'on ait parfois donné l'épithète d'afghan ou pathan à l'empire fondé par lui. Toute sa vie il fut occupé à trois choses : se maintenir dans les bonnes grâces du pouvoir d'où découlait toute légitimité, le Samanide de Transoxiane et le khalife de Bagdad; se fortifier et s'agrandir dans les Marches turques et l'Afghanistan; poursuivre contre l'Inteles campagnes inaugurées par son père. Les Marches et l'Afghanistan lui assuraient la force, l'Indo lui donnait la richesse et la gloire; le Samanide et le khalife hénissaient ses exploits contre les idolàtres et l'en recompensaient par des titres glorieux et vénérables.

Dans ses campagnes contre l'Inde, il apporta sans doute l'ardeur du pillage, surexcitée par le renom des richesses énormes que l'en prétait à l'Inde; mais aussi un esprit d'aventure et de curiosité, avivé par la réputation fabuleuse de ce pays; et enfin une passion religieuse, le fanatisme musulman, rare chez les Tures, contre les sectateurs des idoles. La guerre de l'Inde fut pour lui, à la fois, une excellente affaire, un merveilleux roman d'aventures et une guerre sainte.

Il ne s'y lunça pas tout de suite. Il out d'abord des affaires de famil e à régler , son père, suivant la contome turque, avait légué la terre au fils cadet, Ismaël et les bandes guerrières à l'aîné, Malimoud, Les handes donnérent à celui-ci la terre : Ismael, sans force pour la défendre, fut pris et renferme pour la vie dans un château fort. Puis Mahmoud cut à se préoccuper. de ce qui se passait dans les vastes régions du Nord : en Chino, le grand empire des Thang s'était morcelé en 907; une dynastic nationale, les Liang, tenait la vraie Chine; d'autres dynasties leur disputaient plusieurs provinces; les Turcs Leao avaient nus la main sur le Pé-lché-Li; les Turcs O'gour étaient maîtres dans les Marches, en Nan-leu, en Pé-lou, au Tibet, et entendaient l'être en Transoviane. Ils étaient le gros danger pour Mahmoud le Chaznévide. Ils pouvaient tomber sur ses États héreditaires pendant qu'il serait engagé dans l'Inde. Avec eux, il essaya d'abord do la diflomatic. Il obtint en manage la tille de leur ki ikhan Ilik. Cela n'empêcha point qu'il ne fût,

en 1004, rappelé de l'Inde par une invasion de son benu-père en Transoxiane et Khorassan : il le battit près de Balkh et le rejeta dans les steppes du Nord. Cette campagne et celle qu'il dirigea de 1016 à 1017 dans le Kharezm sont presque les seules qu'il n'ait pas consacrées à la guerre sainte.

Campagnes de Mahmoud dans l'Inde. — Contre l'Inde il ne dirigea pas moins de seize campagnes. — En 1001 (Otton III était alors empereur allemand et Robert roi de France), il y fit sa première invasion. Il partit de Ghazna à la tête de 10 000 cavaliers : le maharadja de Lahore, Djai-Pal, qui amenait une grande armée et 300 éléphants, fut battu à Péichaver, perdit 5000 hommes, son camp avec un immense butin, et resta prisonnier avec quinze de ses principaux chefs. Mahmoud lui rendit la liberté moyennant une forte rançon et le paiement du tribut annuel. Mais le maharadja se considérait comme déshonoré, indigne de regner sur les hommes. Il céda la couronne à son fils Anand-Pal et monta sur un bûcher, doù son àme s'envola vers les dieux.

La deuxième et la troisieme expéditions sont de 1004 et 1005: elles aboutissent à la conquête du Moultan. En 1007, une coalition de nombreux radjas s'était formée sous les ordres de Souk-Pal ', petit fils de Djai-Pal. La rencontre ent heu encore près de Péichaver. Soit que les Indous cussent une énorme supériorité numérique, soit qu'ils se fussent aguerris dans ces luttes continuelles, ils firent une telle résistance que les musulmans plièrent. Ils avaient déjà perdu 5000 hommes Leur défaite semblait certaine lorsque l'éléphant qui portait Souk Pal s'effraya tout à coup, tourns la croupe à l'ennemi. Les Indous crurent que le maharadja fuyait, et, comme il arrivait toujours en pareil cas dans l'Inde, cette immense armée, prise de panique, se dispersa. Pendant deux jours et deux suits, ils furent poursuivis par la cavalerie des musulmans; on fit un énorme butin (1008). L'année suivante (1009), la forteresse de



I Les ten agnages arabes sur tentes ces campagnes, presentent beaucoup de verantes entre eux et des contra lictions inextracallies. Les noirs des localités, prème les montes albanes, sont souvent impossibles à licentitier. (Voir la discussion dans Ellint, t. II, p. 35 ét s. v.)

Bhim-Nagar (ou Nagarkot), où étaient en assés les trésors du prince, fut enlevée. Triomphale fut la rentrée de Mahmoud dans Ghazna; éblouissant l'étalage des richesses conquises, abondantes les distributions d'aumônes aux pauvres, aux moines musulmans et aux cheïkhs.

D'autres expéditions amenèrent Mahmoud jusqu'aux confins du Gouzerati et du Kashmir, au cœur du Radjpoutana. Dans la campagne de 1013-1011, il envahit le pays de Kashmir. Dans celle de 1018-1019, tournant par le nord le royaume de Lahore, il pénétra dans la region sacrée du Gange et de la Djamna. A l'improviste, il arriva devant Kanoudj, dont le radja, terrifié, se rendit au camp de Mahmoud avec toute sa famille, implora merci, se reconnut tributaire et, suivant quelques auteurs, embrassa l'islamisme.

De Kanoudj, Mahmond marcha sur Mirat (Meerut), capitale du Doab : le prince s'enfuit et la garnison capitula. La ville fut pillee, puis frappée d'un tribut annuer de 50 éléphants et d'une contribution de guerre de 250 000 roupies (une roupie : 2 francs 50). Pois ce fut le tour de la forteresse de Mahawan, dont le gouverneur Kalchandar, battu en rase campagne. égorgea sa femme et ses enfants, puis se lua. A la ville sainte de Mathoura, on trouva cinq grandes idoles en or pur, dont les yeux en rubis, à env sents, furent estimés 50 000 dinars; une autre, qui était ornée d'un saphir prodigieux; cent autres en argent massif. Le zele musulman de Mahmoud devenait tres lucratif. Il voulait d'abord détruire les temples ; il y renonça, soit que ce fût un travail de grande patience, soit qu'il fût fragpé de la beauté fantastique de leur architecture. Il retourna chez lui avec des lingots d'or et d'argent, 350 eléphants, 53 000 prisonriers

En 1023, le radja de Kanoudj, son vassal, ayant été tue par le radja de Kallendjer, il reparut dans le pays de la Djamna et ravagea le Boundelkhand. En 1024, l'Inde s'étant soulevee, il y eut une repression terrible : le Kasimir fut devasté, la ville de Lahore succazee. Malimoud échoua aux sièges de Gwahor et Kallendjer, et dut se contenter des offres de soumission, des éléphants et des présents envoyés par les deux radjas.

JMN -

En 1023-1026, ce fut une expédition dans le pays pent-être le plus idolatre de l'Inde . le Gouzereti. Il y avait la un temple de merveilleuse richesse, celui de Somnath, que desservaient 2000 brahmanes, 500 danseuses, 300 musiciens, 300 barbiers. Pour defendre ce temple, qui était en même temps la banque de toute la contrée et gardait un dépôt de 250 millions, les idolatres firent un effort désespéré Dans la bataille, livrée sur les degrés memes du sancluaire, un instant les musulmans phèrent Mahmoud, se jetant à bas de son cheval, sit une ardente prière à Allah pour qu'il l'aidat contre les infideles ou lu moins lui accordat un glorieux « martyre ». Dans une charge suprême, les idolâtres furent dispersés et le temple conquis. On y trouva des milliers d'idoles. Au centre, une statue gigantesque dont la tête touchait les voutes et dont la partie inferieure plongeait dans les dalles. Mahmoud, en un acces de ferveur indiguée, lui cassa le nez d'un coup de sa masso d'armes. Les pretres lui offrirent une somme énorme pour racheter le dieu . c'était mal connaître ses pieux sentiments. Il ordonna qu'elle fut détruite. Allah récompensa cette foi ardente; car dans le ventre de l'idole on trouva un amus de pierres précieuses Le zèle de Mahmoud et de ses sondards se manifesta autrement : on dit que 50 000 ilolàtres furent massacrés. Pois il conquit le fort de Gonda et le fort de Nahlvala (ou Anhalwara), capitale du Gouzerati. Commo un autre Alexandre, il résolut de faire de ce port le point de départ d'expéditions maritimes. qui iraient porter la vraie foi sur les côtes de l'Indoustan, de Ceylan, de l'Indo-Chine. Il ordonna d'y construire une flotte. Il songeait même à y transporter la capitale de son empire, laissant Ghazan à son fils Messaoud. Il abandonna ce projet, et nomma pour roi tribulaire du Gouzerati un brahmane. En 1027, il crée une flottille sur le Tchinab, gaerroie contre les Dials du Moultan, les dompte par les exterminations et les enlèvements de captifs

L'empire ghaznévide : civilisation turque-iranienne — Quand il mourul à Ghazna (1040), son empire s'étendait de l'Oxus au Gonge, et sur tout le haut et moyen Indus-Le bruit de ses exploits avait retenti dans tout l'Orient ture et

HESTOIRE GÉRÉRALE, IV.

iranien. Après chaque campagne, il avait soin d'envoyer au khalife de Bagdad le rapport, en vers arabes et persans, de ses victoires sur les infidèles, et le pontife, qui lui avait décerné le titre de sultan (1019), faisait prononcer, dans la grande mosquée de sa capitale, le panégyrique du héros musulman D'ailleurs Mahmoud ne faisait pas la guerro sculement en conquérant et en pillard, mais en missionnaire de la foi, et aussi en dilettante, en artiste. Son premier soin, dès 1021, avait été d'envoyer des troupes sur la route de la Mecque, où des bandes de brigands arrêtaient et détroussaient les pèlerins. La Mecque reçut les caravanes des croyants établis dans l'Inde ou des Indous convortis à la vraie foi. Si Mahmoud saccageait les métropoles du paganisme, c'était pour enrichir et embellir celles de l'Islam. surtout sa chère Ghazna. De l'or des idoles jetées dans la fourna.sc. il y fonda une université avec une riche hibliothèque. des mosquées somptueuses, flanquees d'écoles et d'hospices. La plus belle de ces mosquées fut comme mariée à Dicu et dénommée « la Céleste Francée ». C'est à Ghazna que furent transportées les portes du tomple de Somnath, et c'est de là que le vice-roi britannique Ellenhorough, en 1852, croira les rapporter dans l'Inde.

Sans doute Mahmoud était un pillard et un fanatique, mais un vrai chevalier de l'Islam, un croisé musulman avant nos croisades chretiennes, un héros d'aventures, un Alexandre turko-afghan, destructeur et fondateur de villes. Il est, au xi siècle, lien plus que le Samande ou le khahfe, le grand personnage de l'Islam orthodoxe. Le règne de ce Ture marque une sorte de renaissance de l'Iran; car, si bon musulman qu'il soit, il bannit l'arabe, comme langue administrative, au profit du persan. Il est le protecteur des poètes de l'Iran; il ponsionne Firdousi, l'auteur ou le dernier rédacteur du Shah-Nameh, « le Livre des Rois », l'épopée de la Perse. Lui-même est un écrivain de l'Iran; il a tradait en persan le livre d'un brahmano, l'Art de gouverner

Destinées ultérieures de l'empire ghaznévide. — Mahmoud avait laissé l'empire à son fils favori Mohammed, apanageant l'autre fils, Messaoud, en Irak et Taharistan. Mes-

shoud n'accepta pas plus cet arrangement que Mahmoud n'avait accepté celui qu'avait fait son propre père. Son frère fut hattuet aveuglé. Le nouveau sultan ghaznévide essaya de pousser plus avant les incursions dans l'Indonstan; mais déjà un antro ban d'aventuriers turcs, les Seldjoukides, franchissait l'Oxus, se répandait dans le Khorassan, menagait l'Afghanistan. Contre ces Barbares du Nord, leurs frères iranisés, indouïsés, de l'empire ghaznévide ne furent pas les plus forts. malgré les éléphants ramenés de l'Inde. Tandis que Messaoud courait au nord pour dégager Balkh, un autre parti eunemi aurprenait Ghazna, riche des depouilles du pays idolatre, et la pillait. Messaoud luttait vaillamment, reprenait Ghazna, battait les Seldjoukides en mainte rencontre. A la fin il éprouva la sanglante défaite de Dindaka. Les dépouilles de l'Inde, entassées dans sa capitale, n'attiraient pas seulement les brigandades Marches, elles exaspéraient les convoitises de ses propres soudards Elles devaient causer la ruine de l'empire. Lorsque Messaoud, acrré de trop près par les Seldjouk.des, évacua Ghazna pour aller se renforcer dans l'Indoustan, les fourgons qui portalent ses trésors furent pillés par les esclaves de sa maison, l'armée se mit de la partie; comme le sultan résistant, elle appela sur le trône Mohammed l'aveagle. Abandonné de tous, le vaillant Messaoud fut, en 1041, assassiné par son neveu Ahmed. Il fut vengé par son fils Modoud, gouverneur de Balkh, qui extermina la famille de l'aveugle, et, dans le désert de Deîmir, où il avait battu les troupes rebelles, éleva la « Ville de l la Victoire », Fatti-Ahad. Pourtant, si énergique que fut Modoud, comment aurait il pu tenir tête, en même temps, aux révoltes de ses vassaux indous et aux invasions continues des Seldjoukides. Dans une de ses campagnes il contracta une sorte de choléra, dont il revint mourir à Ghazna (1949). - Dès lors. cette histoire des Ghaznévides, tissu de guerres malheureuses, de discordes familiales, de fralricides et de régicides, cesse d'être intéressante. C'est à une autre famille qu'il était réservé de reconstituer pour un moment l'empire démembré.

Monammed le Ghouride. Une des expéditions de Mahmoud le Ghaznévide avait eu pour objet de châtier les Afghans de Ghour, canton montagneux situé au nord de Ghazna (1012). Cent cinquante ans après (1152), un de ces Ghourides, nommé Allah-ud Din, pour venger la truelle exécution de ses deux frères par Behram, alors sultan de Ghazna, marcha sur cette ville, l'enleva d'assaut et la pilla pendant sept jours. Aucun des monuments, élevés en cette ville par la magnificence de Mahmoud le Ghaznévide, ne fut épargné: tout fut rasé ou brûlé. Les principaux habitants furent emmenes enchaînés, portant au cou un sac de terre. De cette terre mèlée au sang des porteurs égorgés, Allah ud-Din tit gâcher le mortier dont il bâtit les murs de Firouz-Koh, la nouvelle capitale du pays ghouride. Les Ghaznévides, réfugies à Lahore, n'y restèrent pas longtemps en paix. Trois fois les Ghourides vinrent les y assièger; a la troisième fois (1186), la ville fut surprise et les derniers Ghaznevides (gorgés

Le vainqueur de Lahore s'appelait Mohammed. C'était un prince ghouride, mais it n'était pas alors le chef de la famille. Il le devint par ses exploits, par son ardeur guerrière, son art d'entraîner les brigands et soudards de l'Afghamstan. Laissant un vice-roi à Lahore, il revint s'établir a Ghazna, dont il refit une manière de capitale. C'est lui qui reprit contre l'Inde les ambitieux desseins de Mahmoud le Ghaznévide. En 4191, il passa l'Indus et vint livrer batail e, sur les rives du Sursutty, aux princes d'Adjimir et Dehli Il fut battu et chassé.

L'année suivante, il reparut avec 400 000 cavaners afghans, tures, persans, et livra bataille aux Indous, trois fois plus nombreux. Le rad a de Dehli fut tué dans l'action, celui d'Adjimir après la bataille; beaucoup d'autres princes indous resterent sur le carreau Plusieurs forleresses. Sursuity, Samana, Koram, forent enlevées, Adjimir mise a feu et à sang. Dehli forcée le se racheter. En 1193, un esclave de Mohammed le Ghourde, Kattib, que celui ci avait laissé comme lieutenant à Koram, surprit Debli, installa dans cette cité royale le siège de sa lie itenance. En 1194, il passa la Djamua, prit d'assaut Kalé. Son maître se litta de le rejoindre avec de nombreuses bandes. Ensemble ils livri cent bataille au maharadja de Kanoudj et au radja de Bénares, et prirent ces deux villes. Jamais la conquête

turque ou afghane n'avait pénétré aussi avant dans la vallée du Gange. Elle fut arrêtée par les diversions que auscitérent à Mohammed les Turcs de Transoxiane et les rebelles de l'Afghanistan C'est dans une campagne contre les premiers, à Dobeik, sur le Nilab, que Mohammed fut assassiné (1206). Il n'en avait pas moins reconstitué le second empire musulman de l'Inde, qui cette fois est bien un empire afghan ou pathan.

Destinées ultérieures de l'empire afghan-ghouride. — Le véritable héritier de Mohammed, dans l'Inde, fut son ci-devant esclave Kattib. S'il dut renoncer à Ghazna et a l'Afghanistan, il garda Lahore et Dehli, la suzeraineté sur les princes de l'Indus et de Gange, soumit le Gouzerati et l'Adjimir. Puis Altumsh, fils adoptif et gendre de Kattib, cho sit Dehli pour sa capitale, conquit le Béhar, le Bengale, le Malva, et, en 1233, saveagea Oudjeïn, d'où il enleva la statue d'or de Vikramaditya, le saint roi légendaire, qui fut brisée devant la grande mosquée de Dehli. Plus tard, aux xim et xiv siecles, il y eut des conquêtes du Dekkan, mais tres superficielles, comme toutes celles qu'en firent les souverains musulmans.

L'histoire des empereurs afghans de l'Inde, dès la mort d'Altumsh (1255), cesse de présenter un intérêt général. Cependant l'empereur de l'Inde a un grand renom dans le monde entier. Sa cour est magnifique, avec un nombreux harem, une multitude d'ennagues et d'autres serviteurs, une imposante maison militaire, des escadrons d'éléphants aux défenses dorées, aux trompes peintes en rouge, aux caparaçons ornés de diamants et de perles, aux houdahs (pavillons) d or et de soie. Dehli est le refuge hospitalier et magnifique de rois et de princes venus de tous les points de l'horizon, presque tous chassés par les invasions mongoles : souverains du Khorassan, du Tibet, de l'Irak, de l'Azerbaîdjan, de la Perse, de l'Asie Mineure, de la Syrie. En même temps l'islamisme se propage et s'affermit dans les régions de l'Indus et du Gange. L'œuvre commencée par la force du glaive, ce sont la propagande des cherkus, l'oxemple du prince, la mobilité des esprits, la recherche du bon ton, qui vont la compléter. S'il y a aujourd'hai dans l'Indoustan 50 millions de musulmans, on le doit en partie aux

deux premiers empires islamiques, le turc-ghaznévide et l'afghan ghouride, beaucoup plus qu'à l'invasion de Timour, tout autant qu'à l'empire dit mongol de Bàber. Beaucoup d'Indous, des les premières incursions, ont adopté l'Islam. Ces musulmans de race indoue se distinguent aisément des musulmans de race conquérante : en embrassant la loi du Prophète, ils n'ont pas renoncé, pas plus que ecux qui ont embrassé le christianisme, à certains usages caractéristiques de leur race. Ils ont conservé leur caste : l'Indou de haute caste no fraie pas avec le mollah qui l'a converti si celui-ci est de caste inférieure, pas plus qu'il ne consent, devenu chrétien, à mangor avec le missionnaire des mains duquel il a reçu le baptême.

L'Inde des Ghourdes avait eu la fortune d'échapper à l'invasion de Gengis Khan; mais cette invasion, même quand elle s'arrèta par la mort de l'Empereur Inflexible, avait mis en l'air toute l'Asie. Parlout erraient des bandes sans maître, des espèces de « grandes compagnies », soldats de la Bannière Bleue ou soudards tures, transoxianais, bbétains. Leurs capitaines cherchaient fortune, du butin, des trônes. C'est sinsiqu'a plusieurs reprises l'Indoustan fut en butte à des incursions dites mongoles. Dans la dernière année du xuis siècle, l'emporeur de Dehlt, Allah, les battit sous les murs de Lahore, puis de Dehli. En 1303, les Mongols reparurent sous Dehli, et furent chassés. En 1304, ils onvahirent le Pendjab et furent battus, Les empereurs de Debli, sans cesse obligés de courir à leur frontière de l'Indus pour repousser les Barbares du Nord, ranpellent assez b en ces empereurs romains du 1vº siècle qui essayaient de faire respecter par les bandes de Francs la barrière da Rhin Les Mongols prisonniers sont alors traités comme le furent souvent autrefois les prisonniers francs : ceux-ci étaient livrés aux bêtes dans les arènes de Treves; ceux la, par milliers, dans Delai, furent pilés sous les pieds des éléphants. Cependant Mongols et France ont fini par avoir leur jour : ils ont même donné leur nom au pays que convoitaient leurs premiers batteurs d'estrade.

L'empire afghan-ghouride est déja bien affaibli Évidemment la force qui l'avait fondé, celle d'une race, d'une bande, d'une

dynastie, est en déclin. Au bout d'un certain temps, dès le xm<sup>\*</sup> mècle, il cesse de s'élendre : en 1303, un essai de conquête du Dekkan a échoué Bientôt il ne peut même plus se maintenir Sous l'empereur Firouz III, la Bengale, le Béhar, le Doab, s'en détachent sous des gouverneurs particuliers, d'ailleurs musulmans, qui deviennent des souverains. L'espace se resserre sous les pieds de l'empereur : il ne lui reste guère que Dehli, le Pendjab, certains cantons de l'Afghanistan Ce n'est plus avec toutes les forces de l'Inde musulmane qu'il va pouvoir lutter contre l'invasion mongole.

L'invasion de Timour : bataille de Dehli. — On a vu comment le projet de conquête de l'Inde fut conçu par Timour et présenté par lui à ses conseillers comme une guerre sainte . Ainsi que son congénère Mahmoud le Ghamévide, il voulait avoir sa croisade contre les idolâtres, conquérir sur le Gange le titre de Gham. Son arrière-petit-fils Bàber évalue son armée à 120 000 chevaux bardés de fer. Il ajoute que ce qui facilita le succès de Timour, c'est qu'il « n'eut affaire qu'à des rai et des radjas, parce que toutes les forces du pays n'étaient pas concentrées sous la même main ». En effet, l'omporeur Mahmoud III, petit-fils de Firouz III, était mai obéi de ses émirs, en lutte ouverte avec son cousin Noukrit, et gouverné par deux frères, dont l'un, Ehbal, était son vizir à Dehli, et l'autre, Sarenk, son gouverneur dans le Moultan.

En 1398 (septembre), Timour franchit l'Indus, puis le Tchinah, emporta la ville de Tolèmba, qui fut saccagée et brûlée : on n'épargna que les maisons des Séid (descendants ou prétendus descendants du Prophète). Après le passage du Satledj, il attaqua Bhatner, place qui passait pour imprenable; elle fut prise par capitulation; mais Timour ayant, sous quelque prétexte, fait décapiter 500 habitants, les autres, sans distinction entre musulmans ou païens, égorgèrent leurs familles, firent une défense désespérée et incendièrent la ville pour périr dans les flammes (novembre). Celle d'Ahrouny fut brûlée par les Mongols et les habitants mussacrés ou réduits en esclavage, parce

<sup>1.</sup> Voir el-dessus, t. III, p. 355

qu'il n'y avait eu parmi eux « que des gens grossiers et incanables de venir faire des compliments à Sa Hautesse et demander. sa protection » (decembre). Dinatres y lles curent le même sort Sur tontes les routes, les cavaliers mongols poursuivaient et saliratent les populations fugitives. Enfin, par Panipat, on arriva en vue de Dehli, la ville impériale. L'armée était déja encombrée de 100 000 capités, Timour, pour sen alleger, ordonna de les massacrer jusqu'au dernier; « d'ailleurs la plupart claiert Guebres et idolitres » (Chérefed-Din). Timour, dans son Autobiographie, declare n'avoir agi que sur l'avis de ses émirs : « Je reconnus, ajonte-t-il, que c'était conforme aux règles de la guerre. » Le 3 janvier 1399, l'empereur Mahmoud rangea son armée en bataille : il avait, au dire de Chéref ed-Din, 10 000 cavaliers, 40 000 fantassins, un grand nombre d'éléphants, armés de currasses, leurs défenses allongées de lames empoisonnées, et, sur leur dos, des tours pleines d'arhalétriers. Il paraît bien que les deux armées étaient égales en nombre, si même ce le de Timour n était pas la plus nombreuse, L'aspect de ces animaux guerriers intimidait les Mongols qui, parait il, n'en avaient jamais vu et crova ent que les fleches et les sabres n'avaient pas prise sur leur cuir épais. Pour rassurer ses soldats, Timour fut obligé de faire couvrir son front de divers obstacles et de chausse-trapes. Puis une habile manœuvre jeta le desordre dans l'armée indoue, fit se rompre la ligne des éléphants, qui alors e se laissèrent mener comme des bœufs à grai de coups de bâton . La déroute devient générale, on poursuivit les vaincus jusqu'aux portes de Dehli; Tempereur Mahmoud s'enfuit beaucoup plus loin.

Les habitants de la capitale implordrent la clemence du vain queur. Il accorda une capitalation, mais elle ne fut pas respectée par ses sollats. 15 000 d'entre eux parvincent à se glisser dans la ville, et alors commencèrent, du côté des Mongols, le pillage, les viols, les meurtres, et du côté des habitants, une résistance désespèree, les sua des et les incendres volontaires. Les habitants étaient dix contre un soldat mongol, mais ils ne for naient qu'un troupeau affidé. Le fanatisme des soudants musulmans tot le reste, ils ou voulai ent sartout aux idolètres,

aux Guebres, alors très nombreux dans cette région de l'Inde. Ils les égorgeaient, Lrûlaient leurs maisons (tu 12 au 11 janvier). Timour finit par abandonner la ville aux soldats : chacun d'eux eut pour sa part de 20 à 100 captifs, sans compter une masse de monnaies et de bijoux, « car les filles et les femmes indiennes étaient chargées de pierreries; elles avaient aux pieds et aux mains, et mê ne aux doigts des pieds, des bracelets, des bagues et des colliers » (Cheref ed Din). Puis (13 janvier), ce fut le tour du Vieux-Dehli, où habitaient surtout les Guèbres, ils eurent beau se réfugier dans la grande mosquée; « le sabre à la main, on envoya au plus profond des enfers les àmes de ces intidèles ». Timour se reserva les plus nabiles ouvriers, surtout les tailleurs de pierre et de marbre, pour la mosquée qu'il voulait élever à Samarkand sur le plan de celle de Denli

Puis il descendit le Gange, penètra dans le Doab, prit d'assaut Miral, fit écorcher vif les Guèbres, réduire en esclavige leurs femmes et leurs enfants, incendier la ville (26 janvier). Février et mars se passèrent encore à ravager le pays, detruire les pagodes, massacrer par milliers les idolàtres. Et enfin, « satisfait d'en avoir fini avec les inficèles et purifié le pays de la pollution de leur présence..., victorieux et chargé de butin », Timour ordonna la retraite. Remarquons dans cette phrase les deux préoccupations constantes de Timour : la religion, le butin.

Résultats de l'algarade de Timour. — Il est douteux qu'il ait eru sincerement avoir rendu service à la religion. Ce qui souffrit le plus de son invasion, ce fut l'Inde musulmane. Il détruisit l'armée et saccagea la capitale d'un prince qui était musulman comme lui, sumuite et orthodoxe comme lui. Et de fait ses deux grandes victoires, Debli et Angora, furent remportées sur deux sultans, Mahmond l'Afghan et Bayézid l'Osmanli, qui avaient pour le moins autant de zèle orthodoxe que lui-mème. Dans l'Inde ses succès aboutirent à rendre plus faible encore un État musulman a l'existence duquel était attacnée la propagation de l'Islam Il renversa dans ce pays l'equilibre entre les pouvoirs musulmans et les pouvoirs païens. Il n'y fonda rien; son incursion dévastatrice de cinq mois ne laissa après elle que du sang et des ruines. Sa victoire ne fut profi



table à lui même que par le butin recueilli. Dans l'Inde gangétique, il n'a pas nommé un seul gouverneur nouveau, se bornant à confirmer coux qui existaient dé, à et qui firent leur soumission. Sans doute, jusqu'à sa mort (f405), on pria pour lui dans les mosquées du Gange; mais c'était un calcul politique chez les gouverneurs rebelles et les usurpateurs; pour se dispenser d'obéir à leur empereur légitime, ils affectaient de reconnaître la suzerameté du lointain émir de Samarkand. Timour n'avait donc fait que semer dans la constitution de l'empire de nouveaux germes de dissolution. Il semble qu'il n'y ait plus d'empire. Lahore, Debalpour, Moultan, obéirent à Khaïzzer-Khan; Kanoudj, l'Aoude, Kerra, Ikonpour, à Khaja-Duhan; le Gouzerati et le Malva se rendirent indépendants. Il ne restait plus à l'empereur Mahmoud que sa capitale dévastée; encore son frère Noukrit, dès que les Mongols en furent sortis, s'empressa de s'y installer; il fullut que le vizir Ehbal l'en chusalt. Ehbal y rappela l'empereur, mais pour se l'y subordonner, en faire son pensionné, se servir de son titre et de son sceau (1401). Du moins Ehbal travaillait à refaire l'empire en soumettant les rebelles. Il fut tué dans une bataille contre Khaïzzer-Khan.

Les derniers empereurs afghans. — L'infortuné Mahmoud mourut en 1413. Les émirs nommèrent padishah l'un d'entre eux, l'Afghan Dovlet-Loudi; mais Khatzzer-Khan le chassa de Dehh, réunit cette ville à ses provinces de l'Ouest, fut un moment le véritable empereur, quoiqu'il mit en première ligne, cans les prières publiques, le nom de Timour, et, après la mort de Tunour, celui de Shah-Roukh. Il eut ses fils pour successeurs, mais le pouvoir ne cessa plus d'être disputé entre des empereurs impuissants et des vizirs ambitieux qui aspiraient au titre impérial. C'est un vizir que l'Afghan Beloul-Loudi, dont le fils, Iskander, et le petit-fils, Ibrahim II, furent les derniers empereurs afghans. Il n'y a qu'un fait à relever dans cette période : c'est, sous le regne d'Iskander, qui avait transporte sa capitale à Agra, l'apparition des Portugais sur les côtes de l'Indousten.

## III. — Les trois premiers empereurs mongols.

Bâber. — Le fondateur de cette dynastie mongole qui dura jusqu'à la « mutinerie » de 1837 n'est pas plus un Mongol que Timour lui-même. Si par sa mère il prétendait descendre de Gengis-Khan, par son père il remontait à Timour, son quadrisateul Il est donc véritablement un Transoxianais, un Turc. L'usage a été le plus fort et jusqu'à nos jours le padishah de I Inde a reçu des Européens le nom de Grand-Mogol.

Djahir-ed-Din-Mohammed, plus connu sous son nom de guerre, Bâber (le Tigre), naquit en 1483 (l'année de la mort de Louis XI) Le Turkestan et l'Afghanistan étaient alors presque entièrement pariagés entre des princes de sa famille : un de ses oncles régnait à Samarkand et Bokhara, un autre à Hissar et Koundouz, un troisième à Tashkend, un quatrième à Kahoul et Ghazna, son père était sultan de Khokand et du Fergana sur l'Yaxarte. Il hérita de lui à douze ans (1493). Aussitôt assailli par deux de ses oncles, il se défendit vigoureusement dans Endidjan, les amusa de négociations, si bien que les deux armées concrues, decimées par les maladies et la misère, durent se retirer. Deux autres envahisseurs accoururent et furent égulement chassés. Alors, leameille ira retires du pays a empressant sous sa bannière, il put prendre l'offensive : à quatorze aus, il s'empara de Samarkand, l'ancienne capitale de Timour (1197). Troublé par de no avelles invasions sur ses terres, il la reprend, puis la reperd, et avec elle ses États heréditaires. Alors, comme autrefois Timour, il s'en va chercher fortune (4503). Il est, comme il la dit de lui-mome, un « chevalier d'aventures ». - Tous ceux, grands et petits, qui marchaient réunis autour de moi, confiants dans ma fortune, n'alteignaient pas le nombre de 300 personnes, nues pour la plupari, n'ayant d'autres armes que des hâtons, les preds grossièrement chaussés, le corps couvert de haillons. > Il enrôla des soldats de fortune, comme Kanber-Ali, dit l'Ecorcheur, embaucha des bandes mongoles, se mêla aux guerros du pays, vit de puissants seigneurs se prosterner devant lui, simple chef de 200 handouliers, mais déjà salué du titre de padishah. Son armee grossissant, il conquiert le Badakchan, Kaboul et Ghazna (1504). Le voila installé en cemême nid de conquérants, d'où sortirent Mahmoud le Ghaznévide et Mohammed le Ghouride Sur l'autre rive du fleuve Indus, sur lequel navigua le grand Alexandre, il y a toujours l'Indoustan, avec ses pagodes regorgeant de trésors, ses idoles d'or aux yeux de pierreries ; là, sous le prétexte de patens à exterminer, il y a toujours de la gloire, du butin, des royaumes à gagner. A Ghazna on savait bien ce qui passait dans l'Inde. Dans ses curicux Memoures, Baber nous trace en quelques pages la géographie politique de la Péninsule : il y voit cinq grands États. musulmans et deux modàtres. Les premiers sont : l'État de l'empereur, qui a repris quelques-unes de ses provinces de l'Ouest, mais qui, le long du Gange, ne dépasse point le Béhar; le royaume de Gouzerate, celoi du Malva, celui du Bengale, celui du Dekkan, très vaste, mais ou le souverain n'est point obéi de « ses gran la bega ». Nominalement, les quatre derniers États sont vassaux du premier, car les souverains qui s'y sont installés, et qui se font truiter de sultans et de padishahs. furent d'abord des officiers impériaux. D'ailleurs rien d'instable comme leur autorité asurpée Au Bengale, nous dit Bâber. quiconque trouve une occasion de ther le padishah et monter. sur le trône à sa place devient lui-même padishah. Les émirs, les vizirs, les soldats et toute la population agricole reconnaissent son autorité comme ils reconnaissaient celle de son pre lécesseur. Les habitants du Bengale disent eux mêmes : Nons sommes les fideles du trône, et quiconque s y assoit. • nous lui obéissons. • — Les deux Elats idolàtres é aient celui du radja de Boljnagar et celui de Rana Sanka, princo de Tchitor, qui faisait la guerre au sultan du Malva et l'avait presque deponillé. - Outre ces sept Eints, a il y a encore, dans les parties reculers de Hadoustan, beaucoup de rai et de radjas, dont les uns ont embrassé l'islamisme, taudis que les actres, protéges soit par la distance, soit par la situation inaccossible do leur pays, no se s'intijamais soumis aux padishahs musulmans. 💌

De ce pays si divisé, Baber a résolu de faire la conquête Pas plus que Mahmoud le Ghaznévide, il no fera cette conquête en une fois, et cela pour les mêmes raisons. Comme Mahmoud, il a terre en Afghanistan, terre en Transoxiane, et par conséquent il a guerre. Or il ne veut pas perdre son berceau, la source de sa puissance et de son recrutement, cesser d'être un Turc pour devenir un simple empereur indien. Chaque fois qu'il s'engage au lela de l'Indus, vite il lui faut revenir pour chasser de ses domaines héréditaires quelque envahisseur.

Conquête de l'Inde : batailles de Panipat et Kanwaha.

- Ses quatre premieres expéditions aboutirent à la conquête du Pendjab. La grande expedition, la derrière, dirigée cette fois contre l'empereur Ibrahim II, est de 1526 (chez nous, l'année du traité de Madrid). « Mettant le pied à l'étrier de la décision, et prenant en train les rênes de la confiance en Dieu, je marchai contre sultan Ibrahim, fils de sultan Iskander, fils de sultan Beloul Loudi, au poavoir daquel étaient alors la ville capitale de Debli et le roy iame de l'Indoustan. Ce prince pouvait, dit-on, mettre sur pied 400 000 hommes, et on lui attribuait 100 éléphants, soit à lui, soit à ses émirs .. Car dans l'Indoustan on peut engager a prix d'or des partisans appeles. bedhinde... Si mon adversaire cut agi comme on devait supposer qu'il ferait, il aurait réun autour de lui 200 000 hommes. Mais, grace à Dieu, il ne sut ni contenter les siens, ni se résoudre à leur distribuer l'argent enlassé dans son trésor... C'était d'ailleurs un jeune homme sans expérience, n ayant pas de but bien arrêté, marchant à l'aventure et donnant tout au hasard d'une bataille. » - Bâber assure même qu'Ibrahim II aurait pu lever 500 000 hommes. Il affirme que son armée à lui, d'après les rôles, ne comptait pas plus de 12 000 hommes, y compris les gens de sa maison, les marchands et tous les valets. >

Les deux armées se rencontrêrent auprès de Panipat, le lieu classique des batailles de l'Inde, car il se trouve précisémen, sur la route du Khaiber a Dehli La bataille s'engagea au matin du 11 avril. Elle dura jusqu'à midi. L'empereur Ibrahim resta sur le carreau avec 14 ou 15 000 des siens. « On m'amena

par troupes, dit Bâber, les éléphants avec leurs cornacs. • Il ne parle pas de son entrée à Bohli, qui n'était plus que la capitale nominale, mais de son entrée dans Agra, où il prit possession du palais d'Ibrahim II.

La destruction de l'armée impériale, précisément parce qu'elle n'était que celle de l'empereur, n'assurait pas la conquête de l'Indo. Celle-ci semblait maintenant se lever en masse, les musulmans réconciliés avec les idolàtres, les émirs afghans avec les princes radipoutes, Rana-Sanka lui-même amenant son contingent. Ils réunirent ainsi 100 000 hommes. Les capitaines de Bàber, effrayés de cette multitude, peu surs de certains alliés, lui conseillairnt de retourner à Kaboul. L'un d'eux écrivit sur une maraille ce vers . « Si je parviens à traverser sain et sauf l'Indus, puisse-je noireir de confusion si jamais je souhaite revoir l'Inde » A quoi Bâber répondit par ces autres vers ; Si tu ne peux supporter la chaleur de ces contrées, si lu souhaites revoir la face des frimas, il y a Ghazna. . Ses harangues rendirent courage aux legs et aux soldats. A son appel, un chef de bande lui amena d'Afghanistan 3000 archers. Pourtant l'affaire s'annongait comme si chaude qu'il fit, sur le front de l'armée, casser les pots et les brocs et prononça le serment solennel de ne plus jamais hoire de van. Ainsi s'engagea la bataille de Kanwáha, à 7 milles d'Agra (1527). L'armée ennemie était presque toute en cavalerie : Bâber avait une bonne infanterie, des canonimers, des arquebusiers. Sur le front de l'armée, al improvisa un retranchement de chariots, « à l'imitation, nous dit il, de ce que pratiquaient les guerriers de Rome ». Contre ce rempart et contre ses feux, toutes les charges de la cavalerie indoue vincent se briser. A son tour, il pril l'offensive, dechatna. ses « lions de la forêt de vaillance ». Alors les « misérables Indous se dispersèrent dans tous les sens comme la taine sous fa dent du pergue (Koran)... Leurs cadavres se sont amoncelés en collines et des pyramides ont été formées de leurs têtes. . -. A partir de cette victoire, conclut Baber, je pris sur mon chiffre impérial le titre de Ghazi. « Suit un quatrain de lui : · Pour la glotre de l'Islam j'ai été un compagnon errant, je me suis battu en mainte occasion contre les infilèles et les

Indous. J'étais décidé à recevoir la palme du martyre; gloire à Dieu qui m'a donné la palme de Ghazi. »

Caractère de l'empereur Bâber. — Bâber n'est pas seulement intéressant pour ce grand fait de l'histoire moderne, la conquête de l'Inde C'est en outre un caractère bien trempé, et l'un des esprits les plus cultives de ce temps. Cot Asiatique hent une place d'honneur dans ce xvr siècle qui fut celui de la Renaissance européenne et de tant de grands souverains. Ses Memoires, rediges en turc-djagatat, peuvent être placés à tôté des Commentaires de notre Monluc. Ses récits de guerre sont précis, vivants, presque toujours très simples de forme. exempts de pompe orientale, excepté dans son récit de la bataille de Kanwaha, où le souvenir de l'extrême danger qu'il y courut et sa haine contre les idolàtres le font verser dans le pompeux. Bâber fut un poète, de talent facile, prompt à l'improvisation, mais sachant à fond le métier il a trouvé 604 variations à la coupe d'un certain vers. Dans ses Memoires, il montre une curiosité universelle, nous faisant connaître à merveille la géographie de la Transoxiane et de l'Afghanistan, consacrant cinquante pages à un tableau assez exact de l'Inde, décrivant les fleuves, les montagnes, les appareils d'irrigation. Il se fait naturaliste pour nous decrire les plantes et les bêtes, les quadrupedes, élephants, rhinocéros, buffles et bœufs, pluneurs variétes de danns, d'antilopes, de singes, les oiseaux et les reptiles. Il sait la manière indienne de compter les jours et les heures, le système des monnaies, poids et mesures. Des indigènes il nous trace un portrait qui n'est point flatté . Ils sont dépourvus de grâce et on ne trouve, dans le commerce avec eux, ni agréments, at hant, ni relations suives Sans capacité, sans intelligence ni social ilite, ils no connaissent pas la générosité et les sentiments virils. Ils manquent du méthode, de tenue, de règles, de principes. • Et ici une observation gastronomique : « Ils n'ont ni viandes succulentes, m raisins, ni melons, ni fruits savoureux; point de glace, point d'eau fratche; ni mela recherchés, ni pain de bonne qualité. L'Inde dut beaucoup aux empereurs mongols : déja Bâber se met à planter de la vigne et des arbres fruitiers.

Sans doute Baber n'etait pas encore en état d'apprécier l'art indou. Il l'abborrait comme idolàtrique. Il faisait volontiers briser les idoles, surtout colles qui étaient indécentes. Ce qu'il apprécie, c'est l'act ture, arabe, persan, et, pour celui-ci, il fut un amateur éclairé. Il était gai compagnen, bon convive, aprétuel causeur, grand buveur. De ceci il éprouvait un remords : vers 1525, il avait fait vœu de renoucer au vin quand il aurait quarante ans, s'accordant encore une année de délai; c'est au matin de la bataille de Kanwaha que brusquement il se décida. Quoique Bāber, il est moins cruel que Timour.

L'empereur Hosmaloun. -- Le successeur de Bâher fut Houmaioun (1530-1566). C'étail le fils chéri du Conquérant, c'est pour lui que celui-ci a rédigé des règles de conduite si précises et d'esprit si pratique. Mais que lui laissait son père comme heritage. L'Inde clait-elle vraiment conquise! Pouvaitelle l'être avec une armée de 12 000 hommes? 12 000 hommes pour la conquête de l'Inde correspondraient à 400 pour la conjuète d'un pays grand comme l'Angleterre. Sous le nouveau pouvoir qui venait de s'installer a Agra, en attendant qu'il pût le faire à Dehli, l'Inde n'offrait qu'une masse anarchique et morganisable, une melee confuse de races et de religions, des Mghans, des Persans, des Mongols, des Tures, des Indous, des musulmans, lant chiites que sunnites, des brahmanistes et de s bouddhistes, des parsistes et des Rtichistes. Les anciens gouverneurs afghans gardaient leurs provinces, les rois patens leurs covannes, les dyaguardars leurs dyaguars (fiefs). Même les chefs mongo s que B der avait amenés avec los tendaient à faire ce julavant fait avant eux les chefs ghaznévides ou ghourides, i opprimer, exploiter, supplanter l'empereur. L'empereur, qui se vante de tenir le monde à l'ombre de son parasol, n'en tient le plus souvent que ce qu'en ombrage son parasol. Le pays etait tro i vaste et trop divers pour former un État.

Ce qu'était en réalité l'heutuge imben de Baber, c'est ce que montre la vie meme d'Houmaioun, « l'Heureux », dont le nom semble vraument une monte. Il vécut entouré de grands vissaux turbule its, les plus près de lui étant les plus agressifs, les plus londains se bornant à un hommage nominal. Il fut

moins obči que nos premiers Capétiens, courut, pour sa liberté et sa vie, les mêmes dangers que nos derniers Carolingiens. Cefils d'un Ghazi n'eut pas à lutter contre les idolàtres, mais uniquement contre les musulmans. Par bonheur, il y avait encoreen lui du rettre turc, du chevalier d'aventures. Dans une guerre contre le Bahadour (« Héros ») du Gouzerati, nous le voyons escalader les roches du fort de Chapanni. Dans une guerre contre le souverain afghan du Bengale, Chir Khan, l'empereur, affaibli par la revolte de ses deux freres, est battu, dépouillé de son harem, rejeté dans Agra. Alors les deux frères, Kamran et Hindal, sentant qu'il y va du patrimome commun, se réunissent à lui. Il n'en est pas moins encore baitu, chassé d'Agra. rejeté dans l'Ouest Entouré de traffres, il manque d'être livré. Il passe alors l'Indus, guerroie sur la rive droite, endure tant de privations dans le désert que son cheval meurt de soif. Il lui faut fuir jusqu'en Perse, solliciter l'hospitalité hautaine et peu surs du shah Tamasp, qui, au gré de ses calculs ou de ses caprices, le traite tantêt avec faveur, tantôt avec mépris. Pour obtenir un secours de 10 000 hommes, il promet d'embrasser le chiame, lui, la fils du héros de l'orthodoxie. Avec ce secours il reconquiert Kandahar et Kaboul (1550), poursuit Kamran, le prend, lui fait crever les yeux (1553), réoccupe le Pendjab. Pendant ce temps, Chir-Khan est maître de l'Indoustan; il y est même si paisdile qu'il peut s'acquérir le renoin d'un prince sage et justicier, jalonner d'arbres et de carayanserals la route du Gange a l'Indus II semble que toute trace de la conquête mongole soit effacée; c'est la revanche de Panipat; c'est la dynastie afghane qui recommence. Mais Chir-Khan ne règne que cinquis ; son héritier, Selim, que neuf ans; et, après Sélim, son cousin Iskander dépouille son fils au berceau. Le moment est venu pour Houmaioua de reprendre l'offensive : en 1555, il marche contre-Iskander, qui a 80 000 hommes, et le bat à Madjouara sur le Satledj. Apres treize ans d'exil, il rentre en vamqueur dans sa capitale. Il y meurt, l'année suivante, d'une chute dans un escalier (1556) — Houmaioun a laissé la reputation d'un prince actif, brave, hamain; Férishlu assure même qu'il aurait été plus grand prince s'il avait été mouss clément. Vrai chevalier, il

pousse la loyanté jusqu'à ne vouloir attaquer le Bahadour du Gouzerati que lorsque celui-ci a terminé sa guerre contre les idolàtres. Il fut un ami des sciences, mais surtout de l'astrologie

L'empareur Akbar : ses guerres. — Sous son fils Akbar, « le Grand », qui régna quarante-neuf ans (1556-1605), l'empire prit un peu de consistance. Les premieres années de la vie d'Akbar n'annouçaient guère la tranquillité qui survit. Il était ne pendant la fuite de son père, un traître l'avait livré à son oncle Kamran; celuier, quand Houmaioun l'assiegen dans Kaboul, fit attacher l'enfant, à la vue de son père, sur un bûcher, jurant de mettre le feu si les assiégeants ne se reliraient pas. Houmaïoun n'en poursuivit pas moins l'attaque et emporta la ville. L'enfant sauvé par miracle, Akbar, n'avait que treize ans quand sa brayoure determina le gain de la bataille contre Iskander. Son père lui fit honneur de la victoire et, dès lors, le nomma son hératier. La tache qui lui incombat à la mort de son pere était rude : émirs mongols, gouverneurs afghans, radjas brahmanistes, tribus montagnardes, rivalisarent d'insoumission. Il fut l'homme qu'il fallait pour dompter cette anarchie. On raconte de lui des traits de bravoure surprenants. Dans un bois, attaqué par une tigresse affamée, il la tue à compa de sabre. Dans une guerre contre les Bengalais, impatienté de se voir séparé de l'ennemi par le Gange, il re jette dans le fleuve, suivi de cent cavaliers, surprend les rebelles occupes à festoyer. Leur chef ose scul tenir tête à l'empereur et tombe sous son sabre. Dans une guerre contre le Gouzerali, Akbar prend les devants avec 2000 cavaliers, arrive comme la foudre sur l'ennemi et le disperse. Pour en finir avec la guerredu Bengale, il propose un duel au rebelle Daoud, seul contre lui seul, chicun sur son elephant de guerre : Daouc refuse, puis prend la fuite. Personne n'esait attendre Akbar, et quand on entendait ses lambours battre la marche impériale, c'était à qui se devolerait. Alors le Pendjah et le Kashinir sont conquis; l'empire est reconnu dans une partie de l'Afghanistan, affermidans toute la plaine indo-gangétique, dans le Gouzemti et l'Orissa, no s'arrètant qu'aux plateaux de Dekkan, ou il n'exercera qu'une autorité nominale.

## Tolérance d'Akbar; un essai de religion impériale.

Akbar fut un législateur, un administrateur : il a rédigé une Statistique ou Description de l'empire, dans cet ouvrage, il assure avoir soulagé les peuples, supprimé tous les impôts sauf l'impôt foncier, aboli les taxes vexatoires sur les arbres, les bestiaux, sur les artisans, les pêcheurs. Son éducation, dans les années errantes et hasardeuses de son enfance, avait été négligée : il était moins lettré que son père et son aïeul, tous deux poètes; mais, sans être poète ou historien il goûtait la poésie, aimait l'histoire, fit composer les Tarikhi-sl-Fi, « Chroniques de mille ans ». Il était enclin aux nouveautés, s'inté ressait aux progrès de l'artillerie. Akhar est le premier prince de l'Inde qui ait allumé une pipe de tabac

Il fut un tolérant, s'appuyant volontiers, contre ses intraitables vassaux musulmans, sur les princes indous. Il paratt d'ailleurs peu attaché à l'Islam; il se moquait des imams, les mettait en fuite en faisant entrer des porcs et des chiens dans le palais. Il tinit par emprisonner ou exiler les principaux oulémas, charge le cheikh Moubarak de faire une critique du Koran, discute lui-même les miracles du Prophète, demandant comment il était possible qu'un homme montat au ciel et en redescendit, oùt là-has avec Dieu un entretieu qui exigea 90 000 mots et, à son retour, trouvât son lit encore chiud. Il avait l'esprit ouvert, par dilettantisme religieux, aux croyances de ses sujets indigènes. Par là il est tout l'opposé de son sixième aïcul Timour, l'homme de l'Église, des moines nakhkılændi; par là il se rapprocha de ces anciens empereurs mongols, dans les palais desquels on voyait les chamans felichistes, les gramanas bouddhistes, les imams musulmans, les prêtres chrétiens nestoriens, télébrer tour à tour les cérémonies de leur culte. Akbar etait à la fois un sceptique à l'égard des religions existantes, et un chercheur de religion nouvelle, un dévot du Dieu inconnu, l'esprit inquiété par les mystères de l'au-delà il avait écarté les oulémas, comme formant un clergé intolérant; il essaya des brahmanes et les trouva tout aussi infatués de leur sacerdoce. Il frayait volontiers avec les hérétiques de l'Islam, les derviches chutes, les coufis à conceptions pan-

théistes. Il entendit parler des missionnaires portugais de Goa, il demanda qu'on lui en envoyat. Le récit que nous a laissé le Père du Jarric sur la réception que le ir fit l'empereur Akhar est des plus curienx Le Grand-Mogol a'agenouilladevant le crucifix, à la mamère chrétienne; puis se prosterna devant lui à la manière indoue, puis à le manière persane, il admira une image de la Vierge, et se sit raconter l'histoire de Marie; il baisa une Bible qu'on lui presenta, imprimée en quatre langues, il confia aux missionnaires l'éducation de son fils Mourad. S'il cherchait la tolérance et les larges synthèses religieuses, ce n'est pas auprès des Portugais qu'il devait les trouver chez cux il avait l'Inquisition, dans la petite partie - de l'Inde qui leur était soumise, ils détruisment les pagodes, brisaient la statue du heros singe Hanouman. Nous voyons alors Akbar se tourner vers le bouddhisme, faire traduire en persande nombreux ouvrages indous, défendre (en 1583) d'abatre les animaux le dimanche et pendant six jours de l'année, se mettre au régime végétarien, pratiquer des jeunes et des abatinences, porter la tonsure au milieu du cràne, espacer les visites à son harem. En même temps il fait venir de Perse le prêtre parsi Ardpr, oblige ses courtisans à se lever quand on apporte les lampes au palais, fait collectionner les cent noms sanscrits du soleil, se montre au lever de cet astre sur une terrasse du palais et oblige le peuple à se prosterner. On le prendrait alors pour un Darius ou un Khosroès, adorateur du Feu. Il ne dedaigne même pas les Yogur, magiciens ou jongleurs de l'Inde.

Tous ces essais n'étaient pour lui que des études préliminaires, une enquête préparatoire. Dejà son esprit était en gestation d'une religion nouvelle, qui concilierait toutes les sectes brahmanistes ou bouddhistes, chrétiennes ou musulmanes, polythéistes, monothéistes ou panthéistes. Il révait d'une religion impériale, dont lui-même serait le grand-prêtre, presque le dieu. Ses adherents se recrufèrent dans toutes les sectes, mais surtout parmi les esprits aventureux et chercheurs, parmi les hors-lu-loi et les sans-enstes, parmi les confis plus ou moins chiites, les déclassés du brahmanisme et du houddhisme; et aussi parmi les servites et les ambitieux. Tous se groupèrent autour d'une formule mystérieuse qui s'inscrivit sur les monnaies et en tête des actes impériaux . « Allahou Akbar. » Ce qui voulait dire aussi bien : « Dieu est grand », que . « Akbar est Dieu. »

Des brahmanes n'éprouvèrent aucun scrupule à proclamer qu'il était un « avatar », c'est-à dire une incarnation de Brahma, des gramanas qu'il était un autre Bouddha. On vit les masses ignorantes adhérer à ces croyances, accourir auprès du prince pour lui voir opérer des miracles, demandant qu'il touchat leurs malades; des paysans, dans une année de sécheresse, vinrent le supplier de faire tomber la pluie. Akbar souriait et so laissait faire, « trop bon, dit Abou-l-Fazl, pour détruire les préjugés ». Il fut plus difficile d'imposer aux musulmens orthodoxes la prosternation à la persane. Pour former la religion nouvelle, chacune des religions anciennes devait renoncer à quelques uns des usages ou des préjugés qui lui étaient le plus chers . les musulmans durent tolérer la présence de débits de vin au palais, les brahmanistes qu'on restreignit les sati aux seuls cas où les veuves consentiraient au sacrifice, et que les autres fussent autorisées à se remarier.

En 1593 (cinq ans avant notre édit de Nantes), Akbar publia un édit général de tolérance : tous ceux qui avaient accepté l'Islam par contrainte, et ils étaient nombreux, furent autorisés à retourner a leur ancienne croyance.

Les adhésions à la secte impériale, le Dini-Ilahi (Foi Divine), se multipliaient. On vit le çuder-djuhan ou grand-moufti se faire inscrire parmi les adeptes. Ceux ci étaient tenus de souscrire à cette formule : « J'ai librement et volontiers renoncé et rejeté l'Islam... J'adopte la croyance du divin shah Akbar. Je déclare par les présentes être prêt à lui sucrifier mon avoir et mes biens, ma vie, mon honneur et ma religion. » Uns ère nouvelle fut fondée avec l'année akbarienne: les disciples du Dini Ilahi adoptèrent les noms persans des mois, les 14 fêtes sacrées des Parsis, négligèrent les fêtes, ablutions, appels à la prière, pèlerinages des musulmans, ensevelirent leurs morts le visage tourné non vers La Mecque, mais vers l'Occident, n'admirent la circoncision qu'après la deuzième année et si le patient y consentait.

On voit que cette religion imperiale était un mélange de par-

sisme, de çoutisme chiite, de bouddhisme, de brahmanisme. Au fond il y avait le panthéisme, commun aux religions de la Perse et de l'Inde, en opposition directe avec l'Islam. Plus au fond, la libre pensée, l'indifférence à l'égard des religions révélées. Enfin la tolerance. Cette secte fut aussi un parti politique qui sontint énergiquement l'empereur contre les rebelles et plus tard contre ses fils révoltés. Au reste, son culte ne lui a pas survécu. Ses successeurs revinrent a l'islamisme orthodoxe et reprirent l'œuvre de propagande musulmane.

On peut arrêter à la mort d'Akbar (1603) cette première période de l'histoire des Grands-Mogols Dans les dynasties orientales, ce n'est guère que chez les premiers princes que l'on trouve le tempérament héroique, l'originalité de caractère, l'esprit éveillé et créateur. Puis leurs descendants s'assoupissent dans les jouissances ou pouvoir, le cérémonial hiératisé, la vie de harem, e. tout ce qu'on peut dire d'eux, c'est qu'ils ont vécu et que, tant bien que mal, l'empire a vécu. Pour la dynastie mongole, l'àge héroique, la période d'originalité, ce sont les trois règnes de Bàber, Houmaïoun et Akbar <sup>1</sup>.

A Nous retrouverous leurs descendints au tome Main prosent ouvrage, et le rance avant à cuvint son à active de sa constituera ce sera le moment de tumée les abstitutions, la vie de cour, la civil sation de l'17 mistan mongo.

#### BIBLIOGRAPHIE

Périodes antiques. Le Ramayana de Valmiki, a ete tradia en français par H. Fauche, 2 vol., al rege, Paris, 1864, et en 9 vol. Paris, 1864-8. — Le Maha Bharata, de Vyasa, trad. en fragments par divers antenis T. H. Pavie, 1844, Sadous, 1868, E. Fonca ix. 1862, H. Fauche, 1863 et suiv. 1 — Etheratua, de Kalidasa par A. L. Chezy, 1832; E. Fonca ix. 1864. H. Fanche, 1864, A. Berga gue et A. Lenngeur, 1884.

Lassan, Indische Atteitumskunde, 4 vol., Ben., 1847. — Reinaud Memouris historiques sur i Indi, munt le XI swele d'après les écrirains arabes, persans, il aois, dans les Vem de l'Acad des Inse., 5 XVII, 184., et 1846. — Colebrooke, Missellaneous Essays, Loudres, 1837. — B. Lefmann tres h. et se alten Labous, col. Oncs in, in 8. Berlin, 1890. — A. Weber Indische Skizzen, Berlin, 1807. et De Greehen in Indien dans les Sitzungsle de l'Acad, des 80 de Berlin 1890. — Von Sillet, Int Nachfolger Alexanters des Grussen, 1879. — Th. Prinsep, Indian antiquates, Londres, 1878. — S. Levy, article Indonstin, dans la Nouvelle Encyclopedie, 1844.

Périodes modernes. Dubois de Januagny, Indic co l' de 1 Uni

Prior, Chronological Retrospect of the principal scents of mohammed in history, Londres, 1822. H. H. Biliot, The History of India as told by its new historiem, édilé par J. Dowson, 8 vol. 10-8, Londres, 1867-1877. c'est un recued des historiens musulmans, avec des notes et des excursus

Géographie, ethongraphie, linguistique. — W. Hanter The emperud Guzetter of India, dictionnaire geographique, listorique, statis tique, 13 vol. in-8, Londres, 1886 — Du meme, The Indian Empere, 2º edu., t. VI de l'ouvrage precedent — B. Boelius, Geographia universelle, t. VIII Indousian, Paris 1883 — Sir John Birachey, L'Inde, préface et trad par 3. Harmand, Paris, 1892 — F. Boamos, Outhnes of Indian philology, Londres, 1866 — B. Yulo Hobson Johnon, a Glossary of anglo-unitem costoqual Londres, 1886.

Religion des Buldhs, Berlin 1849, 2 vol. et Die Laumeche Harreche und Kirche, Berim, 1844. — B. Burnouf Introduction & Christie du bauddhume, 2 vol., 1845-1852. — B. Saint-Rilaire, Le Bouddha et sa religion, 1842. — B. Sonart, Essa sur la légende du Bouddha, Paris, 1882. — Du meme, Un roi de l'Inde au IIII soule au motre ère. Acoka et la bouddhame, dans B. des Deux Hondes, 1<sup>rd</sup> mars 1889. — Du meme, Inscriptions de Populair 2 vol. in 4. Paris, 1884-86. — B. Cidonborg, Le Bouddha, 1 vol. in 4. Paris, 1894. — L. Lammirairen, L'Inde et la Bouddha, 3 vol. in 4. Paris, 1894. — L. Lammirairen, L'Inde et la Bouddha, 3 vol. in 4. Paris, 1894. — M. Balbanor, Grech der bashassehen Besseugen in Chindren, Frieder & Brisgau), 18-2.

Philippophia, Mitéruture. P. Man Müller Index, Whatean it teach us? in 8. Londres. 1983. J. Lahoz. Histoire de la littérature hindone; les grands poimes religieux et philosophiques, Paros, 1986. — S. Libri, Le Théatre Indien, Paris, 1876.

Beintions des Tures et Mongols aver l'Indonstan, Mahmond le Ghaznevide, Timour, etc., voir a hibling de notre tome II enap. avi, et du tome III, chap x x. - Exteatis de l'Automographie de Timour dans is a till d'Ellion . Dabur Esha of-fea Potentiand Windows edit. anglaise d'Erskine et Leyden, Londres, 1826, extraits au t. IV d'Elhot trad fr. sur le texte djagatar, par A. Pavet de Coucleille, 2 vol. in \* Paris, 1871 - Houmatoun, Minerce, trad. do person en anglais, par Ch. Stewart London, 1937 - Kloim Porights, irod par Brigge History of the rise of the mahamedan power in In lin, Londres 2 vol., 1829. A History of Indus under the two first sovereigns of the house of Timour Biller and Humaram. Loudres, 2 vol., 1855. — Do Haur, Kener Abber, on Versuck über die Gench. Indiens unt XVI Jahrhundert; trad. fir. par C., Bone!-Maney, 2 vo. m.9, Paris 1993.87 Badaoni, trad. par E. Behatsek sous to title, The emperor Akher's republished of Islam, Bornbay 1866. Les historiens musulmans sur floumationn et Aubar dans les 1, V et VI d'Elliot. — Le Pere du Jarrie, de la Cr. de Jesus. Histoire des choics. for plus memorobles, etc., Valenciernes, 1641.

## CHAPITRE XXII

# LES PORTUGAIS LEURS DÉCOUVERTES ET COLONISATIONS SURTOUT EN AFRIQUE ET EN ASIE

Jusqu'à la fin du XVI siècle.

L'histoire du Portugal, depuis qu'il était deveau royaume, se résume dans la croisade contre les Maures, puis dans les difficultés intérieures, dans les luttes des rois contre leur clergé. Isolé à l'extrémité du monde connu, il n'avait guère été mêlé aux affaires de l'Europe Mais à la fin du xive stècle, en 1385, une dynastie nouvelle, celle d'Aviz, arrive au trône, et ses princes, intelligents et actifs, vont donner au pays une fortune inespérée. Cette fortune sembla tenir du prodige. En un siècle environ, le Portugal sat se créer un empire maritime dont l'étendue et la richesse dépassaient tout ce qu'on avait pu rêver jusque-là, contourner l'Afrique dont les limites vers le Sudrestaient incertaines, faire entrer dans la réalité de la conquête les pays de l'Inde, domaine de la légende, aller jusqu'aux Moluques, jusqu'à la Chine, jusqu'au Japon, jusqu'a l'Australie, plus loin que Marco-Polo lui même, préparer enfin la prise de possession totale du globe, car les découvertes portugaises entraînerent celles des Espagnols. L'œuvre était plus importante qu'on ne pouvail s'en rendre compte alors. Le voile qui cachait aux yeux la moitie du monde clait brusquement dechiré. Quelles conséquences en devaient résulter pour la pensée

humaine! La science traditionnelle, la science des livres, perdait son autorite au grand profit de la science des faits. Un simple marin en savait beaucoup plus sur les régions lointaines qu'Aristote et que Ptolemee. On ne fera jamais tropgrande la part qui revient aux découvertes espagnoles et portugaises dans le grand mouvement d'émancipation de la Renaissance.

# I. — Henri le Navigateur : premières découvertes.

La marine portugaise au XIV siècle. — Le Portugal était-il préparé à ce glorieux rôle maritime? Il ne faut ni diminuer, ni exagérer, comme on l'a fait souvent, l'importance de la marine portugaise avant l'époque des grandes découvertes. Elle ne commença vraiment à se développer qu'à la fin du sin° siècle, alors que des relations commerciales régulières s'établirent entre les ports de la Méditerranée et ceux de l'Atlantique, entre les Italiens et les Majorquains d'une part, les Français, les Flamands et les Anglais de l'autre Lisbonne devint alors une escale fréquentée et les vaisseaux portuguis, eux aussi, allèrent trafiquer jusqu'en Angleterre. Ils y faisaient également la pêche. En 4353, les habitants de Porto et de Lisbonne signent avec Édouard III un traité garantissant le droit de pêche réciproque dans les mers des deux pays. Les pêche ries portugaises, dont les produits étaient salés et exportes, étaient d'un bon revenu, et l'on capturait encore à cette époque des baleines sur les côtes du Portugal et de l'Algarve. Les rois, de leur côté, s'efforçaient d'avoir une marine. En 4317, le roi Denys prit à son service le Génois Pezagno, avec le titre d'amural, qui resta héréditaire dans sa famille jusqu'au milieu du xv° siècle. Pezagno s'engageait à toujours fournir au roi vingt officiers génois pour le commandement de ses navires. Plusieurs fois, pendant le courant du xive siècle, on voit des flottes portugaises importantes prendre la mer. Celle qui partit, en 1415, pour la conquête de Ceula ne comprenait pas moins de 33 galères,

27 trirèmes, 32 biremes et 120 vaisseaux plus petits. Mais les marins portugais étaient encore a cette époque assez inhabiles leur science de la mer ne pouvait être comparée à celle des Dieppois, des Majorquains, des Génois. — Barros, le grand historien portugais de la conquête, reconnaît que, quelques années plus tard, ils n'osaient pas encore s'aventurer loin des côtes. Dans toute l'histoire des débuts de la marine portugaise on no trouve qu'un exemple d'une navigation moins timide. En 1341 une petite flottille partit de Lisbonne, prit la haute mer et se rendit aux Canaries, elle était commandee par un Génois et par un Florentin.

Henri le Navigateur et ses frères. — Prédestiné par sa situation géographique à devenir un État maritime, le Portugul, au commencement du xv° siecle, n'était donc pas un pays d'habites marins. Il le devint par l'initiative et par la volonté d'un très grand homme : Henri le Navigateur, l'infant don Henrique, comme l'appelaient ses contemporains.

Il était le troisieme des enfants vivants du roi Jean I'r, fonda teur de la dynastie d'Aviz, et de la reine Philippa, princesse anglaise de la famille de Lancastre, femme intelligente, instruite, qui veilla sur l'éducation de ses fils et en fit des princes cultivés, curioux de science et d'art. L'ainé, Édouard, qui régna de 1433 à 1438, a laissé un nombre considérable d'écrits parmi lesquels le Leal conselherro, sorte de traité de morale à l'usage des rois. Le second, Pierre, fut un poète, un musicien, un humaniste. Il passa douze uns de sa vie à voyager, visitant non seulement l'Europe, mais encore l'Égypte, les Lieux Saints. la cour du Grai d'Turc. A Venise, la Répiblique lui fit cadeau d'un exe uplaire des œuvres de Marco-Polo. Il n'est pas douteux qu'il n'a t exercé une réelle influence sur les entreprises dirigées par son frère. Henri était né en 1391 à Porlo. De sa jeunesse on sait peu de cuose. Il prit part, en 1415, avec ses deux freres, à la glorieuse expédition qui devait aboutir à la prise de Ceuta. Il fut même le béros du siège. Il revint dans cette ville. ei. 4518, pour la defendre contre un retour offensif des Maures. Le roi le récompensa de ses services en le nommant grandmattre de l'orcre du Christ et gouverneur de l'Algarye, Il

commença aussitôt à envoyer des navires sur la côte occidentale d'Afrique

Bagrès et les projets de Henri. — Les historiens ont souvent attribué au prince Henri an plan tout arrêté de découvertes. Ils l'ont representé, dans sa résidence de Sagrès, à la pointe extrême du cap Saint Vincent, borne terminale de l'Enrope, le regard perdu sur l'Océan, méditant sur la route de l'Inde. Ils l'ont montré entouré de savants, lisant Ptolèmee, dressant des cartes, faisant des observations astronomiques. Il faut laisser sa part à l'imagination : Henri le Navigateur est entré de très bonne l'eure dans la légende. On a personnifié en l'il l'œuvre qu'il a entreprise et que ses successeurs ont accomplie Le seul chroniqueur contemporain, Azurara, n'est pas si explicite, et, sans voufoir diminuer la gluire de Henri, on peut essayer de rendre son rôle plus vraisemblable.

Cette résidence de Sagrès fut-elle un observatoire, une école nautique, d'où seraient sortis de nombreux perfectionnements pour la navigation? En fait, on ne cite qu'un seul savant étranger appelé aupres du prince; c'est le cartographe Jaime de Majorque. Il ne vint qu'en 1438, « pour commun quer, dit Barros, sa science aux officiers portugais ». Si des procécés nouveaux de navigation furent inventés alors, ils ne furent pas appliqués à la marine portugaise. C'est à la fin du siècle soulement, nous le verrons, et pressés par la nécessite, que les Portugais trouveront de nouveaux moyens de se diriger sur la mer

Le but que poursuivit don Henri reste également assez vague. Sul a cu la pensee d'attendre l'Inde en faisant le tour de l'Afrique, ce n'a pu être qu'à la fin de sa vie. Barros cite bien une bulle du pape Maetin V (1417 1431) qui aurait con céde aux Portugais toutes les terres qu'ils découverraient depuis le cap Bojador « jusqu'aux Indes inclusivement ». Mais ce document n'a pas laisse de traces; et une bulle postérieure de 1454, relle-ci bien authentique, parle simplement de la Guinée et des rivages situés au delà. Il semble qu'au debut Henri ait surtout cherché à poursuivre les conquêtes sur les Maures, commencées par la prise de Ceuta. Le désastre de Tanger, en 1436, l'a pent-être seul défourné de sa pensée première. Ce serait

alors pour preparer l'occupation de la côte marocaine en même temps que pour satisfaire à une curiosité indéniable qu'il aurait fait faire sur la côte d'Afrique ces reconnaissances qui ressomblent si fort a des croisières Osorio affirms qu'il s'agissait aussi « de molester » les côtes barbaresques. « Le prince, dit Azurara, eut constamment des navires armés contre les infidèles. « En revanche il est certain qu'il chercha, pour se créer un appui contre les Maures, à se mettre en relations avec le fameux « Prêtre Jean », ce souverain chrétien régnant au delà des pays musulmans et que les cartes identificient alors avec le roi d'Abyssinic. Tous ces pays orientaux étaient alors confondus sous le nom très vague d'Indes. C'est dans ce sens que les Indes pouvaient être le but final des entreprises de Henri.

Découvertes antérieures des Dieppois, des Italiens, des Majorquains; Jean de Béthencourt. — Est-ce bien le nom de découvertes qui convient aux résultats de ces premiers voyages? Les côtes d'Afrique jusqu'au delà du cap Bojador, Madère, les Canaries, les Açores figuraient déjà sur les cartes depuis pres d'un siècle, lorsque les Portugais y abordèrent à leur tour. Elles sont sur la carte catalane de 1375 qui fut donnée au roi de France Charles V. Elles sont sur un prototype récemment découvert de cette carte, qui porte la date de 1339. et le nom d'Angelino Dulceti (ou Dulcers ou Dulcers) de Majorque D'où venait ce dessin Duelque vraisemblables que soient les voyages des Dieppois sur la côte de Guinée au xive siecle, ils ne sont pas rigoureusement démontrés, et nous ne pouvons ici en discuter l'authenticité. Mais il est certain qu'à l'é soque où ils commerchent à sortir de la Méditerranée. les Italiens visitérent aussi la côte marocaine et les Canaries. La carle de 1339 montre la croix génouse dessinée sur l'une des Canaries, celle qui porte la légende Insula de lanzarotus marocenes, et ainsi se trouve prouvez l'authenticité du voyage fait dans ces îles par un Génois de famille française, Lancelot Maloisel, à la fin du xur siècle. Une des vignettes de la carte catalane de 1375 représente une petite barque avec le pavillon. aragonais, et à côté cette légende : « Jacques Ferrer a abordé au Fleuve d'Or le 10 noût 1346, jour de la Saint-Laurent. » Ni les

Génois ni les Majorquains ne paraissent avoir continué à fréquenter ces parages, qui n'offraient pas, surtout les côtes du Sahara, de ressources auffisantes au commerce. Mais on connaissant leurs découvertes. Au commencement du xv\* siècle, en 1409, un Normand, Jean de Béthencourt, se fait donner par le roi de Castille l'investiture des Canaries, y vient aborder directement et s'en empare. Les Portugais n'ignoraient pas ces faits. Nous avons vu qu'eux-mêmes, en 1341, avaient envoyé une expédition aux Canaries.

Premières expéditions portugaises : le cap Bojador et le cap Vert. - C'est probablement après son deuxième retour de Ceuta, en 1419, lorsqu'il eut reçu le gouvernement de l'Algarve, que Henri s'établit à Sagrès. Il avait deja, semble til. commencé à envoyer des navires sur la côte marocaine. Les progrès des Portugais dans ces parages furent d'abora très lents. Le hasard d'une tempète, dit-on, amena en 1419 Tristam Vaz-Teixeira et Jean Gonsalvez Zarco dans la petite île de Porto-Santo, voisme de Madere En 1520, ils abordèrent à Madère. accompagnés peut être d'un pilote sévillan C'était l'île de Legname des cartes marines Madère n'est que la traduction portugaise de ce nom. La colonisation de ces îles commença aussitôt. Ce n'était là qu'un épisode, sans doute voulu. Les efforts portaient surfeut sur la côte. Les vaisseaux mirent douze ans avant de dépasser le cap Bojador marqué sur les carles. Ce n était pas, dit Azurara, le manque de courage ou de volonté qui paralysait les marins portugais; c'était « la nouveauté du cas ». Cette mer, sur les dangers de laquelle couraient tant de légendes, les effravait : c'était la mer ténébreuse des anciens ; ces régions dont on tentait de s'approcher, c'était la zone torride Il est d'ailleurs peu de côles aussi mauvaises, et les marins portugais ne s'aventuraient pas encore volontiers loin des terres.

Le premier qui osa dépasser le cap suredouté fut Gil Ecannez, écuyer du prince, en 1434. Dès lors le charme est rompu. En 1436, une expedition va jusqu'au Rio de Ouro. La desastreuse tentative faite la même année contre Tanger, à laque le prit part don Henri, et qui laissa entre les maies des Maures son frère don Fernand, vint arrêter le progrès de la découverte. Elle

reprend en 1350 et cette fois bien plus rapide. En 1551, Nuño Tristram atteint le cap Blane; en 1446, Denis Fernandez est à l'embouchure du Senégal, en 1447, il est au cap Vert. Le nommême donné à ce promontoire avancé de la côte montre bienl'étonnement des navigateurs à la vue d'un paus couvert d'arbres. C'etait là un phénomène inattendu et qui rumait la croyance a la zone torride. « Le Sénégal, dit Ca da Mosto, un Italien qui entra un peu plus tard au service de don Henri, le Sénégal sépare les régions sablonneuses du pays des hommes noirs » On avait atteint les côtes du Soudan : au pays mort succédail le pays habité, vivant, fertile, avec lequel on pouvait faire du commerce. - Et, en effet, des relations commerciales commencerent à s'établir entre ces pays du Soudan et le Portugad. On en rapportant de la poudre d'or, des plumes et des mafs d'autruche, de l'ivoire. On en ramenait aussi des esclaves. qu'en vendait à Lagos, pour les convertir, il est vrui, aussitôt au christianisme. L'infant porcevait un cinquième du revenu de ce traffe, condamné cependant déjà par quelques-uns, comme Azurara, mais qui ne sit que se développer par la suite.

Les Açores et les ties du Cap Vert. — Les Portugais ne s'étaient pas homes à la côte Après la prise de Madere, ils avaient pousse jusqu'aux Açores. Les chroniques et les histoires donnent comme date de l'occupation de la première de ces îles, celle de Formigas, l'année 1431. La carto catalane de Valsequa (1439) porte une legende disant qu'elles furent trouvées en 1427 par Diego de Séville, pilote au service du roi de Portugal.

Les Canaries semblaient être une proie toute préparée pour les Portigues. J'an de Béthencourt en avait reçu l'investiture du roi de Castille. Revenu en Normandie, il y avait laissé comme voc-roi son neven Maciot de Béthencourt, qui se rendit coupable de telles exactions que la reine Catherine de Castille envoya contre lui trois caravelles. Maciot vint a Madere et vendit au prince Henri, raconte Azurara, ses droits sur des îles qu'il ne possédait plus. En 1123, une grande expedition fut projetés. La defense et les réclamations du roi de Castille la firent ajourner. En 1446, nouveaux projets; mais la Castille intervint encore. Henri ne put obteur de don Pedre, son frère, l'autorisation de partir. L'affaire resta pendante jusqu'en 1479, date à laquelle un traité assura à l'Espagne la possession des Canaries Mais les tles du Cap Vert ne pouvaient échapper aux Portugais. Ca da Mosto s'en attribue en 1456 la découverte; peut-être faut il la reculer jusqu'en 1460 et la mettre au compte de Gomez.

L'œuvre de Henri le Navigateur. — Lorsque l'infant mourut, en 1560, les explorations avaient été poussees jusqu'au rio Grande, sur la côte de Gambie, par 12º environ de latitude Nord. Si l'on mesure la distance qui sépare ce point Ju Rio de Ouro, jusqu'ou semblent s'être étendues les connaissances anténeures, on trouvers que le progrès n'était pas très considérable. Et cependant l'œuvre accomplie était immense. D'autres avaient déja penétré dans ces regions que les Portugais retrouvaient; ils n'avaient obei qu'à des prenccupations guerrières ou mereuntiles. Quels qu'aient été ses projets primitifs, Henri le Navigateur mit dans ses entreprises un esprit tout nouveau. Il voulut savoir l'au-delà du monde alors connu Il n'avait négligé aucunmoyen d'être informé. A la veille de sa mort il recevait la magnifique mappemende dressée en 1459 à Ventse par le camaldale Fra Mauro, la preimere qui donnat un dessin exact ae l'Abyssinie. Un simple fait, raconte par Dugo Gomez, montrele soin qu'il mettait à se procurer des renseignements. Celui-cilui ayant appris, au retour d'un voyage à la cote, la defaite d'unde ces éphémeres créateurs d'empires, comme le Soudan en atoujours périodiquement vu naître, le prince lui repondit que depuis leux mois deja des lettres venues d'Oran lui en avaient apporté la nouvelle. C'est par ce besoin de savoir qu'il se distingua de ses contemporains et qu'il fut un moderne.

Alphonse V; ralentissement et arrêt des découvertes. — Les decouvertes continuèrent quelques années encore après la mort de Henri. D'étape en étape, elles s'étenment le long des côtes de Gumée. Enfin, en 1471, Jean de Santarem et Pedro de Escovar passèrent la ligne et s'avancèrent jusqu'au cap Sainte Catherine. Ce n'était plus au nom de la couronne royale que se faisaient ces expeditions. Le roi Alphonse V avait affermé, en 1369, a une compagnie le commerce de la Guinée, sous reserve qu'elle ferait explorer tous les

ans cinq cents lieues de côtes. La clause cessa bientôt d'être observée, et pendant plus de douze ans le mouvement s'arrêta. Les Portugais se contentèrent de tirer profit de leurs conquêtes.

Le règne troublé d'Alphonse V (1438-1481), ses guerres contre les Castillans, son sejour en France, son abdication puis son retour au trône expliqueraient suffisamment ce temps d'arrêt Peut être faut il encore l'attribuer à d'autres causes. Le jour où ils eurent constaté, après avoir doublé le cap des Palmes, que la côte africame se dirigeait vers l'Est, les Portugais purent croire que le dessin traditionnel des cartes du moyen. age était exact, que l'Afrique ne s'étendait pas plus loin vers le Sud et que les Indes devaient être proches. Et voici que de nouveau la côte s'infléchissait vers le Sud; voici qu'elle dépassait l'équateur et qu'on entrait dans l'inconnu d'un autre hémisphère. En même temps les difficultés de la navigation augmenlaient. Dans leurs voyages antérieurs, les marins portugais, comme les Italiens et les Majorquains leurs maîtres, se servaient pour se diriger de la boussole, et, pour prendre la latitude des lieux où ils abordaient, de l'astrolabe, depuis longtemps en usage dans la marine, au moins pour savoir l'heure pendant la nuit. L'astrolabe était un disque primitivement en bois, qu'on tenait suspenda verticalement par un anneau et dont les bords étaient gradués. Une petite règle, mobile autour du centre, portait une ligne de mire et permettait de faire des visées. On pouvait amsi mesurer facilement l'angle formé par la direction de l'étoile polaire avec l'horizon, qui est précisément égal à la lati-.ude. A mesure qu'on s'approchait de l'équateur, l'étoile polaire s'abaissait sur l'horizon. Elle cessa d'être visible lorsqu'on ent passé la Ligne. Il fallait trouver un autre procédé.

Jean II: nouveaux procédés pour déterminer les latitudes; Martin Béhaim. — A une date qui ne nous est pas inciquée, mais évidenment au debut de son règne, nous voyons le roi Jean II (1481-1495) se préoccuper de ces difficultes de navigation. Barros raconte qu'il réunit à cet effet une junte, dont firent partie deux Juifs, maître Joseph et maître Hodrígue, ses médecins, et un Allemand de Nüremberg, Martin Béhaim, qui avait connu dans sa ville natale l'illustre astronome Regio-

montanus. Ils trouvèrent, ou plutôt ils enseignèrent aux Portugais le moyen de résoudre le problème. Il consistait, ne pouvant plus viser directement le pôle qui n'était marqué dans le ciel par aucun point de repère, à mesurer la hauteur méridienne du soleil au-dessus de l'horizon. Comme on peut, pour chaque jour de l'année et pour l'heure du midi, calculer la distance du soleil au pôle, on en déduit la latitude cherchée. Mais les navigateurs ne savaient pas faire ces calculs. Il fallait les leur donner tout faits, dans des tables portatives. Il est certain que Béhaim et ses collaborateurs mirent en usage parmi les marins des tables de ce genre Etaient-ce celles qu'avait calculées récemment Regiomontanus? En dresserent-ils de nouvelles? La question reste obscure. En tout cus, Béhaim n'a pas inventé, comme on le dit souvent, l'astrolabe, déjà en usage au xmº siècle, au temps de Raymond Lulle. Peut-être a-t-il substitué simplement le petit astrolabe de laiton au grand astrolabe de bois dont les Portugais se serva ent antérieurement

Diego Cam et Barthélemy Diaz. Des lors les expéditions sont reprises. En 1482, part Diego Cam, accompagné de Béha.m comme astronome. Pour la première fois, ils emportent des colonnes marquées aux armes du Portugal, des padrons, destinés à être plantés comme témognage de la prise de possession. On discute sur la question de savoir si Cam fit un ou deux voyages. Quoi qu'il en soit, il découvrit l'embouchure du Congoet s'avança beaucoup plus lom vers le Sud, jusqu'à un point qu'il est difficile de préciser, et qui est peut-être le cap Cross actuel. La grande mappemonde que Béhaim dessina en 1492, pendant son séjour à Nüremberg, reproduit cet état des connaissances En 1186, partait Barthelemy Diaz II dépassa la points terminale de l'Afrique, qu'il ne vit qu'à son retour et l'appela cap des Tempètes, nom que le roi Jean voulut transformer en celui de cap de Bonne-Esperance.

Influence de la découverte de l'Amérique; ce que Colomb doit aux Portugais. — Entre le retour de Diaz (décembre 1587) et le départ de Vasco de Gama, qui le premier devait aborder aux Indes, dix années s'écoulèrent. Dans l'intervalle, en 1592, Christophe Colomb avait découvert l'Amérique

űő

Certes l'honneur d'avoir patronné sa grande entreprise revient tout entier à l'Espagne, ou, plus justement, à la reine Isabelle de Castille Et cependant n'était-ce pas en Portugal que Colomb avait recueilli l'idée d'atteinure l'Inde en naviguant toujours vers l'Ouest? Dé, à des tentatives portugaises avaient été faites dans cette direction. En 1452, Diego de Teive s'était avancé à 150 lieues au sud-ouest des Açores, à la recherche de l'île légendaire d'Antilia. Un peu plus fard, en 1574, le roi Alphonse V demandait au savant florentin Toscanelli son avis sur les difficultés de cette route ', et, après une réponse favorable, de nouveaux efforts étaient tentés. Aucun d'eux ne fut poussé assez lom, et l'on s'explique, après ces échecs, qu'Alphonse V ou Jean II n'aient pas accueilli les projets de Colomb, alors surtout qu'ils étaient presculés par un étranger. Martin Béhaim, en 4493, s'offrait encore à entreprendre le voyage et faisait écrire dans ce sens par un de ses amis de Nüremberg, Jérôme Münzmeister, au roi Jean II II ignorait que Colomb était déjà de retour. Il avait manqué au Portugal un homme d'une énergie et d'une audace suffisantes.

Pierre de Covilham et Alphonse de Païva. — Colomb croyait avoir atteint les Indes, et son succès était pour les Porlugais un impérieux avertissement d'avoir à poursuivre leurs tentatives. Jean II n'avait rien voulu laisser au husard. Dès 4486, avant même le retour de Diaz, il avant chargé deux de ses officiers, Pierre de Covilham et Alphonse de Païva, d'obtenir à tout prix des renseignements sur l'Abyssinie et sur la route de l'Inde Il leur avait remis des lettres pour le . Prêtro Jean . Tous deux part rent pour l'Egypte, arrivèrent au Caire et par la mer Rouge passerent à Aden, où ils se séparérent Covilham, monté sur un navire arabe, viut debarquer dans l'Inde à Cananor, d'où il se rendit à Calicut et à Goa. De la il s'embarqua pour la côte d'Afrique, pour Sofala, le pays de l'or, où il recueillit des renseigneme its sur Madagascar, Revenu à Aden, puis au Caire, il y apprit la mort de son compagnon. Au lieu de rentrer en Europe, il résolut de se charger de la mission que Paiva d'avait

<sup>4</sup> Acar gratessous Chip 3365

pu accomplir et partit pour l'Abyssinie II y entra sans difficulté, mais on ne l'en laissa plus sortir. Il s'y maria et vivait encore en 1525 quand un ambassadeur portugais, Rodriguez de Lima, vint demander vainement au Négus d'autoriser son retour Heureusement, il avait, avant son lépart du Caire, pu faire passer des renseignements au roi par deux Juifs espagnols envoyes à sa recherche. Il avait même accompagné l'un d'eux jusqu'à Ormuz. Le roi eut donc par cette voie des documents précis sur la navigation dans les mers de l'Inde et sur les côtes orientales de l'Afrique La solution du problème était proche. Diaz s'était avancé, au delà du cap de Bonne-Espérance, jusqu'à la baie d'Algoa, Covilham était descendu jusqu'à Sofala : il ne restait plus qu'à explorer la côte comprise entre ces deux points.

Jean II ne vit pas la réussite du grand projet. Gravement malade depuis un an, il mourit en 1495. Véritable continuateur du prince Henri dans l'œuvre de la découverte, il avait hérité de lui l'esprit d'entreprise et le besoin de savoir. Ce fut lui qui aperçut nettement le but à atteindre. C'est à lui que les Portugais ont dù l'Inde Son successeur Manoel ou Emmanuel, — l'histoire l'a appelé le Fortuné, — n'eut pour ainsi dire qu'à donner l'ordre du départ à l'expédition préparée et à son chef désigné, Vasco de Gaina

### II. — Vasco de Gama et Albuquerque,

Premier voyage de Vasco de Gama. — L'importance de l'œuvre accomplie, la longueur de la navigation entreprise ont mis Vasco de Gama au premier rang parmi les découvreurs. On ne peut oublier cependant que sa route était tracée à l'avance et qu'il eut à se montrer diplomate plus encore que marin. Il eut d'ail eurs la fermeté nécessaire pour mener ses hommes jusqu'au bout de l'aventure. Il partit le 7 juin 1497. L'ancien pilote de Diaz accompagnait l'expédition. On fit relâche à la baie de Sainte-Helene, dont on prit avec soin la latitude; en novembre, on doubla le cap, le jour de Noel, on était à Natal Les

difficultés commençaient la tempète assullit les navires; les équipages se révoltèrent; les courants violents du golfe de Mozambique retardaient la marche de la flottille. On passa au large de Sofala, sans voir la ville. Enfin Gama put faire relâche à l'embouchure du Zambère. Acqueilli avec défiance à Mozambique, puis a Mombare, il aborda enfin à Mélinde, où il réussit à se procurer un pilote. En vingt-trois jours, grace à la mousson qui souffiait du sud-ouest, les Portugais atteignirent la côte de Malabar près de Calicut. C'était un des principaux comptoirs de Inde pour le commerce des épices. Indépendamment du poivre que produssait le pays, on en apportait également des Moluques, ainsi que de la cannelle, du gingembre, de la noix muscade. On y trouvait encore des pierres précieuses, des étoffes. Les navires arabes venaiently charger des marchandises pour les transporter. à Ormuz, à Alen, dans les ports de la mer Rouge, d'où elles s'acheminaient vers l'Europe et vers les entrepôts de Ventse. La ville et ses environs étaient au pouvoir d'un radja, que les chroniqueurs contemporains appellent le Zamoria et qui exerçait une sorte de suzeraineté sur les radjas voisins du Malabar. Grace a un Maure de Tunis, qui savait parler l'espagnol, Gamaput entrer en relations avec le souverain du pays. Il fut reçuavec méfiance. Les Arabes établis à Calicut sentirent, des le premier jour, quelle concurrence redoutable les Portugais pouvaient faire à leur commerce. Ils n'eurent pas de peine à les représenter comme des enneuns. Gama craignit un moment d'être emprisonné. Il dat, pour degager ses hommes, prendre des ctages, qu'il ne rendit pas tous. La guerre était imminente, lorsque les Portagais emglerent vers Cananor, lla y furent mieux reçus, par un radja ennemi de celui de Calient et qui devint leur alhé. Après être remontes au nord jusqu'auprès de Goa, ils prirent le chamin du retour, touchérent de nouveur à Mélunle, relàcherent à Mozambique et arrivèrent enfin à Lisbonne en septembre 1399. Des trois navres qui étaient allés aux Indes, deux scalement reveragent. Les équipages étaient décimés. Vasco de Gama avait perdu aux Açores son frère Paul, qui pendant toute cette compagne avail eté son lieutenant le plus devoué. Mais le resultat du voyage étail magnifique;

l'allégresse fut grande en Portugal. Nommé amiral de la mer des Indes, Ga na acquérait, en outre, le droit d'y faire pour son compte un important commerce.

Alvarez Cabral; la déconverte du Brésil. — Le pays des épices était trouvé, la route de l'Inde était ouverte. La couronne allait pouvoir retirer de ce trafic un bénéfice considérable. Mais des hostilités avec les Arabes, avec les Maures, comme on disait, étaient certaines. Une escadre importante fut armée et conliée à Aivarez Cabral. Elle partit en mars 1500. Treize navires, montés par 1200 hommes, la composaient. Sur les conseils de Gama et pour éviter les calmes du golfe de Guinée, Cabral mit le cap vers le aud-ouest. Cette manœuvre le conduisit sur une côte inconnue, qui n'était autre que celle du Brésil. Il ignorait que trois mois auparavant l'Espagnol Vincent Yanaez Pinzon avoit abordé aux mêmes rivages, mais à dix degrés plus au nord. Cabral longea pendant un jour le continent en descendant vers le Sud. Il l'appela Terre de Sainte-Croix (Santa Cruz), nom qu'a conservé pendant plusieurs siecles la colonie portugaise du Brésil. Puis il reprit sa route, après avoir detaché un navire de son escadro pour apporter à Lisbonne la nouvelle de sa découverte. Il fit sur la côte orientate d'Afrique des tentatives infructueuses de commerce avec Sofala et Mozambique, renoua amitié avec le sultan de Mélinde, et arriva en août devant Calicut. Il n'avait plus que six vaisseaux. C'était une force suffisante encore pour en imposer au Zamorin, et les relations parurent d'abord plus cordiales. Les Portugais établirent un comptoir à terre ; des échanges se firent ; mais la défiance subsistait. Cabral se plaignit qu'on empêchât de charger ses navires, et s'empara d'une cargaison de poivre qui arrivait des Moluques. Les Maures de la ville prirent les armes, assaillirent les Portugais restés à terre et les massacrèrent. C'élait la guerre. Cabral incendia quinze navires des Mauros, canonna la ville et revint en Europe, après avoir visité les ports méridionaux du Malabar.

Second voyage de Vasco de Gama : politique des Portugais dans les Indes. — Un nouvel armement était devenu nécessaire. Le roi Manoel en confia le commandement

à Vasco de Gama. L'escadre partit en deux groupes : l'amiral mut à la voile en février 1502 avec quinze vaisseaux montés par 800 soldats; son neveu, Estevam de Gama, suivit en avril avec emq autres navires.

Cette expédition, toute militaire, eut une importance considerable. Alors s'affirme nettement la politique que les Portugais vont adopter dans leurs rapports avec les regions nouvelles. Le roi de Portugal se prétend maître des mers de l'Inde et s'y réserve le monopole du commerce. Nui n'y devait plus naviguer sans sa permission, sans un sauf-conduit donné par ses officiers. De là à mettre la main sur les principaux ports, la conséquence était forcée

Cette politique, Gama l'appliqua dans son second voyage, avec une rigueur, une barbarie révoltantes. Il bombarde d'abord, si r la côte orientale d'Afrique, Quiloa, dont le roi avait eu des difficultes avec Cabral, et lui impose un tribut. Apres d'autres représailles exercées enemin faisant contre les Maures, il arrive sur la côte de l'Inde, au port de Cambaye, C'est aux environs de cette ville que, rencontrant un navire chargé de pèlerins musulmans venant de La Mecque, il l'incendie et fait massacrev les passagers et l'équipage. Il se présente enfin devant Calicut. Le Zamerin essaie de parlementer. Gama canonne et ruine la ville. Puis, croisant devant elle, il s'empare d'une flotte clargée de riz qui arr.vait du Coromandel, la pille, fait couperles mains, le nez et les oreilles aux hommes qui la montaient et les renvoie à terre sur leurs vaisseaux, après y avoir misle feu. Ils étaient plus de 800, déclare Correa. Gama avant déjàpassé avec le radja de Cananor un traité par lequel celui-cis'engageait à cesser toute relation commerciale avec la mer-Rouge et Calicut, et à livrer ses marchandises à un prix fixé. Les mêmes conditions furent imposées ensuite à Cochia et à Collam. Les Porturais defirent encore une fois la flotte de Calicut, qui avait tenté une nouvelle attaque, et reprirent le clemin de l'Europe en fevrier 1503. Un petite escadre restait dans les mers de l'Inde sous les ordres de Sodré.

Une flotte endere cât été nécessaire pour faire la police de ces mers et y maintenir la suprematie portugaise. Sodré se

perdit corps et biens avec la plupart de ses vaisseaux sur les côtes d'Arabie, et le Zamorin s'empressa de se venger sur le roi de Cochin des défaites subies. Une nouvelle expédition arriva, en 1504, sous les ordres d'Alphonse d'Albuquerque, et, grâce à l'intrépidié de Pacheco, le Zamorin se soumit. Un fort fut construit près de Cochin, soi-disant pour defendre la ville. Ce fut le premier établissement des Portugais dans l'Inde.

D'Alméida vice-roi: la lutte contre les Maures. — Le danger ne venait pas seulement de l'Inde elle-même. Cette mainmise sur le commerce était une atteinte directe portée aux intérêis du soudan d'Egypte, des trafiquants arabes, des republiques italiennes, de Venise surtont, qu'elle ruinait dans les sources de sa fortune. Il fallant s'attendre à une terrible coalition. Le roi Manoel le comprit et prépara une expédition plus considérable encore que les precédentes. Il choisit pour la commander un homme de famille noble, qui avait déja fait ses preuves à la guerre, François d'Almeida. Pour lui donner plus d'autorité, il lui confera le titre de vice-roi des Indes D Alméida. devait conserver son commandement, non plus pendant une campagne, mais pendant trois années entières. Des vaisseaux de guerre resteraient en permanence dans l'Inde pour assarer le trafic des Portugues. La flotte, composée de vingt navires au moins, partit en mars 1505. Magellan é ait au nombre des capitaines. Elle emmenait 1500 soldats et des marchanes en assez grand nombre, paran lesquels des étrangers, des Génois, des Florentins, même des Allemands. Le roi se reservait sur leurs bénefices une part importante.

Osorio a prêté au premier vice-roi des Indes des vues politiques très personnelles et tres remarquables. Il aurait voulu réduire à leur minimum les forces militaires destinées à assurer la sécurité du commerce. Et pour cela, il se serait contente de tenir la mer, sans avoir d'autres établissements sur les côtes que les havres de refuge indispensables et sans doute aussi des points de ravitaillement. Il estimait que le Portugal ne fournirait jamais assez d'hommes pour défendre un trop grand nombre de postes et de citadelles. Il était d'avis de concentrer ses forces et de ne pas les affaiblir en les dispersant. L'historien portugais a peul-être un peu trop précisé l'exposé de ceprogramme, si différent de celui qu'adoptèrent dans la suite les gouverneurs de l'Inde En tout cas, il nous est très difficile de savoir si d'Alméida chercha vraiment à appliquer ces idées. Ses trois années de commandement furent trois années. de guerre, et nous constatons qu'il fut amené à occuper bien des positions sur les côtes. Il bâtit en effet des fortins à Quiloa, à Mombaza, dans l'une des îles Andjedives près de Goa, à Onor, à Cananor. Il rendit plus étroite la dépendance du radja de Cochin, en le couronnant au nom du roi de Portugal. Mais sa preoccupation principale fut la lutte contre les Maures. Le soudan d'Égypte, après s'être plaint au pape des attaques des Portugais, était venu au secours des princes indiens. Il s'était particulièrement allié avec le roi musulman de Cambaye Sea vaisseaux, en partie montés par des Européens, étaient bien autrement redoutables aux Portugais que les navires légers des radjus. Ce fut le fils du vice-roi, Laurent d'Almeida, qui le premier en vint aux mains avec la flotte égyptienne. Il fut hattu et tué. Son père le vengea, en février 1509, à la grande bataille de Diu qui décida de la suprématie des Portugais. dans l'Inde.

Rivalité d'Alméida et d'Albuquerque. — Au moment où il livrait cette bataille, d'Alméida n'avait plus aucun droit à commander ses compagnons. Ses trois années de vice-royauté étaient terminées depuis la fin de 1508; son successeur, Albuquerque, designe à l'avance, etait dans l'Inde; il avait refusé de lui transmettre l'autorité. C'est le premier exemple de ces rivalites désastreuses entre les chefs qu'on rencontre si souvent dans l'histoire de l'Inde portugaise. Il faut reconnaître que le roi de Portugal avait rendu ce conflit presque inévitable. Il avait envoyé Albuquerque dans les mers de l'Inde dès 1506. avec une flotte considerable et, sans le mettre sous les ordres. d'Alménia, il lui avait tracé tout un plan de campagne. Il y avait en realité deux chefs, agissant independamment I un de l'autre. Albuquerque ent assez de sagesse et d'empire sur lui-même pour ne pas se montrer intraitable en présence du danger. Il attendit que d'Almeida voulut bien reprendre le chemin de

l'Europe. Celui-ci ne revit pas le Portugal. Il périt dans une échauffourée avec les Cafres, près du cap de Bonne-Espérance.

Le plan d'Albuquerque : occupation de Bocotora, d'Ormus et de Malacoa. - Le plan de campagne qu'avoit emporté Albuquerque, et qu'il avait sans doute suggéré au rou Manoel, était aussi intelligent que hardi. Pour être vraiment maître des mers de Hade, il fallait en tenir solidement les portes, occuper l'entrée de la mer Rouge et celle du golfe Persique. La flotte était de quatorze navires. Elle découvrit en passant Madagascar, déjà aperque auparavant, et qui reçut le nom d'île Saint-Laurent. En août 1307, elle armyait devant Socotora. Malgré l'imam de Mascate, Albuquerque s'en empara et y construisit une forteresse. C'etut la clef du détroit de Babel-Mandeb; une petite escadre, en s'y appuyant, pouvait à son gré fermer le passage. Puis il longea l'Arabie, imposant la suzeraineté du roi de Portugal aux ports de la côte et ruinant le plus important d'entre cux, Mascate. Il arriva enfin devant Ormuz. Lorsqu'au matin les Portugais virent s'éclairer au milieu des vapeurs la magnifique et puissante cité qu'on appelait la « perle de l'Orient », ils furent saisis de crainte. Prévenue de leur arrivée, elle s'était mise en défense. Elle avait une forte artillerie et de nombreuses troupes. Albuquerque avait du laisser une partie de sa flotte à Socotors : il n'avait avec lui que six vaisseaux. Comment avec ces faibles ressources venir à bout d'une position si solide. Il attaqua, et après un combat acharné, se rendit maître de la flotte envemie. Puis, bombardant la ville, il la contraignit à capituler. Le regent dut se reconnaître vassal du roi de Portugul, s'engager à paver un tribut, et laisser les Portugais construire un fort qui leur assurait la possession du détroit Mais les officiers murmuraient Etait-ce pour s'exposer aux dangers de ces exploits sans profit qu'ils avaient accepté de venir dans l'Inde\* Allait-on toujours combattre? N'était-il pas temps de s'enrichir par des prises fructueuses. Plusieurs abandonnèrent leur chef pour aller dans l'Inde. Quelques-uns passèrent même du côté des Maures Albuquerque dut évacuer Ormuz.

Revenu à Socotora pour s'y ravitailler, ce fut lui, au con-

traire, qui vint au secours des troupes qu'il y avait laissées. En 1868, heureusement, arriva d'Abreu avec des renforts. Albuquerque reparut devant Ormuz. Les officiers déserteurs y avaient apporté des lettres d'Alméida désavouant par avance toute tentative contre la ville. Alors il abandonna la partie et vint au Malabar II s'aitendait à y prendre bientôt le commandement général des forces portugaises. Nous avons dit dans quelles circonstances il dut l'attendre. Il n'eut l'autorité de vice-roi qu'au mois de décembre 1509.

Le grand règne commence, celui qui va donner vraiment aux Portuguis leur empire colonial Albuquerque n'a pas, en effet, les appréhensions d'Alméida. Il ne craint pas d'étendre au loin ses conquêtes Il est de ceux qui s'abandonnent à la fortune, comptant bien qu'elle favorisera jusqu'au bout leurs entreprises. Il débute cependant par un demi-échec devant Ca icut. Mais il n'en est pas responsable; c'est malgré son avis que Coutinho a altaqué. Albuquerque venge la mort de son lieutenant et s'empare de Goa (février 1510), capitale d'un royaume musulman, un des grands maichés de la côte, occupant dans son île une position facile à défendre. Les Portuguis en firent le centre de leurs possessions asiatiques.

L'année suivante il était maître de Malacca. Dès qu'ils étaient arrivés dans l'Inde, les Portugais avaient été renseignés aur les Mcluques, pays d'origine des épices. Ils savaient que Malacca. était l'escale obligée du voyage, et que la mousson y portait rapidement les navires. D'Alméida avait envoyé un officier, Siqueira, pour se mettre en relations avec Malacca. Celui-ci, bien recu d'abord, s'éfait confié aux Malais et avait dû laisser entre leurs mains une trentaine de ses compagnens prisonniers Abuquerque avait un prétexie. Il mit à la voile avec dix neuf va sseaux montés par 1400 hommes, dont 800 Portuguis. La ville fut prise et une forteresse y fut construite, assez solide pour resister à font retour offensif des Malais. Après cette expédition hardie vers I Orient, il revint au Malabar. Les radjas s'y étaient so devés en son absence. Il fallut dégager Goa, rélablir l'ordre, Calicut d'it enfin reconnaître la suzerameté du roi de Portugal Pers Albaquerque se ourna de nouveau vers la mer Rouge

Instruit de l'existence d'Aden, mieix place que Socotora pour fermer l'entrée du détroit, il chercha, mais sans résultat, à s'en emparer. Il eût voulu aussi aller ruiner les forts de l'Égypte : les ven s contraires le forcèrent a y renoncer. Il dut se borner à renforcer Socotora. Eut-il alors vraiment l'idee de creuser un ranal pour deteurner le Nil vers la mer Rouge et faire de l'Égypte un désert. Une pareille entreprise semble Lien être du domaine de la légende. Il se retourne enfin contre Ormuz, qui cette fois succombe sans résistance (mars 4515)

Mort d'Albuquerque. — Ce fut le dernier exploit d'Albuquerque. Sa fin fut triste. Les rois d'Espagne et de Portugal, s ils ont souvent comblé d'honneurs ceux qui leur conquéraient des empires, les ant toujours tenus en défiance. Lain du trédtre des événements, ils étaient mai placés pour les juger, et prêtaient trop souvent l'oreille aux rapports intéressés des mécontents. Vasco de Gama etait ulors dans une demi-disgrâce. Pacheco, apres avoir été emprisonné, mourut a l'hôpital. Albuquerque eut-il aussi à se plaindre de l'ingratitude du roi Manoel? On a cerit qu'il y eut malentendu entre le prince et son fondé de pouvoirs dans les Indes, qu'en le rappelant le roi de Portugal voulait surtout conférer avec lui et lui permettre de prencre du repos. Une lettre du roi, écrite en mars 1316, permettrait de soutenir cette thèse; mais, pour être atténuce dans la forme, la disgrace n'en scrait pas moms réc.le D'ailleurs Albuquerque ne conaut pas cette lettre. Il était mort en decembre 4515, après la nomination de son successeur, après un ordre formel de retour. Les fievres l'avaient atteint pendant son sejour à Ormuz et l'avaient bientôt terrassé. Se sentant perdu, il se fit transporter à Goa. C'est là qu'il expira, au rentre du grand empire qu'il avait définitivement fondé

Le Portugal en 1515 : Vespucci et les Cortereal. — A cette date de 1515, la situation du Portugal est merveilleuse. Le petit royaume est devenu le premier des États maritimes. Alors que les Espagnols n'occupent encore que la mer des Antilles, il a poussé ses conquêtes presque jusqu'aux dernieres limites des pays legendaires de l'Orient. Il a même pris sa part du Nouveau-Monde. Après la découverte par Cabral de la Terre

de Sainte-Croix, des expéditions ont été dirigées sur cette côte. Amerigo Vespucci, qui en fit partie, nous en a conservé le souvenir. Elles sont descendues jusqu'à Cananea, au delà du Tropique. Enfin, comme s'ils ne voulaient laisser aucune mer inexplorée, les rois de Portugal ont envoyé eux aussi des navires à la recherche du passage vers l'Inde par le nord-ouest, et les Cortereal, en 1500, ont touché à Terre-Neuve et à la pointe méridionale du Groënland. Les navires chargés d'épices arrivent régulièrement à Lisbonne, Venise est atteinte dans la source même de sa fortune et sa décadence a commencé.

L'ambassade au pape. — Alors, pour affirmer aux yeux de l'Europe chrétienne la réalité et l'immensité de ses conquêtes, le roi Manoel envoya au pape une magnifique ambassade (mars 1514). On vit défiler dans le cortège toutes les splendeurs de l'Inde. Trois cents mulets marchaient en tête, chargés de tapis et de riches étoffes; puis venaient les ambassadeurs à cheval, converts de perles et de pierreries, leurs étriers étaient d'or massif. Suivaient un cheval d'Ormuz et une panthère de Perse dressée à la chasse, enfin un éléphant de Goa, qui fit trois génuflexions devant le saint-père Les trompettes et les timbales retentissaient; les canons du château Saint-Ange tonnaient. La foule était si pressée que le cortège la fendait à peine. Ce triomphe à la romaine laissa une profonde impression dans les esprits.

## III. - L'empire colonial des Portugais.

Les Indes après Albuquerque: Nuño da Cuñha; Jean de Castro; d'Ataïde. — Les successeurs d'Albuquerque n'eurent qu'à continuer et a défencre son œuvre. Nous ne pouvons les énumérer tots, ni résumer leur histoire, assez monotone. Les mêmes faits s'y retrouvent sans cesse: révoltes comprimees, princes indigènes tenus sous une dépendance plus étroite, forteresses construites, et aussi rivalités des chefs, barbarie et emante de leur conduite à l'égard des populations sou-

mises, capidité, rapacité des Européens, qui considérent leurs fonctions comme des moyens de senrichir. Il nous sufara de citer les plus grands noms. C'est Vasco de Gama, que Jean III choisil comme troisieme vice-roi, comptant sur sa fermeté et sur son prest ge pour réparer le désordre, mais qui ne vient aux Indes que pour y mourir (sept.-déc. §524). C'est Nuño da Cunha (1529-1538), qui conquiert et conserve l'importante ville de Diu, mulgré les efforts des Turcs et qui ruine ainsi la puissance du Bahadour, souverain musulman du Gouzerati. C'est Jean de Castro (1545-1548) qui, accourant au secours de l'intrépide Mascarelibus, souve encore Diu de la plus formidable des attaques et avec elle l'Inde portugaise. Il fut aussi honnète qu'il était brave, et cet éloge mérite d'être noté C'est d'Ataïde enfin (1568-1571), qui parvient à triompher il une coalition génerale des princes soumis, sans rien abandonner des conquêtes de ses prédecesseurs. Ce fut le dernier des grands vice-rois de l'Inde. A cette époque Sébastien avait succédé à Jean III sur le trône et l'asservissement du Portugal par l'Espagne se préparait Lorsqu'en 4583 Philippe II fut mattre de toute la péninsule iberique, il eut beau conserver aux colonies portugaises des gouverneurs portugus, elles n'en furent pas moins abandonnées à ellesmêmes Quand la poli ique du roi d'Espagne cut fermé Lisbonne aux navires hollandais qui venaient y chercher les épices pour les colporter dans les ports de l'Europe, tout naturellement les Hollandais allerent prendre dans les Indes les produits que Lisbonne leur refusait. Alors commença la conquête hollandaise des établissements portuguis, trop faibles pour se defendre. Mais leur décadence était déja depuis longtemps visible.

Tout l'intérêt de cette période de l'histoire coloniale du Portugal qui va de 1515 à 1583 est dans l'étule du développement de l'empire des Indes, de son organisation et des causes qui peuvent expliquer sa durée éphémère

Les Portugais ont-ils connu au XVI siècle l'intérieur de l'Afrique? — Lorsqu'Albuquerque mourut, les lunites de l'empire colonial portugais étaient loin d'être atteintes Elles allaient continuer à s'etendre, au grand profit des connaissances géographiques. Il importe cependant de constater que, s'ils sont allés presque jusqu'aux limites de l'ancien monde, les Portugais n'ont pas, pour ainsi dire, pénétré dans l'intérieur des continents. Leur empire est resté maritime.

Quand on considère les cartes d'Afrique dressées au xyr et au xvn' siècle, on s'étonne de les trouver si remplies. Villes et fleuves, lacs et montagnes, se pressent dans tous les espaces vides que nos cartes d'Afrique présentaient encore il y a une trentaine d'années. La richesse de ce dessin a pu faire croire que le continent tout entier avant été exploré des cette époque. Il n'en est rien, et l'on sait maintenant l'origine de toute cette nomenclature de convention que les géographes français du xviiit siècle. Delisle et d'Anville durent se résoudre à effacer. parce qu'ils ne lui trouvaient aucune base scientifique. Alors que la circumnavigation de l'Afrique était à peine commencée, Fra Mauro, dessinant en 1459 à Venise sa grande mappemonde, utilisa pour les pays du Nil et l'Abyssinie des renseignements. qui lui avaient été fournis par des moines abyssins venus en ambassade auprès du pape. Combinées avec d'autres données emprentees aux Arabes et à Ptolémée, ces notions lus avaient suffi pour remplir une Afrique qui ne s'étendait pas encore au delà de l'équateur. A mesure que, par le progres des découvertes, le continent s'allonges vers le Sud, tout ce dessin descendit avec lui, et, plus ou moins modifié par la fantaisie des carlographes, en occupa toute l'élendue. C'est au xvn' siècle sculement, lorsqu'ils fon leront des comptoirs dans l'intérieur, comme ceux de Tété, de Zumbo, sur le Zambèze, que les Porlugais traceront de ces regions des croquis qui serviront à d'Anville. Ce n'est pas à dire qu'ils n'aient absolument men sualors de l'intérieur du pays. Barros connaît les mines d'or situées. n cinquante licues à l'onest de Sofala : c'est le pays de Manica. Il mentionne même ces curieuses constructions dont l'explorateur Mauch a visité les rumes en 1867, et sur l'origine desquelles on discute encore. C'élaient la des renseignements puiscs dans les comptoirs de la côte. Mais la sette portion de l'Afrique sur laquelle les Portugais aient en alors des connaissances précises, c'est l'Ahyssime. Deux ambassadeurs y pénétrèrent en 1520 par la côte orientale. Bien recus par le Négus, ils ramenèrent avec

eux un prêtre abyssin qui vint en Portugal et à Rome. Alvarès, l'un des deux envoyés, écrivit le récit de son voyage, qui fut publié en 1550. C'est par lui que l'Europe apprit enfin la vérité sur le fameux « Prêtre Jean ». Il l'avait trouvé, « en sa couleur » un parfait gentilhomme.

Exploration de la mer Rouge et du golfe Persique.

— Dans la mer des Indes, les déconvertes so précisèrent. En 1541, Estevam de Gama était allé jusqu'au fond de la mer Rouge, et, s'il n'avait pas réussi à s'emparer de Suez, Jean de Castro, qui l'accompagnait, en avait pu faire l'hydrographic et en publia le « Routier ». Alors seulement on fut bien certain que cette mer n'était pas de couleur rouge, comme beaucoup le croyaient En 1529 ou 1530, de Souza Tavarès avait atteint Bassora, à l'extrémité du golfe Persique.

Les Portugals aux Moluques, en Chine, au Japon, en Australie. — Mais c'est au delà de la mer des Indes que les Portugais firent leurs plus remarquables découvertes. A peine, en 1511, Albuquerque se fut il rendu maître de Malacca, qu'il envova immédiatement François Serrão et Antoine d'Abreu avec trois navires pour explorer les Moluques. Abreu touchs a Java, a Madura, puis à Amboine et à Banda, d'où provenant la noix muscade. Serrão, séparé de son compagnon par une tempète, finit après maintes aventures par aborder aux Molisques et y resta plusieurs nunées. Dès lors les Portugais fréquentèrent assidûment ces parages, et, bien qu'ils aient été presque exclusivement guidés par l'interêt commercial, bien qu'ils semblent, à dessein, ne pas s'être écartés de la route des épices, les hasards de la navigation les jetèrent souvent sur des terres. nouvelles. C'est ainsi qu'en 1526 Georges de Meneres fut conduit à la Nouvelle-Guinée. Ils avaient fait le tour de Sumatra, reconnu Bornéo, visité toutes les côtes septentrionales des tles de la Sonde. Ils allèrent même très vraisemblablement jusqu'a l'Australie, dont la côte nord figure dessinée sur un certain nombre de cartes marines de l'époque, quoique aucun historien ne fasse mention de ces voyages. Ce dessin disparut dans la suite, sans doute parce que les Portugais ne continuèrent pas à fréquenter des côtes où l'on ne pouvait faire aucun trafic.

Les Hollandais, un siècle plus tard, ne firent que les retrouver. Mais l'apparition sur les cartes d'une terre dont les limites vers le Sud restaient inconnues contribus à perpétuer, dans l'esprit des géographes, la croyance obstinée à l'existence d'un grand continent austral, destine à faire contrepoids aux vastes étendues terrestres de l'hémisphère boréal. Ce continent recula vers le Sud, a mesure que les mers australes furent mieux connues, et ne disparut définitivement des cartes qu'à la fin du xvin' siècle, lorsque le capitaine Cook eut prouvé par ses explorations méthodiques qu'il n'y avait pas de grande terre dans ces régions.

Enfin les Portugais pénétrèrent plus au nord dans les mers de la Chine et du Japon. En 1517, Pérez d'Andrade toucha aux îles Poulo-Cordor; en 1518, il était devant Canton. En 1520 et 1521, des ambassadeurs allèrent à Nankin et à Pékin; mais les Portugais n'eurent d'établissement fixe en Chine qu'en 1557, à Macao, et leur commerce ne dépassa pas les côtes méridionales du pays. Au Japon, dans l'ancienne Capanga des cartes du moyen âge, ce fut Mendez Pinto qui aborda le premier en 1512, nous savons mal dans quel es conditions. Le mystérieux archipel fut mieux connu lorsqu'en 1519 saint François-Xavier alla évangeliser les Japonais.

Système colonial des Portugais. — Le nom d'empire colonial, qu'on donne à défant d'autre aux établissements por togais des Indes, dit assez mai ce qu'ils furent en réalite. Le but imjours poursuivi fut la mainmise sur le commerce des épices, et c'est uniquement pour s'assurer le monopole de ce commerce que les Portugais furent amenés à conquérir des possessions sur les côtes. On a souvent blâmé leur système; on l'a opposé a celui des Arabes, qui avant eux trafiquaient librement dans les ports de l'inde sans songer à sen rendre maîtres. Ces critiques sont-elles fondees et s'accordent-elles avec les nécessités historques? En fait, les Arabes avaient dans les Indes le monopole du commerce, etant seuls à le faire. Le jour où les Portugais se presenterent, la rivalité, c'est-à-dire la guerre, éclata, d'autant plus inevitable que la hame religieuse s'ajoutait à la concurrence commerciale. Le partage avec les Maures était impossible

a des Portugais du xvi siècle. Et ce n'était pas assez de les chasser des mers de l'Inde, il fallait encore les empêcher d'y rentrer. La droit, pour des hommes du xvi siècle, n'était-il pas, du côté des rois de Portugal, le droit de la conquête sur les infidèles. Ces pays que déconvraient leurs sujets leur appartenaient, comme l'Amérique était aux Espagnols. Les bulles des papes qui les leur attribuaient ne distinguaient point entre les côtes desertes du Sahara et les plaines surpeuplées de l'Indoustan. La mer aussi était à eux. La logique des faits commandaità Albuquerque de fermer les portes de la mer des Indes et de tenir soblement la côte de Malabar, centre du commerce. des épices Il faut remarquer d'ailleurs que ces élablissements nécessaires furent réduits presque au minimum. Si on laisse de rôté Madere, les Açores, les 1 es du Cap Vert, véritable prolongement de la mère patrie, qui furent immédiatement colonisées et qui en devinrent comme des provinces, les Portogais n'avaient sur les côtes d'Afrique que des comptoirs et des escales. Aucune puissance ayant des intérèts importants en Orient n'a jamais pu se passer de ces points de relàcue. Dans la mer des Indes ils tenaient les positions maîtresses Socotora, Aden, Ormuz, Malacca. Dans les Moloques, dans les mers de la Chine, où la concurrence ambe n'était pas a redouter ils n'avaient encore a proprement parler que des comptoirs où l'on trafiquait librement. Leurs seuls établissements importants étaient au Malabar; encore y laisserent-ils regner la plupart des princes indigenes, en les assujett, saint à un tribut et en leur enlevant la liberté du commerce, c'est-à-dire en réservant surtout leur monopole. Mais ce qui est vrai, c'est que ce système colonial, conforme aux idées, aux préjugés du temps, avait l'inconvénient, pour Lentretien des vaisseaux, des forteresses et des troupes, d'exiger d'assez lourdes dépenses. Et c'était la qu'était le danger. On a dit que le Portugal etait un trop petit pays pour avoir de si vastes possessions. La Hollande s'est trouvée cependant dans des conditions à peu près analogues, et elle a réussi. Peut-être, malgré les charges qu'elles lui imposaient, le Portugal aurait-il vu prospérer ses colonies, au moins jusqu'a l'époque de la conquête espagnole, s'il leur avait appl qué un système intelligent

de commerce et imposé une administration d'une probité acrupuleuse. C'est par là qu'elles ont périclité.

L'administration de l'Inde. — Le domaine colonial des Portugais en Orient était divisé en sept provinces : la côte d'Afrique du cap de Bonne-Espérance à la mer Rouge; la côte d'Arabic; celles du golfe Persique et au dela jusqu'à l'Indus. l'Inde proprement dite jusqu'au cap Comorin; la côte de Corumandel et d'Orissa jusqu'au Gange, celle de l'Indo-Chine jusqu'à Malacca; tous les établissements au delà jusqu'à la Chine-Ceylan et Timor faisaient partie de cette dernière subdivision L'administration était assez simple. Un gouverneur, qui souvent rerevait le titre de vice-roi, résidait à Goa et dirigeait tous les services. Dans les différents postes commandaient des officiers placés sous ses ordres. Sauf l'autorite du roi, il était le maître absolu, il ne pouvait être traduit en justice. Il jurait seulement en partant qu'il observernit les lois, les regimentos. Avec des hommes intègres ces précautions étaient suffisantes, et il y en eut, surtout parmi les premiers gouverneurs. Mais il faut bienreconnaître qu'ils furent en petit nombre. La démoralisation gagna mentôt tous les officiers portugais, du plus petit au plus grand. Chacun ne songea qu'à s'enrichtr, et, comme l'administration coloniale était renouvelée tous les trois ans, il fallait aller vite La faculté donnée à tous de trafiquer pour leur propre compte rendait les malversations faciles. Ils acheta, ent aux indigenes sans payer, et les marchandises ainsi volées étaient revendues à la couronne à un prix exagéré. Le gouverneur, lorsqu'il rentrait en Europe, éta t luen tenu de régler ses comptes. Mais il attendait presque la veille de son départ, pour convoquer, comme la loi l'exigeait, tous ceux qui avaient quelque réclamation à lui faire. Et qui cât usé se plaindre publiquement? Lorsque le rui ordonnait des enquêtes, promettant le secret aux témoins, ce secret était déjà divulgué avant que les pièces fussent parties pour l'Europe. Les Européens, tous intéressés, s'entendarent entre eux. Dans de pareilles conditions, les revenus de I Inde fondaient entre les mains des chefs. Les premiers vicerois avusent pu faire face à de très lourdes dépenses de guerro. avec les tributs pavés par les radjas. Ces tributs étaient allés

sars cesse en s'accroissant et . Inde ne pouvait plus se suffice à elle-même. Ces exactions n'étaient pas faites pour gagner aux vainqueurs l'esprit des indigenes, pour les maintenir dans la tranquillité et pour conserver sa prospérité au pays, Les persecutions religiouses vincent s'ajouter aux mauvais traitements. Parmi les raisons qui poussèrent les Portugais vers les découvertes, les chronqueurs mettent toujours au premier rang le prosélytisme religieux. En fait, il no tint qu'une bien faible place dans les préoccupations des conquérants por tugais, et nous n'avons pas eu jusqu'à présent à en enterd'exemples. Les premiers qui vinrent aux Indes se trouvérent en présence d'un peuple ayant une religion établie et respecterent ses croyances. C'est a partir du regne de Jean III, qui introduisit en Portugal l'Inquisition e. les Jésuites, que le mot d'ordre fut donné de chercher à conquérir les âmes. On vit alors Alphonse de Souza renverser toutes les pagodes du Malabar, Miguel Vaz, premier vicaire géneral des Indes, expulsade Goa tous les brahmanes. En 4560, 1 Inquisition était établie dans la capitale des Indes portuguises et les vice rois eux-mêmes. curent hientôt des maîtres. Les persécutions religienses curent pour conséquence naturelle d'evaspérer les populations indigènes et les difficultés des gouverneurs s'accrurent d'autant Saint François-Xavier faisait une œuvre moins impolitique en allant catechiser les Chinois et les Japonais et en preparant les glorieuses et savantes missions de Chine.

Les pratiques commerciales; le monopole. La mantère même dont se faisait le commerce était un obstacle à sa prospérité. On ne pouvait trafiquer aux Indes sans la permission du roi, et lui-même se réservait le monopole de certains produits. Des vaisseaux pesamment chargés partaie it à époques régulières pour profiter de la mousson. Leur arrivée mettait l'animation sur toute la côte; mais leur départ faisait tout rentrer dans le calme. Le trafic était detourné « de ces mille pehts canaux qui alimentent seuls dans une juste mesure et avec abondance la consommation! ». Apoutons qu'en dédaig aut

<sup>1</sup> Paul Lordy B autient. De la colonisation ches les pouples mode nes

de se faire en Europe les distributeurs des produits amenés dans les entrepôts de Lisbonne, les Portugais se privaient ainsi d'un important bénéfice. Ils laissèrent les Hollandais faire ce métier d'intermédiaires; ils leur apprirent le chemin de Lisbonne d'était presque les engager à chercher celui de l'Inde.

État de Lisbonne et du Portugal au XVI siècle. -Lisbonne était devenue une des plus célèbres, une des plus brillantes parmi les villes de l'Europe. Une population de cent mille àmes se pressait dans ses murs, sans parler de celle des faubourgs. Les étrangers y affluaient. Les industries de luxe s'étaient développées en même temps que le commerce; on y comptait 400 orfèvres. Les ambassadeurs venitiens eux-mêmes, s'ils faisaient des critiques sur la beauté des monuments et la propreté de la ville, étaient étonnés de la richesse intérieure des nabitations. Les hals, les fêtes, les représentations dramatiques. se succédaient. Avec la langue, le goût s'élait épuré. Des poètes chantaient les hauts faits accomplis dans les Indes En 1572, Camoe is publiait sa grande épopée nationale ; les Lusiades. Mais pour le voyageur qui se détournait vers les campagnes le spertacle était bien différent. « Il y a maintenant, dit un contempornin, Vasconcellos, beaucoup plus de terres incultes qu'il n'y en avait jadis. Les laboureurs delaissent leurs champs, les uns entraînés par la cupidité, les autres par les nécessités de la guerre. Les Indes ne nous ont pas donné des terres à ensemencer, ni des prairies où faire paltre nos troupeaux. » Une vérhable lèpre s'était étendie sur tout le pays : celle de l'esclavage. Damien de Goes, à la date de 1541, affirme qu'un amenait tous les ans du Soudan en Portugal 12 000 esclaves. Lisbonne en comptut plus de 10 000 et parlout on en rencontrait dans les villes. Le contraste entre la splendeur apparente et la misère récile du Portugal à cette eneque est l'image de ce que lui ont e a porte ses grandes decouvertes du xxr siècle : beaucoup de glorre, pea de profit

#### DIBLIOGRAPHIE

Decembra. L'Acalèmie det Sciences de Lisbouwe a entrepris, en 1858, la publication de de coments relatifs à l'histoire des conquêtes portug - - Collección de monumentos ineditos para a historia das compostas dos A tagne es, em Afreca, Assa e Amoreia Le toma XI a para en 1893 Le quaire promiers sont consacres a la chroniq e de Cooper Corron, Lendos da India. On trocvera aussi des documents utiles dans les publications muérioures s avantes de la mome Academie - Momorais de littératura portugueza. 🗔 192 1912, U vol. , Collección de noticias para a historia e geographia des macões ultramarinas que vivem um dominios partuguezes 💢 1812-1851 ; Colercção dos principaes auctores da lasto, se portuguera . . , 1866-1869, m-1 Cottenuo de larron enclitor de hodoria portugueza — Luciano Cordoiro a public on 1885 une serie de brochures sous le têve. Memorius de l'Ucanar, Viagens, explorações e compustas dos Port-Culterção de documentos — Enf n la collec son Hakinyt contient un assen grand nombre de volumes es a fe à l'inst se des découvertes et des compartes portugaises à un el similar et le toures. XXIII, XXXII, XXXV, XLII, XLVI, LIII, LV, LX, LXI, LXII, LXIV, LXIX

Parmi les récits de voyages et les chemiques no s exercis principale. ment : Lion l'Africain, le foluis Africa descriptione fibri IX, trad. Infine de l trabe, Anvers, 4 46 public en mente tomos en francaia. Historiale descripfion de l'Afrique, Auvers-1956; reimpri né en 1830. - J. do Dáthoncourt, Histoire de la conquête des Canaries Pavis, 1640, reprodeda dons Charton, Voyageurs anciens et mo leines, L. H., 1872. - Compt. Bannoù de Zurura, ou Amurara, Chronica do descouramento e ranguest e de Grand . Pacis, 1861. — Diogo Comoz, he person vicentione Games: prose por Schmeller, Abkandt Bayr Ahad, Wissemick philos Kl., t. IV, 1817. Ca da Monto, public pour la premiere fois dans la collection. Naviginione et Finggi de Bamusio, et souvent depute Jone de Barres, M. Asar, la meilleure édit, est celle de Listionne, 1778-1788-25 vol. - Noterio da viagent que em descota imento da India pelo cerbo da Boa Luperania fez D. Vesco da tisma em 1427, public par Diogo Kopke, et Antonio de Costa Paiva, Peris, 1936, fradeit dans Charton, Voyag and at med — Ph. Berjoon, Le meand voyage de Vasca de fiana, lev e et traduct d'une gelat, du 🏞 voyage de Gama ecrite en flammed. par un des marins de Leapedinion, 1881, la trad est réprodu le dans le Dul. Soc. geog. d'Anterra, i. XVI. — Lopez de Cartanhoda, Historia do descobronento y conquesta da fulta per los Portrepezza, Coumbre, 15:52-61 , trad. en francais sons le tière. Le premier ture de l'aistoire de l'éndetrad, du port. en franç, par Micolas de Grouncky, Paris, 4552. Diego de Coute, Observacem sobre en principacy causus de decadencia des Portuguezes un Ama, exersitar par D. Cauto en forma de ductogo, com a titulo do Soblado pratico, edit, par Ant. Cactano do Amaral, arsannie 1790 - Garcia do Bosenda, Trabido des vize reys da Induc — Agost Han, do Vacconcollos, Vide y occumen del ray D. Juan el segundo Maurid, 1639, trad feu e par Do W. Paris, 1611 — Osorino, De rebus Emanueto regus Lusuamaz, Lisbonne, 1911. trad on from a par filmun Coulogs, Best or du Portugal, Pana 1986 6 demières chroniques, luen que reagres plus ou moms longtemps après les fails, out presque la va cor de documents originaux.

Lawren. Pour les histoires genérales du Portugal voir 4. III, p. 305. 00. Committe avec profit ett la M. Buhanfor factiones ent Portugal Calent Herren et Ukerty, 5 vol., 4836-1855 moormpletement tradume en français par

Vivien de Saint-Mortin, Butero de la Soulange Bodie, 2 v 4 (5) of géographie et des découvertes gragraphiques... Pares, 1873, avec atlas. O. Paachal, beschochte der Er ikunde his auf Alexander von Humboldt und Carl Ritter, 2º edit revue par Ruga, Munich, 1877. — O. Ponchel, Geschichte des Zeitulters der Entdeckungen, Southgart, 1877 - Bugo, Geschichte des Zuifelters der Entdeckungen (Collect, Oucken), Berlin, 1881 - Farin y Somun. Asia Portugueza, Lishonne, 1666 67. - Cordoyro (Ant., Historia insulana das nh is a Portugal suggestas no oceano occidental, Lisbonn 1, 1717. Argentole. Longuesta de los missi Mainess, Madrol, 1609; trad. française . Il storre de la Conquete des II. lugues par les Espagnols, Amsterdam, 1706. - De fientarem, Recherches sur la primeité de la découverte des pays situés sur la zote agendentale d'Afrique un delu du cap Bajador. Paris, 1902, avec un adas mé-D'Avenne, Note sur la première esp dition de Bétheneourt mux Canurus et air le degre d'hamleté muitique des l'ortugais à cette epoque (Butl-Soc. géog 🐛 Parls, 1845 - D'Avouna Notice des decourertes faites en moyen des dime Oran Atlantique untrocuroment sur grandes explorations partugaises dia N1º sur le, Paris, 18) > Fr Runstmann. Afrika vor den Entleckungen ler Portugiesen, Manich, 8:3 Candido Lasitano (Freire, Vida de Infants D. Henrique, Lasponne, 1758, trad. par las les de Cournand, Vie de l'infant. Dom Hours de Pretugal .. Paris, 1781 B. H. Major, The Life of Prince Henry of Portugal, Landers, 1868 ed t schregere: The discoveries of Primor Henry the Normator and their remate... Londres, 1977. M. Marrison, Len Corte Berd et teurs voy syes au Nouseau-Monde, Paris, 1883 - Do Varnhagen. D'Avenc, Considerations péographiques sur Mixloria, geral, do Diazit. Chiztowe du Broad (Bult Son ging , Paris, 1847 - Chilliany, Geschichte des Seefahrers Ritter Nartin Behann - Do Murr II stoure dipionistique du chi volter peringuis Mortin Behaum, Paris, 1802 — Gercie Stocklor, Ensate historico sobre a origem e progressos das mothematicas em Portugat, B. Goldich, Inc Instrumente und die wissenschaftl. Hulfamitel der Nantik me Leit der gronner Lander kaddeck . In.as Hundburgische Festschrift zur Erennerung an die Entderkung Amerikan Hambourg, 1892 - Fr. Zarneko, Untermehingen uter den kriester konunnen, lann bes Abhanal, ph. hist Klasse K. Swebs, Akad. Wissensch., t. VII. — D' Hainy, L'aviere géographique d « Remel et la découverte des Moto port, Amis le Bulloge og hod, et descripte, i librit, - Wasters, Le Zambez, son history ... lans in that Soc. Daige group. 1878-79, L Afrique centrair en 1522. Hill, 1879, Le Congo et les Portuguis. B.d., 1883. - Luciano Cordeiro. L'hy frequiphie africane au XVP a., d'epres les premiers explorateurs pertugus. Lisbot no. 1878 - P. Brachar, L'Afrique Contrade des vartes du AAF s. Lin les marales et veligieuses, 4 A. 1880. - Gaylord Bourne. The demaration line of Alexander VI days Yale Secret 1842 - Dolmar Morgan, howerks on the Early line very of Asses-1 au . 1 a Ires, 1871

### CHAPITRE XXIII

### L'AMÉRIQUE DÉCOUVERTE ET PREMIÈRES COLONISATIONS

Jusque vers le milieu du XVIº siècle

# I. — Les précurseurs de la découverte. Christophe Colomb.

Les ties de la mer Occidentale; les Vikings en Amérique. — Dix siècles avant Jesus-Christ les Phéniciens dépassèrent les colonnes d'Hercule et s'aventurèrent dans l'océan de l'Ouest. Cependant le périple de Hannon resta un fait isolé. Les Grecs ne sortirent guere de l'encein e de la Méditerranée, et les Romains ne furent pas un peuple maritime. Au moyen âge, les Nordimen, sur leurs esquifs légers, passèrent de l'Écosse aux îles Feroé, puis à l'Islando et au Groenland, de la au Labrador, peut être à la Nouvelle-Écosse et aux rivages de la Nouvelle-Angleterre. Puis une nuit profonde ensevelit tout souvenir de leurs voyages 4.

Des régendes se formèrent sur des îles rencontrecs dans l'océan de l'Ouest. Ces fables farent principalement conservées par les moines qui cherchaient à concilier la géogra; lue ancienne

1. Voir r. dessus, t. II, p. 727 et sucv





avec les événements fantastiques de la vie des saints. La découverte successive des îles Canaries, de Madère, des Açores, des îles du Cap Vert 'raviva la croyance en l'existence d'îles situées plus à l'ouest encore, et le desir de retrouver des terres qu'avaient connues d'anciens voyageurs, et que l'on se figurait peuplées de villes grandes et riches. Saint Brandan aurait visité au vit siècle l'île qui, portant son nom, figura dès lors dans toutes les carles, d'abord au nord ou a l'ouest de l'Irlande, plus tard au sul, à la latitude des les du Cap Vert. La carte de Behaim faut une seule île d'Antitia et des Sept-Cites, bâties au vint siècle par sept évêques que les Maures auraient chassès d'Espagne Une autre île portait le nom de Brazil ou Berzil.

Les frères Zeni; Cousin le Dieppois. - Beaucoup plus légendaire que l'histoire des établissements vikings en Amérique est la relation des voyages des freres Zeni, publice pour la première fois en 1558. Ces voyages auraient eu lieu vers la fin du x.v. siecle. Nicolo et Antonio Zeni, hôles du prince Zichmni, qui régnait en Frisland (îles Feroe) entendirent parler d'iles et de terres merveilleuses dans l'Ouest, Engroveland, Estotiland, dont le roi possédait de grandes villes et une hibliothèque de livres latins, Drogeo, où l'or abondait, puis des îles. habitées par des sauvages, nus, anthropophages, puis un pays très peuplé, rempli de richesses, avec des temples où se faisaient des sacrifices humains. Antonio, apres la mort de son frère, visita avec Zichmni un petit nombre de ces îles, mit par écrit ce qu'il avait vu et appris, et rentra a Venise où il mournt en 1405. Ses papiers farent fires cent cinquante ans plus tard des archives de la famille et publies. Il faudrait d'abord que l'authent.cite en fût proavée.

Une chronique du pays de Galles racon e une expédition du prince Madoc au xuº siècle dans l'Ouest, et la decouverte d'une terre fer.ile. On peut mentionner encore, pour mémoire, une prétendue decouverte du Labrador par un certain Kolno ou Szkolny au service du roi de Danemark, en 1476.

On ne saurait rejeter comme certainement apocryphe cette

<sup>4</sup> Voir ei-dessus, p. 878

relation ou d'autres du même genre, non plus que la tradition de voyages faits dans la mer de l'Ouest par des marins du pays hasque, ou de la côte rochelloise et bretonne, poursuivant les baleines ou pôchant la morue à Terre Neuve et jusque sur les côtes du continent, bien avant Christophe Colomb <sup>1</sup>.

On ne saurait enfin passer sous silence l'armateur dieppois, Jean Cousin, debarquant quatre années avant la grande découverte, c'est à dire en 4488, sur le sol américain. Il n'existe point de preuve authentique de ce voyage.

En fait, on ne savait rien en 1452 du continent américain, et la gloire de la revolution du nouveau monde appartient bien entière à Christophe Colomb

Christophe Colomb. — Colomb maquet a Génes ou dans une localité voisine, vers l'an 1446. Fils d'un tisserand pauvre, il reçut dans quelque école de la ville une instruction elementaire, qu'il ne put compléter lui même que plus tard. A partir de 1473 il n'est plus en Italie; on le retrouve en Portugal, où l'avait sans doute attiré le bruit des decouvertes maritimes. A Lisbonne il est cartographe avec sonfrere Buttolomeo; il étudie la géographie, l'astronomie, la géometrie; il navigue dans la Méditerranée, sur les côtes et les îles d'Afrique Un marin de Bristol l'entraîne en 1477 dans les mers du Nord; il visite peut être les îles Feroe et l'Islande, ou il aurait entenda parler des anciennes explorations scandinaves a l'Ouest.

Dix années se passerent a usi en voyages, études ou méditations geographiques. Entre 1484 et 1486 il quitta le Portugal pour se rendre en Espagne, espérant y obtenir ce qu'il n'avait pu trouver à Lisbonne, les moyens de réaliser son idée.

Cette idée lui avant été saggérée sans doute, alors qu'il était encore en Italie, par la fecture de l'Imago Mundi (de Pierre d'Ailly, cardinal-évêque de Cambrai, 1410), résumé des connaissances et imaginations des anciens sur la forme du monde. Là étaient toutes les notions, justes ou orronées, dont se



I Nombre de carles de l'Ocean, à partir de 1450, portent, dans la direction de l'Amerique du Nord, un groupe d'es des gares sous le nom pass, le de Bucataor (mordes , qui designa plus tard l'ac de l'erre Neuve et ne s'aj pluje e plus auje ard hai qu'à un dot rocheux.

numerit l'esprit le Colomb, qui le conduisirent à la découverte, et ne le quittèrent point, alors que l'expérience aurait pu corriger ce qu'elles contenaient d'inexact.

Avec l'invention de la boussole, l'exploration de la route de l'Ouest sortait du domaine des chimères; un homme de foi absolue, d'opin âtre resolution, pouvait l'entreprendre. Encore faut-il observer que la possibilité même de tenter la route n'apparut que grèce à l'erreur énorme qui avait cours au sujet de la distance à pare surir : Colomb ne croyait pas que, des îles Canaries à l'extrémité de l'Asie, il eût plus du tiers de la circonférence de la terre à franchir.

Toscanelli et la route de l'Ouest. — Paul Toscanelli, bibliothecaire à Florence, exposait dès 1474 la théorie de la navigation à l'Ouest et de la courte distance maritime entre l'Espogne et les Indes Le chanoine Fernand Martins, de Lisbonne. l'ayant consulté au nom de son souverain Alphonse V, il lui répondit, expliquant comment, la terre étant ronde, on doit, si on fait voile tonjours vers le couchant, finir par trouver les régions « où croissent les aromates », et que l'on appelle communement Orient. Ces regions comprennent d'abord un royaume très peuplé, la Chine, contenant d'innombrables villes, sous un prince nommé le Grand-Khan, qui réside dans la province de Cathay. Plus à l'est se trouve la très illustre tle de Cipangu (Japon), « si riche en or et en pierres précieuses que l'on couvre avec des plaques dor les temples et les palais des rois. »

Christophe Colomb eut connaissance des lettres de Toscanelli, et correspondit aussi avec lui

Colomb n'a donc men inventé; il s'est empare d'une idée fort repandue deja, que des savants avaient discutee avant lui, qui etait familière aux geographes et à de nombreux navigateurs. Mais s'il ne fut pas le premier à la concevour réalisable, il le fut a oser en poursuivre la réalisation. On parlait depuis cent ans, dans le monde savant de la route de l'Ouest vers l'Asie. Il fit voile à l'Ouest, et, attengnant ce qu'il croyait être l'Asie, prouva le bien fondé de la theorie. Sa gloire est la. Elle est aussi dans ce fait de hasard, qu'au lie i d'ivoir atteint, comme il en était

convaincu, l'extrémité d'un monde connu, il se lecuta à un monde entièrement ignoré, pas même soupçonné

Les protecteurs de Colomb. — La critique moderne a détruit à peu pres completement la légende d'un Christophe Colomb indigent, reduit a mendier son pain aux portes des maisons religieuses, ereant à travers es pays du sud de l'Europe comme une sorte de visionnaire, d'illuminé, au milieu d'une société aveugle ou malveillante, partout meconnu, écondi it, persécuté, n'obtenant que par une sorie de miracle, au moment où tout lui paraissait désespéré, l'appui des souverains de l'Espagne. Il connut assurement des heures difficiles, et son âme chagrine en conçut de l'amertume contre l'humanité. Il se représente dans ses lettres comme une victime de la malignite humaine

En Portugai il ne réussit pas. Une commission chargée d'examiner ses théories émit un avis défavorable. Les offres de Colomb furent repoussés comme exorbitantes; on le traita d'Italien hableur, de charlatan. En Espagne men ne paraissant de nature à faire espérer a Colomb un meilleur succès. Les souverains de Casullo et d'Aragon étaient engages dans une lutte decisive contre les Maures, toute la noblesse était occupée à cette guerro. A quel moment doit se placer la fameuse scene de Colomb demandant pour son enfant un pou d'eau et de pain au père portier du couvent de la Rabida? On ne sait : la date est incertaine; la scene elle-même ne l'est peut-être pas moins Voici, d'autre part, ce que dit le duc de Medina Celi, dans une lettre adressée au grand cardinal d'Espagne, don Pedro Gonzalez de Mendoza, le 19 mars 1493 . • Pour moi j'auran vouln tenter l'épreuve et envoyer Christophe Colomb de Puerto de Santa-Maria, où il y avast fout ce qu'il fallast, avec trois ou quatre caravelles, il ne demandait pas davantage, mais comme je vis que cette entreprise devait être plutôt réservée pour le compte de notre Señora (la reine), j'ecrivis à Son Altesse, qui me répondit de lui envoyer Colomb; je le lui adressai alors.. .

A Cordone, Colomb ent d'abord peu de sucrès, ayant été froidement accueilli par le confesseur des souverains, Fernando de Talavera. Il en résulta du retard, pentant lequel Colomb, voyant s'épuiser ses ressources, dut peut être, pour subsister,

copier des manuscrits et dessiner des cartes, ainsi qu'il avait fait à Lisbonne. C'est à cette même époque qu'oubliant sans doute sa première femme, une Portugaise, il fit la conquête d'une jeune dame de Cordoue, de haute naissance, dona Beatrix Enriquez, dont il eut son second fils, Fernando Colomb gagna à sa cause Geraldini, le précepteur d'une fille de la reine Isabelle, et Alonso de Quintanilla, trésorier de la cour, qui se chargèrent de remettre à Ferdinand et à Isabelle ses pétitions et bientôt lui firent obtenir une audience des souverains. Isabelle se déclara immédiatement en sa faveur. Ferdinand, sympathique, mais plus réservé, reavoya Colomb devant une réunion de savants, à Salamanque même, où se trouvaient alors les souverains.

Ses négociations avec les Rols Catholiques. — La réction n'eut pas la solennité dramatique que lui ont prêtée les historiens. Des docteurs assez obscurs, et parmi eux très peu des professeurs de l'Université, conferèrent avec Colomb. Ils estimorent, il est vrai, que le dessein n'était pas réalisable. mais témoignèrent que le projet avait piqué leur curiosité. Le verdict des savants ne desservit donc point Colomb à la cour, il reçut trois mille maravédis comme indemnité pour ses frais de séjour à Salamanque, et des lors les libéralités du trésor royal en sa faveur se succéderent assez régulièrement. Il arriva au camp de Santa Fé au moment même où Grenade tombait au pouvoir des souverains catholiques (30 décembre 1491). Cette fois l'appui royal lui fut formellement engagé, et une commission instituée pour négocier les détails du contrat-Colomb se révela aussitôt homme d'affaires consommé: il défendit ses interèts avec autant d'apreté que de lucidité. Le Génois exigenit le titre heréditaire de « grand-amiral de la incr-Oceane », de vice roi et gouverneur genéral des îles et de la terre ferme à découvrir, et la dime de toutes les richesses et productions dans les régions soumises a son autorité. Le président de la commission était ce même Talavera qui avait assez mal accueilli Colomb quel jues annees amparavant. Il engagea les souverains à ne pas acceder a des demandes qu'il jugeait excessives; les négociations furent arrêtées; l'aventurier se

retira (février 1492). Il s'en allait porter ses propositions à une autre cour Ma s la royanté espagnole se ravisa. Un courrier, dépêché après Colomb, le rejoignit à Pinos-Puente, près de Santa-Fe, et le ramena à Grenade. Les rois capitulèrent de bonne grâce et toutes les demandes de Colomb furent acceptées. Le traité fut signé en avril 1492.

Premier voyage: Guanahani, Española. — Les souverains avaient promis trois caravelles. Il fallut plusieurs mois pour réunir, équiper et monter ces coquilles de noix. On ne trouvait point de matelots pour un service si périlleux. L'argent même eût manqué sans le concours que se décida à donner à l'entreprise un armateur de Palos, Martin Alonso Pinzon Avec ses capitaux, il apporta encore à Colomb ses services et ceux de ses deux frères, Francisco Martinez et Vicente Yañez.

La flottille descen lit la rivière de Palos, le 3 août 1492, pour commencer son aventureux voyage. Colomb était monté sur la plus grande des caravelles, la Santa Marta, les deux autres s'appelaient Pinta et Viña L'équipage des trois bâtiments se composait d'une centaine d'hommes. Un accident vulgaire, un gouvernail cassé, une coque endommagée, puis des calmes plats, le forcèrent de relâther aux Canaries. Le 9 septembre seulement il cingla droit vers le mystéri ux Occident.

Après trente-trois jours de navigation la terre fut aperç le Colomb prit pied sur une île du groupe des Bahamas, Guanahani probablement. Il crut avoir atteint l'archipel des Sept mille îles de Marco Polo. Après Guanahani, îl visita, dans les Bahamas, Concepcion, Exuma, Isla Larga, donnant aux deux dernières les noms de Ferdinanda et Isabela. Il fit voile de nouveau à l'Ouest le 24 octobre, voulant gagner Cipangu, puis le continent, et comptant bientôt présenter ses lettres de créance au Grand-Khan Quatre jours de navigation l'amenèrent a la terre qu'il crut être Cipangu. C'était l'île de Cuba.

Point de Khan, de cour impériale, de pompe orientale, m

<sup>1.</sup> L'amerique fut ai sa decouverte par une entreprise en commandice. I se frais de l'expedition s'élèverent à près de quatre mi ons de marayedis in limiteme fut fourni par (limité pre de omo qui eut, vraisemblet ement, pour bei les ride fonds le duc de Modina Coi. Le tresor de Castille donna 4 140 500 minis des Les Pinzon verserent le resie du capital.

de grandes villes Colomb ne reconnaissait aucun trait des descriptions le Marco Polo et de Mandeville; il n'apercevait que des sauvages vivant dans de misérables huttes Étonné, mais non éclairé, il revint sur ses pas, fit voile vers l'Est et, trouvant une grande îte, Saint-Domingue (Copangu cette fois?), il en saivit la côte nord. Arrêté par une tempête, il établit, avec les debris de sa caravelle, la Santa-Maria, un petit poste à La Navidad (décembre 1492) et donna à l'île le nom de Petite-Espague (Espanola) Pinzon avait aban lonné l'amiral, emmenant la Pinta dans une expédition indépendante. Il ne restait à Colomb que le plus petit de ses bâtiments, la Niña. La Pinta revint toutefois, mais Colomb ne pardonna pas l'offense.

L'amiral s'embarqua pour l'Espagne, le 14 janvier 1493, atteignit les Açores le 18 fevrier et débarqua à Palos le 15 mars. Ce fut dans tout le royaume un hosanna. La découverte fut célebrée comme un prodige. Dieu récompensait les exploits des souverains contre les musulmans et les Juifs. La réception par Ferdinaul et Isabello à Barcelone foi un véritable triomphe. Ils confirmèrent tous les honneurs et privileges concédés à Colomb par la convention de 1192.

Le resultat du premier voyage était le don à l'Espagne des deux îles, Saint Domingue et Cuba (Española et Juana).

La ligne de démarcation et le traité de Tordesillas.

Les rois d'Espagne s'adressèrent à Alexandre VI pour obtenir de lui sur les terres découverles et à découveir à l'Ouest, les mènes comessions et privilèges qu'Eugène IV avait accordés aux Port gais dans le Sad et l'Est. Une balle pontificale du 2 mai f 193 donna à l'Espagne toutes les terres à l'occident d'une ligne (free d'un pôle à fautre et passant à cent henes à l'occident des Acores et des îles du Cap Verl. Aux Portugais devacent appartenir tou es les nouvelles terres à l'est de cette lique. La fixation fut tres arbitraire; on ne s'était occupe ni de la position ni de l'importance du méritien correspondant aux unit, edes, pensant qu'il toudait dans le voisinge de l'Inde. La halle du pape Alexandre VI inéroidents les Portugais. Des négociations engagées entre le Portugal et l'Espagne aboutirent au traité de Tordesillas (7 juin 1993), qui reculait la ligne de

partage à 370 heues à l'ouest des îles du Cap Vert et donnait ainsi nu Portogal une plus grande partie de l'Ocean, mais limitait ses possessions éventuelles aux antipoles.

Second voyage : les autres Antilles ; l'administration coloniale de Colomb. Colomb s'embarqua pour son second voyage le 25 septembre 1493, à Cadix. Au lieu du misérable armement de l'année précédente, il disposait d'une flotte de dix-sept hat ments portant 1200 hommes, des mineurs, des artisans, des agriculteurs, des hidalges surtout en tropgrand nombre. Il ne s'agissait plus se ilement de découvrir, mais d'occuper, de coloniser, d'extraire l'or du sol des terres nouvelles et de ramener à Dieu Icars habitants patens. Colombemmenait avec lui son frère Diego, et douze prêtres, dont Bernardo Buil, moine bénedictin, vicaire apostolique. Une année fut consacrée aux explorations et aux découverles nouvelles. Colomb aperç it et visita la Dominique (3 novembre), la Guadeloupe et Porto Rico (même mois). Le 27 il arrivait à la Navidad. Alonso de Ojeda commença l'exploration de l'interieur d'Española, cherchant de l'or, ouvrant l'exploitation des mines Colomb, poussé par l'irrésistible instinct de l'explorateur, alla de nouveau longer Caba, et il desirait si ardemment que cette terre fut le continent asiatique pu'il obligia ses équipages a jurer devant le notaire royal qu'elle était bien le continent. Si l'état de ses provisions l'eût permis, il voulait continuer le royage le long de la côte jusqu'à la mer Rouge et revenir en Espagne par la Médiferranée, ou tourner le sud de l'Afrique pour surprendre les Portugais. Au retour il vit la Jamaique et arriva cufin le 4 septembre 1494 à Isabela.

Tout y allait mal. Les colons, aventuriers ingouvernables, envoyaient plaintes sur plaintes en Espagne Les indigènes, maltraités, astreints au travail des mines, étaient en insurrection. Avec l'aide de Ojola, Colomb remit tout en ordre en peu de temps, mais ce navigateur de génie était un si médiocre administrateur qu'il ne sut que se faire hair. On lu, en voulait d'être dur, hautain, et plus encore d'être Genois. Colomb reçut pourtant un secours précieux par l'arrivée de son frere, Baitolomeo, duergique, intelligent, brave soldat et marin con-

sommé. Il le nomma adelantado, gouverneur territorial, mais celui-là aussi était un Génois. Les prêtres mêmes, effrayés du tour singulier que prenait l'hypocondrie religieuse de l'amiral, abandonnaient sa cause Il n'arrivait en Espagne que des dénonciations indignées contre son incapable despotisme.

Ferdinand et Isabelle durent se décider à envoyer un commissaire enquêteur, Juan de Aguado (août-octobre 1495), qui ne put que constater l'état pitoyable de la colonie, et adresser dans co sens un rapport au roi. Pour parer le coup, Colomb se décida a se rendre en Espagne avec Aguado (mars 1496). L'amiral ne pouvait p us compter sur l'accueil enthousiaste fait à son premier retour Il trouva toutefois à la cour des sentiments bienve llants. Toutes ses dignités et prérogatives lui furent de nouveau confirmées, il obtint même la consécration du titre d'adelantado dont il avait gratifié son frère.

A Espanola. — Pendant pres de deux années, Colomb prépara son troisieme voyage Il l'entreprit en 1498, quittant le port de San-Lucar le 30 mai. Il fut a l'île de la Trinidad le 3i juillet, le 3i août à Española Il avait vu la terre ferme. Tierra Firme (léjà vue peul-être par d'autres, notainment par Vespucci), au and-ouest de l'île de la Trinidad, et longé toute la côte de Paria (Venezuela et Colombie), qu'il nomma la côte des Perles. Il eut sans donte un moment, sur ce rivage, l'intaition d'un monde véritablement nouveau, mais il se ratia chait foujours à la conviction qu'il avait trouvé l'Inde, conviction si forte qu'il l'imposait à tous et que le nom d'Indes Occidentales s'est maintenu pendant quatre siècles.

A Espanola, Colon li ne trouva rien d'encourageant. Malgréses tulents tres récls, l'adelentado n'avant pu contenir les élements discordants dont la colonie était composée. Quelques resultats avaient été obtenus : la ville de Santo-Domingo était fondée (sur la rive sud de l'île) et des mines ouvertes Mais le désordre était partout.

Bobadilla; disgrâce de Colomb. — Les souverains se rendaient aisément compte de la part qu'avait a ce fâcheux rés illat l'incompétence absclue de Colomb dans la direction des affaires d'ano colonie. La reine était indignée des preuves, qui s'accumulaient, de l'inhumanité de l'amiral à l'égard des indigènes. Ces raisons diverses déterminèrent Ferdinand et Isabelle à rompre les engagements qu'ils avaient contractés.

On choisit, pour le remplacer, Francisco de Bobadilla, dont le premier acte, à son arrivée dans la colonie (23 août 1500), fut de confisquer la maison et les biens du vice-roi, de le jeter en prison, lui et son frère, de leur faire mettre les fers aux mains, et de les expedier ainsi dans la métropole. Rien dans les instructions de Bobadilla ne l'autorisut à commettre ces actes arbitraires et abominables. Les souverains manifesterent un chagrin sincère du traitement infligé à leur ancien protégélis lui témoignèrent, à son arrivée à Grenade (nov. 4500), une grande faveur, désireux d'atténuer le juste ressentiment dont son cœur était plein, et ils le comblèrent de promesses. Mais ils entendaient gouverner à l'avenir directement leurs possessions. Le malheureux Colomb perdit son temps à réclamer ce qu'il devait considérer comme ses droits, mais ce que la raison d'État incitait à lui refuser Il demanda qu'on lui donnât au moins les moyens d'accomptir le vou qu'il avait fait de reprendre le Saint-Sépulcre aux infidèles. On mit à sa disposition les ressources nécessaires pour une entreprise plus raisonnable, un quatrieme voyage aux Indes. Sculement sa mission était rigoureusement délimitée à la découverte de terres nouvelles, et il lui était interdit d'aborder à Española.

Quatrième voyage: la recherche du détroit vers PInde. — Colombaccepta ces conditions et partit, le 11 mai 1302, de Cadix avec quatre petits bâtiments, pour son quatrième et dernier voyage. Il emmeuait avec lui son frère Bartolomeo et son fils Fernando, âgé de treixe ans. Naviguant au suu-ouest d'Española, il atteignit la côte du Honduras à la hauteur des tles Guanaja Il longea vers le sud cette côte qu'il croyait plus que jamais être un rivage asiatique. Voulant passer de la dans l'Inde proprement dite par le détroit qu'il imaginait exister entre le continent et la grande région insulaire de Paria, il poursuivit son exploration jusqu'à un point appelé Et Rebrete (isthme de Darien). Il n'alla pas plus loin. Car la s'était arrêté,

peu de temps auparavant, un autre explorateur, jaloux des lauriers de Colomb, Rodrigo de Bastidas, notaire de Triana, accompagné d'un marin fameux, qui avait fait partie de la seconde expédition de Colomb, Juan de la Cosa. Colomb revint a Veragua, qu'on lui avait désigné comme le pays de l'or, et chercha vamement a y fonder un établissement. La vaillante résistance d'un quibian de ce district retarda de douze annees l'occupation de ce pays, dénommé bientêt Castilla del Oro (Costa-Rica). D'affreuses lempêtes faillirent briser ses frêles baleaux Il put à peine en ramener les débris jusqu'à la côte de la Jamaique, où il dut s'échouer. Hébergé enfin pendant deux mois à Santo-Domingo, Colomb s'embarqua (sept. 1504) pour l'Espagne Il rentrait presque inconnu dans sa patrie d'adoption, et dut s'aliter, épuisé de corps et d'âme, à Séville. Il assaillet de lettres les souverains. Mais Isabelle était morte en 1504 et Ferdinand resta indifférent aux doléances du navigalour. Colomb s'éteignit à Valladolid, le 20 mai 4506. Il ne sut jama's qu'il avait découvert un monde nouveau. Tous les cosmographes et savants partageaiem encore son erreur en 1506

## II. — Exploration, occupation, administration.

Les entreprises particulières: Bastidas. — La convention de 1492 stipulait pour Christophe Colomb et ses descendants e droitexclus f d'exploiter la route maritime de l'Ouest vers les Indes. Cependant, à la sollicitation des frères Pinzon et d'antres navigateurs, licence fut donnée, le 40 avril 1498, à tout natif espag rol de faire des voyages de commerce et de decouverte, de Cadix aux Indes Occidentales, mais avec un foi ctionnaire royal à bord, pour assurer le paiement à la couronne du dixieme du l'énefice de l'entreprise et de deux tiers du produit des mines. Lorsque Colomb revint de son second voyage en 4496, il protesta contre cette atteinte portée à ses

i Quelium, chief indien à Vernara, com ne ravique à Saint-Domingue et au Mixique, et aura au Person

in érêts et à ses droits, et la licence fut en effet retirée, sur ses instances, le 2 jain 1497. Ce retrait ne fut que partiel et tem poraire. À partir du moment où les souverains décidèrent d'enlever à Colomb le gouvernement des Indes, la voie fut de nouveau ouverte aux entreprises particulières. Celle de Bastidas et de Juan de la Cosa a déjà été signalée. Les deux explorateurs avaient visité la côte de Paria et fait une fructueuse récolte de perles et d'autres richesses tropicales

L'office de Fonseca à Séville. Il avait fallu organiser. en Espagne même, un centre administratif pour les colonies des Indes Ferdinand charges des affaires du Nouveau Monde, dans la métropole. Juan Rodriguez de Forseca, chanoine de Seville, qui remplit son office pendant trente années. Dévoué à son sonverain, laborieux, esclave de ses devoirs, il fut souvent ol·ligé, dans l'intérêt de la couronne, de combattre les prétentions des conquistadores et du premier d'entre eux, Colomb-Aussi leurs biographes ne l'ont-ils pas ménagé Le bureau principal du département des Indes était à Séville Telle fut l'origine de la célèbre Casa de Contratacion de las Indias (chambre de commerce des Indes) dont l'influence fut si grande dans le gouvernement du Nouveau Monde. Plus tard la Casa de Contratacion fut subordonnée à une autorité plus haute, le Conseil des Indes (voir plus loin).

Ovando: la question des indigènes. — Si Colomb avait échoué dans le gouvernement d'Española, ses successeurs immédials ne réussirent pas nieux. Bobadilla fut un tyranneau médiocre et incapable. Les souverains ne se décidèrent cependant à le rappeler que le 3 septembre 4501. Son successeur, Nicolas de Ovando, arriva lo 45 avril 4502. Les instructions écrites et verbales qu'il apportait sont curiouses à noter : convertir les Indiens, mais ne les point maltraiter ni réduire en esclavage; exiger d'eux qu'ils recueillent de l'or, mais payer leur travail, refuser l'accès d'Espanola aux Juifs et aux Maures, accepter les esclaves noirs; restituer à Colomb ce que lui avait pris Bobadilla et respecter désormais ses propriétés; renvoyer en Espagne les oisifs et les débauchés; revoquer toutes les concessions de mines faites par Bobadilla; réserver à la cou-

pen de temps auparavant, un autre explorateur, jaloux des lauriers de Colomb, Rodrigo de Bastidas, notaire de Triana, accompagné d'un marin fameux, qui avait fait partie de la seconde expédition de Colomb, Juan de la Cosa. Colomb revint à Veragua, qu'on lui avait désigné comme le pays de l'or, et chercha vainement à y fonder un etablissement. La vaillante resistance d'un quibian de ce district retarda de douze années l'occupation de ce pays, denommé bientôt Castilla del Oro (Costa-Rica). D'affreuses tempètes faillirent briser ses frèles bateaux. Il put à peine en ramener les débris jusqu'à la côte de la Jamaïque, où il dut s'échouer. Hébergé enfin pendant deux mois à Santo-Domingo, Colomb s'embarqua (sept 1504) pour l'Espagne. Il rentrait presque inconnu dans sa patrie d'adoption, et dut s'aliter, épuisé de corps et d'âme, à Séville. Il assaillit de lettres les souverains. Mais Isabelle était morte en 1504 et Ferdinand resta indifférent aux doléances du navigateur. Colomb s'eteignit à Valladolid, le 20 mai 1506. Il ne sut jamais qu'il avait découvert un monde nouveau. Tous les cosmographes et savan a partageaient encore son erreur en 1506.

# II. — Exploration, occupation, administration.

Les entreprises particulières: Bastidas. — La convention de 1492 stipulait pour Christophe Colomb et ses desce dants le droit exclusif d'exploiter la route maritime de l'Ouest vers les Indes. Cependant, à la solbeitation des frères Pinzon et d'autres navigateurs, heenes fut donnée, le 40 avril 1495, à tout natif espagnol de faire des voyages de commerce et de decouverte, de Cadix aux Indes Occidentales, mais avec un fonctionnaire royal à bord, pour assurer le paiement à la couronne du dixième du bénéhec de l'entreprise et de deux tiers du produit des mines. Lorsque Colomb revint de son second voyage en 4496, il protesta condre cette atteinte portée à ses

<sup>1.</sup> Quilion, ch fin tien à Vien, i a, comme encique à Sair Remingue et au Mexipe et men au Perou

interêts et a ses droits, et la licence fut en effet retirée, sur ses instances, le 2 juin 1497. Ce retrait ne fut que partiel et tem poraire. A partir du moment où les souverains décidèrent d'enlever à Colomb le gouvernement des Indes, la voie fut de nouveau ouverte aux entreprises particulières. Celle de Bastidas et de Juan de la Cosa a déjà été signalée. Les deux explorateurs avaient visité la côte de Paria et fait une fructueuse récolte de perles et d'autres richesses tropicales.

L'office de Fonseca à Séville. — Il avait fallu organiser, en Espagne même, un centre administratif pour les colonies des Indes Ferdmand chargea des affaires du Nouvean-Monde, dans la métropole. Juan Rodriguez de Fonseca, chanoine de Séville, qui remplit son office pendant trente années. Dévoué a son souverain, laborieux, esclave de ses devoirs, il fut souvent obligé, dans l'intérêt de la couronne, de combattre les prétentions des conquistadores et du premier d'entre eux, Colomb. Aussi leurs biographes ne l'ont-ils pas ménagé. Le bureau principal du département des Indes était à Séville. Telle fut l'origine de la célèbre Casa de Contratacion de las Indias (chambre de commerce des Indes) dont l'influence fut si grande dans le gouvernement du Nouveau-Monde. Plus tard la Casa de Contratacion fut subordonnée à une autorité plus haute, le Conseil des Indes (voir plus lom)

Ovando: la question des indigènes. - Si Colomb avait échoué dans le gouvernement d'Española, ses successeurs immédiats ne réussirent pas meux. Bobadilla fut un tyranneau médiocre et incapable. Les souverains ne se decidèrent cependant à le rappeler que le 3 septembre 1501. Son successeur, Nicolas de Ovando, arriva le 15 avril 1502. Les instructions écrites et verbules qu'il apportait sont curieuses à noter : convertir les Indiens, mais ne les point maltraiter ni réduire en esclavage; exiger d'eux qu'ils recueillent de l'or, mais payer leur travail, refuser l'accès d'Española aux Juifs et aux Maures, accepter les esclaves noirs ; restituer à Colomb ce que lui avait pris Bobadilla et respecter désormais ses propriétés ; renvoyer en Espagne les oisifs et les débauchés ; révoquer toutes les concessions de mines faites par Bobadilla ; reserver à la cou-

ronne un tiers de tout l'or recueilli jusqu'alors et une moitié de tout l'or à recueillir. Le gouvernement d'Ovando s'étendait sur toutes les Indes Occidentales, îles et terre ferme (sauf les terres dont l'exploration venait d'être concédée à Ojeda et a Pinzon), avec Santo-Domingo pour capitale.

Trente bâtiments et 2500 personnes formaient le convoi qui apportait Ovando au Nouveau-Monde. On y voyait Alonso Maldonado, alcade mayor (grand juge), douze franciscains, et Las Casas; on y voyait encore 73 femmes mariées et une garde de 72 soldats pour le gouverneur avec un domestique nombreux. Tout le monde courut aux mines, croyant ramasser de l'or, mais personne ne s'enrichit, car on n'oblenait le métal qu'avec beaucoup de travail, dont personne ne se souciait.

La grande question fut le traitement des indigenes, race inférieure, cela ne faisait point donte. Bien des fois les docteurs so réunirent pour agiter cette question : les Indiens ont ils une âme, on une demi-à ne, ou pas d'àme\* devait-on les gouverner comme des sujets ou comme des esclaves? Il fut decidé qu'ils avaient une âme ; sans cela aurait-on pu songer à les convertir?

Ce que voulaient Ferdmand et Isabelle, c'est que l'on fit des chrétiens de leurs sujets indiens. Les esclaves envoyés en Espagne par Colomb, parmi eux des femmes et des enfants. forent réexpédiés à Española. La royanté se déclara la protectrice des indigènes. Le clergé espagnol obéit à l'impulsion donnée par les rois. On ne lui a pas toujours rendu pleine justice à cet égard. La preuve de ces assertions est dans la série des lois espagnoles consacrees au traitement des indigènes. Les Indiens sont placés sous la protection des autorités eculésiastiques et civiles. Ils peuvent se marier à leur gré, mais doivent se soumettre aux usages chrétieus. On ne doit pas les expédier en Espagne, mais les christianiser, les civiliser, leur apprendre la langue espagnole, les amener à aimer le travail. On ne doit leur vendre ni armes, ni liqueurs spiritueuses. mais on les la sera à leur gré cultiver le sol, nourrir du bétail. acheter et vendre, disposer de leurs terres. Ils peuvent se donner des institutions municipales, élire parun eux des titulaires pour les offices d'alcade, de fiscal, de regidor, sous la

surveillance du prêtre. Ils peuvent paraître devant les tribunaux, intenter des actions, le bénéfice de l'assistance judiciaire leur est assuré. Ils peuvent travailler aux mines, mais on ne doit pas les y contraindre. On ne peut employer des Indiens au-dessous de dix-huit ans à porter des fardeaux, etc. '. Un décret de 1618 porte qu'un Indien ne peut engager son travail pour plus d'une année

Atrocités à Española. — Le Nouveau-Monde était trop loin pour que la volonté royale y fût strictement obéie. L'impunité était presque assurée aux transgressions Le résultat fut que la civilisation chrétienne commit d'abominables atrocités sur la race rouge ". Les exemples de rapt de chefs indiens par d'odieux subterfuges sont innombrables. Un des premiers fut la capture, par Ovando, de la reine Anacaona au milieu d'un hanquet offert par cette sauvagesse à ses hôtes blancs. Elle fut pendue; ses caciques furent torturés et brûlés, une grande partie de la tribu égorgée, le reste réduit en esclavage La reine Isabelle, apprenant sur son lit de mort le meurtre d'Anacaona, donna l'ordre au président du Conseil des Indes de frapper ce crime d'une punition exemplairo

Les « repartimientos ». — Les Espagnols abhorraient le travail manuel, les Indiens ne le détestaient pas moins. Qui travaillerait aux mines, cultiverait le sol, prendrait soin du bétail? Problème ardu On voulut contraindre les indigènes au labeur de l'extraction; ils y périrent en masse , et c'est pour sauver la race d'une destruction totale que Las Casas poussa son cri d'alarme et derianda l'extension du trafic ces Noirs d'Afrique. Dès 1503 le roi lui même en envoya plus de cent a Española,

<sup>1</sup> Les lois espagnoles permettent au cacque de gouverner sa trivi comme "auts, de suivre en inciens usagen pour sa succ. saion; mais tous actes crucis lui sont interdits, com ne de livrer des filles indiennes en gluse de tribut, on d'enterrer les serviteurs avec leurs mattres. Un racique n'a le droit na de tuer, ni de motder ses sujets etc.

<sup>2.</sup> Un des chiens dresses par les Espagnois à a chasse de l'hom ne rouger vorc à monte un cacique. La tribu prena les armes et tue huit Espagnois, en represuilles, massacre gen ral : tout est egorge, l'rôle ou pendo

<sup>3.</sup> D'apres Herrera, lo sque Diego Colomb arriva à Española en 1502, il restalt encore lans : ile 40 300 in agenes tanq ans pius tard, un repartidor ayant reçu la mission officie le de proceller au parlage des Indiess, ceux et aletatent de à pius que 13 000 De combraix repartamientos furent donces, en Espagre même, à des favons du roi

et Charles-Quint autorisa définitivement en 1517 les importations de Noirs des établissements portuguis sur la côte de Guinée. Les Noirs furent les bêtes de somme des colonies. Quant aux Indiens, on imagina pour eux un système qui ne valait guère mieux que l'esclavago, les repartimientos. Les incigènes étaient « répartis » entre les principaux colons, en nombre variable pour chacun des concessionnaires, à charge pour ceux-ci de prendre soin des êtres humains qui leur étaient « recommandes », donnés comme une encomienda, une « commanderie », de leur enseigner la religion, de defendre leurs personnes et leurs biens moyennant pasement d'un tribut. Le bénéficiaire du repartimiento ou de l'encomienda, l'encomendero, était ainsi comme une sorte de patron des Indiens à luiconfiés. En fait, les Indiens repartis étaient en servitude. Le systeme se generalisa dans toutes les Indes Occidentales, a mesure que de nouvelles terres étaient « pacifiées » (conquises).

Dès 1509, un décret de Ferdinand le Catholique porte que le gouverneur d'une province qui vie it d'être pacifiée doit « répartir » les indigenes entre les colons. Le roi, sur les représentations de Las Casas, abobt le système en 1523. Mais les pétitions affluèrent en Espagne pour le rétablissement des repartimientes, et le roi céda. Une nouvelle abelition fut prononcée en 1542, mais fut aussi levée innicdialement. En tout cas, les souverains firent les plus louables efforts pour mitiger par la legislation les inconvenients du système

Organisation administrative. Apres la mort de Colomb, Diego, son fils, sollicita du roi la restriction des titres et prérogatives concèdes par le contrat de 1492 à son père et à ses héritiers. Après deux ans d'attente, Ferdmand l'autorisa a plaider (1508). Diego obtint gam de cause et fut rétabli dans les titres, d'guités et prerogatives de son pere, avec cet unique changen ent que le titre de gouverreur général remplaça celui de vice-roi. Le fils de l'amiral de barqua à San to-Domingo en 1509. Son arrivée fut l'occasion de nombreux reparamentes. Les malheureux Inciens furent abominablement traités. Le desordre se mit de nouveau dans la colomo et les plaintes s'accumulèrent en Espaçue. Le roi décita alors d'état lir à Santo-Domingo

un tribunal suprême auquel il pût être fait appel des decisions du gouverneur Ce fut le germe de la Herd Audiencia de Santo-Domingo, qui, à partir de 1521, gouverna la plus grande partie des Indes Occidentales. La fonction essentielle de l'Audiencia (définie avec précision en 1540) était de veiller au bien-être des indigènes, de tenir sous un contrôle attentif la conduite des gouverneurs et autres fonctionnaires, de réprimer les abus et excès de pouvoir. L'appel des décisions de l'Audiencia était au Conseil des Indes en Espagne.

Le Conseil des Indes. — Le Conseil des Indes, Consejo supremo de Indeas, était un corps possédant des pouvoirs à la fois exécutifs et judiciaires en session permanente à Madrid, ayant sur les colonies espagnoles en Amérique la même juridiction que le Consejo de Castilla en Castille, dont il fut même, au début, une émanation (il n'y eut un office propre, independant, dénommé Conseil des Indes, qu'en août 1524). La juridiction du conseil s'étendait à toutes les affaires civiles, militaires, ecclé siastiques et commerciales des Indes. Il nommait et révoquait, avec l'agrément du roi, les vice rois, présidents d'audiencias et gouverneurs, les patriarches, archevêques et évêques. Il fut supprimé, en même temps que le Conseil de Castille, par une loi des Cortès en 1834.

Quant à la Casa de Contratacion, ancien bureau de Fonseca organisé en chambre de commerce de l'Inde (1503), sa mission était de développer le commerce entre la mère patric et les Indes Occidentales. Elle expédiait les navires, recevait les marchandises et connaissant de toutes les causes se rattachant au trafic avec les colonies. Ses pouvoirs et sa juridiction ne furent nettement définis que par les Ordenanzas de la Casa, du 23 août 1543. C'est par la Casa que passèrent toutes les richesses fabuleuses de l'Amérique espagnole pour être réparties aux ayants droit, y compris la part royale.

Le cardinal Ximénes, sur les plaintes apportées en 15:5 par Las Casas au sujet du traitement des indigènes, décida l'envoi de trois Pères Hiéronymites. Ils avaient tout pouvoir pour améliorer la condition des indigènes. Las Casas fut nommé en outre protecteur des Indiens avec un traitement de cent pesos d'or Arrivés à Española (1516), les trois Hiéronymites se trouvèrent entraînés dans le tourbillon général et en arrivèrent à declarer que le système des repartimientes était le seul qui put permettre la colonisation des Indes. Las Casas, indigné, s'embarqua pour l'Espagne (1517), voulant porter plainte auprès du cardinal Ximénès, mais celui-ci était mourant.

Et maintenant de grands changements s'étaient produits. Le roi d'Espagne était un jeune homme froid, pensif, d'une allure qui n'avait rien d'espagnol. Les Indes n'intéressaient guère les Flamands, excepté pour les bonnes places qui s'y pouvaient trouver. Cependant les Pères Hiéronymites furent rappelés et les affaires de l'Amérique définitivement confiées à l'Audiencia de Santo-Domingo et au Conseil des Indes.

Les rivaux des Espagnols : Vespucci, Cabral, les Cortereal, les Cabot. — Parmi les entreprises particulières de lecouverie que le gouvernement espagnol autorisa cans le temps même où Colomb était encore en possession de ses privilèges, se placent les expéditions auxquelles prit part le Florentin. Amerigo Vespucci, mais dont aucune ne fut commandée directement par lui. La première de ces expéditions a donné lieu à de longues controverses. On n'en sait que ce que raconte Voapucci lui-même, dans une lettre écrite en 1504, mais dont l'authenticité est contestée par la plupart des historiens. Quatro navires quittent l'Espagne en mai 4497; Vespucci, choisi par le roi, sert sur la flottille, en qualité de pilote sans doute, ou de commissaire royal. Il ne dit pas quels sont les chefs. L'expédition arrive le 1er juillet au cap Gracias a Dios (Amérique cen-(rule), longe la côte dans la direction nord-ouest, puis nordest, et suit lentement tout le rivage septentrional du golfedu Mexique jusqu'an delà de la Floride, parcourant 870 heues. en une année. Elle combat, au refort, des cannibales dans un groupe d'îles et rentre a Cadix le 15 octobre 1499. - Ce voyage est-il récl. ou inventé, ou sculement antidaté, confonqu par hasard on intentionnellement avec une expedition ultérieure? On ne sail. Le premier voyage du Florentin reste très hypothélique.

L'arrivée en Espagne des nouvelles relatives à la découverte

de la côte de Paria ou côte des Pertes par Christophe Colomb détermina un courant d'expéditions dans cette direction. Alonso de Ojeca partit, le 20 mai 1499, avec Juan de la Cosa et Amerigo Vespucci. Ainé des cartes de l'amiral, il fit voile au sud-onest et toucha un point du continent que Varnhagen prétend appartenir à la côte brésilienne; les voyageurs aperçurent ensuite l'embouchure de l'Essequillo, celle de l'Orénoque, la Trimdad, le golfe de Venezue a ', le lac Maracaibo, le cap de la Vela, arrivèrent a Española (5 sept. 1499), et en Espagne quin 1500). La même année Vicente Yanez Pinzon découvrit l'embouchure de l'Amazone (déc. 1499-sept. 1500).

Vespucci avait jusqu'ators navigué au service de l'Espagne Après 1500 c'est à des expéditions portugaises qu'il prend part Ces voyages eurent pour objectif le Brésil, découvert par Cabral<sup>4</sup>, puis par Vespucci lui-même. Les résultats obtenus par l'exploration de 1502 engagerent le gouvernement portugais à organiser nne expédition plus importante. Gonzalo Coelho partit de Lisbonne (juin 1503) avec six hâtiments, dont l'un était commandé par Vespucci. Une tempète dispersa cette flottille. Le Florent n, avec deux navires, ahorda le Brésil, et longea quelque temps la côte, à la recherche d'un passage vers l'Inde par le sud du Brésil. Vespucci, ne le trouvant point, établit un fort au cap Trio, y séjourna cînq mois, explora le pays, fit un chargement de bois et arriva en juin 1504 a Lisbonne. Quelque temps après Coelho fut de retour avec deux navires, mais on ne sait rien de ce qu'il avait fait ou vu.

En même temps que le Portugal s'appropriait le Bresil, il sembla que le nord la continent dût aussi devenir portugais

Un premier voyage qu'auraient fait les Cabot, père et fils (Jean et Schastien), en 1496, à Terre-Neuve, est tres douteix. Deux ans plus tard (mars 1496), Jean Cabot, commerçant vénitien ou génois établi depuis longtemps a Bristol, obtint du roi d'Angleterre Henri VII des lettres patentes de privileges pour la découverte de nouvelles terres à l'ouest. Cette licence est le plus ancient document d'État relatif aux colonies anglaises

2 Voir Cladessus, p. 885

f. Petite Venise, a cause de quelquer misemples villages, scustres maiers

d'Amérique Cabot partit en 1497 (mai-août), accompagné de son fils Sébastien, atterrit sur le continent américain quatorze n ois avant Colomb, et même avant Vespucci dans l'hypothèse de la réalite de son voyage de 1497. Le point touché par les hardis navigateurs fut le Labrabor ou plus probablement encore l'ile du Cap Breton (24 juin 1497). Mais ils ne crurent nullement avoir découvert un nouveau continent; ils pensaient être parvenus aux límites extrêmes des États du Grand Khan. Sébastien entreprit un second voyage en 1498. L'objet de l'entreprise était tres précis : atteindre l'Inde par un passage situé sans doute au nord des terres aperques l'année précédente. L'explorateur navigua jusqu'au 67°, et pénetra peut-être dans la baie d'Hudson Reculant à la fin Jevant les glaces, il longea la côte vers le sud, jusqu'aux rivages des Carolines, sinon jusqu'à la Floride 1. Les Auglais ne renouvelèrent pas de lorgtemps leurs tertatives, et Schastien Cahot alla prendre du service en Espagne , où il devint pilote en chef du royaume (de 1513 à 1524) et membre du Conseil des Indes.

La place laissée libre au nord du continent par les Anglais fut prise aussitôt par les Portuguis. Gaspar Cortereal explora en 4500 l'île de Terre-Neuve; l'année suivante il navigua jusqu'au Labrador, capturant des indigènes. Deux de ses navires revinrent, mais non celui qu'il montait lui-même. Miguel Cortereal partit l'année suivante à la recherche de son frère et ne reparat plus. I ne des cartes de l'Atlas de Mûnich, dessinée vers 4504, montre les découvertes des Portugais en Amérique, au nord. Terre Neuve et Labrador (Terre de Cortereal), et le Groenland, assez bien figuré, mas sans nom, au sud, la côte du Bresid, sans nom, au molicu, la mer, a senne indication relative aux découvertes des Espagnols.

Le nom d' « Amérique ». — Toutes les expéditions signalees jusqu'ici et d'autres qui se firent vers le même temps avaient

A. Hall, bandroft grout quality depassages le Salet Laure it

<sup>2.</sup> Unlikers, riverynge ears a Armir ak tan Nord wide attribue it Capot et se placera tien i 17 kes reuse gheider siker fas que lor a same the expedition praver answerter se reusenter it fan des dans premiers i enges

plus ou moins spécialement pour objet la découverte du passage maritime qui devait ouvrir l'accès de l'Inde à travers les terres récemment explorées. En 4504 encore, Juan de la Cosa, en 1505 Ojeda, entrerent dans le golfe d'Uraba (isthme de Darien), mais furent arrêtés par la barrière des montagnes Les Cabot pour l'Angleterre, les Cortereal pour le Portugal, n'avaient pas e é plus heureux au nord, non plus que Vespucci dans acs deux derniers voyages au sud. Mais, tandis que les courses de Colomb, de Bastidas, de Pinzon, de Ojeda et de la Cosa, sur la Tierra Firme, étaient peu connues, même en Espagne, où elles n avaient apporte aucun profit materiel à la couronne, l'attention du monde savant en Europe était vivement sollicitée par les voyages des Portugais qui avaient révélé l'existence d'une grando terre au sul-ouest. On ne les connaissait d'ailleurs que par les lettres fami ières dans lesquelles Vespucci racontait ses aventures personnelles. Sa troisieme lettre, traduite en italien et en allemand, figurait au premier rang dans une collection des récits de voyage publiée à Vicence en 4507. On y parlait d'une terre très étendue, avec la désignation de Novas Mundus, qui piquait la curiosité. Vespucci apparaissait dans la lettre comme le héros d'aventures amgulieres, et il est possible qu'a cette occasion, un de ses amis ait suggéré à un professeur de l'Université de Lorraine, Waldsce-Müller (Hylacomylas), l'idée. de donner le nom d'America au pays dont le navigiteur avait annoncé au monde l'existence (1507)

La dénomination, ainsi proposée aux géographes, f.t acceptée par l'opinion en Allemagne et en Italie, et aussi en Portugal. Elle ne remplaça pour lant qu'avec fenteur les anciens noms. Réservée d'abord à la grande terre du Sad qui Larrait le chemin vers l'Inde, elle ne commença d'être appliquée à tout le continent que lorsqu'il fut assuré que les terres du Nord étaient reliées sans interruption à celle du Su l

Telles sont les circonstances dans lesquelles le nom d'Amérique fut donné au Nouveau-Monde. Amerigo Vespucci n'y eut aucune part. Il est a presumer qu'il ne sut jamais que son nom eut été donné au monde nouveau : il élait mert (1512, locsque la dénomination d'America devint courante.

La Tierra Firme : Ojeda et Nicuesa. — L'exploration et l'occupation des Indes Occidentales (Antilles) obligeaient encore les Espagnols, après vingt années, à d'incessants travanx. Le seul établissement important était Española; la Jamanque, Porto-Rico et quelques-unes des petites Antilles commençaient à être exploitées. La conquête de Cuba restait à faire; on n'élait pas même encore assuré de sa configuration. Diego Velasquez en prit définitivement possession (1511), battit les indigènes et fonda Puerto de Carenas (1515), qui, après sa reconstruction à quelque distance, prit le nom de San-Cristobal de la Habana (1519, Aucun point de la Tierra Firme n'était encore serieusement occupé. Voulant tirer parti des explorations de la faites depuis l'embouchare de l'Orégoque jusqu'au cap-Gracias a Dios, le roi d'Espagne divisa en 1509 toute cette côte en deux gouvernements, distincts de celui d'Española. Le premier fut donné, sous le nom de Nueva Andalucia, à Alonso de Ojeda qui plusieurs fois avait exploré ces parages. Le second, appelé Castella del Oro, échut a Diego de Nicuesa. Ils échouèrent misérablement l'un et l'autre dans leurs efforts pour fonder. une colonie. Le sol était hérissé d'obstacles, le climat abominable, le plus maisam de l'Amérique; les naturels (tribus isclées, de même race que celles du Venezuela et des Guyanes, et les plus guerrières qu'enssent encore rencontrées les Espagnols) opposerent aux aventuriers une résistance acharnée. Les deux troupes furent à peu près anéanties par la maladie et par les fleches empoisonnées des Indiens. Leurs débris se réfugiérent à Antigua (golfe d'Uraba).

La mer du Sud: Balboa. — Un des chefs de ce poste, Vasco Nunez de Balboa a r lieu d'engager au hasard les hostilités contre les tribus indiennes du voisinge, chercha à se concilier l'amitié de quelques-ons des cuclques et y réussit. Ayant appris d'eux l'existence d'une vaste étendue de mer, à peu de distance au sud du golfe d'Uruba, et d'un passant empire où 1 or était aussi commun que le sable sur le rivage, il partit avec 200 hommes (sept. 1513) et travirsa en quelques semames le rideru d'inextricables forêts et de montagnes qui le séparait du Pacifi que II aperqut I () céan qui s'etend au sud de l'istlime et

qu'il nomma mer du Sud, en prit possession au nom du roi d'Espagne et rentra à Antigua (janvier 1514). Pour toute récompense, il dut remettre le commandement à un gouverneur expédié d'Espagne avec quinze navires et 2000 hommes. Ce gouverneur était Pedrarias, dont les débuts furent doublement malheureux. Le climat lui enleva 600 hommes en quelques mois, lui-même commit un crime odicux en faisant condamner à mort et exécuter Balboa sous une absurde inculpation de révolte. Pedrarias procéda périodiquement à des massacres d'Indiens et transporta le siège de son gouvernement d'Antigua a Panama, sur la mer du Sud (1519)

La Terre Floride. — Juan Ponce de Léon, un des compagnons de Colomb, conquérant et premier gouverneur de Porto-Rico, s'en alla chercher (1512), dans le dédale des tles Bahama, la fontaine dont les eaux avaient la vertu, assuraient les Indiens, de rendre la jeunesse Il débarqua, le dimanche des Rameaux (Pasqua de Flores), sur la côte orientale de la presqu'île, et donna au pays le nom de Floride qui lui est resté. Quelques années plus tard il en tenta la conquéle. Ses troupes furent repoussées et décimées, il renonça a l'entreprise. Francisco de Garay, gouverneur de la Jamaïque, essaya un établissement sur la côte de Panuco et ne réussit pas (1519). Il recommença en 1523 et ne fut pas plus heureux.

Magellan: la circumnavigation du globe. La recherche du passage aux Indes restait un des grands mobiles des voyages de découverte. Pinzon et Solis, n'ayant pu le trouver au centre, le chercherent au sud (1508), envoyés par le roi d'Espagne. Ils entrèrent dans l'estuaire d'un grand fleuve qu'ils nommerent Rio de Solis (Rio de la Plata). Juan Diaz de Solis visita de nouveau ces parages en 1515 et découvrit la rade de Rio de Janeiro, où il fut tué par les natifs.

En 1519 Magalhaens (Magallanes, Magellan), né à Oporto, quitta le service du Portugal et se mit à la solde du gouvernement espagnol. On lui confia la mission de chercher encore l'introuvable passage vers l'Inde, et, s'il le découvrait, de se rendre aux îles Moluques afin d'en disputer la possession aux Portugais. Il partit de San-Lucar, le 25 septembre 1519, avec

cinq băti nents et 265 hommes. Il arriva le 13 décembre à Rio de Janeiro, navigua au sud, et entra dans la Pluta, qu'il prit quelque temps pour le létroit Sept'mois étaient écoulés depuis son arrivee dans le Nouveau-Monde lorsqu'il aperçut (21 octobre 1520) l'entrée de ce qui lui parut être enfin le détroit. Il no se trompait pas. Après un mois consacré à la traversée du passage auquel son nom a été donné, il entra dans l'Océan qu'il désigna lui-même sous l'épithète de Pacifique (27 novembre). Le 16 mars 1521 il était aux tles Philippines. Le 27 avril les indigènes le tuaient dans une rencontre. Un de ses bâtiments double le cap de Bonne-Espérance et atteignit San Lucar le 6 septembre 1522, ramenant 18 hommes et ayant accompli en trois années la première circumnavigation du globe.

État des connaissances géographiques sur le Nouveau-Monde en 1532. — Les resultats de l'expédition de Magellan dissipérent les erreurs dans lesquelles avait persisté l'ancien monde sur la nature et la position des terres décou vertes par Colomb et par ses successeurs. Ils démontrèrent que c'était hien d'un monde nouveau, completement isolé et éloigné de l'Asie comme de l'Europe, que l'existence avait été révélée en 1492. Déjà un Globus de Schæner (1520) désigne les terres nouvelles comme distinctes du continent asiatique.

Une carte officielle, commandee par le gouvernement de Madrid et exécutée par Diego Ribero (1529), montre ce que l'on peut supposer avoir été connu des pilotes européens, à cette époque, sur la géographie du Nouveau-Monde : au nord, aurune indication du Saint Laurent ; le Groenland f'ut part e de la terre fenne, le Labrador continue le pays des Bacedaos (Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse). Les Antilles sont ben figurées, de même que tout le go fe du Nexique et l'Amerique centrale, sauf le Yucatan, tenu pour une île. Au sud est de l'isthme de Darien apparaît l'Amerique du Sud avec sa configuration réelle, trop large toutefois de l'est à l'ouest et dont les limites méridionales sont indéterminées, le cap Horn étant encore incomm. — La carte du Ptolemes de 1530 d'une l'Amérique du Nord tout entière, rattachée pur les isthmes du centre avec l'Amérique du Sud.

En rés-mé. Pon avast eru longtemps en Europe que les terres

decouvertes étaient l'Asic; puis l'Amérique du Sud fut considerée comme une île immense au sud-est de l'Asie; l'île devint presqu'île avec l'isthme de Darien, mais passait toujours pour une extension du continent asiatique. Le voyage de Magellan révéla une distance considérable de mer entre l'Amérique du Sud et l'Asie méridionale Il fallut reconnaître dans le Novus Mundus un continent indépendant.

### III. - Retour sur l'Amérique précolombienne.

#### Les indigènes de l'Amérique : problème de l'origine.

- D'une manière générale, la population indigène était plus dense au moment de la conquête qu'elle n'est aujourd'hui, surtout dans les centres indigenes de civilisation, comme l'Anahuac, le plateau de Bogota, la vallée le Cuzco. Le teint des indigènes variait du brun foncé au jaune marron, selon le milieu, la latitude, le climat Certains caractères étaient communs à l'immense majorité des tribus : cheveux noirs et épais, barbe rare, pommettes saillantes, menton court, year polits et creux, machoires fortes. La science m l'histoire n'ont pu preciser quelles migrations avaient opére la repartition des Indiens sur le sol des deux Amériques. Des générations de chercheurs, ambitioux d'arracher à cette terre le secret de ses premiers habitants, ont fouille le Mexique, l'Amérique centrale. le Perou, sans que leurs découvertes aient sérieusement avancé la solution du probleme. Les Indiens eux mêmes n'avaient que de très vagues traditions sur leurs or gines : « Nous sommes sortis de la terre, comme les arbres, l'herbe et les fleurs, dit en 1746 un chef Micmac à un officier anglais », formule poétique de l'hypothèse de l'Américain autochtone. De nombreuses tribus plagaient cependant au nord-ouest la demeure de leurs ancètres, et des migrations de l'Asic en Amérique, par le point septentrional où les continents se rapprochent, sont vraisemblables; les analogies abondent entre les indigènes co l'Amérique et la race mongole. L'Amérique peut aussi avoir donné asile a des

Européens dans l'antiquité ou au moyen âge, puisque les Norman le l'ont visitée au x\* siècle. Virchow \* conclut à la pluralité des races, et de même J. Kolemann \*, qui tire cette conclusion de l'étude comparée des crânes fossiles a néricains.

« Moundbuilders » et « Cilffdwellers » dans le Nord. — On n'est pas beaucoup plus éclairé sur les mouvements de peuples qui ont pu se produire dans des temps relativement récents. que sur les migrations anciennes. On ne sait, par exemple, quelle relation établir entre les tribus à demi civilisees qui ont couvert de tumudi la vallée du Mississipi et les nations qui ébauchèrent une civilisation plus complète au Mexique et au Pérou. Les archeologues anglo-saxons ont donné le nom de Moundhuilders (constructeurs de tertres) au peuple qui a édifié un sigrand nombre de ces mounds (élévations artificielles de terre) dont les dimensions colossales et les formes lazarres ont été tant de fois décrites. Sepultures, autels ou forteresses, l'immense. bassin du Mississipi et de ses affluents est couvert de cestamuli, on en a compté plus de dix mille dans l'Ohjo, autant dans l'Illinuis. Toute la ville de Saint-Louis a été bâtie sur des mounds effondrés ou niveles. La forme affecte une régularité géométrique : des cônes tronqués, d'une hauteur variant de quelques pieds à treute mètres, entourés d'une enceinte de même structure, circulaire, carrée, ovale, ou représentant des figures. d'animaux, lézards, hérons, singes, grenouilles, serpents, etc. Les fouilles ont donné des débris de poteries attestant un art de la céramique tres developpé, rappelant les fragments trouvés dans certains mounds du Japon, d'innombrables pipes en argile ou en purphyre, tail ées en têtes de bêtes, castor, opossum, écureuil, etc., des haches en serpentine, des conteaux en obsidienne. Les Moundbalders n'ont connu ni le fer ni le bronze. mais ils exploitaient les mines de cuivre du lac Supérieur. Longtemps on a cra à une tres haute antiquité des mounds; mais dans quelques-uns on a troavé des objets de fabrication européenne; tous ne sont donc pas egalement anciens. On peut temp

2. Die Artaebthonen Amerika's Zeitschrift für Ethnologie, 1883.

<sup>1.</sup> Etal general des comanisament encernant l'authenpologie anneranne, 1877.

pour probable, sinon pour acquis, que les Peaux-Rouges sont les descendants, dégénérés, du peuple des tumuli.

Au sud-ouest des États-Unis, des monuments d'une autre espèce marquent la transition entre les mounds et les fameuses villes mortes des Mayas : des ruines de cités, de fortifications, de citernes, des figures printes ou sculptées, établissent que les régions, aujourd'hui s. désoltes, du Nouveau-Mexique et do l'Arizona ont été habitées jadis par des populations nombreuses. actives et intelligentes. Les premiers explorateurs de la contrée rencontrèrent des groupes de constructions ruinées (pueblos) dans les vallées de San-Juan, du Rio-Grande, du Colorado Chiquito, et virent, à côté de débris de pueblos, des pueblos habités. On trouve encore aujourd'hui de ces derniers chez plusieurs nations indiennes - ce sont de vastes demeures en pierres ou briques, à plusieurs étages, communiquant au moven d'échelles, construites sur des plateaux escarpés, ou creusées comme les alvéoles d'une ruche sur le flanc de rochers à pic. Les Cliffdwetters, habitants de ces cliff-houses, avaient une céramique supérieure à celle des Moundhuilders et se rapprochant de celle du Mexique et du Pérou

Les villes mortes de l'Amérique centrale. — Les plateaux de l'Amérique centrale sont couverts de monuments dont la plupart étaient déjà en ruines à l'époque de l'invasion espagnole. Les investigations patientes des explorateurs ont révélé, enfouis sous la végétation tropicale, au fond des forêts fermées depuis des siècles aux pas humains, des temples, des sepultures, des statues, des bas-reliefs, des restes de villes éteintes tet de palais abandonnés, rappelant les antiques merveilles de l'Égypte, de l'Assyrie, de l'Inde, ou de la Chine. Ces vestiges de l'art et de l'architecture des Mayas, répandus surtout lans le Chiapas et le Yucatan, à Palenqué, Mitla, Copan, Chichen-Itza, Uxmal, évoquent à l'esprit de voyageurs enthousiastes

i. On comple aujourifical environ solvante de ces vi, es mortes disseminces dans un espace triangulaire dont les sommels seraient le sord du Tucatan, Milla dans l'Ouxaca, et Copan dans le Honduras, La presqu'ile du Tucatan étail tres peuplée au tempe de la venue des luanes, les Mayas rensterent vingt années aux Espagnols, de 1327 à 4347, et la possess on de cette region aujour 'h in presque sans habitants, codta plus de vies e troperones que n'avait fait le conque de des empires de Montezama et des lucas.

l'existence d'empires florissants, de souverains absolus, d'une civilisation déjà complète, d'un art grandiose et tourmenté, étrange, quelquefois exquis. Au contraire, dans le grand espace compris entre ces ruines de l'Amérique centrale et les casas grandes du bassin du Colorado, le plateau mexicain n'a plus à offrir comme monuments de son étrange passé que quelques pyramides de terre écroulées, des restes de teocallis au sommet desquels des églises consacrées à la Vierge ont reinplacé les sanglants autels du dieu Huitsilopachtle. Comme la civilisation azlèque était encore debout au moment de la conquête, les Espagnols l'ont toute létruite; ce qui reste des Mayas a été protégé contre la dévastation parce que, étant déja ancien, une poussée vigoureuse de végétation le cachait aux conquérants.

Distribution ethnographique; degrés divers de civi-Haation. — Plusicurs états de civilisation s'étaient donc succédé. ou coexistateut sur le continent americain à la fin du xy\* sleele : Les Peaux-Rouges sont au has de l'échelle, plus haut les Moundbialders, et plus haut les Mexicains, déjà civilisés; mais un degréplus élevé encore de culture est altesté dans l'Amérique centrale par la grandeur et la beauté artistique des monuments. L'Amérique du Sud offre le même échelonnement, depuis les Carathes et les Patagons jusqu'aux Quichuas de Cuzco. Dans l'hypothèsodes migrations d'Asie la branche américaine de la race des Mongols, détachée du trone principal, a subi sous l'action d'un climat nouveau, ces transformations successives. Il n'est même pas nécessaire d'attribuer aux migrations des dutes très reculées. L'action du climat est rapide. Ne voit-on pas dans l'est des Etats-Unis les Yankees prendre deja l'angle facial de l'Iroquois, et, dans l'Ouest, les backwoodmen accuser quelques traits extericars du Cherokee, sinon même du Stoux?

La linguistique donne peu de clarté. Les idiomes distincts se comptent par centaines en Amérique Presque tous ont entre eux de grandes analogies de structure et de forme grammatituales; le caractère général est l'ag<sub>j</sub> lutination; mais les vocabulaires différent à l'infini.

L'Amérique, a la fin du xy" sur le, offrait deux types distincts de populations. D'une part, les nahons civilisées : Aztèques au

Mexique, Mayas dans l'Amérique centrale, Muyscas ou Chibchas dans les hautes vallées de la Colombie et sur le plateau de Cundingmarca, Quichuns au Pérou et dans l'Equateur, Aymaras dans la Bolivie. D'autre part, les sauvages nomades et les demi sauvages agriculteurs : Peaux-Rouges au nord du golfe du Mexique, Caribes ou Caraibes au centre du continent (Antilles et Tierra Firme), Araouaques dans la Guyane, Antis sur le versant eriental des Andes, Miranhas, Penos, Carayas dans le bassin de l'Amazone, Tupis ou Guaranis au Brésil, Gunyouras, Gautacas ou Puris (Rio de Janeiro), Churruas (Rio de la Plata); puis les Patagons, et sur le versant occidental, les Araucans du Chile. Les nations organisées, possédant des formes de go evernement et une hiérarchie sacerdotale, ressemblant à des empires de l'Asie, etaient établies sur les plateaux de la grande Cordillère et des Andes, les sauvages erraient au nord et à l'est des montagnes. Ces civilisations étaient très isolées. Les Mexicains ignoralent les Péruviens, et réciproquement. Les uns et les autres savaient fort peu de chose sur les tribus sauvages qui les entouraient. Cependant les deux grands peuples policés avaient la même constitution physique, des institutions et des usages analogues, jusqu'à des affinites de langage.

Les civilisations indigènes vues par les « Conquistadores w. - Si Colomb et ses successeurs immédiats ne connurent, des indigènes de l'Amérique, que des tribus sauvages, donces ou féroces, c'est avec les nations civilisées que so trouverent aux prises les grands Conquestadores dont les exploits se placent entre 1520 et 1550. D'après leurs propres récits, un élonnant spectacle s'offrit à leurs regards sur les plateaux du Mexique, de l'Amérique centrale et du Pérou des objets d'un travail artistique, en or, argent, cuivre, étain et ploinb, répandus à profusion; des temples, des chaussees, des aqueducs, des siatues, des étoffes, du papier, des poteries; de merveilleuses mosaïques de plumes d'oiseaux; des palais entourés de jardins dessinés avec un goût que l'Europe ne connaissait pas, de grandes cités aux rucs larges et animées, des maisons de campagne, des parcs de chasse, des ménageries, des collections botaniques; des harems remplis de filles de nobles; une organisation politique et sociale, avec les formes les plus variées, depuis l'état patriareal jusqu'à la monarchie absolue; des institutions municipales; des castes, noblesse féodale, chevalerie, plèbe, esclaves, prêtres; un système complique de tenure des terres, une administration fiscale, des lois, des tribunaux, des armées permanentes, des conseils législatifs, du commerce, des marchés, un système de crédit, un service postal, des établissements d'instruction, des écoles de médecine et de chirurgie; des jeux nationaux, des combats de gladiateurs, des liqueurs spiritueuses, une arithmétique, un calendrier, une écriture peinte figuralive, des archives, des bibliothèques; et, parmi les cérémonies et pratiques religieuses, le baptème, la circoncision, la confession, la croix, l'encons.

Les Conquistadores ont-ils récliement vu toutes ces merveilles? ou le merveilleux de ce qu'ils ont aperçu n'était-il que le produit d'une imagination surchauffie par des conditions. exceptionnelles d'existence, des périls sans cesse renouveles. des fatigues effroyables? L'histoire de la conquête a été racontée par ceux-là mêmes qui la faisaient au jour le jour, comme Colomb ou Fernand Cortez, ou par quelques-uns de leurs compagnons d'armes, rendus chroniqueurs par l'orgueilleux souvezir des hauts faits, comme le brave capitaine Bernat Diaz, puis par des politiques, des prêtres, des historiographes professionnels, soient qu'ils eussent vu eux-mêmes les événoments, comme Las Casas et Oviedo, ou qu'ils aient recucillileurs informations de la bouche des acteurs et de la connuissance les papiers officiels, comme Pierre Martyr ou Gomara. Or toute une école historique aux États-Unis estime qu'aucune conhance ne peut être accordec aux récits des conquerants et des aventuriers, reproduits sans critique par les historiographes Morgan, Bandelier, et d'autres avec eux, en sont venus à nier l'existence même de ces grandes organisations politiques que les Espagnols pretendent avoir trouvées sur les plateaux. de ces villes magnif ques, plus vastes et plus belles même que celles d'Europe, et si complaisamment decrites. D'après eux, il n'y a eu ni une civilisation nahua, ni une civilisation maya, mais sculement un étal général maxte entre l'extrême barbarie

et une certaine civilisation. La structure sociale serait unique pour toutes les races aborigènes (les Esquimaux exceptés, car on admet qu'ils constituent dans l'ethnographie américaine un phénomène distinct). Les variétés aignalées, mises en relief par les historiens, ne seraient plus des différences fondamentales, mais de simplos degrés de développement. Mais pour l'imagination espagnole des sauvages mal vêtus devinrent des populations aux riches et somptueux costumes; des chefs de village furent transformes en souverains entourés de la pompe d'une cour d'Europe. Des maisons, où s'entassaient des familles d'Indiens par centaines, furent érigées en palais splendides. Montezuma, un chef de clan, devint un empereur gouvernant des millions de sujets. — Les critiques de cette école arguent de l'absence presque complète de traces quelconques au Mexique de la civilisation décrite par les Conquistadores.

D'autres 'estiment que, s'il ne faut pas prendre à la lettre tout ce que racontent les chroniqueurs, ce tissu d'erreurs et d'exagérations couvre cependant un fonds indiscutable de vérité. Le grand malheur est que les civilisations épanouies sur les plateaux du Mexique et du Pérou, créations éphémères, sont tembées en complète dissolution au premier contact de l'étranger. On out à peine le temps de les apercevoir, comme à la lueur d'un éclair, avant leur destruction soudaine.

Ce qui contribua à mettre les populations indigènes dans un tel état d'infériorité en présence des hommes blancs, ce fut la possession par ceux-ci du fer, de la poudre, des chevaux et des caractères d'imprimerie. Ces populations, au point de vue intellectuel, étaient encore dans une sorte d'enfance; un instinct brut avait la plus grande part dans leurs qualités et dans leurs defauts. L'Indien ne devint perfède et traître qu'après que les blancs l'eurent trompé, lorsqu'il eut vu que les hommes qu'il avait accueillis d'abord comme des êtres d'une race supérieure, avec une bienveillance craintive, étaient des voleurs et des

<sup>1.</sup> Entre autres, H. Howe Bancroft, qui a reunt dans ses ring volumes des Native Rams of the Pacific States, pais dans l'Histoire des États de l'Amérique centrale et dans l'Histoire du Mexique, tout ce qu'il est possible de connaître sur le 3 origines des populations établies dans ces regions à l'époque de la conquete, et sur les monuments et vest ges de toute sorte qu'elles ont laisses.

massacreurs. L'homme rouge était abominablement cruel; les chroniqueurs sont unanimes sur l'horreur des sacrifices humains chez les Aztèques; mais l'Europe n'avait-elle pas ses guerres religieuses, ses expulsions de Juifs, ses massacres d'infideles, ses bûchers pour les hérétiques, les supplices de l'Inquisition? Le sauvage torturait ses prisonniers, mais l'Européen civilisé lançait des chiens à la chasse de l'Indien, le réduisait en esclavage, le marquait au fer, égorgeait sans pitié sa femme et ses enfants. L'Espagnol voulait de l'or, les êtres humains ne l'inté ressaient pas. Le résultat fut, en plus d'une région, l'extermination complète à la fois du peuple et de la civilisation.

# IV. — Le Mexique et l'Amérique centrale.

La période votanique: civilisation maya. — Tout le sud-est du Mexique, États d'Oaxaca, de Chiapas, de Tabasco, de Yucatan, républiques du Guatemala, du Salvador et du Honduras, est parsemé de ruines: c'est là, et plus spécialement dans les marécages des fleuves Tabasco et Usumacinta, qu'aurait pris naissance la vie semi-héroique, semi-historique des populations du Mexique et de l'Amérique centrale. Dans le Chiapas, a l'entrée des monts de Tumbala, sur ces pentes où a lait s'élever Palenqué, dominant d'immenses lagunes du côté de l'Océan Atlantique, apparaît Votan, héros, dieu, guerrier et législateur. C'est la personnification de l'essor d'une race émergeant de la sauvagerie, et cette personnification s'appellera successivement, dans des siècles et des lieux différents du monde nahua et maya, Gueumatz, Cukulean et Quetzalcohuat!

Votan catéchisa des peuplades qui menaient la vie la plus primitive et pourtant construisaient des monuments cyclo-

<sup>4.</sup> Sahagun, la alxocard, Vevilla, sont les mosades des nauques recits que se transmettaient de gro-rei en engenera lou les gens au populaire mexicain. Les nat relax qu'ils on annesses ont de mes en rivre, il y a une trentaine d'ennées, per nable Briss un de Bour, on giter n'i firet un, il a decouvert ét outre ma tentionalment que que ve ex documents in 1915 il a étom amment brook sur ce qu'il a trouvil. Aussi ne docton quav é brince p de prindence cherener a faire juir re de son brigant fatras une ombre de vraisemb unce bistorique.

péens, et ces peuplailes avaient nom Quinamés ou Géants. D'où venait Votan? de l'Orient d'où viendront aussi les autres légis-lateurs et finalement les Espagnols. Il fonda Palenqué , puis Tula, sur un affluent du Tabasco, et encore Huehuetan, capitale du Soconusco. Et ces choses se seraient passées, s'il y eut jamais un Votan, environ mille ans avant l'ère chretienne.

Vers le même temps un Votan maya, le même peut-être, sons le nom de Zamna ou Itzamna, fondait la ville de Mayapan, une des plus anciennes cités du Yucalan, dont les rumes rivalisent d'importance avec colles de Palenqué et de Tula.

Après de longs siècles d'ombre et de silence l'empire votanique est brisé et du choc sortent les races ou pluiôt les civilisations maya (Yucatan), quiché (Guatemala), et nahun (Mexique) Les dix premiers siecles de notre ère volent se former dans le Yucatan, à la suite d'obscurs mouvements de peuples, des États dont il reste à peine quelques souvenirs. Les tribus sont personmilées; les chefs deviennent des dieux; religiou, rêve et histore, tout so conford. Des Nahuas s'établissent à Chichen-Itza, les Mayas restent à Mayapan. Après de longues péripéties, un conquérant, Cukulcan, débarque à Potonchan, s'empare de Chichon-Itza, do Mayapan et d'Uxmal, et établit une alliance entre ces trois villes. Il règne dix ans, puis se rembarque à Potonchan et disparaît. Mais son influence subsiste; le pays se couvre de villes prospères, de grands travaux d'art, ponts. routes, fontaines, palais, temples, écoles, hospices, maisons de halte pour les voyageurs et les pèlerins, étangs artificiels (le Yucatan est sans cours d'eau). Comme ombre à ce tableau, les sacrifices humains, les vierges noyées au puits de Chichen.

L'Anahuac et ses habitants primitifs. — Sur le plateau de l'Anahuac, « pays voisin de l'enu », et sur les pentes qui l'entourent, descendant vers le Pacifique et le golfe du Mexique, on retrouve aussi, à l'origine des temps, les Quinames ou Géants

i. Une opinion plus moderne ne fait pas remonter al dela du xii" siecle la fondation des villes, aujourd'him mortes, du Chespas, du Yucatan et du Guale-mala. Les Toltèques, après leur depart du plateau de l'Anabuse, auruiert crée de trates pièces la rivilisation maya, trois ou qualité siecles soulement avant l'arrivee des Espagnols.

de la période prévotanique, les aborigènes peut-être. Des envahisseurs les détruisent et cortains peuples nouveaux apparaissent, antérieurs aux Nahuas<sup>1</sup>. Les *Olmeques* s'établissent dans le pays de Puebla et de Tlaxcallan, jusqu'à la mer. Ils construisent la pyramide de Chollulan à Huitzipallan. Les Totonèques, dont la langue ressemble plus au maya qu'au nahua, ont peut être fon le Teotihuacan. Les Mixtèques, les Otomis occupent le pays à l'est et au nord de l'Anahuac : leurs villes principales sont Tollan ou Tula et Otompan; le centre religieux est Teotihuacan. Sur cette première couche viennent se deposer successivement les sédiments d'invasions successives de peuples du Nord. Les immenses contrées du Mexique septentrional, puis de l'Arixona, plus haut encore, de l'Utah et de la Californie, étaient d'inépuisalues réservoirs de peuples qui descendaient d'un mouvement incessant vers le Sud, s'arrêtant en route, pendant des années, des siecles, reprenant leur marche apres avoir subi des transformations qui tour à tour les éloignaient ou les rapprochaient de l'état de barbarie. Parfois des tribus sorties du Nord et contournant l'Anahuac venaient se beurler aux masses plus denses du monde maya, dans la region de Tubasco, et refluaient au nordouest le long de l'Océan Pacifique, emportées par le remous vers leur heu d'origine

Ce va et vient de peuples dura un miller d'années peutêtre. On admet que c'est vers le vii s ecle de notre ère que les Tolièques domin rent dans l'Anahuac. Qu'étaient ces Toltèques? Le terme général de Chichimeques, qui signifie au propre Barbares ou Étrangers, s'applique à tous peuples venus du Nord depuis les temps les plus anciens jusqu'aux derniers siecles qui précédèrent l'arrivée des Espagnols. Une de ces nations chichimiques, douce sins doute d'une intelligence plus



<sup>4.</sup> It is an elemente resourte qu'un vierland (les pays du Nord nomme Mitzeoal eut n'une première i more, hancheill six fils, Yelma, Tenach, Objectad, Vicolar end, Metterd, Otom II autant de peoples autre si), et d'une seconcre fe more, i brun par l'a Vierne au borcher, un dermer fils, Quetzalcoh int, sir peut emphant, el saccesse el plum en pers minimo da la people natura ou collègue des Xidus a rine d'ete la race , rocitive, les emquaitres bis de la première femme ripresent et les Otos, les, Oinci, les, Zapot ques, Mixteques, contempera as des Miliadbu pers (l'sectiteurs du lien Title Gest a ces peups signe le gent telle pie aura tienseigne l'irt un constructeur, la fonte des melaux, la taire des pièrres et le tissage des gérifes

elevée, d'un sens artistique plus affiné, prit peu à peu un ascendant considérable sur toutes les autres. C'était la nation chichimeque-toltèque, et dès cotte époque les termes « toltèque » et « nahua » désignent un même groupe ethnique.

Nahuas et Toltaques. — Les traditions mexicaines recueillies par Ixthixochitl et Veylia mentionnent qu'après la chute d'un ampire dont la situation reste indéterninée, les Nahuas, ancêtres des Toltèques, sont venus se fixer sur le plateau mexicam, refoulant au sud et à l'est les populations primitives, Mayas et Otomis. La langue nahua, futuro largue mexicaine, riche, souple, langue de peuple civilise, se répandit peu à peu du Rio Gila à l'isthme de Tchuantepec, L'invasion avait été très lente. La légende tollèque raconte qu'une horde de Chichimèques, Culhuas ou Muccohuas, étant signalée comme s'approchant de l'Anahuau les prêtres de Teotihuacan appelerent ses chefs, pensant obtenir leur hommage. Mais les Mixcohuas se répandirent dans la va lée, et s'établirent à Tlaxcallan, puis à Tezeuco. Mixeohuati i soumit tout le pays et commit de grands ravages. Il s'empara, après six années de lutto, de la capitale des Otomis, Tollan, situee à dix-neuf lieues au nord de Mexico, et desormais les vainqueurs prennent le nom de Toltéques\*. Ils apportent dans la vallee des superstitions sans nombre. A Tollan le gouvernement est une théocratie. Ils tiennent le peuple par la terreur religieuse, mais la fusion s'opère peu à peu entre la race etablie et les envahisseurs, et il en sort bientôtune civilisation plus douce. Quetzalcohuatl est le législateur des Toltèques, la personnification de leur civilisation.

Quetzalcohuati, héros et dieu. - L'abbé Brasseur fixe à l'année 839 de notre ère la date de la naissance de Cé Acati (surnemme Quetzalcohuati), fils de Totepeuli Nonohualcati. C'est bien précis, d'autant que tout ce qui se rapporte à ce Cé Acati

<sup>1.</sup> En pahua, M. cohuah sangular), Mixohua pluri il), meme nom pour satribu et pour la chef.

<sup>2</sup> Tellecati, en angue natura, exprime i ideo d'art, o habitete nation ou naturati, ceta de science, d'el gance on de mystere. On fait venir aussi to tra te de talle, joues, d'eu la ville de To, an, aduec l'ani les marcenges, et tottecatt, l'homme des jones. La grammaire naturatt de Olmos d'al tultecatt fo actionnaire ou marcha lu El sens pri mi if le paus simple est propa sement Toltecas, gens de Tobac, comme Astecas, gens d'Athan.

est extrement obscur Etro réel ou figure symbolique, son action s'étend sur le monde nahua depuis le Michoacan au nord ouest jusqu'à l'étranglement de l'Amérique centrale Dans le même temps, bien loin, en Europe, Charlemagne amalgamait les éléments de son grand empire.

Après avoir dispare pendant quinze années, Quetzalcohuatl revint subitement dans l'Anahuac, entouré d'artistes, de musjciens et de savants. Il s'établit dans Tollantzinco, instruit ses compagnons dans la science religieuse, prêche le jeune, le Laptème, la confession, la vie monacale, les vœux de continence. Bientôt, reconnu roi à Tollan, il est souverain temporel et grand-prêtre. Il civilise, c'est-à-dire ouvre des routes, construit des ponts, encourage le commerce, enseigne la culture, le travail des métaux précieux et des pierres dures, bâtit des palais et des temples. Enfin et surtout il abolit les sacrifices humains. Mais les partisans des anciennes doctrines ne lui pardonnent pas cette derniere réforme. Toutes les colères amassées dans le populaire contre le legislateur etranger eclatent à la fois. Le signal de la révolte part de l'ancien foyer religieux, Teotihuacan. Un chef, Huemac, fait alliance avec les rois de Culhuacan et d'Otompun et fond sur la royauté de Quetzalcohuati, ayant pour en de guerre le rétablissement des sacrifices antiques Quetzalcolmath, pour épargner à son peuple les fureurs de la guerre civile, s'éloigne et établit quelque temps sa résidence à Chollulan. Mais Huemac le poursuit, et le réformateur, reprenant sa course vers le Sud, meurt sur l'Orizaba ou disparatt a Lembouchure du Coatzacualco. Alors finit (vers l'an 900 de notre ère) l'age d'or de la nation toltèque.

Huen ac jourt assez longtemps de sa victoire facile; mais les Tollè ques se révoltèrent à la fin contre sa tyrannie, il fut battu et tué a la bataille de Tezcuco. La cause des sacri les humanis ne perit pas avec lui. Bien que le culte de Quetralcohuatt cût cût été immé liatement établi à Tollan et plus spécialement à Chollaian, les deux cultes subsistèrent côte à côte et l'horrible containe repert même plus tard un compact ascendant sur le peuple, lors que le sombre geme aztrque et à assaré sa domination sur tout l'Anahuae.

Chute de l'empire toltèque : les Chichimèques — L'empire teltèque dura encore deux siècles; mais il s'elléminait dans la douceur des mœurs instituées par Quetzalcohnalt. C'était la décadence; les Barbares entrèrent; la chute de Tollan leur livra l'Anahuac. Le dermer roi toltèque se tua à Chapoltèpes (fin du xi° siècle). Une nombreuse émigration se produisit; les civilisés, fuyant la barbarie, portèrent leur culture intellectuelle dans les États florissants de l'Amérique centrale.

Les Chichimeques se répandirent dans le pays et adopterent les mœurs des habitants; mais cette nouvelle invasion n'était que l'avant-garde d'one plus considérable qui allait durer toute une partie du xn' siecle. On vit arriver dans l'Anahuac des gens qui venuient de climats froids, de pays que les traditions des Nahuas désignaient sous le nom genéral de Chicomoztoc ou « les sept grottes » Ils étaient vêtus de peaux de bêtes, avec des coiffares de plumes retombant dans le dos en longues queues, leurs pieds étaient chaussés de mocassins (cuir tanné ou écorted'arbre), ils portaient au coa des colliers de wampum; leurs armes étaient des arcs, des flèches, des massues, des frondes, surtout la sarbacane avec des balles de terre cuite. Ces tribus étaient parentes des Indiens qui construisaient alors des temule et elles en construisaient elles mêmes. Les Apaches et Comanches donnent l'idee de ce qu'étaient ces hordes. Elles so répandirent jusque dans l'Amerique centrale, dermiers flots du torrent de nations qui balayant l'empire des Tolteques. En sorte que dans ce couloir étroit de terre entre les deux Océans, envahisseurs et fagitifs du Mexique cherchaient à la fois à passer vers le Sud, les tribus du Nord fondant une dynastie. dans la montagne, sous le nom de Quichés et Cackchiqueles. tandis que des Toltèques se répandaient dans le Honduras. le Nicaragua et le Costa-Rica. La langue maya survécut à ces submergements passagers, les Barbares la recucillant des civilises.

Les Acolhues à Tezcuco. — Une grande dévastation suivit la chute de la domination toltèque. Les récits mexicains montrent transformés en désert tous les pays compris entre l'extrême pord el l'Anahuae; sur le plateau, les forêts avaient repris la place des anciennes cités des Nahuas. Puis un certain ordre finit par s'établir. Le nom de Xolott désigne plusieurs personnages qui exercèrent successivement l'autorité sur les nations nomades. Le premier Xolott aurait entraîné avec lui une masse énorme d'hommes, un million d'après Ixtlilxochitl, trois millions si l'on en croit Veytia. D'autres peuples suivirent les premiers envahisseurs, des Acolhues, des Culhuas, des Xockilmiques. Les Acolhues, moins barbares que les Chichimèques des Xolotl, ou déjà transformés par un contact prolongé avec les populations que l'invasion couvrait sans les détruire, pratiquèrent l'agriculture, et fondèrent la ville d'Azcapotzalco sur quelques flots du lac Tenochtitlan. Un descendant des Xololt, Quinantzin, fixa sa résidence à Tezcuco, sur la rive orientale du même lac. Ce fut un civilisateur. Il chercha à policer ses Chichimiques et s'attacha à embellir sa capitale en y appelant des Tolleques, savants et artistes, haliles dans l'art de peindre des histoires. Il mourut centenaire, vers 1250. Son fils suivit la même politique, et ainsi Tezcuco, bien avant la capitale des Azteques, se développait par le commerce, les arts, les sciences. la donceur du culte et l'écriture pictographique.

Les Aztèques & Mexico. — Vers ce temps vivait dans un recoin du lac, sur des ilots bas, fangeux, converts d'une véretation touffue, une tribu assez m'sérable de Chichimeques, arrivée vers l'an 1200, quand toutes les places étaient déjà occupées et que la terre commençait à manquer aux retardalaires. Cosgens étuent pauvres, vivaient de pêche, n'avaient pas d'abris, et la population d'Azcapotzalco les traitait comme des serfs, C'élaient les Auteques. Ils étaient partis, depuis longtomps déjà, du pays fabuleux d'Aztlan ou Aztatlan (région des hérons, terremarécageuse : vallée du Yaqui ou du Rio Gila, ou du Rio Colorado). Leur dieu principal était Tetzauh (l'éponyante), personratie plus fard dens Tetzeathipoea, paus dans Huitzitopochtli ou Mexitle (d'où Mexico), le dieu de la guerre. Ils vécurent près de deux siecles dans cette situation humble, méprisés de leurs vosins au débat, recherchés plus tard comme de précieux mercenaires, à cause de leurs vertus inditaires et de leur endu-

rance. Vers 1325 ', ils construisirent sur leurs ilots défrichés, exhaussés, réunis par des chaussées, une ville qui prit le nomdu lac, Tenochtitlan, et peu de temps après, celui de Mexico Moins d'un domi siecle plus tard, s'étant multipliés et organisés, ils commencerent a se faire cramdre. Au temps du premier Montezuma (Mochteuzoma), la domination des Aztègnes prit une extension rapide, ils s'imposèrent d'abord aux Tezcucans efféminés. Les nations du nord et de l'est durent tour à tour reconnaître la suprématie des nouveaux maîtres de l'Anahuac. Seuls les Tlaxcalans (ou Tlaxcaltèques), peuple composite, dans la contexture duquel entraient toutes les races dont les vagues avaient passé par cette region, résisterent aux Artèques de Mexico et souturent contro eux de longues luttes. Les Azteques, souples à la civilisation, intelligents, assimilateurs, adoptèrent les mœurs, les lois, les sciences des Toltèques, et jusqu'aux minuties de leur culte du soleil. Ils y ajoutèrent la monstrueuse horreur des sacrifices Lumains où les prisonmers de guerre, des enfants, des vierges, des jeunes hommes choisis et élevés pour la mort, étaient massacrés par centaines et par milliers, et que suivaient d'immenses festins, où prêtres et fidèles dévoraient la chair des victimes.

Vers l'an 1400, les Tezeucans ayant été battus par les Tecpunèques, leurs chefs avaient cherché un refuge à Mexico. Un
de leurs descendants, Nezahusleoyott, s'assura l'appui des
Aztèques, et avec leur aide, tira une vengeance terrible de
la rume de sa nation. Il extermina les Tecpanèques et retablit
Tezeuco dans son ancienne splendeur. A cette époque fut
formée ou consolidée entre Mexico, Tezeuco et Tlacopan, une
confédération dont l'objet était la guerre. Les Mexicains donnaient le signal, et les guerriers des trois États entreprenaient,
sur les confins de leurs dominations, des incursions qui portaient au loin la terreur du nom aztèque. Ces expéditions
étaient le plus souvent motivées par le besoin d'entretenir
l'approvisionnement de victimes humaines dont les prêtres de
Huitzilopochtli éta.ent insatiables. Le chef de Mexico avait



<sup>4</sup> Da e à peu pres certa ne san laque les accordent Veytes, Torquenie la, Chrispero et la plupart des mason ensi Quel pres autres d'une et la clate de 1972.

la suprémaire dans la confédération, et c'est pourquoi les Espagnols au octroyerent le titre d'empereur. A la fin du xv° siècle le pouvoir était aux mains d'un atrore despote, Ahuitzotl, qui, pour faire couler plus de sang humain sur les autels, poussa les conquêtes aztèques jusqu'au golfe du Mexique et à l'Océan Pacifique Tout tremblait devant lui, mais les Mexicains étaient exécrés à Tlaxcala, comme à Cholula, même à Tezcuco, ainsi que dans tons les États du nord et du nord-est, dont la plupart n'étaient d'ailleurs soumis que nominalement ou restaient tout à fait indépendants.

Ahuitzoti mourut en 1502. Il fut le vrai fondateur de la puissance aztèque. Montezuma, deuxième du nom, neveu d'Ahustzoll et fils d'Axayacail, qui avait été rei lui-même, reçut en 1502 le pouvoir (les chefs étaient nommés par une sorte de collège de grands electeurs), et le porta dignement. Élevé pour la prêtrise, moins avide de guerre que son prédécesseur, il ne fut cependant reconnu chef qu'apres une campagne où il avait pu se procurer une quantité suffisante de cap ifs. Il se contenta ensuite de faire la police de ses États et de recueillir de grosrevenus. Il fut promptement informé de l'apparition sur la côte d'hommes blancs, vêtus de riches costumes. Aussitôt surgit à son esprit la prédiction du retour de Quetzalcohuatl. Le legislateur tolfèque devait revenir un jour de son long exil. Il reparaitrail, comme jadis, en quelque point du rivage, et son arrivée significrait la chute de la domination aztèque. L'influence nesaste de cette prédiction et la hame qu'éprouvait le monde tolteque et chichimèque pour les maîtres impérieux qui, de leur ville de Mexico, isolée au milieu d'un lac, suspendaient la terreur sur tant de terres et de villes, peuvent seules expliquer le prodigieux roman de la conquête de Cortex

Institutions et mœurs. — Les écrits des historiens abondent en details pittoresques sur les coutumes, les institutions, la vie sociale et populaire des gens de l'Anabuac et surtout de la ville de Mexico. Le chef des Aztèques avait un pouvoir presque absolu, limité seulement par l'influence de l'ordre des prêtres. Les nobles, sous le nom de cacques, remplissaient aupres du chef certaines fonctions, ou administraient des pro-

vinces. Dans chaque ville était un juge, nommé à vie. Les sois ctaient publices en manuscrits pictographiques. Le revenu du chef se composait de tributs en nature, dus par les villes, et dont on trouve l'énumération détaillée dans une série de inbleaux de la collection Mendoza : armures, poudre d'or, vases en or, feuilles de papier d'agave, fruits, ambre, cacao, oiseaux, nattes, pains de gomme de copale, maïs, pains de sel, manteaux en tissus de coton, parures de plumes, pierres précieuses. Au temps de la conquête, ces impôts, perçus avec une grande rigueur, constituaient une charge insupportable. Toutes les institutions azleques, culte, éducation, honneurs publics, tendaient à rehausser la profession des armes. Les guerriers por taient une sorte de colte de mailles de coton piqué; quelquesuns avaient des cuirasses en fines lames d'or et d'argent. La tête était coiffée d'un casque en bois sculpté, avec panache de plumes et des ornements d'or ou de pierres brillantes.

Les Mexicains avaient des dieux sans nombre, dont chacun réclamait, à son jour réservé, ses victimes humaines : le Mars aztèque, Huitzilopochtli; Quetzalcohuatt, le dieu de l'air, révéré spécialement à Cholula; Tescattepoca, âmo du mondo; Tlaloc, dieu de la pluie. Le nombre des prêtres était énorme, un seul temple à Mexico en logeait cinq mille. Les autels étaient érigés sur les teoraliss. En 1486, lors de la délicace du grand temple d'Huitzilopochtli, 70 000 captifs furent égorgés, disent Torquemada et Ixthixochill. Le manuscrit Telleriensis (publié par Kingsborough) se contente de 20 000

L'écriture pictographique. — La littérature aztèque comprenant, outre la tradition orale, les peintures didactiques, figures ou signes représentatifs d'idées familieres ou d'idées à suggérer Ces peintures étaient dessinées sur des toiles de coton, des peaux apprêtees, une composition de soie et de gomme, le plus souvent sur des feuilles du mayury (agave), formant un papier souple que l'on pliait, comme on fait un éventail, entre deux tablettes de bois. Qu'était l'ecriture pictographique des Mexicains? M. Aubin a longuement et savamment étudié les rares

<sup>4.</sup> Troth, dien, call, masson, les pyramsies  $\zeta_{\rm L}$  es portoient ressen blent aux thoute du Mississipe.

manuscrits anciens qui subsistent. Il pense que l'écriture y est à l'état rudimentaire, et que son plus haut degré de perfection ne dépasse pas un système de rébus (1859). M. L. de Rosny repousse cependant la conclusion que l'Amérique précolombienne n'ait pas connu l'art de l'écriture. Il croit être certain qu'au Pérou même, avant la période des Incas et la généralisation de l'usage des quipus ', les habitants de cette partie de l'Amérique du Sud, probablement des Aymaras, ont connu et employé l'écriture dessuée. Il fait passer l'histoire de l'écriture mexicaine par les phases suivantes : d'abord la peinture grossière des événements: puis des indications symboliques, un systême d'images et de réluis conventionnels; enfin des combinaisons graphiques, presque phonetiques, dont d'indubitables exemples se rencontrent surtout dans les documents officiels et administratifa (lab eaux des revenus, cadastre, registres matricules, rôles des tribus, etc.). Enfin il existe une écriture hiératique maya, pour l'intelligence de laquelle a été découvert un fragment d'alphabet. Elle n'a pu être constatée que sur un très petit nombre de manuscrits, mais elle figure comme écriture. monumentale sur une foule d'ouvrages sculptés de l'Amérique centrale, au Yucatan, au Chiapas, à Chichen Itza, à Palenqué. C'est l'écriture « calculiforme » ou, d'après le terme maya même, l'écriture « katounique ». Aucun des essais de déchiffrement des textes kalouniques n'a conduit jusqu'à présent a un résultat positif.

Sciences, arts et industries. — L'arithmétique mexicame possédait des signes particuliers pour les cinq promiers chiffres, pais pour les nombres 10, 13, 20, 400, etc. Un drapeau représentant 20, une plume 400, un sac ou une bourse 8000.

L'année comprenait dix-huit mois de vingt jours, plus cinq jours complementaires. Le mois était divisé en quatre semaines de cinq jours; chaque cinquieme jour était tens un marché public. Le système chronologique reposait sur une combinaison de grands cycles, de cinquante-deux années chacun, appelés gerbes on faisceaux, et repté sentés par des roseaux lies ensemble.

<sup>1</sup> Norr dishessous, p. 44

Chaque grand cycle se divisait en quatre cycles plus petits de treixe anaées. A l'expiration de chaque cycle de cinquante-deux ans, on célébrait la fête de la destruction et de la renaissance du monde '. Les prêtres possédaient un calendrier à part, distinct de celui du peuple, et conservaient ainsi le mystere de leurs calculs astrologiques, appliqués le plus fréquemment à l'horoscope des nouveau-nés.

Les productions principales de l'agriculture mexicaine, développée par de savantes méthodes d'assolement et par un réseau serré de canaux d'irrigation, étaient le mais et le coton. La Tierra Caliente (terre chaude, basse) donnait les bananes, le cacao (chocolati), la vanille, toutes sortes de fruits. Du grand aloès nommé maqueq, agave américaine, on extravart le pulque, liqueur fermentée et envrante, un textile, le nequen, un chaume pour les toitures, des fibres pour les nattes, des cordes, des épingles et aiguilles; la racine donnait un aliment, les feuilles broyées une pâte de papier. Les Mexicains n'avaient aucune bête de somme, leurs seuls animaux domestiques étaient une espece de chien et le dindon. Ils travaillaient l'argent, l'or, le cuivre, le plomb, l'étain, mais ne connaissaient point le fer : trait commun à toutes les races américaines. Les montagnes qui de toute part entouraient l'Anahuac, roches granitiques et porphyrites, recélaient des améthystes, des émeraudes, et l'obsidienne (12th), minéral noir, transparent, très dur, dont ils fabriquaient des instruments tranchants, couteaux et épées dentelees. L'art moxicain étalait, dans les demoures des riches, des nobles et des princes, dans les temples et sur les marchés publics, des oiseaux en métal avec plumes d'or et d'argent, des images en pierre sculptée des poteries. L'industrie fournissait des armes, des teintures tirées de substances minérales ou végétales, ou de la cochenille, des étoffes de cotonenrichies de broderies, une sorte de mosaïque brillante faite de plumes des oiseaux des tropiques, coltées ou tressées sur une trame de coton : art singulier et charmant dans sa bizarrerie.

I Les idoles ctaient mises en pièces, les feux sacres éteints. A l'houre procise où le nouveau cycle dev it s'ouvrir, on rellimait e feu air la poitrire d'une victime humaine courannant un imminisc oùcher, au sommet d'une montagne voisine de la ville.

Le commerce offrait des bijoux, étoffes, outils, manteaux et ornements de plumes, armes, et aussi des esclaves. Les négociants étaient de véritables colporteurs, passant d'un marché à l'autre et no voyageant qu'avec des bandes de porteurs armés. La monnaic consistait en plumes transparentes remplies de poussière d'or, en morceaux d'étain et en sacs de grains de cacao. Mais le troc était le système le plus usité.

Fernand Cortes & la Villa-Rica. — C'est en 4517 que commencerent les expéditions par lesquelles les Espagnols furent mis en contact avec les nations civilisées de la région comprise aujourd'hui sous le nom de Mexique. Don Diego Velasquez, gouverneur de Cuba, envoya cette année-la Hernandez de Cordova explorer la côte du Yucatan. L'année suivante, Juan de Grijalva debarqua dans l'île de Cosumel, d'où Pedro de Alvarado rapporta à Cuba des omements et des vases d'or avec des informations sur le grand empire des Aztèques. Une expédition fut résolue, et Velasquez en confia la préparation à Hernando (Fernand) Cortex, qui cherchait fortune depuis huit ans dans le Nouveau-Monde. Il avait alors trente-quatre ans. Des envieux excitèrent contre lui la jalousie du gouverneur, qui voulut empêcher son depart. Mais Cortez, prévenu, mit en hâte à la voile du cap San-Anton (18 février 1519) pour le Yucatan, Saflotte portait 410 marins, 553 soldats espagnols (lont 32 arbatétriers et 13 arquebusiers seulement), 200 Indiens, 10 rièces de canon, & fauconneaux, et 16 chevaux. Apres un court sejour dans l'île de Cozumel, il contourna la presqu'île et débarqua sur le continent à l'embouchure du Tabasco, prit d'assaut un village. et captura dans rette affaire l'Indienne Marina, dont il fit sa mattresse, et qui, par sa commissance des deux langues maya et mahua, allait lui rendre au Mexique les plus precieux services. Le jeudi-saint, l'escadre jeta l'ancre devant l'emplacement actuel de Saint-Jean-d'Ulloa

Ayant fait de son camp une sorte de ville, il lui donna le nom caracteristique de Villa-Rica de la Vera Cruz i et y établit une

A difference in some troop from qui resque les deux grandes passions des t in productions, in solide donc in proschytisme religie x to x be smoothing adding a vector, so inverse, et dimension in the factor case as debarrasser de a una biome.

ombre de municipalité (cavildo). Se démettant alors solennel lement des pouvoirs qu'il tenait de Velasquez, il se fit donner, au nom du roi, par l'autorité qu'il venait de constituer, le titre et les attributions de capitaine et de juge de la colonie. Depuis qu'il était sur la côte, il avait reçu dans son camp de nombreux messagera de Montezuma qui tantôt lui ordonazient, lantôt le suppliaient, au nom de leur maître, de s'éloigner, de na point surtout tenter de venir à Mexico. Il les amusait de bonnes paroles, et négociait pendant ce temps avec les chefs des tribus voisines, disciplinait ses hommes, et préparait avec patience et surcté sa marche vers l'intérieur. Il gagna le cacique de Cempoalla, s'en fit un utile allié, et recueillit par lui et par d'autres les renseignements les plus précis sur la puissance astèque. Il apprit ainsi que cette monarchie embrassait une immense stendue de pays, mais que c'était une domination précaire et qu'un grand nombre de nations, telles que la république de Tlaxcala, ne la subissaient qu'avec impatience.

Ses préparatifs terminés, Cortez expédia une lettre au roi d'Espagne, avec des présents de Montezuma et deux agents chargés de prévenir à la cour les effets des attaques présumées de Velasquez. Il prit la résolution hardie de brûler su flottifle, et se mit en route, le 46 août 4519, pour Mexico

La marche sur Mexico: Tlaxcala et Cholula. — La petite armée, après avoir traversé la region basse et chaude, puis la région tempérée, parvint aux confins du territoire des Tlaxcalans (ou Tlaxcaltèques). Deux partis se formèrent dans cette république, l'un voulant une alliance immédiate avec les hommes blancs contre les Mexicains, l'autre la guerre contre les étrangers; ce dermer l'emporta. Coi duits par Xicotencatl, les Tlaxcalans attaquèrent Cortez Battus le 1<sup>er</sup> septembre, puis le 2, et encore le 5, ils tentèrent une surprise de nuit, qui (choua. Les partisans de la paix reprirent alors l'ascendant, les chefs apportèrent au camp espagnol la soumission du peuple et l'offre d'une alliance, qui fut acceptée avec joie : elle assurait à Cortez le concours de 3000 guerriers tlaxcalans, elle lui ouvrit en realité l'acces de Mexico, et plus fard, à l'heure des revers, le sauva d'un desastre complet

Entré le 23 septembre à Tlaxcala, Cortez en partit le 15 octobre pour Cholula. Il y fut bien accueilli, mais, un complet lui étant révélé, il ordonna un massacre, probablement mutile et qui reste une tacke sur sa mémoire Continuant sa marche sur Mexico, il s'engagea dans le labvrinthe des montagnes qui enserrent la région froide (Tierra Fria), le plateau proprement dit de l'Anahuac, couvert à cette époque de forêts de sapins, de chênes, de cypres, aujourd'hui dénudé comme le plateau de Castille Le dernier col franchi, entre le Popocatepelt (Montagne qui fume) et l'Iztaccihuati (Femme blanche), les Espagnols virent à leurs pieds la vallée de Mexico, sa riche verdure, son entour de pics gigantesques, ses cinq lacs, et, dans le lointain, émergeant de la plus grande des nappes d'eau, la Venise des Azteques, Mexico ou Tenochtitlan. L'armée traversa les villes de Chalco et de Cuitlahuac, puis la résidence royale d'Iztapalapan aux magnifiques jardins, et atteignit Mexico, abordable par trois chaussées. Comme elle s'engageait aur la digue du sud. Cortez vit venir à sa rencontre le roi Montezuma accoinpagné de son neveu, le chef de Tezcuco, et d'une suite brillante. Le souverain axtèque avait bien tenté d'arrêter les étrangers par ses ambassades, mais n'avait pas songé un instant à la résistance Il voya t avec terrenr la prédiction de Quetzalcohuati s'accomplir. Il reçui Cortez avec dignité, comme on reçoit un hôte à la fois vénéré et craint.

Première occupation de Mexico. — Mexico, disent les chroniqueurs, avait trois lieues de tour et suixante mille maisons. C'etaient de misérables cases pour la plupart, comme dans rectaines agglomerations urbaines d'Afrique ou de Chine. On ne saurait douter toutefois que la capitale axteque ne fût alors une grande ville, contenant quelques temples et de ces grandes constructions en pierre à un seul étage, qui convinient de vastes espaces. Lorsque les Espagnols visitèrent pour la première fois le « palais » de Montezuma, peu cloigné du quartier qu'il leur avait assigné, ils admirerent la riche ornementation des innomfrables pièces de l'édifice, la gracieuse ordonnance des jardins, les volières, les cages des oiseaux de proie, le pavillon des serpents, la memagerie d'annuaux sauvages, jusqu'à une collèce-

tion de naîns. Plus haut dans la ville ils virent le grand marché (tianguez) de Tlatelolco, où fréquentaient les orfevres d'Azca potzalco, les potiers de Cholula, les peintres de Tezcuco, les tailleurs de pierre de Tenojacan, les chasseurs de Xilotepec, les pêcheurs de Cuitlahuac, les nattiers de Quauhtitlan, et des marchands d'esclaves, à côté des jardiniers qui apportaient les fleurs de Xochimilco et les fruits de la Tierra Caliente.

Près du quartier espagnol, et le dominant, s'élevait le grand temple ou téoculli, au milieu d'une enceinte de pierre et de chaux, ornée à l'extérieur de longues figures de serpents en relief, le Contepantit (muraille de serpents). Au sommet de la pyramide, deux sanctuaires, dont l'un renfermait l'image colossale de Huitzilopochtil; un feu perpétuel sur l'autel, et tout auprès, le bloc de jaspe, pierre du sacrifice, où le prêtre, d'un coup de sa lame tranchante d'ixili, ouvrait la poitrine de la victime, et en arrachait le cœur pour barbouiller du sang encore chaud la figure de l'idole. Le brave Bernal Diaz relate l'insupportable odeur qui se dégageait de ces antres rouges de sang.

Cortez, après une semaine écoulée depuis l'arrivée à Mexico, ne savait comment sortir d'une situation dont la prolongation pouvait n'être pas sans péril. Traité avec une bienveillance affable par le souverain, entouré d'égards et de respects, il n'était que l'hôte de Montezuma; bientôt il parattrait n'être plus que son prisonnier. Un incident lui fournit le prétexte pour brusquer le dénouement. Avisé que trois Espagnols avaient été assassinés pres de la Villa-Rica, il fit mander à Mexico un cacique et quinze cheft soupçonnés de participation au meurtre. Puis, accompagné de cinq de ses plus fideles compagnons d'armes, il alla enlever, dans son palais même, le roi Montezuma, qui ne fit aucune résistance et se laissa emmener au quartier espagnol, déclarant à la foule frappée de stupeur que c'était de son plein gré qu'il so rendait chez ses hôtes '.

i. Le jour où cette fohe de genie fut commise, si Montezuma evant fait un geste de révolte, les Mexicama se seraient jetes sur les Espagnois et pas un de ceux-ci m'ent furveeu. Mais Montezuma na fit pas ce geste il derest obeir a Cortez, il lui obeit, et Cortez, dont la position n'etait plus tenable, obtint amai le changement le plus heureux qui se p'it produire. De prisonnier qu'il était la venle, il devenait le maltre; tenant le chef. Il tenait ses mil lons de mijets

Tous les chefs qui avaient été mandés pour l'affaire du meurtre furent brûles vifs, et Cortez ordonna que, pendant l'exécution, Montezuma ent les fers aux pieds et aux mains. Le malheureux pleurs sur sa dégradation, mais continua de servir humblement, allant jusqu'à faire enlever son neveu Cacama pour le livrer a l'Espagnol. Cortex erut alors le moment venu de donner une consécration solennelle à sa conquête. Sur son ordre le souverain aztèque déclara officiellement reconnaître la suprématie du roi d'Espagne et prêta, avec ses principaux caciques, le serment de fidélité à son nouveau mattre

Après cette cérémonie Cortez fit enfin procèder au partage, longtemps attendu par ses soldats, du trésor royal qui avait été frappé de confiscation. Ce fut un noble pillage, un vol bien régularisé, un brigandage par-devant notaire, et tous ne furent pas contents de la maigre part qui leur était allouée, estimant que les réserves faites pour le roi d'Espagne et pour Cortez luimème dépassaient toute mesure.

Pour réunir un nouveau butin, des émissaires furent envoyés dans les provinces de l'empire, accompagnés des collecteurs indigenes des tributs. Six mois se passèrent (novembre 1519-mai 1520) dans le travail d'organisation d'une conquête qui avait coûté si peu d'efforts.

Discordes entre Espagnols: arrivée et défaite de Narvaez. — L'œuvre était encore bies fragile; rien n'était réellement commencé alors que tout semblait fini. Les sentiments de hame qui couvaient dans la population contre les blanes a'attendaient qu'une occasion pour se manifester. On ne put empêcher Cortez d'élever un autel à la Vierge et de faire celebrer la messe sur la plate-forme du grand téocalli. Pour les milliers de prêtres que contenait Mexico, une profanation aussi horrible appelait une atroce vengeance, et la foule pensa bientôt comme les prêtres. Montezuma entendit dans sa captivité les premiers grondements de l'orage, il avertit Cortez du péril et lui conseilla de partir. Depuis longtemps dépà les Mexicains avaient observé des faits attestant que les Espagnols n'étaient que des hommes; leurs carons, leurs arquebuses, leurs chevaux mêmes, si peu nombreux, ne les effrayaient plus. Une

attaque ne pouvait tarder. Cortez s'y prépara. Mais une complication survint (mai 1520).

Velasquez avait envoyé au roi Charles-Quint un rapport très hostile sur la conduite de Cortex; mais il n'attendit pas la décision souveraine pour agir '. Dès la fin de 1519 il préparait une expedition contre son rival. Sa corpulence l'empêchant d'en prendre lui-même le commandement, il le confia à Panfilo de Narvaez, hidalgo castillan qui l'avait aidé à soumettre Cuba. L'armée comprenait 900 hommes, 80 cavaliers, 24 arquebusiers, 150 arbalétriers, du gros canon, un approvisionnement considérable d'armes et de manitions, un millier d'Indiens. Elle arriva le 23 avril 1520 devant Saint-Jean d'Ulloa. G'est Montezuma qui, instruit de l'arrivée des blancs sur la côte par son service de tamanes (courriers ou porteurs), en avertit Cortez en lui montrant une carte hiéroglyphique envoyée des rivages du golfe et où les vaisseaux et les Espagnols étaient figurés.

Laissant une garnison de 150 hommes et l'artitleric à Mexico sous le commandement de Pedro de Alvarado, Cortez partit lui-môme avec 70 soldats (mai 1520). Ralliant Velasquez de Leon et 120 hommes à Cholula, rejoint encore par Sandoval et les 60 hommes de Ville-Rica, il réussit à grouper ainsi 260 Espagnols, avec lesquels, par une habite surprise de nuit, il se rendit maître, presque sans lutte, de la troupe de Narvacz, si supérieure à la sienne par le nombre, mais que ses émissaires avaient déjà à moitié gagnée. Il la prit à son service.

Soulèvement des Mexicains; évacuation de Mexico; la « Noche triste ». — Quinze jours s'étaient à peine écoulés depuis cette victoire sur ses compatriotes, lorsqu'il reçut avis que les Mexicains avaient pris les armes, brûlé ses brigantins, attaqué le quartier espagnol. Il lui fallait retourner en hêle à Mexico A Tlaxcala, il passa la revue de ses forces. Il avait mille hommes de pied, dont une centaine d'arquebusiers et autant d'arbalétriers, 400 chevaux et 2000 Tlaxcalans Il

<sup>4</sup> Le roi paraissait dispose à raidier les actes du conquerant. L'opposition de Fonseta le faisait hesiter. Heureusement pour Cortez, l'Audiencia de Santo-Domingo lui donna raison contre Versaquez et, plus heureusement encore, il butit Varvaez et confisque son armes. Ce fut le plus éloquent argument en safaveur, à la cour e, devant l'histoire

apprit à Texcuco que la garnison qu'il avait laissée dans la capitale mexicaine était bloquée dans ses casernements. Le 24 juin 4520, il arrivait à la chaussée par laquelle avait cu lieu sa première entrée, traversait les grands ponts-levis que les Mexicains avaient négligé de lever, et ralliait les assiégés. Lorsqu'il connut la cause ammédiate du soulèvement, il eut quelque peins à pardonner à son sauguinaire lieutenant une atrocité qui allait être pour les Espagnols la cause de tant de malheurs. Alvarado avait massacré sans provocation, par pure cupidité, plusieurs centaines d'Aztèques, l'élute de la noblesse mexicaine, attirés dans l'enceinte du grand temple par l'annonce d'une fête religieuse. Le lendemain avait éclaté l'insurrection fomentée par les prêtres, puis à l'attaque avait succédé le blocus. Maintenant la garnison était sauvée, Cortez disposait de 1250 Espagnols et de 8000 Tlaxcalans; seulement la famine était menaçante. Les Mexicalos reprirent bientôt l'offensive et livrèrent un assaut furieux.

Montezuma, tandis qu'il voulait baranguer ses sujets, fut dangerausement blessé. Cortex décida alors une sortie pour dégager le palais; des barricades arrêterent bientôt les Espagnols, les Mexicains attaquaient de flanc par les caraux ou lançaient des nuées. de projectiles des azoteas (tosts plais). Il fallut mettre le feu à des quartiers entiers de la ville. L'ennemi fut repoussé partout, mais à la fin du jour les troupes durent être ramenées, Cortez était lui-même blessé à la main. Montezuma consentit encore une fois à intervenir et parvi au haut du rempart. Le peuple reconnut d'abord son roi et parut disposé à l'écouter, mais tout à coup s'éleva de la foule un concert d'injures, puis une volée de pierres et de flèches. Le souverain, blessé à la tête, tombasans connaissance. Devant cet attentat sacrilège, les Mexicains, frappés d'épouvante, s'enfuirent et la grande place fut de nouveau vide, ce qui permit à Cortez de prendre d'assaut le grand temple, qui dominait le quartier espagnol. La situation n'en fut pas plus tenable et l'evacuation immédiate s'imposa. Il y cut des combals ferribles dans la ville avant l'arrivée à la chaussée de l'ouest par où devait s'opérer la retraite. Montezumamourut de ses blessures ou fut étranglé par ses geôliers. Rienne pouvait des lors refenir les Mexicains. Les Espagnols furent

massacrés ou noyés par centaines dans la nuit fatale (noche triste) du 5 au 6 juillet 1520. Le lendemain matin Cortez retrouva Alvarado, Sandoval, Olid, Ordaz, Avila, Marina, sa précieuse interprete. Il ne lui restait que 23 cavaliers. Le trésor de l'armée, les papiers du général, son journal étaient au fond du lac Perdue aussi l'artillerie, perdus les mousquets. Gomara évalue les pertes à 400 Espagnols et 4000 Tlaxcalans. Le 8, Cortez battit à Otumba une armée mexicaine et cette victoire lui permit d'arriver à Tlaxcala ou ses blessures et la fievre le contraignirent de s'arrêter.

Beconde conquête de l'Anahuac. — Revenu à la sante, il battit les Tépeacans et etablit son quartier général dans leur capitale. Le pays était fertile, il y resit peu à peu son armée, reçut des renforts, soumit plusieurs tribus et rentra en triomphe à Tlaxcala (déc. 4520), six mois apres sa sortie de Mexico. Cuitlahuac, frère de Montezuma, et le héros de la lutte dans Mexico contre les Espagnols, était mort de la variole, apportée par les étrangers. Il eut pour successeur Quauhtomotzin ou Guatemozin, neveu et gendre de Montezuma.

Cortez ne renonçait point à sa conquête. Le jour de Noel il prit pour la troisième fois le chemin de Mexico. Il avait de nouveau plus d'un millier d'Espagnols et une nombreuse armée d'allies. Parvenu au lac de Tenochtitlan par l'est, il s'établit dans la ville de Tercuco qu'il trouva abandonnée par ses habitants. Un immense convo, lui apporta les parties, démontées, de quelques brigantins qu'il avait fait construire à Tlarcala et sur la côte, et bientôt une flottille le rendit maître du lac. Puis il s'empara successivement des villes de Chalco, de Tacuba, de Cuernavaca. Enfin, en mai 4521, ayant reçu de nouveaux renforts de Santo-Domingo, il entreprit le siège de Mexico, qui dura trois mois Le 43 août 1524, treize mois après la soche triste, le dernier assaut fut donné et les Mexicains furent écrasés. Guatemozin, qui se sauvait en canot, fut pris '. L'achèvement de la conquête donna peu de peine.

i. Peu de temps après, on le mit à la torture pour qu'il revelat le heu ou al avant caché ses tresors. Il resta muet. On torturait à côt : de lui le cacque de Tacuba qui, moins stouque, laissait ethapper des plaintes. La replique exacte de Guatemonn, d'après Gomara, fut) « Et moi, suis-je à que que plaisir ou au bain ? »

Cortez reçut la visite du roi de Michoacan, et des délégations d'autres peuplades du nord; il envoya des expéditions jusqu'à l'Océan Pacifique et soumit lui-même le pays de Panuco sur le golfe du Mexique; Alvarado s'empara de la région d'Oazaca.

Les récits des victoires étonnantes de Cortez firent oublier les attaques portées en Espagne contre lui par le gouverneur de Cuba. Le 22 octobre 1522, Charles-Quint signa à Valladolid une ordonnance qui confirmait tous les actes du conquérant et le créait gouverneur, capitaine général et grand-juge de la Nouvette-Espagne (Mexique). Des honneurs, émoluments et concessions de terres étaient en même temps donnes à tous ses compagnons d'armes, officiers et soldats.

Reconstruction de Mexico. — La conquête du Mexique fut due tout d'abord aux brillantes qualités de tactique et de commandement le Cortez, à l'habilets remarquable avec laquelle. il divisa ses ennemis, à l'espèce de complicité qu'il trouva dans une partie de la nation texcucane. Le succes s'explique encorepar la constitution même de cet État indigène, qui ne soutenait sa domination que par la terreur, qui d'ailleurs, loin de comprendre tout le territoire lu Mexique, ne s'étendant en réalité que sur l'espace occupé par les provinces actuelles de Vera-Cruz, La Puebla, Mexico et Querelaro Cortez n'eut à lutter que contre la ville de Mexico. La ruine de cette capitale du monde azteque entralna la soumission de tous les autres États. L'histoire fait à peine mention de ces derniers, Michoacan, Xulisco, Oaxaca, etc., bien que la civilisation y eat atteint le même degré que sur le plateau de l'Anahuac. La réduction des provinces éloignées fut accompagnée sur quelques points d'actes horribles Dans le Panuco, Sandoval fit brûler vifs, d'une seule fois, 60 caciques et 400 nobles. Toute velleité d'opposition à la volonté des Espagnols était punie des supplices les plus cracis.

Cortez, immédiatement apres la victoire, donne les ordres nécessaires pour la reconstruction de Mexico; les travaux furent achevés en 1828. Le grand téocalli et le palais de Montezuma furent rases, ce qui fournit la Plaza-Mayor; la rathédrale de Sunt François s'eleva sur les raines du temple dédié au dieu

de la guerre; la maison des oiseaux fut remplacée par un couvent franciscain. Dans un angle de la place s'éleva le palais de Cortez (en pierre de taille et bois de cedre), qui fut plus tard la residence des vice-rois. L'ancien faubourg de Tlatelolco restale quartier indien. Douze moines franciscains étant arrivés peude temps après la guerre, on leur fit une réception solennelle. L'élément religieux prit une influence décisive dans le gouvernement. Un fanatisme aveugle conduisit à la destruction systématique de tout ce qui pouvait rappeler aux Mexicains vaincus les souvenirs de leurs gloires passées, leurs traditions nationales, les enseignements de leur religion. Les téocallis furent détruits, les idoles brisées, les manuscrits pictographiques brûlés ou laceres. Cette furcur inconoclaste des vamqueurs et l'uniformité d'abaissement des vaincus, quel que fût leur rang dans la société aztèque, ourent pour résultat d'anéantir, dans l'espace de quelques années, presque toute la classe intellectuelle et cultivée de la population, lettrés, nobles ou prêtres. Il ne subsistaque la plèbe, petits marchands ou artisans des villes, et gens de la campagne. Quelques femmes de la cour et do l'aristocratic axtèque entrèrent par mariage dans la noblesse espagnole.

Si la nation in ligène ne fut pas entierement détruite au Mexique comme elle l'avait été dans les tles, ce fut d'abord à cause de la disproportion bien plus considérable entre le petit nombre des étrangers et la masse des Indiens, puis parce que le travail dans les mines ne fut organisé dans la Nouvelle Espagne que quelque vingt-cinq ans plus tard, quand déjà l'administration avait pris des formes plus régulières. Cortex publia nombre d'instructions pour relever l'agriculture de l'état critique où la guerre l'avait mise; des grains d'Europe furent importés; les champs axteques se rouverrent de céréales de l'aucien monde, et bientôt la famine ne fut plus à redouter.

Alvarado au Guatemala. — D'élonnantes rumeurs curulaient au sujet de merveilleux pays atués dans le sud, ser le prolongement de la plaine basse, après la descente de la Cordillère; la se trouvaient des vallées populeuses, des palais magnifiques, de l'or surtout, et des perles, des pierres precieuses, des épices Pedro de Alvarado, envoyé par Cortez pour occuper ce pays (1522), entendit parler des royaumes des Quichés et des Cakchiquèles, le Guatemala actuel.

Il envahit ces régions (déc. 1523) avec 120 cavaliers, 300 hommes d'infanterie et des auxiliaires indiens, battit les Quichés (1524), s'empara d'Utatlan, leur capitale, passa de là dans le Salvador, massacra des milliers d'Indiens, mais ne put obtenir la soumission de ce vaillant petit État. Sa rapacité ayant soulevé ses alliés les Cakchiquèles (1523), il en tua un grand nombre. L'année saivante son frère pénetra de nouveau dans le Salvador, et y fonda la ville de San-Salvador.

Expédition de Cortez au Honduras. — Cortez avait envoyé d'autre part un de ses licutenants, Cristoval de Olid, dans le Honduras, avec mission d'établir une colonie, de ramasser de l'or et de découvrir le détroit vers l'Inde. Olid, traitre envers son maître (1521), voulut se tailler dans le Honduras une principauté indépendante. Cortez dirigea aussitôt sur l'Amérique centrale un agent, Francisco de Las Casas, qui réussit à s'emparer de l'officier infidèle et le fit décapiter. Ces contrées de l'Amérique centrale étaient à ce moment l'objet d'ardentes compétitions. Pedrarias, gouverneur de la Castilla. del Oro, avait chargé Cordoba de conquérir le Nicaragua. Cet officier fonda Granada et Léon. Puis, s'avançant vers le nord, il rencontra Gil Gonzalez, qui poursuivait la même conquête, avec une commission et des troupes données par l'Audiencia de Santo-Domingo. Il y cut combat; Gonzalez, vainqueur, avait repris le chemin du nord et se hourtait au troisième larron. Olid. Enfin Las Casas vint terminer le conflit en tuant Olid et emmenant Gonzalez prisonnier De cette époque datent les villes de Puerto de Caballos, San Gil de Buena Vista, Triunfo de la Cruz et Trujillo (1525).

Cortez ne put être informé à temps de ces événements. Inquiet de n'avoir aucune nouvelle d'Olid, ni de Las Casas, fatigué d'ailteurs de ce qui était pour lui l'inaction, l'Anahuac ne lui presentant plus d'aventures extraordinaires, il résolut d'aller à la recherche de son lieutenant (oct. 1524). Il quittait Mexico avec 100 cavaliers, autant de fantassins et 3000 auxiliaires indiens, trainant a sa suite le mulheureux Guatemozin,

avec le roi de Tezcuco, le cacique de Tlacopan et quelques nobles azteques. La troupe descendit la pente méridionale des montagnes qui entourent l'Anahuac, traversa les pays d'Oaxaca, le Chiapas et de Tabasco. Là commencerent les difficultés mouïes d'une marche à travers une contrée basse, coupée de torrents et de marécages, hérissée de fourrés impénétrables, et qui aboutissuit à un chaos de monlagnes abruptes, rocheuses, où presque tous les chevaux périrent!. La petite armée souffrit horriblement de la faim, de la soif, de la chaleur, de la flèvre. Guatemozin et le cacique de Tlacopan, soupçonnés de complot, furent massacrés. Cortez dut passer près de la ville de Palenqué, mais n'en connut point l'existence; saus doute la végétation en cachait déja les ruines. Parvenu enfin au golfe Dolce (baie de Honduras), il apprit à Nito la mort d'Olid. Il y requeillit d'autres mauvaises nouvelles. A Mexico, on l'avait eru mort; ses biens avaient été mis sous séquestre; les instructions précises qu'il avait données pour la protection des Indiens étaient méconnues et les indigenes indignement opprimés. Malade, découragé de sa dernière campagne, il révait toutefois encore la conquête du Nicaragua, que les agents de Pedrarias avaient déjà repris-Il se décida enfin à quitter le Honduras (25 avril 1526) et à regagner Mexico, où il rentra après vingt mois d'absonce.

Dernières années de Gortez. — Son autorité y était à peine rétablie qu'arriva une Audicacia chargée d'une enquête sur les plaintes accumulées contre lui dans la métropole. Il se décida à se rendre lui-même en Espagne et il y débarqua en mai 1528. L'accucil qui lui fut fait à la cour le dédommagea quelque peu de tant de déboires successifs. Charles-Quint le combla d'honneurs, lui donna le titre de marquis de la Vallée d Oaxaca, avec un domaine princier dans cette province, et le nomma capitaine général de la Nouvelle-Espagne, avec le droit

<sup>4.</sup> En passant près du lar Peier (sud du Tientan), Cortez confia aux habitants d'un valuge (les lizas, triou maya) un cheva qui elait mis ade Ces indigenes nourireat de fleurs leur pensionnaire. Il en mourat, lles artistes de la loca ité représenterent son image en une statue de pierre, qui fut érigee sur un téocalle et adorse comme une divimté. Pres de cent ans plus lord 1618), les freres franctiscains, arrivant pour precher l'Évangile en ces contress que les Espagnols n'avaient pais visitées depuis Cortez, furent fort cionnes de trouver et chi val de pierre.

de tenter de nouvelles découvertes; mais il refusa de lui rendre le gouvernement civil de sa conquête. Le Mexique fut érigé bientôt après en vice-royauté, et don Antonio de Mendoza alla prendre (1535) les pouvoirs qu'avait exercés, depuis le départ de Cortez, l'Audiencia royale Cortez s'embarqua de nouveau (1530) pour le Mexique et s'y ruina en entreprises de découvertes dans le nord-ouest Deux escadres équipées à ses frais furent detruites. Il en conduisit lui-même dans le golfe de Californie une troisième, qui se termina par un désastre (1536). Il quitta le Mexique en 1540 pour aller demander à l'Empereur une indemnite, suivit Charles-Quint devant Alger (1541), passa le reste de sa vie en vaines sollicitations, et mourut le 2 décembre 1547, à soixante-trois ans.

## V. - Le Pérou et l'Amérique du Sud.

L'association François Pizarre, Almagro, Luque. — La découverte de la mer du Sud et la fondation de la ville de Panama avaient été suivies de plusieurs explorations le long des rivages qui s'étendaient au sud-est de l'isthme de Darien. Andagoya, dans un de ces voyages, s'avança jusqu'au golfe de Guavaquil. Tous ceux qui revenaient de ces parages en rapportaient les mêmes informations : la côte, sur des centaines de licues, était déserte, maisaine, couverte de marécages, de forêts et de montagnes infranchissables; mais plus au sud, et au dela des montagnes, s'étendait l'empire du Birà (Pérou), centre de richesses incalculables. François Pizarre avait suivi la fortune de Balboa jusqu'an jour où Pedrarias perpétra l'assassinat de celui-ci. Il chercha des lors à opérer pour son propre comple et parvint en 1524 a organiser une expédition pour la conquêle du *Berie*. Fils naturel d'un hidalgo espagnol. denué de toute instruction, il avait presque toutes les qualites de Cortez, sauf Linspiration chevaleresque et l'ardeur fougueuse. de la foi, il avait aussi tous les defauts de ce héros, avec plus de froideur dans la cruauté, plus d'ast a e et de durcté dans les

sentiments. Il forma avec Almagro, un aventurier comme lui. et Luque, prêtre et maître d'école à Panama, une association commerciale, divisée en parts. La première expédition, partie de Panama en novembre 1524, ne donna aucun résultat décisif. Les Espagnols virent cependant les côtes du Pérou et débarquèrent à Tumbez, où la vue d'une grande quantité d'ornements d'or et d'argent les ravit d'enthousiasme. En trop petit nombre pour rien tenter, ils rentrèrent à Panama (1527) après trois années de terribles épreuves. Pizarre se rendit alors en Espagne, seul moyen de sauver l'association d'un désastre complet (1528). Il réussit et rapporta des titres et des avantages. très substantiels pour lui-même, d'autres fort inférieurs pour Almagro. Les deux aventuriers faillirent se brouiller. Luque servit d'intermédiaire et les rapprocha Pizarre partit en février 1532 de Panama avec trois bâtiments portant 120 hommes et 36 chevaux, Almagro devait le suivre avec des renforts, Luque surveillait à Panama les intérêts de l'association.

et Quichuas. On ne sait rien sur l'origine des populations de l'Amérique du Sud et notamment sur celle de la nation péruvienne. La multiplicité des tribus réunies sous la domination des Incas, et formant la nation que Pizarre eut à dompter, explique la grande diversité des traditions et la complication de la théogonie des Péruviens. Viracocha était le dieu principal des gens de Cuzco, du versant, couvert de forêts, des hautes vallées de l'Amazone et du Marañon; Pachacamac (âme ou source du monde) était celui des gens de la côte et de la Sierra (région tempérée) sur le versant du Pacifique. Viracocha, disaient les légendes, étant sorti du lac de Collosayu, se rendit dans la province de Tyahuanaco et créa le soleil, puis changea des pierres en hommes.

Toutes les traditions des Incas placent au sud le berceau de la race, dans la région du lac Titicaca, où le principal élement ethnique est le peuple aymara. Cette civilisation, plus ancienne que celle des Incas, et dont on retrouve au Péron de nombreux monuments, est la civilisation aymara, qui sans doute était dans tout son éclat vers le xi° sie, le de notre ère.

A l'époque de la conquête, les Aymaras étaient une nation derhue Leur langue s'était maintenue dans une partie de la région belivienne, mais sans étendre son domaine. Au contraire, pendant les quatre siècles qui précédèrent l'arrivée des Espagnols, l'expansion de la langue quichua couvrait presque toute la partie occidentale de l'Amérique du Sud (Équateur, Pérou, Bolivie, sauf le centre aymara et le Chili), tandis que dans l'est (Brésil, Paraguay) régnait l'idiome tupi-guarani. Le quichna (qui a donné les termes de lama, pampa, condor, guano, quina, etc.) est une langue d'agglutination, très riche en mots composés, nuancée par les affixes et non par la flexion. Elle ne fut jamais écrite avant la conquête. Il y a des présomptions en faveur de l'existence d'une écriture phonétique aymara, bien qu'il n'en subsiste aucun monument positif, mais il n'y a pas eu une écrature quichua, de même qu'au Mexique il y eut une écriture phonetique chez les Mayas, et non chez les Toltèques et les Azlèques. Seulement ceux et possédaient une écriture figurative ou pictographique, tandis qu'on ne voit rien de tel chez les Quichuas. Leurs quipus (cordelettes de deux pieds de long, composées de fils de diverses couleurs fortement tendus, auxquels étaient suspendus des fils plus petris en maniere de frange et formant des nœuds) pouvaient être un appareil mnémotechnique pour certains faits ou certaines idées, en même temps qu'ils constituaient une machine à calculer; mais ils ne rappellent pullement les cartes peintes des Aztèques et ont bien plus d'analogie avec les ceintures de wampum des In liens de l'Amérique du Nord. Apres la conquête, les prêtres, moines, missionnaires, écrivirent le quichua en caractères espagnols, exprimant plus ou moins exactement les sons, et composant ainsi un vocabulaire, un lexique, une grammaire et toute une bitérature.

Pres de Trupillo, ville fondec en 1535 par Pizarre, un peu au sul de Tambez, se trouvent des rumes énormes, s'étendant sur plusieurs kilomètres et qui seraient les restes du port de Grand-Chimu, capitale d'un empire aymara. Au sud de Lima, dans la vallée de Lurin, s'elevait, antérieurement aux Incas ou du temps des premiers rois de la dynastie, le temple de Pacha-

camac. Dans l'intérieur abondent les ruines et monuments, soit aymaras, soit quichaus, par l'étude desquels s'est éclairé le tableau que les chromqueurs espagnols ont laissé de cette civilisation si brusquement éleinte.

Les Incas. — Vers le xr siècle, Mance Capac et sa sœur Manca Oello Huaco, enfants du Soleil, quittèrent les rives du lac Titicaca, se dirigeant vers le nord. A chacune de leurs étapes, ils essayaient vainement d'enfoncer un coin d'or dans le sol. Lu jour le coin entra profondément, le lieu était celui que les destins avaient marqué. Mance Capac s'y établit et éleva la ville de Guzco, nomi ril du monde. Il fut le premier Inca (roi), et ses successeurs reculerent tour à tour les limites du royaume.

Garcilaso de la Vega compte treize Incas, Mais quelquesuns des noms font probablement double emploi. On en trouve trois ou quatre de moins dans les livres de Balboa et de Montesmos. Sous les Incas, le Pérou devint un grand empire, et leur domination, avec la religion du Soleil et la langue quichua, embrassa le plateau péruvien proprement dit et la côte, l'Équateur au nord, une partie de la Bolivie et tout le Chili jusqu'aux Araucans au sud.

Le gouvernement établi par Manco-Capac et ses successeurs reposait sur les princ pes du plus pur socialisme d'Était. Tout l'or et tout l'argent existant, provenant des mines de Cerro de Pasco et du lac Titicaca, appartenait à l'Inca. La proprieté privée était inconnue. Les sujets, parquès dans certaines castes, étaient affectes à des occupations déterminées, dont le fruit restant commun. L'État les mariait et les installant dans des maisons dont ils ne devenaient jamais propriétaires. Les terres étaient divisées en trois parts, l'une pour le Solcil, l'autre pour l'Inca, la troisième pour le peuple. Naturellement celui-ci cultivait les trois parts, mais ne recuelllait les fruits que d'une scule, et toujours à titre révocable. Le partage était renouvelé cuaque année. Les membres de la famille royale constituaient une noblesse d'ordre spécial; ils s'appelaient Incas, comme le souverain. Les provinces étaient gouvernées par des fonctionnaires nominés curacas. Les ordres leur étaient transmis oralement, ou à l'aide des quipus, par des coureurs spéciaux. De

belles routes, circulant a travers les montagnes, reliaient les principales villes de l'empire; des ponts suspendus en lianes d'osier étaient jetés sur les torrents; de distance en distance étaient établis des tampus ou tambos, lieux de repos, auberges, et surtout magasins publics pour les provisions des Incas. Ceux-ci faisaient de fréquents voyages, et guerroyaient constamment sur les frentières. La facilité relative des communications, dans ce pays hérissé de hautes montagnes et coupé de torrents, fut un des procèdes favoris des Incas pour tenir leurs peuples dans la soumission et étendre continuellement leurs conquêtes.

Les palais, temples, forteresses des Péruviens étaient d'une architecture uniforme; des bâtiments à un élage, couvrant une superficie considérable, les murs sut en briques durcies au soleil, soit formes d'énormes blocs de pierres non taillées sauf à la surface extérieure, et ajustées sans ciment; des portes. mais pas de fenêtres, des toits en chaume ou en bois. A l'intérieur des temples et lans les demeures des Incas une somptueuse ornementation, principalement en plaques d'or et d'argent et en étoffes de couleurs vives. Les souverains possedaient de nombreux châteaux ou villas dans les diverses provinces; ils y séjournaient auccessivement au cours de leurs incessantes tournées. Les Péruviens avaient pour bêtes de somme les lamas. seul ammal domestique avec le chien. Chaque annen de grandes hattues ramenaient dans des parcs d'immenses troupeaux de lamas pour la tonte. Cette chasse et celle des vigognes, des huanacos, des alpacas, se faisait sous la direction exclusive des Incas. On se contertait de tondre les vigognes, on tuait les theyrenils of les huanacos. De nombreuses manufactures utilisaient les résultats de la tonte et donnaient des tissus de laine. Les produits manufacturés étaient mis en commun et distribués particliement entre les travailleurs par des fonctionnaires apreci aix. La religion était donce, les sacrifices humains à peu près inconnus, tout au moins tres rares. Le dieu principal était le Schol, representé par un grand disque d'or dans le temple de Cazco Il y avait un grand nombre de couvents de vierges du Solcil, vestales, el aussi recrues pour le harem des Incas. L'agriculture était très perfectionnée. Les restes d'aqueducs, de

canaux d'irrigation, de murs de sculènement pour les terrasses cultivées sur les pentes abruptes des Andes, abondent dans toutes les provinces Le guano était utilisé. Des foires étaient tenues à des époques fixes Parmi les productions principales étaient le maïs et la pomme de terre. Les Péruviens traitaient la plupart des môtaux, mais ne connaissaient point le fer.

Pizarre et l'Inca Atahualipa. — Huayna-Capac était l'Inca régnant, le onzième, d'après Garcilaso, à la fin du xv' siècle. Il fit de nombreuses campagnes et conquit définitivement l'Equateur. Peu de temps avant sa mort (1525), il fut informé de l'apparition sur la côte d'hommes à peau blanche et barbus, et il predit que ces hommes delruiraient l'empire Jes-Incas. Il partagea ses Étais entre ses deux fils, l'ainé Huascar, héritier legitime, et Atahualipa (l'Atahha de notre littérature), file d'une seconde femme ou d'une concubine. A Buascar il laissait Cuzco, le Pérou proprement dit et les pays du sud, à Atahuallpa le royaume de Quito et les pays du nord. Les deux frères ne tardèrent pas à se brouiller. Une bataille eut lieu à Quipaypan. Le fils legitime de Huayna-Capac y fut battu et fait prisonnier. Les événements se passaient au printemps de 1532. C'est à ce moment qu'Atchuallpa fut avisé de l'approche des hommes blancs. Pizarre, parti de Panama, en fevrier 1532, était arrivé en avril devant la ville de Tumbez, qu'il trouva abandonnée et démantelée. Il explora les environs, fonda la ville de San-Miguel (en mai) et recueillit des informations sur les événements dont le Pérou vennit d'être le thédire et sur l'état où la guerre entre Atahualipa et son frère avait mis le royaume. Il se décida alors à pénetrez dans l'intérieur (21 septembre 1532). A quelque distance de San-Miguel, il passa ses troupes en revue. Elles comprenaient 168 l'ommes, dont 3 arquebusiers, quelques arbalétriers et 67 cavaliers, et plusieurs non-combattants, prêtres, notaires, secrétaires. Avec ces forces il entreprenait la corquête d'un État dont les sujets se comptaient par millions. Il trouva partout, chez les Indiens, l'accueil le plus amical et regut, avant d'atteindre les Andes, plusieurs ambassades de l'Inca. S'engageant dans les montagnes, il franchit la crète et descendit dans la valles de Cazamarca (ou Cajamalca)

où était étable le camp péruvien. Les Espagnols entrèrent dans la petite ville indienne le 15 novembre Fernand, frère de François Pizarre, se présenta immédiatement devant Atahuallpa, qui, des le lendemain 46, rendit aux Espagnols leur visite. Pizarre n'était pas disposé à perdre du temps en préliminaires. Il avait simplement préparé un guet-apens. Les Indiens qui servaient de cortège à l'Inca furent massacrés et Atahuallpa. lui-même fait prisonnier. Il promit une rançon énorme, une masse d'or à remplir une grande chambre, promesse dont Pizarre attendit à Caxamarca l'exécution. Il ne pouvait d'ailleurs marcher sur Cuzco sans avoir reçu les renforts qu'Almagro devait amener. Atahuallpa, qui craignait que les Espagnols no s'entendissent avec son frère Huascar, prisonnier à Andamarca, expédia secrètement l'ordre de le tuer : ce qui fut fait. Pizarre envoya Fernand avec un détachement à Pachacamac. la ville sacrée, située sur la côte, à cent lieues de Caxamarca. L'expédition suivit, pendant une partie du trajet, la grande route des Incas. A Pachacamac, Fernand força le sanctuaire et fit un grand butin. Manquant de fer, il fit ferrer d'argent les chevanx de sa troupe. Au retour, franchissant les Audes, il cueillit à Xauxa un général qu'Atahuallpa avait placé là en observation.

Atahualipa et Pizarre avaient envoyé à Cuzco, pour recueillir la rançon promise, des émissaires indiens et espagnols, qui revincent à la fin de mai 1533, rapportant deux cents charges de plaques d'or et une grande quantité d'argent. Les Espagnols qui avaient reçu la mission d'exéculer co vol s'étaient montrés aussi insolents que rapaces, et il était à craindre que les gens de Cuzco, irrités de fant d'excès, ne se décidassent à la résistance. Hourensement pour Pizarre, il venait d'être rejoint à Caxamurca (fevrier 1533) par Almagro avec 150 hommes et 50 chevaux. Les Indiens se soulevèrent en effet, ou du moins la rumeur en arriva aux Espagnols. Pizarre, qui n'attendait que ce prétexte, ordonna d'ouvrir le proces d'Atahualipa. L'Inca fut jugé, déclaré coupable, condamné à mort. L'exécution eut lieu le 29 avril 1533

Les Espagnols à Guzco. — l'izarre fit entourer du borta impérial (diadème) le front d'un des freres d'Atahuallpa et se

dirigea avec ce nouvel Inca (septembre 1533) vers la ville de Cuzco, un an exactement après son départ de San-Miguel. La marche dura deux mois. A quelque distance de Cuzco parurent. des troupes péruviennes. Il y out quelques combats sérieux, puis l'Inca, que Pizarre promenant avec lui et qui lui assurait la résignation de la masse de la population, mourut Irrité de cet accident et de la résistance des Péruviens, Pizarre s'en prit au chef Challcuchima, que Fernand avait enleyé à Xauxa; le malheureux fut condamné à être brûlé vif, et le verdict reçut son execution a cinq neues de Cuzco. Manco, le jeune frère de Huascar, aurait pu être un ennemi dangereux s'il avait vouluorganiser la résistance contre les Espagnols. Il vint au contraire trouver Pizarre, réclamant la protection des étrangers pour devenir le souverain du Pérou. L'alhance de ce rejeton de la vraie tige royale était bien plus utile aux Espagnols que n'aurait pu l'être celle d'un membre de la famille de Quito, peu populaire. C'est donc avec Manco, et comme son protecteur, que Pizarre fit son entrée à Cuzco, le 15 novembre 1533

Cuzco avait, disent les conquerants, 200 000 habitants (\*). Situes au milieu d'une plaine fertile sur un cours d'eau, le Guatanay, elle était, à vrai dire, la seule localité des domaines ces incas qui méritat le nom de ville. Elle frappa les Espagnols d'admiration par la masse imposante et la richesse d'ornementation de ses monuments, dont les plus célebres sont la forteresse et le temple du Soleil. La ville fut depouillée de tout ce qu'elle pouvait contenir en ornements d'or. Chaque soldat reçut en moyenne de 4000 a 5000 pesos. Mais les prix des denrées s'élevèrent aussitôt à des hauteurs fabuleuses, et bien peu de ces aventuriers purent conserver même une partie de leur trésor

Monco fut couronné Inca avec une grande solennité, et Pizarre organisa à Cuzco une municipalité (24 mars 1834). Il prit lui-même le titre de gouverneur, ajouté à celui de capitaine général qu'il avait porte jusqu'alors. Le Père Valverde fut fait évêque de Cuzco. On construisit une cathedrale, un monastère, des couvents; tous les temples furent transformés en églises.

Le Pérou conquis : fondation de Lima. — La nouvelle parvint à Cuzco que Pedro de Alvarado, officier de Cortez et gouverneur du Guatemala, ayant sous ses ordres 300 hommes, dont moitié de la cavalerie, et plus de 2000 Indiens, venait de debarquer non loin de Quito (mars 1534), capitale des royaumes du nord, dont Benalcazar fassait dans le même temps la conquête pour Pizarre. Celui-ci envoya Almagro pour savoir ce que voulait Alvarado. Au lieu de se battre, on négocia. Le lieutenant de Cortez livra, pour 100 000 pesos, son armée, sa flotte, ses provisions et munitions.

Le 6 janvier 1835, jour de l'Épiphanie, Pizarre fonda la capitale future du Pérou espagnol, Lima (Ciudad de los Reyes).

Son frère était parti pour l'Espagne (fin 1533), où il arriva en janvier 1534. Avec le « cinquième » royal, il apportait un demi-mi lion de pesos d'or, outre les sommes appartenant à des aventuriers. Le roi confirma les concessions faites à Pizarre et les étendit de soixante dix lieues au sud; il concéda en outre à Almagro deux cents lieues de pays (sous le nom de Nouvelle-Tolède) à partir de la limite méridionale du territoire de Pizarre denomme Nouvelle-Castille. On sait que les noms indigènes de Perou et Chili ont prévalu. Almagro, envoyé par Pizarre à Cuzco pour y prendre le commandement et conquérir les pays situés au sud du Pérou, commença dès lors à prétendre que Cuzco é nit située au sud du territoire concédé à Pizarre. La querelle fut provisoirement arrangée, le 12 juin 1535.

Révolte des Péruviens. — Almagro partit pour l'expédition du Chili, tandis que Pizarre allait fonder Trujillo sur la côte et pousser la construction de Lima. Il établit de nombreux repartimientes de terres et d'Indiens. L'oppression des indigênes devint en peu de temps si écrasante que ces populations, malgré leur douceur, finirent par se révolter. Manco se mit à leur tête; des nuces de Péruviens se ruèrent autour de la ville de Cuzco, où commandait Fernand, firent le siège de la place et s'emparerent de la citadelle (février 153f). Ceux des Espagnols qui vivaient dans des plantations isolées avaient été massacrés. En même temps, Trujillo et Luma étaient assiégées. La citadelle de Cuzco fut reprise aux Indiens, mais Juan, frère de Pizarre,

périt dans le combat. Pizarre expédia sur Cuzco plus de 400 hommes, dont 200 cavaliers, en quatre détachements Tous périrent dans la traversec des Andes. Il fallut alors demander secours aux gouverneurs de Panama, de Guatemala, du Mexique. Les renforts arrivèrent nombreux et gagnèrent Cuzco. Les Espagnols ajant tenu bon pendant six mois, les Péruviens se découragèrent et la ville fut bientôt dégagée.

Les guerres entre Espagnols : Pizarre, les deux Almagro, Vaca de Castro, Blasco Nuñez. - Un autre péril surgit pour Pizarre Almagro, n'ayant trouvé au Chili que des déserts ou une population très hostile, avait rebroussé chemin. Les soldats eux-mêmes le poussaient à s'emparer de Cuzco, qu'il considérait toujours comme faisant partie de son lot. Après avoir traversé, a l'ouest des Andes, les affreuses solitudes d'Atacama et d'Arequipa, il arriva devant Cuzco en avril 1537, s'en empara par une surprise de nuit et fit prisonnier. Fernand Pizarre. Puis il alla au-devant d'Alonso de Alvarado, lieutenant de Pizarre, qui occupart avec 500 hommes la ville de Xauxa à treize lieues de Cuzco, et lui livra, le 12 juillet 1537, la bataille d'Abancay, où Alvarado fut battu et pris. Dejà-Almagro marchait sur Lima. Les deux rivaux euront une entrevue, le 43 novembre 4537, à Mala. Il fut entendu que l'affaire des limites serait soumise à un arbitrage, qu'Almagro dans l'intervalle occuperait Cuzco et que Fernand, remis mi liberté, quitterait l'Amérique. Cette convention ne fut pas exécutée. Au lieu de quitter l'Amérique, Fernand, à la tête d'une troupe nombreuse, se mit en route pour reprendre Cuzco à Almagro, Il rencontra ce dernier (avril 1538) à Las Salinas, mit son armée en déroute, lui tua plus de 200 hommes, et le fit prisonnier. La comédie d'un procès fut organisée contre Almagro. Con lamné le 8 juillet 1538, il fut mis a mort; il avait soixante-dix ans

François Pizarre feignit d'être attristé de l'exécution et sit bon accueil au sils d'Almagro, Diego, qui, ignorant encore le sort de son père, venait supplier le gouverneur de l'épargner. Après une entrée triomphale à Cazco, il pourvut ses freres Fernand et Gonzalo, de repartimientos énormes. Il donna spé-

cialement à Gonzalo le district de Charcas (région du lac Titicaca), qui comprenait les mines de Porco et de Potosi.

Diego de Alvarado et d'autres amis d'Almagro avaient quitté le Pérou, se rendant en Espagne pour réclamer en faveur du jeune Diego, fils d'Almagro. Fernand Pizarre les saivit bientôt avec un trésor énorme (1539). Lorsqu'il arriva dans la métropole, il fut jeté en prison comme coupable du meurtre d'Almagro et y resta vingt années.

Les rapports faits au gouvernement espagnol sur les événcments du Pérou représentaient ce pays comme se trouvant dans un état de désordre qui exigeait une intervention immédiate de l'autorité souveraine. La nécessité de proteger les indigènes et los Espagnols eux-mêmes contre la tyrannie de Pizarre était évidente. On envoya, pour exercer un contrôle suffisant, et qui cependant ne poussât pas Pizarre à une revolte ouverte, le licencié Vaca de Castro, membre de l'Audience royale de Valladolid. Il devait paraître devant Pizarre en qualité de juge royal et s'entendre avec lui pour corriger les abus; en cas de mort du conquérant, il produirait son brevet de gouverneur royal. Il partit de Séville dans l'automne de 1540

Durant tout l'hiver de 1539 à 1540 le Pérou fut dans une situation très troublée. L'Inca Manco tenait la campagne dans les Andes entre Cuzco et la côte. Pizarre, cependant, fondait des villes, Guamanga, la Plata (ville d'argent), Arequipa, encourageait le commerce, stimulait l'industrie, l'agriculture, le travail des mines. Il songeait à de nouvelles expéditions et envoyait Pedro de Vallivia au Chili. Gonzalo Pizarre gouvernait à Quito, avec mission d'explorer à l'est la région des hauts affluents de l'Amazone, « pays de la cannelle ! ».

<sup>1.</sup> I. portit an commencement de 1310 avec 3.0 Espagools, 40.0 Indiens 150 mevory of 5 pores, des en a se en Cette tempe en a sidor les son les nes monres, at eigent le Nobo, en descindit le cou sijus nan conflient avec l'Amazone cancer, a, eduite le passide mode, par une como plus septe denome, a, est becasse de d'unid es pre celli qui a avec tien en depart 1.2 sur le Napo, Gorva a avait conté une plante barque à tre sam pour prendre l'avance et present à a troign une assait ben sur le bas de la riviere Orchena, un assait sa mission, avait descent à le Napo pous tout l'Amazone, alte et 10c an et était mi cen les sagne racon en son exploit et d'unire les na ions di Amazones e qu'il affirmant aveir vies. Il cent tien pen de 16 aps et 3 tour us pour conquert ces frigions. Mais il mount tiens la traversec, et son armement se uispersa.

Les « hommes du Chili », partisans des Almagro, étatent réduits par Pizarre à un tel désespoir et à une pauvreté si misérable qu'ils se résolurent à un crime pour se debarrasser du tyran. La confiance de Pizarre en sa puissance était telle, que, quoique averti, il ne prit ancune précaution, et fut assassiné dans son hôtel, à Lima, le 26 juin 4544. Diego Almagro fut proclame gouverneur et capitaine du Pérou.

Vaca de Castro, arrivé au port de Buena-Ventura au printemps de 1541, appret trois mois plus tard, à Popovan, la mort de Pizarre. Il marcha sur Quito, et montra la commission qui l'autorisait à prendre le gouvernement en cas de mort de Pizarre. A Lima les insurges s'organisaient Almagro se rendit à Cuzco, tira de l'argent des mines de la Plata, fit fondre des canons, fabriquer des armes, gagna l'alliance de l'Inca Manco et se créa une forte armée de 500 hommes. Vaca de Castrorétablit l'autorité royale a Lima (1542), et marcha contre Almagro avec 700 hommes. La rencontre eut lieu, le 16 sep embre 1542, dans les plaines de Chupas. Almagro et Carbajal y furent complètement battus. Vaca de Castro entra à Cuzco et fit decapiter Almagro avec un grand nombre de ses parlisans. Pour se débarrasser de Gonzalo Pivarre, il le relegua dans ses proprietes de Charcas, à la Plata. A cette époque Charles Quint, revenu d'Allemagne, s'occupait du Nouveau-Monde, Las Casas lui remettait (1342) son memoire sur la Destruction des Indes. Un concile, composé de juristes et de taéologiens, fut convoqué a Valladolid pour preparer des lois pour les colonies. Le résultat fut un codo d'ordonnances (nov. 1543) qui protégeaient les indigenes contre les mauvais traitements et le travail excessif et réduisaient les repartimientes. Il fut resolu qu'on enverrait au Pérou un vice-roi et une Audience royale, composée de quatre juges. Lorsque cette législation fut connue au Pérou, elle y provoqua une revolution, chacun se sentant menacé dans sa propriété. Les mécontents commencerent à se teurner vers Gonzalo Piznere.

Le vice-roi choisi par l'empereur fut Blasco Nuñez Vela Il s'embarqua avec les quatre juges de l'Audience et arriva le 4 mars 1544 à Tumbez. Dans le même temps Gonzalo Pizarro arrivait à Cuzco et se faisait nommer par la municipalité délégué géneral du Pérou et capitaine général.

Blasco Nuñez entra le 17 mai 1544 à Lima, où il fut reçu en grande pompe par Vaca de Castro et les autorités municipales. Il déclara ne pas pouvoir suspendre l'exécution des ordonnances, offrant seulement de se joindre aux colons pour solliciter dans un mémoire adressé à l'Empereur le rappel des lois détestées. Puis il se brouilla avec les juges de l'Audiencia, fit arrêter Castro et tua de sa main un des habitants de Lima. Les juges l'arrêtèrent a leur tour, puis déclarerent suspendues les ordonnances. Gonzalo Pizarre approchant, ils se décidèrent à reconnaître son autorité. Il entra dans Lima, en ordre de bataille, avec 1200 Espagnols, de lourds canons et plusieurs milliers d'Indiens (28 octobre 1544).

Blasco Nuñez ayant réussi à s'évader (octobre 1544) et à occuper Quito, Gonzalo Pizarre et Carbajal le poursuivirent (mai 1545). La campagne dura huit mois. Enfin le vice-roi sortit de Quito le 18 janvier 1546, rencontra l'ennemi dans les plaines d'Anaquito et fut battu et tiré. Après un séjour de six mois à Quito, Gonzalo Pizarre rentra dans la capitale, escorté de l'archevêque de Lima et des évêques de Cuzco, de Quito et de Bogota. Il s'installa dans le palais de son frère et devint mattre absolu du Pérou. Il avait une flotte de vingt navires à Panama et un corps de troupes à Nombre de Dios. Il occupait donc les portes de l'Amérique du Sud. On lui conseillait de se rendre tout à fait indépendant, de se proclainer roi.

Gasca rétablit l'autorité royale. — Lorsque les événements unterieurs à la bataille d'Anaquito furent connus en Espagne, le gouvernement résolut de recourir à des mesures de conciliation. Il choisit un ecclésiatique de haut renom, Pedro de la Gasca, et, sous le titre le président de l'Audience royale, lui confia des pouvoirs extraordinaires, allant jusqu'à l'octro de l'amnistie complète à tous les rebelles qui se soumettraient. Gasca arriva en juillet à Nombre de Dios, d'où il gagna Panama II resta là cinq mois, essayant par la persuasion d'obtenir la soumission de P.zarre ou de ses heutenants. Il réussit auprès de l'officier à qui Gonzalo avait confié le commandement de sa

flotte, et fut maître des navires de l'insurgé (19 novembre 1546). Bientôt son escadre parut devant Lima. Pizarre vit un grand nombre de ses partisans passer au parti royal, et il apprit en même temps que Diego Centeno, le seul lieutenant de Blasco Nuñez qu'il n'eût pu vamere, avait occupé Cuzco et envahi la province de Charcas, tenant avec 1000 hommes les rives du lac-Titicaca Atterré de tant de défections, il courut au plus pressé ot dirigea son armée sur Diego Centeno, qu'il atteignit à Huarina Les arquebusiers de Carbajal gagnèrent pour Pizarre la victoire, an instant perdue par sa cavalerie (26 octobre 1547). Mais Gasca, ayant réuni une forte armée, fut rejoint par Valdivin, le conquérant du Chili, franchit l'Apurimac, somma une dernière fois Gonzalo et, sur son refus, se prépara à lui livrer bataille à Xaquixaguana (8 avril 4547). Il n'y cut pas de balaille. Cepeda, le premier, trahit Pizarre en passant à l'ennemi; d'autres le suivirent; toute l'armée du rebelle se débanda. Carbajal et Pizarre furent pris, condamnés et exécutés (le premier écartelé, le second décapité).

Gasca resta quinze mois encore à Lima, pour organiser la Nouvelle-Castille, placée désormais sous l'autorité royale directe, comme l'était déja la Nouvelle-Espagne.

Nouvelle-Grenade et Venezuela. — Les rivages de la Colombio sur le golfe du Mexique, depuis la lagune de Chiriqui jusqu'à la péninsule de Goapros, avaient été visités depuis 1499. par Bastidas, Colomb, Hojeda et Vespucci. Puis la communication entre les deux Oréans fut bient it régulièrement établie par les deux ports de Porto-Bello sur le golfo du Mexique et de Panama sur le Patifique. Andagoya, en 1522, explora la côte à l'est de l'isthme et la longea jusqu'à Calt. Pizarre et Almagro, de 1524 à 1527, poussèrent l'exploration jusqu'à la baie de Guayaquil. La configuration maritime de la Colombie se trouvait ainsi déterminée. L'intérieur ne tarda pas à être exploré à son tour En 1525, fut fondee la ville de Santa-Maria, à l'est du Magdalena, les aventuriers établis en ce point explorerent la Sierra Nevada et les vallées voisines. Charles-Quint, étant un jour pressé d'argent, vendit aux Velsers, banquiers d'Augshourg, le territoire compris sous le nom actuel de Venezuela (1528),

comme fief héréditaire de la couronne, avec autorisation pour les concessionnaires de réduire en esclavage les indigènes qui ne voudraient pas se convertir ou feraient obstacle à la conquête. Les Velsers envoyèrent au Venezuela des soldats de fortune, comme Ambrosius Alfinger, qui, se lançant à la recherche des mines d'or, livrèrent le malheureux pays au pillage, tuant tout ce qui leur résistait, ou enlevant les Indiens pour les vendre à Coro, où ils établirent au marché d'esclaves. Après avoir épuisé la région à force d'exactions et de cruautes, les Allemands l'abandonnèrent aux Espagnols (1540).

Pedro de Heredia, gouverneur de Santa-Maria, obtint en 1532 la concession vacante de la Nouvelle-Andalousie. Il fonda Cartagena (1533), à l'ouest de l'embouchure du Magdalena. De fréquentes expéditions dans l'intérieur, dirigées par Pedro luimème, par son frère Alonso et par son lieutenant Francisco Cesar, mirent les Espagnols en possession d'une énorme quantité d'or (1534). César pénétra jusqu'au plateau d'Antioquia et revint chargé d'or, mais fuyant à marches forcées une tribu d'indigènes qu'il n'avait pu vaincre. En 1536, eut lieu la grande expédition de Quesada vers le plateau de Cundinamarca

Les Muyscas soumis par Quesada. — Ce plateau était lo contre du pays et de la puissance des Muyscas. La Colombie aurail, si l'on en croit les chroniqueurs, contenu deux milhons d nabitants au temps de la conquête. Le plateau était convert de villes et de temples. L'or y était en grande abondance. Les Muyscas, gens de la langue chébcha, avaient été civilisés par le héros ou dieu Bochicas. Ils adoraient le Soleil, les astres, les forces de la nature. Le pays complait divers Etals distincts, et le plateau de Cundmamarca était lui-même divisé en deux royaumes, dont les chefs se faisalent la guerre. Les mœurs avaient beaucoup d'analogie avec celles des Mexicains et les institutions sociales avec celles des Peruviens. Les sacrifices d'enfants aux fêtes du Solesi et aux renouvellements de rycles, l'absolutisme des chefs, la division du peuple en castes, en formaient les traits principaux. Le fer était inconnu; point de bêtes de somme; les instruments de labour en bois ou en pierre. Les productions principales étaient le mais, la pomme de terre.

le manioc, la coca, plante sacrée. Des salines et des mines d'or donnaient aux Muyscas les éléments d'un trafic assez actif avec les populations de la plaine. L'or étant très commun, ils en faisaient d'innombrables figurines; leur industrie principale était le tissage d'étoffes de coton ornées de dessins aux couleurs brillantes. Les maisons étaient de bois et d'argile; il existe quelques ruines d'edifices en pierre. Le pays, comme celui des Péruviens, était sillonné de routes, quelques unes dallées. Des grottes sacrees renfermant de nombreuses momies assises en cercle, et des tombeaux isolés (huacas), semblables à ceux du Pérou, contenant des ornements d'or, attestent l'importance donnée chez ce peuple aux cérémunies d'inhumation.

Quesada hatlit les Muyscas; puis, non loin de la capitale indienne, il foada (5 août 1538), sur le Fonza ou Bogota supérieur, la capitale actuelle de la Colombie, Santa-Fé de Bogota (2645 metres d'allitude). Il fallut des lattes incessantes pour soumettre ou plutôt exterminer les nombreuses tribus voisines. La Nouvelle-Grenade fournit plus d'or que le Perou et le Mexique (où predomina surtout la production de l'argent). Les Espagnols en recueillirent surtout dans les huacas, où longtemps se firent de fructueuses razzias. Ce fut une profession (huaqueros) de découvrir dans ces déserts les sépultures à violer.

Quesada venait à peine de fonder Bogota lorsqu'il apprit que, de deux autres côtés, le plateau était abordé par des Européens. De l'est arrivait Fredeman, heutenant de Georg von Spier, qui gouvernait encore a Coro pour les banquiers d'Augshourg; par le sud etait venu Benalcazar, licutenant de Pizarre, et gouverneur de Quito. Fredeman avait remonté les hautes vallées des affluents de l'Oronoque, Bonalcazar avait fondé Cali, colonisé Poyapan, exploré les sources du Cauca et celles du Magdalena avant de gravir les pentes de la Cordilière. Chacun des explorateurs-conquérants avait 160 hommes. Au lieu de s'atlaquer, ils s'entendirent. Il fut conclu que les trois officiers s'embarqueraient pour l'Espagne afin de rendre compte de tout au roi (1539).

Les mines. — Au Mexique les grandes exploitations, telles que celles du Guanajato (Veta-Madre) et du Zacatecas, ne furent sérieusement organisées que cans la seconde moitie du xviº nècle;

au contraire, les mines d'argent de la région du lac Titicaca furent productives des la lendemain de la conquête, tant on y enfouit de milliers d'indigènes. La mine de Potesi fut découverte en 1545 et se révéla si riche que, dès les premières années, le cinquième dù au roi s'y cleva à un million et demi de piastres et que, de 1547 a 1574, elle fournit 76 millions de pesos.

La Nouvelle-Grenade se convrit assez vite d'embryons d'établissements : après Santa-Marta, Cartagena et Santa-Fé de Boyota, Tolu fondée sur le Rio Sinu par Alonso de Heredia (1535), Popoyan et Cali par Benalcazar (1536), Cartago sur le Cuuca (1540), Antioquia (1544), Arma, autre création de Benalcazar (1542), Rio Hacha (1545), Timana, Neiva sur le Magdalena (1550), Mariquita, où mourut Quesada. Plusieurs de ces localités durent être defendues longtemps contre des attaques acharnées. Il falut vingt années aux Espagnols pour se rendre mattres des mines, et ce résultat ne put être obtenu que par l'extermination complete des Indiens de la région. En 1550 (7 avril) fut établic soleanellement, à Santa-Fé de Bogota, l'Audience royale de la Nouvelle-Grenade.

Au Venezuela, Nueva-Cadis dans l'île de Cubagua et Nuevo-Totedo, plus tard Cumana, furent les premiers établissements espagnols (1520). Maracapano était, dès 1540, une petite ville florissante. A l'ouest, Coro fut fondée en 1527 par Ampues. San-Felipe s'éleva en 1551, Nueva-Segovia en 1552, Merida en 1558 (sous le nom de Santiago de los Caballeros).

Bolivie et Brésil. — Dans la Bolivie, Alonso de Mendoza remplaça, au milieu du xvr siècle, le village indien de Chuquiabo par un établissement espagnol nommé Nuestra-Senora de la Paz. La ville de Porco, puis celle de Potosi furent fondées en 1515, celle-ci sous le nom de Villa Imperial, a 5060 metres au-dessus du niveau de la mer, au pied au cerro (montagne) de Potosi (4688 metres), qui a donné depuis cette époque plus de 8 milhards de francs en lingots d'argent.

Les premiers essais de colonisation au Brésil curent lieu en 1531, mais Bahia ne fut fondce qu'en 1539 et l'histoire du Brésil ne commence réellement qu'avec la tentative faite par le huguenot français Villegagnon (1555) pour fonder, dans la baie de Rio-de-Janeiro, une colonie sous le nom de France Antarctique, que les Portugais supprimèrent bientôt, fondant eux mêmes en 1567 la ville de Rio-de-Janeiro.

Chili et Argentine. — Almagro, en 1535, ae fit qu'une apparation au Chili, contrée quichua, baptisée par Charles Quint et par le conse.l des Indes du nom de Nauvelle-Tolède. Pedro de Valdavia reprit le chemin du Chili en 1540, dépassa Coquimbo et fonda Santiago (1541). Il mourut chez les Araucans d' d'un coup de massue. Après lui Garcia Hurtado de Mendoza pénétra dans l'île de Chilot (1558 Mais les Araucans restèrent indépendants.

Solis avait été tue par les Indiens à l'entree du Rio de la Plata en 1546 Sebastien Cabot, dix annecs plus tard, visita de nouveau ces parages, et explora pour le compte de l'Espagne le haut Parana, le Paraguay, le Rio Vermejo; il perdit dans de continuels combats contre les indigènes un grand nombre de ses compagnons. Neuf ans plus tard encore Mendoza atterrit au lieu où est aujourd'hui Buenos-Ayres. Un de ses officiers, Ayolas, remonta le Paraguay, passa devant le Vermejo et le Pilcomayo, et prit terre en un point nommé Lambaré, nom qu'il enangea en celui d'Asuncion, et cetto localité fut le premier chef lieu des provinces espagnoles du bassin de la Plata.

Mendoza commandait en 1535 la plus forte expédition que l'Espagne eut envoyée dans ces régions : 2500 hommes et 500 chevaux. Il suivit la rive méridionale du fleuve et s'arrêta a l'entrée d'un ruisseau. Pendant six mois il lui fal ut combattre sir ce coin de pays plat et desole, il perdit 2000 de ses hommes et partit. Buenos-Ayres ne fut fondée que dans la seconde partie du xvi sidelo.

En 1542, Alvar Nunez débarqua a Sainte-Catherine, au Brésil, et se rendit par terre au Paraguay qu'il remonta jusque chez les Chiquitos. D'un autre côté, Roxas s'avança par le Tucuman vers le haut Pérou, et des communications furent établies, à travers ces distances énormes, entre les deux colonies.

<sup>1.</sup> Araucans, non quick na pront nice d'inciveix très guittirale, aucaes, rebelles.

## VI. — Les explorations dans l'Amérique du Nord.

Les Espagnols : Aillon, Narvaez, Ullon, Coronado. — Le mervelleux succès de l'aventure de Cortez au Mexique suscita d'autres expéditions analogues, mais qui n'eurent point le même succès. Ponce de Léon avait déja échoué. sur les côtes de la Floride. Vasquez de Aillon tenta (1526) de coloniser la partie de la côte qui comprend aujourd'hui la Géorgie et les Carolines. Il avait déjà visité ce pays en 1523 et l'avait nommé Chicora. Son armement était plus fort que relni de Cortez, 500 hommes et 90 chevaux, il périt dans l'expódition et 150 seulement de ses hommes rentrèrent à Santo-Domingo Gomez, un compagnon de Magelian, explora le même littoral, mais cette expédition et d'autres du mêmo genre n'eurent pour objet que l'enlevement d'indigenes destines aux plantations des lles, où dejà toute la population à peau cuivrée avait péri. Pantilo de Narvaez debarqua avec 300 hommes (1528). dans la baie d'Apalathue, sur la côte occidentale de la presqu'ile floridienne. Après une incursion dans l'intérieur, où il traversa d'épasses forêts de pins, des marecages et des rivières, il revint à la côte (base de Pensacola), qu'il suivit en barques jusqu'au Mississipi. Emporté au large par une tempéte, il ne reparut plus. Ses compagnons, jetes sur le littoral, y perirent de faim et de maladie, à l'exception de quatre qui, ayant gagné la confiance des Indiens en se faisant passer pour devins et médecins, vécurent huit années na milien des tribus de Peaux-Rouges. et parvinrent au Mexique par la Louisiane, le Texas et la Sonora, apres des aventures extraordinaires racontées par l'und'eux. Alvar Nuñez Cabeça de Vaca. C'est dans co voyago que les explorateurs de hasard virent (1536) les sept fameuses cités. de Cibola qu'une légende disait avoir été fondees jadis par les sept évêques venus du Portagal. Le frère Marcos de Niza partit de Culiacan (1539), avec un des compagnons de Cabeça de Vaca, pour visiter ces villes merveilleuses du Nord. Il atteignit et put explorer les pueblos des Zuais et des Maquis et rapportad'extravagants recits de la richesse de ce peuple et de la magniti ence des cités.

Excité par ces rapports, Cortez, peu de temps avant son depart definitif pour l'Espagne, envoya du port d'Acapulco Francisco de Ulloa continuer par mer les découvertes. Avec trois bătiments, Ulloa explora le golfe de Californie jusqu'à l'embourhure du Colorado, puis, doublant au retour la pointe de la Basse-Californie, suivit la côte du Pacifique vers le nord, ce voyage fut sans résultat. Francisco Vasquez de Coronado, gouverneur de la Nouvelle-Galice (partie détachée de la Nouvelle-Espagne), entreprit (1340) une expédition par terre dans les regions du Nord. Avec 350 Espagnols et 800 Indiens, il longea, pariant de Culiacan, les côtes du golfe de Californie. De la Sonora il suivit la vallée du Gila, franchit la chaîne de la Sierra-Madre, et rencontra le Rio Grando del Norte-Remonlant ce fleuve, il s'enfonça au nord dans le désert, vit succèder aux plaines arides le chaos de montagnes du Colorado, et l'explora peut-être jusqu'au 40° (latitude de Denyer). Il rentra au Mexique en 1512. Ces immenses déserts n'offraient rien à conquérir, rien à piller.

Soto dans la vallée du Mississipi. — Coronado rapportait au moins des notions géographiques de son excursion de deux années dans le Nouveau Mexique. Hernantez de Soto entreprit dans le même temps (1339 1543), dans la vallée du Mississipi, une grande expédition qui resta stérile. L'imagination populaire se nourrissait encore des récits fabuleux sur les richesses inouics de la contrée mystérieuse située au nord des possessions espaynoles. Des forêts vierges, l'affreux marécages en protégeaient l'accès, Mais si l'on pergait une fois cette enceinte, ou trouverait de l'or et des pierres précieuses bien plus que n'en avaient donné le Mexique et le Perou. A l'appel de Soto, une foule d'aventuriers s'enrôlerent en Espagne. Il choisit 600 hommes et s'embarqua pour Cuba. Son armee se grossit encore dans cette ile, et lorsqu'il aborda la côte de la Floride à Tampa, il avait un millier de combattants et 300 chevaux. Il se mit en marche dans un pays complètement inconnu, sans nucune donnée sur la route à suivre. De la Floride, l'armée

470

1.1

13

ne le

3

1

gagna la Géorgie, inclina à l'ouest, rencontra la rivière Alabama, et en suivit le cours jusqu'à l'embouchure dans le golfe du Mexique. Solo dut livrer aux Indiens, près de la baie de Mobile, un funeux combat, où il leur tua 2500 hommes, mais perdit lui-même 48 morts, 450 blessés et 80 chevaux. Les vainqueurs, déjà hien diminaés en nombre, se dirigèrent de nouveau dans l'intérieur et traverserent le pays des Chickasawa. Une nuit les Indiens réussirent à mettre le feu au camp des Espagnols. Tout fut consume, armes, vétements, provisions, chevaux et porca. Soto et ses compagnons, dans le dénûment le plus complet, arrivèrent au Mississipi. Ce voyage épique avait duré deux una depuis le débarquement dans la baie de Tampa-Une autre année se passa en courses vaines sur la rive droite du Mississipi, dans la région du bas Missouri, en Arkansas. sur les bords de la rivière Rouge. Toujours le désert, l'immensite des plaines novées, les océans d'herbes ou les forêts impénetrables : de rares tribus d'indigenes misérables, disséminées dans ces vastes solitudes. Soto, désespéré, mourut (1542). Soncorps fut jeté, la nuit, dans le Mississipi, pour que les Indiens ne connussent pas la disparition du grand enef. Les survivants de l'expédition errèrent encore dans l'Ouest, puis revinrent au flouve, y construisirent quelques hateaux non pontes, s'y entassèrent, et, après trois mois de navigation, débarquèrent (1543). au nombre de 311, sur la côte de la Nouvelle Espagne, & Tampico.

La triste issue de cette entreprise, la plus importante qui ent encore été tentée au nord des Antilles, coincidant avec les résultats negatifs de l'expédition de Coronado, dégoûts pour quelque temps de l'Amérique du Nord non mexicaine les amateurs d'aventures. Ce fut dans l'Amérique du Sud que l'on chercha désormais le fameux El Dorado (I homme d'Or ou le palais d'Or) Vingt deux années devaient s'ecouler entre la mort de Soto (1542) et la fondation, en Floride, du pos e de San-Agostino (Saint Augustine des Américains, 1864).

Verazzano; Jacques Cartier; la Nouvelle-France (1534-1542). — Après les voyages des Cabot sur les côtes septentrionales de l'Amerique, les parages de Terre-Neuve furent régulierement fréquentés chaque année par les pêcheurs

d'Angleterre de France et d'Espagne. An milieu du xvi siècle plus de cent bateaux des trois nations prenaient part aux pêche ries, et cette industrie avait acquis assez d'importance pour qu'un acte spécial du Parlement anglais protégeàt les marins britanniques qui s'y adonnaient. Mais la France, non contente d'envoyer ses Normands et ses Basques pêcher la morue au grand banc, s'étaient d'jà créé des droits sur le continent par plusieurs expéditions.

Giovanni Verazzano, capitaine de navire florentin, fut chargé par François Ist d'explorer les côtes du Nouveau-Monde et de lui adresser une relation sur les resultats de son voyage. Verazzano parlit en janvier 4524 avec une caravelle, le Dauphin, arriva au 35° (Wilmington, Caroline du Nord), navigua pendant cinquante lieues au sud, puis remonta vers le nord, longea la côte jusqu'à la Nouvelle-Écosse et rentra à Dieppe en juillet. François Ist n'eut pas le temps de s'intéresser à sa relation.

Dix années plus tard, Chabot, amiral de France, envoya un marin de Saint-Malo, Jacques Cartier, explorer les côtes américaines voisines de Terre-Neuve. Dans un premier voyage. Cartier fit le tour de cette terre don, on ne savait jusque-là si elle était une île ou une péniusule, prit possession du territoire situé à l'embouchure du Saint-Laurent, pénétra dans l'estuaire, et rentra avant l'hiver à Saint-Malo, ayant traversé l'Atlantique en vingt jours à l'aller, en trente au retour. Le voyage heureux mit la « Nouvelle France » à la mode. L'année suivante, Cartier partit avec trois bâtiments que montaient des colons et parmi ceax ci quelques gentilshommes, remonta le fleuve Hochelaga, qu'il avait exploré en 1534, et lui donna le nom de Saint-Laurent. Les navires jetèrent l'ancre au pied du promontoire ou devait s'élever Québec près de cent ans plus tard. Après avoir remontó le fleuve jusqu'au heu qui sera Montréal, il passa Thiver dans l'île d'Orléans. La petite colonie eut à souffrir cruellement du froid D'ailleurs l'expédition était un échec puisqu'on n'avait trouvé ni or ni pierres précieuses. Cartier rembarqua tout son monde au printemps de 4535

Quatre années s'écoulèrent sans tentative nouvelle. En 4540 François de la Roque, seigneur de Roberval, gentilhomme

picard, obtint de François I<sup>st</sup> le titre de vice-roi et heutenant géneral de tous les territoires et îles situés près du golfe ou sur les rives du Saint-Laurent, avec l'autorisation de faire des comquèles et d'établir une colonie. Jacques Cartier fut engagé comme capitaine genéral et chef pilote. Les deux hommes no s'entendirent pas Cartier partit (1541), passa de nouveau tout un hiver dans l'île d'Orléans, et reprit (1542) avec les colons la route de la France. Près de Terre-Neuve, il rencontra Roberval qui arrivait avec une seconde troupe, mais celui-ci ne put décider le capitaine genéral à l'accompagner au Canada. Roberval passa aussi un hiver à l'île d'Orleans; le froid, la faim et la maladie l'en chasserent au printemps de 1543. Quelques années plus taid, il fit un troisième voyage, mais on n'eut de lui et de son e pupage aucune nouvelle. La Nouvelle-France tomba dans l'oubli pour cinquante années.

#### BIBLIOGRAPHIE

Des re iseignements bedingcaphiques tres complets se tro ivent dans la proport des ouvrages y neraux comme H.-H. Bancroft, halive Ruces, 48° s, et History of the Facility States, 1883. — et J. Winson, Narratue and Critical Bistory of the United States, Boston 1883. — Aussi dans H. Harrisso, Bibliotheea, there Americana relustissana, New York, 866. — Additions à la Bioliotheea, Paris, 18°2. — Ch. Loclero, Bibliotheea, imprimana, Paris, 18°2.

Géographile du moyen : ge au XVI stècie — Outre la li erature spéciale sur les Viki ges l'Atlas du Poringus Santarem, Paus 1812, la troopraphie de Lelewel, Bruxe les, 1852 — Ghi lany sar Martin Behrim, 1853. — Kunstmann, Inc Enthecken j Amerikas, Marich, 1859. — H. Stevens, The Eathers Inscore est in America, New Haven, 1860 — Anderson, America no us occred by Columbis, the 120, 1874 — J-G. Kohl, A History of the Inscorery of the East Coast of Arith America, Portland, 1869 — Ea tions excress lu Ptolemes Angelo, 1877; Doi es, 1882 Marcus de Benevent, 1868 Salvains, 1941, etc.

Hiographies de Colomb. His sort in mitalles, Wathington Irving lafe and Vingues of Cotambus and his companions. Londres, 18-1, a resume et al sorts tous les travaix precedents, et a servi de modele and ouviers in et e 18 pts | 14 magie H. Harrisson it is envele enterement le sort cop is 18-2. This pils is a de ses livres, a it out dans fluctophe fidant, and everyon, so in, as a repopt so familie, 2 vol., 1884. A et er en et e. Luigi Bossi. It is, 1818. Crampton, Londres, 18-9. Canala, Format (18-5). Helps Lordres, 18-9. Ortega et Frias, It did, 1874. Roselly de Lorgnes. Paris (878 to 1886, Schott, Br. 8, 1878, Gaffarel, Resourcele de filmeropee, Paris, 1892.

Cas Archo a general de Indias a Soulle, Archiva serieta de Consego de Indias,

ont donné les codections survantes : Muños, Misioria del Nuevo Mindo, publice en 1793 — Barcia, Historiadores primitives, Madrid, 1748 — M. P do Universatio. Colección de los Vieges y Describirmentes, 7 vol., 1925 1945 — M. Turnaux-Compans, Relations el memoires originaux, 20 vol., 1921 1849. — Collection officiale de documents inchis (Pacheco, Cardonas et Meudoza pour les premiers volumes), 22 vol. Madrid, de 1864 à 1884.

Convenges ginisance amplana. - Sar les decouvertes et les especies : - Las Canas, Historia de las Indias, trois decarles jusqu'en 1530, composée de 1527 à 1561, imprimee en 1876 — 6. F. Ovisdo, Sumaria, Toiede, 1726; Historia general y national de las Indias, Sevule, 1535, imprimes com de cre 12 - P. Martiro d'Anghiera Pierre Maris : De terre Acro Decades, Alcala, 1530 — F. L. do Gomara, Historia General de las Indias (Peron et Mexique, 1553. — A. do Morrora, Historia General de las Indias de las Castellanos en las Irles, en quatre decades, Madrid, 1601. — O do Acouta, Historia matural y moral de las Indias, Barcelone, 1591

The Institutes the very name of the times are named — Try name Notes or bes regionem, 4512 — Bamunio, Nacropations of Viagge, Venue, 4550-1565 — M. Mahlayt, Principal Navigations, London, 4562-1600, reimp Landrus, 1509. — Purchas, His Pilyrunages or Relations of the World and the religion, London, 4611

Ouvrages penfemus modernos. — Reperison Hutary of America, 1877. Humboldt, Examen entique, Paris, 1836-1839, et autres ouvrages — Proporti, suc le Mexique et le Péron, 1853-1857. — H.-H. Dandroff et J. Winner inter plus have. — H. Barrison, Jean et Scheste a Cabul Paris, 1882. — Sur trope de la Suracceta de Grynmus, Navairoto, d'Avairo (1858), et devers ouvrages de Varnhagon, de 1856.

Amortque procutomistermo. - L. do Bomy, Lu Surve de Phistoies antendombrenne (Société d'ethnographie), 1877. — Pinari, Italiae-theque de fraguistique et d'ethnographie américaire. 1875. — J. Windon, Aboriginal America, 1889. — Nombreux ouvrages américaism sur les populations indégenes et les mounds : M. Gulloch, Recherches archéologiques inre — Galiatia, Notes on the Nations of Mexico, 1866. — Equice et Davis, Priori. Morton, Bradford, Duinfield Atwater, Wordon — Plus recem ment, Baldwin, America America, 1871. — Foster, Prehistoire Races, 1873. — Jones, Moundland lers, New York, 1873. — D. Wilson, Prehistoire Man, 1876. — Pourses, Ethnology, 1878. — Short, American of Antiquity 1868. — Brinton, Bandobor Wymas, Putmay, Borgay, Powell, etc. — Budatilae, L'Amérique préhistorique, 1882.

Stortque et Asnértque contente.—Fuer II II Bancroft, 6 Stortana, Tracele en Lenteni America, 1844 — Charney et Tiallot-le-Dua Cites et russes américaines, 1862. — Charney, ed., 1862. — Cagoliuda, Husteire du Yucatan, Madrid, 1688

Stochum muctom. — Ringshorough Anti-patres of News, Landres 1830 — Schagun, Historia general de las Come de la Nueve España, certte an XVII secle, pub sec en 1829 (institutions et conquête — I Torquemada, Montequia Indiana (texèticos, morres et lois des miligines), Sevile, 1615 — Intlituochiti, Relaciones; Historia Chichimeen, traduite par Ternaux-terques — Torquemao, transcribe Messena, et Muhos Cagargo Motoria de Thisonia, ont composé ces ouvrages dans la seconde morté du XVII secle — L. Doturini, Men de una nueva historia de la America septentimonal, Madrid, 1746 — M. Vayna, Historia antique de Mejeo, 1750 — Clavigoro, Secres nation del Nessa Carrio, (186) — Brunnost din Dourbourg, fest

unesenner nations citrimées du Verique, 6 vol., Paris, 1857-59. — L. do Monny, Inscript et du de amiens is clus may se, Bominerole écrets de Cantiquete aux ricaine, 1878. — Brinton, Aborigonal American Authors, Philadelphia, 1863. — Aubin, Ecriture figurative des unciens Bericaine, 1859. — B. Mindon, Grammaire nechants de Olmoo, 187.

Sur la conquete, les instones generales en ces, puis les cinq Lettres Cartes en Acres en de Corses et hartes pour — B Dien del Caratte, Historia Verdodera de la Conquesta (contt en 1878, publice en 1832) — Lucius, Repport sur les institutions autéques et l'administration espagnole, tou — Ant. de Bolis Materia de 184 equals Dudrid 1844 — Lorensama, Historia de Nacon España, Mexico, 1779 — Hobertson, Hutery of America, 1787, tead from à vol in 12. Paris, 1834. — Al. de Municoldt, Linea aux la Nouvelle-Espagne, Paris, 1820, Vien des Conditieres. — W Prosecut, Conquest of Mexico, New York, 1843, trad. fr., 1864 — H-H. Bancraft, History

of Mexico, dans la serie des Puerte States

Péron et Amérique du Unit. Histoires generales, para les Relieciones, memoires rediges apres a conspeto par fes functionnaires en reponse à des quest ons posces par le gouvernement espagnol sur les instif il. ma, lota et usages des Peruvieus sous les bicas. — J. do Carmionto. president du Conseil des Indes Allacien de la successon y povierne de los 1 mars. Last — Polo de Ondegarde, corregi los & Gazca, deux Mémoires. sur Ladin nasaration it saperiore des las ns. 1961-1971. — C. Dalhon, Groupe a del Peru, Quito, 1.86; trad. par Ternaux-Compa is avec les deux memoires. procédents. - P. Ciona do Loon ("routes del Pers, Seville, 1553 (timeratre) stat topographique du pays au tentos de la conquête, provinces, villes miliennes et espagnoles, res s de monuments, état de la société, etc.) — L. do Maraina. If where on 199, to a rest our la consisteir generale du Person. compose en 1341 à Enzeo pour Vaca de Castro — Sur la conquête : Pr. da James, Verduders Belucion de la Compania del Pers y Provincia de Guero, thusains la Nueva Castilla, Seville, todo (leres était secrétaire de Pizarre, il a'n saccase que la premiere partie de la conquete). -- A. do Zarata, comtroioux des comptes pour la Castille, Historia del Descubrimiento y Congrueta. Anvers, 1555 — Paloncia, Historia arl Peru, Seville, 4574. — Montoninga. Annales sue l'encien Péron, xviet sievle, trad. par Ternaux-Compans. ... Garcilano de la Vega, Commentaron Reules, 1999-1916. — Urrutia, Epocas det Peru, Luna, 1815. - W. Pressett, Conquest of Peru, New-York, 1847. trad fr., 1863. Velasco, Histoire de Quilo. - Oviodo y Bagnos, Historia de Lenezuela. - Valdivia. Lettre à l'empereur sur le Chi- - 3 Augusta. nipen lia del Bescusi iniento y Colonizacion; Colección de Memorias sobre da Tornana-Compana. Historia, natural de la Nueva Grenada, Paris, 1869 -Essai sur l'ancien Ciondissamures, Paris, 1872.

Amin'nyme eta Novel. Lescarbet, La Novelle-France, (1920).
Charlovoix, Histoire genérale de la Novelle-France, Paris, 1754 —
Garnoau, Histoire du Lanada, Quebec, 1858. — Fr Parkman, Pioneire of
France in the New Wie ld., 1875. J. Winson, Franch explorations und mittuments & P. de la Narrat de und Critical History. Busion, 1986.

## ONT COLLABORÉ A CE VOLUME :

MM BÉMONT (Charles indocteur es lettres, ma tre de conferences à l'acole des hautes Etades.

BUISSON (Ferdinal) - docteur es lettres, directeur an Ministère de l'Insgraction publique

DE CRUE (Francis docteur es lettres, professoir à l'université de Genève

DENIS Ernest), professeur a a faculte des le tres de Bordenox.

GAILLARD (Henri), sgrege d'histoire et geographie, professeur au college. Son slas.

**GALLOIS** (Lucien), decteur es let res, pri tre de conferences à la faculte des lettres de Paris.

GEBHART Emile), professeur à la faculte des lettres de Paris.

HAUMANT (Emile), d'octeur es lettres, charge de cours à la facalle des ettres de Lille

LANGLOIS CheV), diametres lettres, charge le cours à la finulte des ettres de Paris.

**LARDY** , Co, docte in en droit, manistre pain powa mine le Saisse à Paris

LAVOIX (Henri), admin strateur de la bil hotacque Sainte-Geneva ve

LEGER (Louis : docteur es lettres, professeur au Cologe de France

**LEVASSEUR** (Ém le , membre de l'Institut, professeur ni Go, ège de France et un Conservatoire des Arts et Memers.

MARIÉJOL J.-H.), professeur à la faculté des lettres de Lyon.

MASQUERAY Emile : docteur és lettres, directe in de l'École superieure des lettres d'Alger

MICHEL An re , conservator adjoint au musée du Louvre

MOIREAU Anguste, agrege des leteres.

PETIT DE JULLEVILLE (Louis : professeur à la faculte, des lettres de Paris-

RAMBAUD (Alfred), professeur à la faculte des lettres de Paris et à l'École laire des sciences poultques

SAYOUS (E.), professeur à la faculte des lettres de Besançon.

TANNERY Pa congenieur des manufactures de l'adat, professeur (renplaçant au Collège de France





getized by Google

urigina from NIVERSITY OF CALIFORNIA

# TABLE DES MATIÈRES

## CHAPITRE 1

## L'ITALIE DE LA RENAISSANCE

D'Innocent VIII 4 la mort de Paul IV

#### COR TENU

Par M E. Gebeart

I Géneralités sur l'Italia de la Renaissance

La Renaissance, i. — La Virtu, 2. — Le con lottière et la guerre, 3 La diplomatic, 4 — La papauté, le repotisme 5. — Égoisme du Mecenai, 8 — Le concert italien impossible, 9.

## II - Les États itagiens

innocent VIII (1484-1492), 10. — Alexandre VI (1492-1503), la famille Borgia; debuts du règne, 12. — César Borgia maitre à Rome, 15 — Savona role et Florence, 16. — Cesar Borgia despote de l'Italie, 18. — Jules II 1503-1513), 23. — État interieur de Florence, 24. — Leon X (1513-1521), 25. — Lement V.I., le sac de Rome, 27. — Le sage de Florence, restauration des Medicis, 34. — Paul III : essai de renovation religieuse, 33. — Jules III 1550-1559), 36.

#### III. - Les mozurs et les lettres.

Machavel, 41. — Cell.m et l'Aretin, 42 — Michel Arge, 43

Bibliographie, 44

## CHAPITRE II

#### LES QUERRES D'ITALIE

Première partie : CHARLES VIII ET LOUIS XII 1495-1515.

Рог М. É. Gевилит

I - L'expedition de Charles VIII.

L'intrigue italienne, 46. — La descente de Gharles VIII, 48. — L'entree à Rome, 51. — La conquête de Naples, 52. — Ph'hippe de Communes a Vense, 53. — Retraite de Charles VIII. balade de Fornoue, 56.

## II. - Les guerres de Louis XII.

Conjucte du Milanais, 58. — Ganquête du royaume de Naples, 60 — Petrique de Jules II, 61 — Gaerre de la Ligue de Cambrai, première periode l'Agnadei, 65. — Deuxième periode évolution positique de Jules II, 67 — Revolte de Bologne, 70 — Concile de Pise, 74 — Tenlative de revolution à Rome, 71. — La Sante-Ligue contre la France 72. — Gaston de Foix bata lle le Rayeune, 73. — Concile du Latran, 76. — La France period Iltalie, 76 — Politique belliqueuse de Lean X. 78.

Bibliographie, 80.

#### CHAPITRE III

## LES GUERRES D'ITALIE

Deuxième partie : Franço s 1º Henri II Charles-Quint 1545-1558.

Par M. H. GAILLARD.

## I - Jusqu'à relection imperiale de 1519.

From our I\* , la cour de France, 83 — Bataille de Marignan, 85 Frances I\* et Leon X a Bologne, 88 — Charles d'Autriche , ses limitages, 80 — Truite de Noyon, 91. — Leoction imperiale, 93

## II Jusqu'au couronnement de Bologne.

Cump du Dra, d'or; diete de Worms, 95 — Batalle de la Broque, 95 — Le cen a'lable de Bourlon, 99 — Trabison du connetable, 100, — Invasion des la peria et en Provence, 101 — Batalle de Pavie, 103 — Captivi — u roi; traite de Madrid, 104 — Ingri de Cognae, 106 — Paix de Camilira. 109 — Caronnement de Charles-Quint à Bologne, 110

#### III — Dermeres luttes de François Fr.

Les allances de Francois III, 411 — Croisade de Grat es Quint à Tun s.

113 — Fra Jos Princook de la guerre, 113 — Conquete du Piemont, 114

Trave de Nico 416 — Rivore de Gand - Charles Quint en France, 117

— Derrore giurre de Francois Pri-bataille de Cerisole, 120.

## IV - Guerres de Henri H

Avenement de deare II, etat del Italie, 423 — La commune de Bor leaux, 124 — Guerre cantre I Angleterre, 424 — A hance avec les protesteus d'Ahemagne, 125. — Reun en des Trois-Eveches, 127. — Trève de Vancet « 128. — A ruca ion de Cherles Quant 129 — ha a lie de Saint-Quentin, 4 au — Reprise de Calais, traite de Calcau-Cambresis, 134. — Con Iusio i, 432—Bibliographie 133.

#### CHAPITRE IV

# LA FRANCE : LES TRANSFORMATIONS POLITIQUES, ADMINISTRATIVES ET SOCIALES

De Charles VIII à la fin de Henri II 4492-1550.

Par M. F. DE CR. S.

L = Le peuvon voy al.

Monare us absolve. By Louisel Lorot, 14) Secons outtonsed, 142 — Les grands officiers de la couronne, 144 — Secons des finances secretures d'était, matres as requires, 146 — Diponia e permanente, 147. — Mia stres lunga auts, 150.

## II. La justice et cadministration

Le parlement le Paris 451. — Veralité des charges 452 — Parlements prévaie aux. 154 — Grand Ansel 45 — Character les comples, le 5 — Les finances, 455 — Tresor ers 4 herries, gin paux ces faire ces, 457 — Autorités provinciales, governous — oulus et série l'oux, 448. — President y, 460 — Jusines teodrés, 461

#### III - I segar sat in militaire

To pes sodies, permanent sell gross prevanciales, 462. Mercentires etrangers, 164. - Armement et la topie, 165. - Marme, 168.

#### IV - I a societe

La millesse feodrie devient una notlesse de cour, 168. — Parir el aristocrata fitree, 470 — Chrige gallican, 172 — Cancordat de Bologne, 173 — Le chrige nu servi e du roi, 174. — Bourge asia municipale, 475 — Anoblis et no desse de robe, 176. — Ouvriers et paysins, 177. — Popularite de la science; le tollège de France, 178 — La vie sociale, la cour, 179 — Municipales, la conversation et la curres sondance, 180 — Garacares de la poque, 182

Bibliographie, 183

#### CHAPITRE V

# LA FRANCE : PROGRÈS ÉCONOMIQUE AGRICULTURE, INDUSTRIE, COMMERCE

1492-1559

Par W E. Levassein.

## L - Lagriculture.

Etat de l'agriculture à la fin du XV° siccle, 186 — Relevement des compagnes, 186. — Le prix du blé et le revenu de 3a terre, 186 — La revaute projecture des paysans, l'acquis non de la terre par les bourgeois, 187. Les proce des de cube re, 189

#### $H_* = Undustrie.$

Influence de l'Itale sur l'industrie et le luxe, 190 — L'imprimerie; les industries abérales et artistiques, 191 — Progrès des industries diverses, 193 — L'activité industrielle; le bien être de la bourgeoiste, 195. — Les statuts; les proces des corps de metiers, 196. — La hierarchie dans la corporation, 198.

#### III Le commerce.

Les péages et la navigation des rivières, 200 — Les taxes sur les transports et sur le commerce, 202 — Commerce interieur, importation, exportation, 203

Bibliographie, 205.

## CHAPITRE VI

## LA LITTÉRATURE FRANÇAISE

Pendant la première moitié du XVI siècle 1492-1550,

Par M L. Peter of J. Lievillie.

## I - Les poèles.

La presse au XVIº siècle avant Ronsard, 207. — Le théâtre, 202. — Jean-Le naire, 210. — Marot, 212. — Saint-Gerais, 217.

## $H_* - La$ prose.

Rabelais. 218 — Desperiers, 224. — La reine Marguerite, 225. — Calvin, 225. — Importance nouvelle de la prese française, 228

Bibliographie, 232

## CHAPITRE VII

#### L'ART EN EUROPE

De la fin du XVº au dernier tiers du XVI\* siècle.

Par MM. A. Michel et H LAVOIX

Caracteres generaux de cette période, 233.

#### I - L'art danen.

L'architecture, de Bramante à Vignole, 215 — La sculpture italienne, de la fin du xvº siecle à la mori de Machel-Ange, 213. — La pennure italienne, 250. — Leonard de Vinci et son école, 251 — Raphaël et l'école romaine, 255. — Corrège; la peinture dans le nord de l'Italie, 259. — La gravure et les arts decoratits, 261

## II — Last français

La sculpture de Michel C lombe à Germain Pilon, 273 — La pein are et les arts min urs, 282

## III L'art dans le Nord de l'Europe

L'art en Ademagne, 286 - L'art cons les Flaudres et les Pays Bas. 289. - L'art en Angleterre, 290.

IV. - L'art dans la peninsule ibérique.

Espagne : le style plateresco, 290. - Pertugar le style manacha, 291

#### IV. La musique.

Le XVI<sup>o</sup> siècle musical, <sup>3</sup>91. — Les éroles france halge, anglaise, espagnole, allemande, italianne, <sup>294</sup> — Le style madrigalesque, <sup>296</sup> — Naissance du style expressif, <sup>297</sup>. — L'in pression musicale, <sup>299</sup>. — Le ChoraBuch et le Psautier hagienot, <sup>200</sup> — Palestima, <sup>3</sup>02

Bibliographie, 303.

#### CHAPITRE VIII

## LES SCIENCES EN EUROPE

Pendant la première moitié du XVI\* siècle 1492-1559.

Par M P TANNEUY

I. - I es sciences mathématiques.

Arathmetique et algel et, 306 - Géometrie, 310 - Astropon ie 310

II. - Les sciences de la nature

Physique et chimie, 312 — Philosophie de la nature, 317 — Sciences naturelles, 319. — Messenne et chirurgie 322

Bibliographie 324

#### CHAPITRE IX

#### L'ESPAGNE

De l'avenement d'Isabelle la Catholique jusqu'à l'abdication de Charles-Quint.

1474-1556.

Par M. J. H. Marisson

## 1. - Ferdinand et Isabelie la Catholique

Caractere de cet e époque. 325 — R tablissement de l'or are. 325 — La Sainte-Hermandad. 327 — Organisation du pouvoir royal les « letrados », 428 — Les Conseils , le Causeil royal ou de justice, 330. — L'Inquisition et assimilation des rates, 331 — Les Au tences ou thancellenes de Valiation et de Grenade, 333 — Affaibt ssement des tortes 333 — Les corregdors et les literaes muin ipalis, 334 — Les rois et l'Eglise, 335. — Les ois et la noblesse, 335 — Units politique de la Perins le conquête de Grenade (1492), 336. — Conquête du royalme de Naples, 358 — Conquete la Navarre, 339.

## H - Philippe le Bezu; Ximenes, les Comuneros.

Ph. ippe le Beau : réaction aristocrat.que, 3.2. — Ximenès et les grands-344 — La cour de Bruxelies 344 — Le traité de Noyon et la question de Navaire, 3.5. — Arrivée de Charles en Castille, 347 — Cortes de Valladolid (1518), 348. — Cortes d'Aragon et d'Catalogne, 3.49. — Troubles de Valence origine des Germanus, 354 — Election de Charles à l'Empire; son départ, 3.42 — Revolte des Commeros, 353.

## III. - Triomphe de la monarchie absolae

Repression sarglante de la revolte, 355. — Charles, empereur d'Allema gue et roi d'Espague, 356 — Role efface de l'Espague, 357. — Transformation du Conseil d'Etat, 338 — Les conseilers influents, 359 — Les gueraux, 360 — La cour, 361. — Les Cortès; mauvais gouvernement de Charles Quint, 364 — Les villes representées par la noblesse, 364. — Cortès le 1538, opposition de l'aristocratie, 356 — Caractère de Charles Quint, 356 — Les Morisques de Valence et de Grenade, 369. — Intolerance de Charles Quint, 370. — Son abdication, sa retraite à Yuste, sa mort, 371 — Ingenient sur son regne, 373.

Bibliographie, 373

## CHAPITRE X

## L'ALLEMAGNE ET LA RÉFORME

De l'avénement de Maximilien I'' à l'abdication de Charles Quint 1493-1556

### Par M. E. Denis.

## I. L'Allemagne avant Luther

Les princes, 380 — Les Helsbourg , Mayamben 197, 381 — Les chevaliers et les villes 384. — L'Eglise, 387. — Desnes de reforme : mystiques et heretiques, 388 — Les probles de la revolution, 390 — L'humanisme 391 — Frasme, 394. — Lea blin et les Epistolæ obscuronum terorium, 397.

#### II. Lather . Reforme et révolution

Letter au convent, 398 - Les Indulgences 400 - Jean Eck et la dispeto le Lequis, 401. Lutier et Batten, 403 - Charles-Quant la dete de Worms, 407. - Luther à la Wartung : la Biole abeniande, 440 - Progres de la Reforme diste le Natemberg, 412 - La guerre des charlers 414 - La guerre des paysans, 417. - La diete de Spire, 420

Ford nared d'Autriche et la fondation de l'état au vichien, 423 — La Confession d'Augsbourg, Ligne de Smalkalle, 426. — Les Anabaptistes, 433

#### III. La reaction autorchieune.

In guerre de Smidkidle - bat ille de Muhlborg, 136 — Trionij be des Hillshourg, 141. — Mauri e de Saxe, 143 — Charles Quant vaineu, 145 — Paix d'Augsbourg, 147

Bibliographie, 1st

#### CHAPITRE XI

#### LA SUISSE

## ÉTAT POLITIQUE. - LA RÉFORME.

Par M. C. LANDY.

La Suisse an commencement du XVI siècle, 455. Zwingle et 7 min 158 — La Reforme dans l. reste le la Suisse a lemande, 463 — La primère guerre de Cappel, 465 — Seconde guerre de Cappel, 460 — La contre reformation, 468. — Les consequences 460.

Bibliographie, \$72

#### CHAPITRE XII

#### LA RÉFORME EN FRANCE

Fremier age de la Réforme française; jusqu'à l'année 1559.

Par M. F. Buisson.

#### I Jusqu'à la bataille de Pavie.

br gines de la Reforme française, 475. — L'Eglise gallicane, 475. — La Renaissance française, les humanistes, 476. — Premiers germes de la Reforme française; Lef. vie d'Elapies, 478. — La sieur du roi, Marguerite d'Angonlème, 480. — L'évêque Briconnet et la Reforme à Meanx, 480.

#### II — Fructuations du roi entre les deux politiques.

Affolement et réaction après Pavie, 183. Dispersion du groupe de Maux; sommission de Briconnet. 184. — Premiers bachers à Paris (192-1528). 186. — Louis de Berquin, 487. — Fluctua ions du roi, 189. — La Sorbonne, 491 — Buchers en province. 192 — Negociations avec Melancii (193. — Les plus aras, 194 — Dermer retour à la poblèque du aisement (1545-1538). 197

#### III Dernières années de François P<sup>e</sup>.

Revirement flual, 500. — Massacro des Vandois de Province. 512 — Etienne Dolet, les Quatorze de Meaux, 503

## IV. - La Reforme a Geneve; Calvin

Je nesse de Calvin : « l'Institution chartenne », 506 — Gauve av il Calvin, 508 — Premier ministère de Calvin à Geneve, 509. — Calvilla Strasbourg 514. — Retour à Geneve ; le Consisteire, 512 — Gouvernment de Calvin (1521 1564), 513 — Supplice de Michel Servet, 516. — Dortrines de Calvin, 522. — Deraieres années de Calvin, 525.

#### V — La Reforme sous Henri II.

Politique de répression, 526 — Progres de la Beforme : les mar yrs., et — L'Eglisé réformée de Paris : première Confessi n de foi, 531 — le Parlement : arrestation d'Anne du Bourg = 532

Bibliographie, 535

#### CHAPITRE XIII

## L'ANGLETERRE SOUS HENRI VII ÉTABLISSEMENT DE LA MONARCHIE ABSOLUE 1485-1500.

#### Par M Co. Bénont.

Henn VII. 536. — Les pretendans : Lambert Simnel et la Chambre etonee, 539 — Perkin Warbeck, 540. — Warbeck en Flandre : emente de Londres, 540 — Warbeck en Angleterre, en Irlande et en Écosse, 541. — Supplice de Warbeck, 512 — Allemes de Henri VII, 542. — Les mariages espagnols, 543. — Lirlande, 544 — L'Irlande refractaire, 547. — L'hense; les Stuarts, 548. — Le clerge ecossais, 549. — Gouvernement de Henri VII; il regna par lui-meme, 550 — La bourgeoisie et le système mercantile, 551. — Politique linaocière de Henri VII, 552. — Caractère de Henri VII et de son règne, 553.

Bibliographie, 5.1.

#### CHAPITRE XIV

## L'ANGLETERRE ET LA RÉFORME

De Henri VIII à Marie Tudor. 4509-4558

Par M Cn -V. LANGLOIS.

#### 1. - Henry VIII · le schisme

Les reformateurs n'Oxford. 5.3 — Caractère de Henri VIII, 556 Érasme et la reforme religieuse. 557. — Colet e. la reforme de l'éducation, 5.8 — Thomas More et l'Utopie, 559. — Wolsey e. l'Église, 560. — L'affaire du divorce, 563 — Chuie de Wolsey, 563 — Norfolk et More, 566. — Thomas Cronwell ses premières mesures; ses desseins, 567. — Le schisme, 18 suprematie royale, 5.9 — Le culte et la liscipline, 572. — Le dogme, 577. — Disgrace et chuie le tronwell, 580. — Dermères années de II pri VIII, 581.

## II — Édouard VI la « tyrannie protestante »

Le protectorat le Semerset, 584. - La chute de protecteur, 586 - Caractère à Edenard VI, 586 - L'œuvre religieuse du regne, 588

#### III - Marie Tudor : la réaction catholique.

Atomement le Marie Tudor 590. Le morage espagnol et la réconcilist on avec Rome. Of. — La perseen on en 1000, ob2. - La mort de Thomas traumer, o 3. — Directes name side Marie, 565

Bibliographie. Ji

#### CHAPITRE XV

#### LES ROYAUMES SCANDINAVES

De 1481 à 1559

Par M E. HAUNANT

Jean Pr., 597 — Ch. st.a.i. II., 598 — O pression of révelors en Sue le chate de Christian. 593 — Garage Vasa proclame en Sue a fort. La Reforme; premières predications 603. — Diete de Vesteries, 605 — Le Reces de Vas cras 605 — Recestuarit on de l'Eglise, 605 — Gouvernoure it de Gustave Vasa 607 — Tellique etrangère de Gustave Vasa, 600 — Die emark. Professe for 611 — La recegn et la « guerre de Comité». Christian III., 612. — La Reforme en Dim mark, 614 — Diete de Colenia, 10, 614 — Reorganisa fon de l'Eules dancies à 615.

Bibliographie, 610

#### CHAPITRE XVI

## LA HONGRIE SON DÉVELOPPEMENT NATIONAL. LA RÉFORME

4492-1559.

Pac M. E. Save 8.

Le rei VIa asav : les filtes et le  $x_0$ -slatoir Verbrezy, 617  $\leftarrow$  Le primar Bakaes, proisa le et proportie 618  $\rightarrow$  Le « Decretom appartitum int s.», 619 — Louis II, Mollies « tombéae de la Facion », 620,  $\leftarrow$  Les deux artiseres (1526-1520), 622 — Bud tump e et les trois Houghes, Joséfin  $x_0$ , 623 — Le regime de l'expans in tumpio, 624,  $\rightarrow$  La Reference en Houghes, 623 — Dev. le perment  $x_0$  als  $x_0$  and  $x_0$  als terms of als 620 —

Bibliographie, 627

#### CHAPITRE XVII

## LA POLOGNE SOUS LES DERNIERS JAGELLONS

1495-1572.

Par M. L. LEGER

Jean 19 Allert 1492 (act); proponder wee de la szlachia, 629 — Mexinare 19, la Constituto, Nikolinow, 631 — Signamen i 19, 633 Signamod II Auguste et Barbe Gieziw I, 656 — Progres le la Beforme 637 — Essais de refermes politiques, 638. — L'annu le Lubha, 649 — La Livonie vassale, 643 — La civilis tien polonaise, 644

Bibliographie, 010

6.3

O STOURS ALNEBALE AND

#### CHAPITRE XVIII

#### PA WOROGATE

# LA REVANCHE CONTRE LES LITHUANIENS ET LES TATARS 1482-1568.

Par M A. RANBALD

## I - Ivan le Grand.

La Mescovie en 1462, 647 — Lutte contre les princes apanages, 650. — Les princes des aitres maisons, 652. — Novgorod la Grande, 655. — Soumission de Novgorod et Viatka, 657 — Lutte contre les Hordes, 662 — Fin du joug salar, 664. — Prennere gierre contre la Lithuanie, 666. — Denxieu e guerre contre la Lithuanie et la Pologne, 668. — Le mariage gree : Sophie Paleologue, 668. — Relations avec l'Europe, 670. — Caractère Ilvan III, 671

#### II. - Vassili Ivanoviten.

Vassil, avant son avenement, une crise successorale, 672. — Garactere de ce regne, 672. — Sulmission de Pskof 673. — Lutte contre la Lithuanie première guerre, les Glaiski, 676. — Deuxième guerre de Lithuanie alliance avec l'Antriche et avec la Prusse, 678. — Prise de Sinolenski, balaille d'Orcha, 678. — La mediation autrichienne et papale, 679. Guerre contre les Tatars, 681. — Gouvernement de Vassili, 683.

#### III Premieres annees à Ivan le Terrible.

R pence d'Helene Glinski, 684 — Gouvernement des boïars, 686 — Le comp d'E et a Ivan IV 686. — Influence la motropolité Macaire : le tsarat, 687 — frouvernement de Silvestre et Adachef, 688. — Conquête de Kazan, 690. — Conquête d'Astrasi an. 693 — Soumission des kosaks du Don, 694—— Docouverte de la Moscovie par les Auglais, 694.

Bibliographie, 690

## CHAPITRE XIX

## L'EMPIRE OTTOMAN L'APOGÉE. — L'ALLIANCE FRANÇAISE 1481-1566.

par M. A. RAMBAUD.

#### L — Bayezid II et Schm Pr.

La succession de Mohammed le Conquirant Bayézid II et Djein, 699 ture de la pezid II = 0 turerres la Bayezid II = 701. — Bayézid II = 1 turerres la Bayezid II = 701. — Bayézid II = 1 turerres de Selim : 701. — Fiai la la Perse de Selim : contre la Perse, 706. — Batai la la Tetal I rata de la la Lacel afidjan, 707. —

Sc massion de la Géorgie et du Kurdistau. 749 — E. it de la Sviie et de l'Egypter les Mame ouks, 740 — Guerro entre Sé un et les Mime. 1ks, 710 — Lonquete de la Syrie, 711. — Gorajuete de l'Égypte, 712 — Decimires années de Selim, 714.

## II — Soloman le Magnifique.

Caractire de Soliman, 714 — Dubuts du regue, 715. — Prise le Belgra le 716. — Prise de Rhodes, 716. — Campagnes contre la Perse, 718. — A' on dans la mer Rouge et dans Hudouslan, 719.

#### III Simman et François IV.

L'entente avec la France, 721 — Batadle de Monics, 723 — Prise de B. le, 724 — La Hongrie I sputée — Ferdinand d'Autriche et Jean Zapolya, 725 — Siege de Vience, 726 — To giversations de François for il unieme imission de Rincon, 728 — Prise de Gurs, 749 — Trade entre la Turquie et I vi tri lie, 729. — La guerre turque transportee dans la Mediterrance, 730 — Mission de La Forit — de Bagdadl, ca aparrie de 1:37 et 1538, 731. — La succession de Zapolya, 752 — La Hongrie turque, 735 — Campagnidans la Mediterrance — Nace ; To don, 735. — Prise de Gran, Studiweissenbirg, Vy hegrad, 736. — Cata tere les relations entre François I<sup>re</sup> et Sonton, 737 — Les « capit dato s.», 738

#### IV Solonan et Henri II

Action commune de Henri II et de Sol man, 739 — Campagnes de 1556 à 156, 750. — Definices qu'aspirent au sultan nos negociations avec l'aspagne, 752. — Relations de la France et de Soliman sous les 6 si de II mil II, 755 — La paix en re la Turqu'e et 1 Auriche, 756 — Solit de Maite, 755 — Dermere campagne de Soliman — Sziget, 756

#### V — Organisation de l'empire offondu.

Le Amoun-Nameh, 747. Le souverain, 748 — 60 tver eine tre uparé des empereurs byzantins et des sultans, 749 — Esclaves e renegats : les voinqueurs gouvernes par les voinces, 751 — Les quatre supports de l'empre, 754 — Antres digintaires ages et oulem et, 753, — Le souverain et a religion, 754. — Le sang d'Osman : le fratriccoe d'E at, 755. — L'au moistration, 755 — L'auncie, 755 — Les jan ssaires, 748 — Le harem et sui influence - Roxelane et l'Erahim, 766.

#### VI. - La civilisation offomane

L'unit e sation de letudes 764 — Les portes, 764 — Les encyclopedistes e les historieus, 765 — Les arts des mosquees, 766.

#### VII. - Condition des perples conquis.

Diversità de regime entre les diverses provinces, 767. - L'Éguse grecque, 768. — Les Phanamotes, 769. — La nation grecque 769. — Les Grees en dent à se relever par le commerce, 770. — Les pays slaves et albana s, 772. — Les Roumains, 773. — Soumission plus compléte de la Valach e, 773. — Soumission plus compléte de la Molday e, 774. — Autres provinces de l'empre, 775.

Bibliographie, 776

#### CHAPITRE XX

## LES RÉVOLUTIONS DE L'AFRIQUE DU NORD

#### Jusque vers la fin du XVI\* miécle

PAR M. É MASOVERAY.

## 1 - Retour sur l'institure de l'Af ique.

Possitiance de la race berbere, 779 — L'Imamet de Traret, 783. — Les la imples et les Edressites, 783. — Les Zindes, 784. — La seconde invasion ar de 784. — Les Almoravites et les Almohades, 785. — Fin du moyen age africain — Merindes, Zeianntes, Hussites, 788. — Causes de décadence, 789. — Le Maghrel central à la fin du XV siècle, 790.

## II. - Les etabossements chretiens

Conquetes des Portagais et des Espagnols, 791 — Prise d'Oran par les Espagnols, 792 — Pedro Navarro, 732 — Gara tere restre ut de l'occupation espagnol , 793 — Beaction de Histori, 755

#### III Le Cherifat au Maroc

Lator see des Meriu les 7% — Lee Creuf i du Sud marocan, 794. — Appartim des Cheurfa Sandrus 7%. — Defiate du Merindo de Fez, 796. — Rela iens de la nouvelle prestic avec les chretiens et avec les Tures, 797. — Complete de Sondan : la niversi de Tambouriou, 798 — Decadence des Sandrus, 800

## IV . . La conquête turque.

Les freres Back rousse, 8.1, — Attaques sur Bouger 802 — Occupation , Alger, 802 — Lanes de Brego de Vera, 803 — Compuète de la vulle du Chelif, 803 — Compute de Tiemeer, 804 — Définte et mort d'Arougi, 804 — Khured Din, 806 — L'hommage au sol an de Stamboul, 806 — Exponition de Hugo de Moncade, 807 — Dufa te le Kheir ed Din en Kabynes 807 — Retour de Kheit el Dui dans Algué, 808 — Prise du Peñon d'Aiger, 808 — Puissa de de Khured Din 805 — Timis disputée entre Charles-Quin, et Kheise Din 800 — Desastra de Charles Quint I want Alger, 840 — Mort de Khured Din, 802 — Les surc see its de Buberousse, 843 — Fiddj-Ah, 815

#### V. — Organisat n de l'Afrique ottomane

Les Zinoid, 817 — Les trillus Mighzen, 818 — La minez des jamsseires, 818 — Les rengrils 820 — Conclusion 870

Bibliographie, 831.

#### CHAPITRE XXI

## L'INDOUSTAN L'EMPIRE DES GRANDS-MONGOLS

## Jusqu'à la fin du XVI siècle

Par M. A. RAЯВАБВ.

## I L Indoustan jusqu'aux invasions musulmanes

Aperen de la geographie de l'Indonstant 826 — Les races et les la ignes de l'histoire ancienne de l'Inde; les epopees, 835 — Relations avec le moi, le classique des l'avanas, 836 — Alexandre le Grand et ses hermors, 836 — De quelques dynastics indigénes l'Empereur bouldniste Açoka, 836 — I Inde 6, les Rechaus, 840 — Aspect de l'Inde à la fin de neue in aquite classique, 834.

#### 11. - Premieres invas ms musulmanes

tes A ales, 8.2 Les Turcs Chiznevices, 844 — Mahmond le Ghazeville, 846 — Lampagnes de Mahmond dans Hude, 847. L'empire ghaznevide : civilisation arque-iran enne, 849. — Destinées ultérieures de l'empire ghaznevide, 850. — Mahammed le Ghourate, 851. — Desinées literieures de l'em ire afgranghant le, 851 — L nivasion de Timour : 544 Le de De, h, 857 — Resultats d. l'algura le de Timour, 857 — Les diriers empereurs afghans, 858

## III. Les trois premiers empereurs mongols

Bater 859 — Lonquête de l'Info : batailles de l'ampot et khanwata, 861. — Carantere de l'empereur Biller, 863 — L'empereur Houmaio n, 864. — L'empereur Akbar ses guerres, 866. — Sa telerance, son essa de religion impériale, 867.

Bibliographie 870

#### CHAPITRE XXII

# LES PORTUGAIS : LEURS DÉCOUVERTES ET COLONISATIONS EN AFRIQUE ET EN ASIE

Jusqu'à la fin du XVI siècle.

Par M. L. Gallois.

#### L. Henri le Navigaleur : premieres découvertes

La marine portugaise au XIV<sup>6</sup> siecle, 873. - Henri le Navigateur et ses fières, 874. - Sagrès et les projets de Henri, 875. — Découvertes anterioures des Dieppois, des Italieus, des Marocains - Jean de Béthencourt, 876 — Premières expellit na portugaises : le cap Boja lor et le cap Vert, 878 — Les Açores et les nes du Cap Vert, 878 — L'œuvre de Henri le Navigateur,

873. — An house V ralentissement et airet des lecouvertes, 879. — Jean II nouveaux proce les pour octerminer les latitudes, Martin Behaim, 880 Diego Cam et Batthelemy Diaz, 881. — Influence de la decouverte de l'Amérique, de que Colombi dut aux Portugais. 881 — Pierre de Covaham et Ai, house de Païva, 882.

## H. - Vasco de Gama et Albuquerque.

Prenter voyage di Vasco de Gama, 88). Alvatez Cabral i la deconverte du Bresil, 885. — Second voyage de Vasco de Cama i politique des Portugas dans les Indes 886. — D'Almeida vice roi : la lutie contre les Myares, 887. — Rivablé d'Almeida et d'Albuquerque, 838. — Le plan d'Albuquerque i ocet pation de Socotora, d'Ormuz et de Malacca, 889. — Mort d'Albuquerque, 891. — Les Portugars en 1545 : Vespacoi et les Cortereat. 841. — L'ambassade au pape, 852.

## III. - L'empire coionial des Portugais

4 es ludes apres Alhuquerque. Naño da Cañlla, Jean de Castro, d'Ataide, 81°. — Les Portugais ont ils cenau, au xviº sie, le, l'interieur de l'Afrique 880 : Exploration de la mer Rouge et lu golfe Persique, 895. — Les Por 1 vais aux Moluques, en Cinne, au Japon, et Australie, 895. — Système colon al des Portugais, 896. — L'adamistration de l'Inde, 898. — Les pratiques commerciairs, 12 mon spore, 849. — Ent de Lisbonne et du Portugal 11 AVI sièrie, 900.

Bibliographie, 301

## CHAPITRE XXII.

## L'AMÉRIQUE DÉCOUVERTES ET PREMIÈRES COLONISATIONS

Jusque vers le milieu du XVIº siècle

Par M. A. Moingau.

## I. Les precuiseurs de la deconverte; Christophe Coionib

It is not detained a mer Occilia de les Vikings en Amerique 903. Los fitres Zeni, Cousta le Dieppois, 905.— Enstophe Colomb, 905. Tosca non et la route de l'Orest 906. Les protecteurs de Colomb, 907. — Ses no entrons avec les l'ers Calt diques, 908. Premiervoyage Guanaham, Española, 909. La ligne de demarcation et e tra té de Tordesidas, 910. Second voyage. Les actres Artial son administra a nicoloniale de Colomb 911. — Troisomes voyage. La « Ti era Fum » se codres à Española, 912. Biblio I la cidisgre e de Colomb, 912. Qua ri me voyage. La recherche du detroit vers I I co. 913.

## II Further there occupied on administration

L's entreprises particulières Besteus at  $k \sim 1.0$ ft e de Fonseca a Se vite  $9 \sim -0$ vi 10 ~1a question es indigires,  $416 \sim 4$ trocites à Espanola  $9.7 \sim 1.0$ s e repurbuient is  $6,918 \sim 0$ rganisation a l'uninstrative,  $410 \sim 1.0$  tousell des l'illes  $9.0 \sim 1.0$ s rivaix des Espagnols Aespaca.

Cabral des Carter a., es Cabot, 920. — Le nom d'Amerique », 322 — La Terra Firm : Ogeda et Nicuesa, 924 — La mer du Sud : Bal da 925 — La Terre Floride, 925 — Magellan : la circum navigation du globe, 925 — Etat des com assances geographiques sur le Nouveau Monde eu 1532 %.

## III - Retour sur l'Amérique precolombienne.

Les indigenes de l'Amériqué i problème de l'origine 927. Moundbril lers et Chifdwellers dans le Nord. 928. Les villes mortes de l'Amérique centralit, 929. Distribution edinigraphique, degres divers de civinsation, 93.) Les civinsations indigènes vices par les « Conquistalens », 931.

## IV. - Le Mexique et l'Amérique centrale

La periode vota ique - civilisation maya, 934 — L'Ananuac et ses hab. Nahuas et Todeques, 937 Ouetzalcoahuatl, heros tauts permutals, 93a et dien, 937 - Chate de l'empire tel que les Chathaneques, 939. Acollines à Tezeuco, 939 Les Azh ques à Mexico, 940 — Institutions et L'ecriture pictigraphique (343 - Sciences, arts et muissr es. 955. - Fernan Coctez a la Vi. a Rica, 958. - La marche sur Mexico Traviala et Cholyla, 947 - Première necupation de Mexico, 948 - Discordes en re Espagnols - arrivec es defaite de Varvacz, 950 -Scalevem at des Mexicains : evacuation de Mexico ; la « noche friste », 951 Seconde. rent lete de l'Ann. une, 953. Reconstruction de Mexico, 9 4 Alv. rudo. au 6 iatemala, 955 - Expe b ion de Certez au Honauras, 956 Dias e & nume sole tartez sol

## V Le Peron et l'Amerique du Sud

L'association François Pizarre, Almagro, Luque, 9.8 — Les ancierres en l'autons péraviennes : Aymaras et Quiennas, 939 — Les Lieas, 961 — Pizarre et i Inca Atalicallpa, 963 — Les Espagnols à Cazeo 964 — Le Peron, in las : fonda um de Luna, 966 — Revo te des Péruvieus, 966, — Les guerres entre Espagnols — Pizarre, les deux Almagio, Vaca de Castro, Busco Nu 1972, 1967 — Gas, a retablit du torate royale, 970 — Nouvelle Grenade et Vaneza de, 971 — Les Museus soumas par Quesada, 972 — Les muses, 13 — Bouvalet Bresil 974 — Cadi et Argentine, 975

#### VI - Les explorate as dans l'Amerique du Nord

Les Espagners - Adion Narvi v. I llon, Coronado, 976. — Soto tras in vollee du Massissipi, 977. — Verazzono, Jacque Cartier, a. N. aville France, 978.

Bibliographie, 980

Cou on more, - Imp. PAUL BRODARD

Dy 200 of Google

AA 000 003 278 9



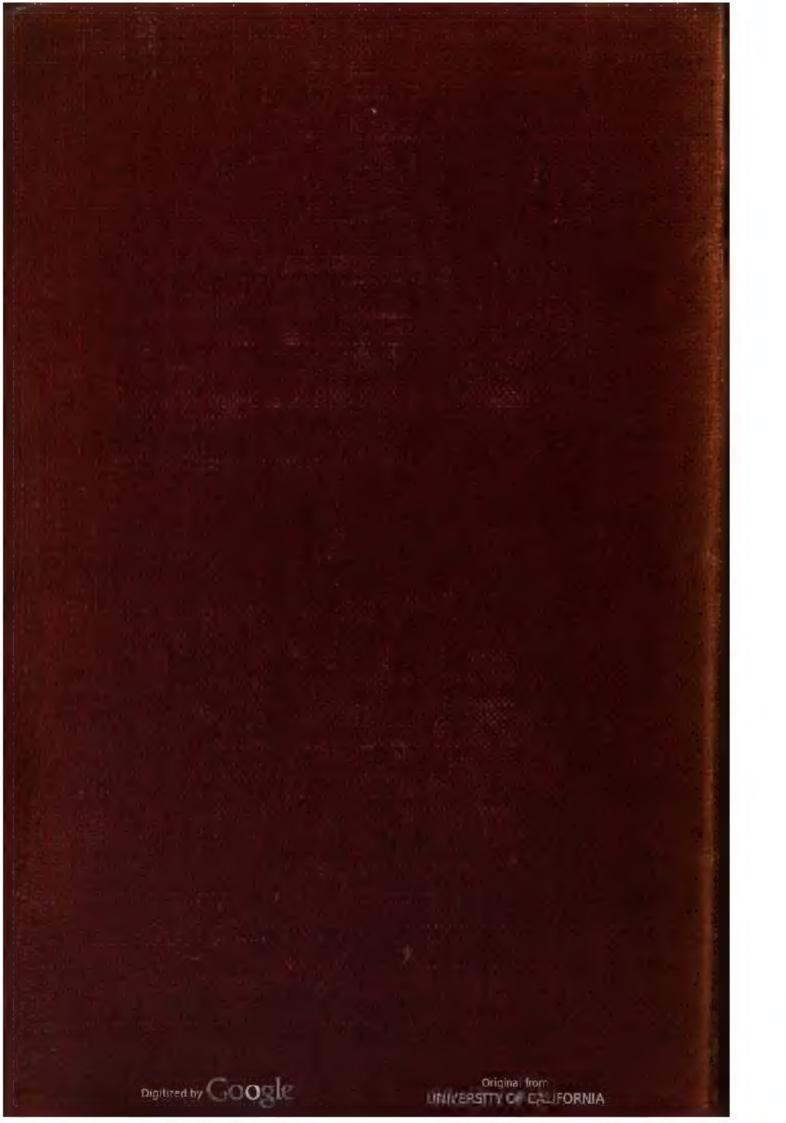